

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

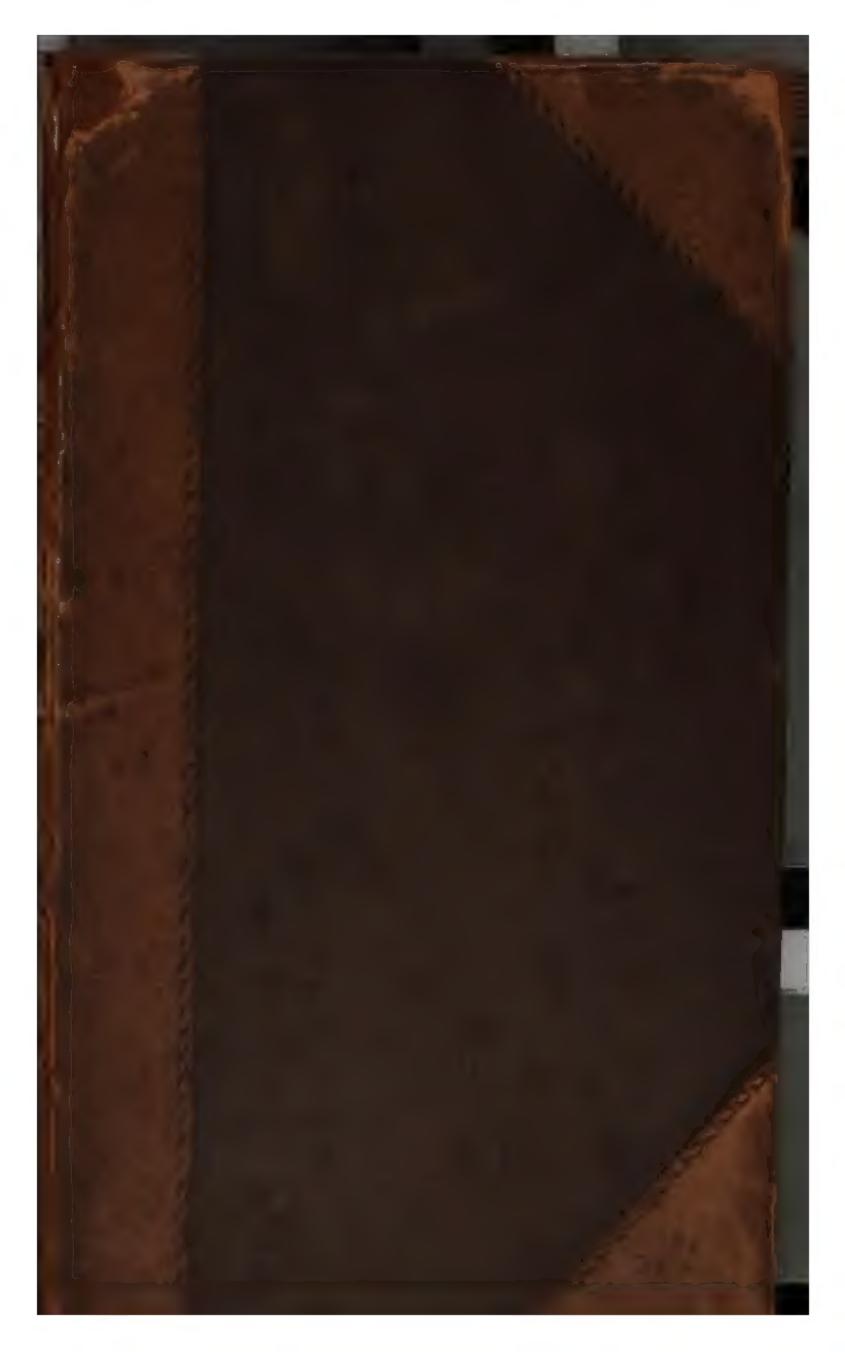



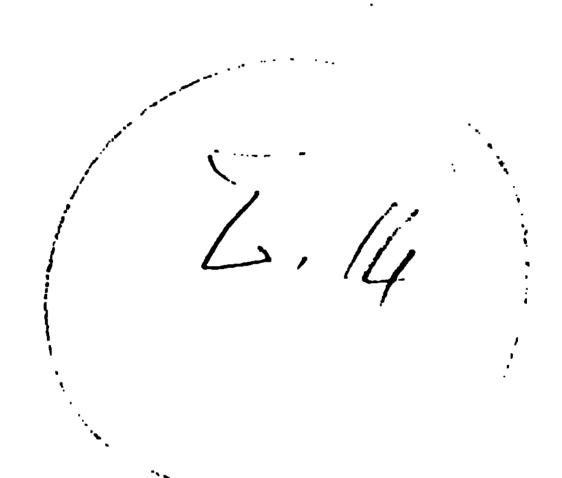

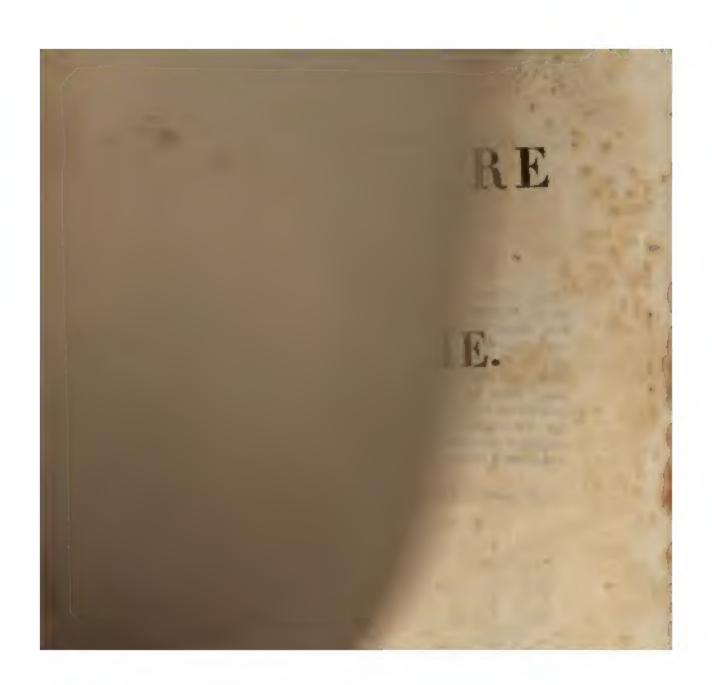

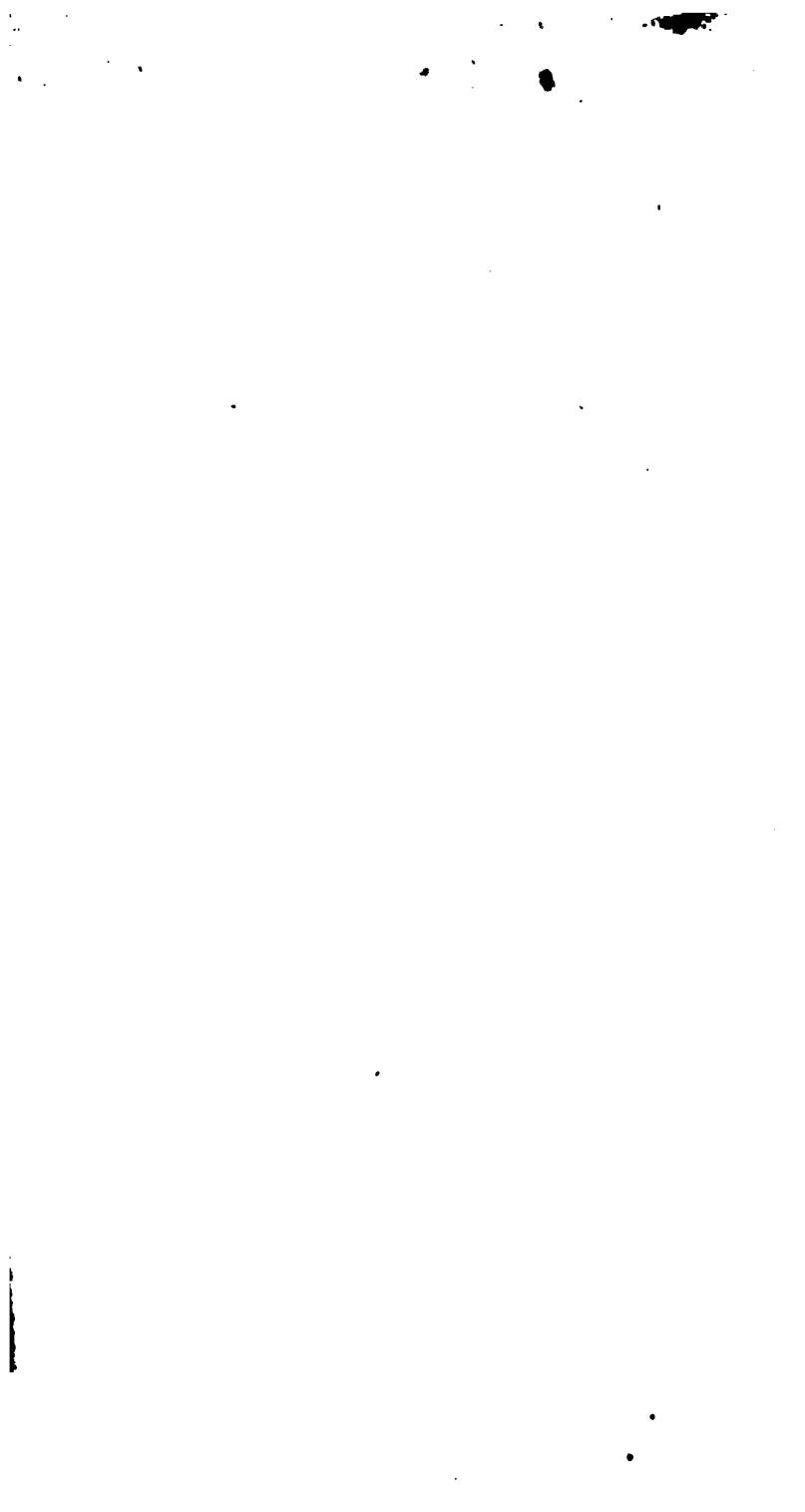

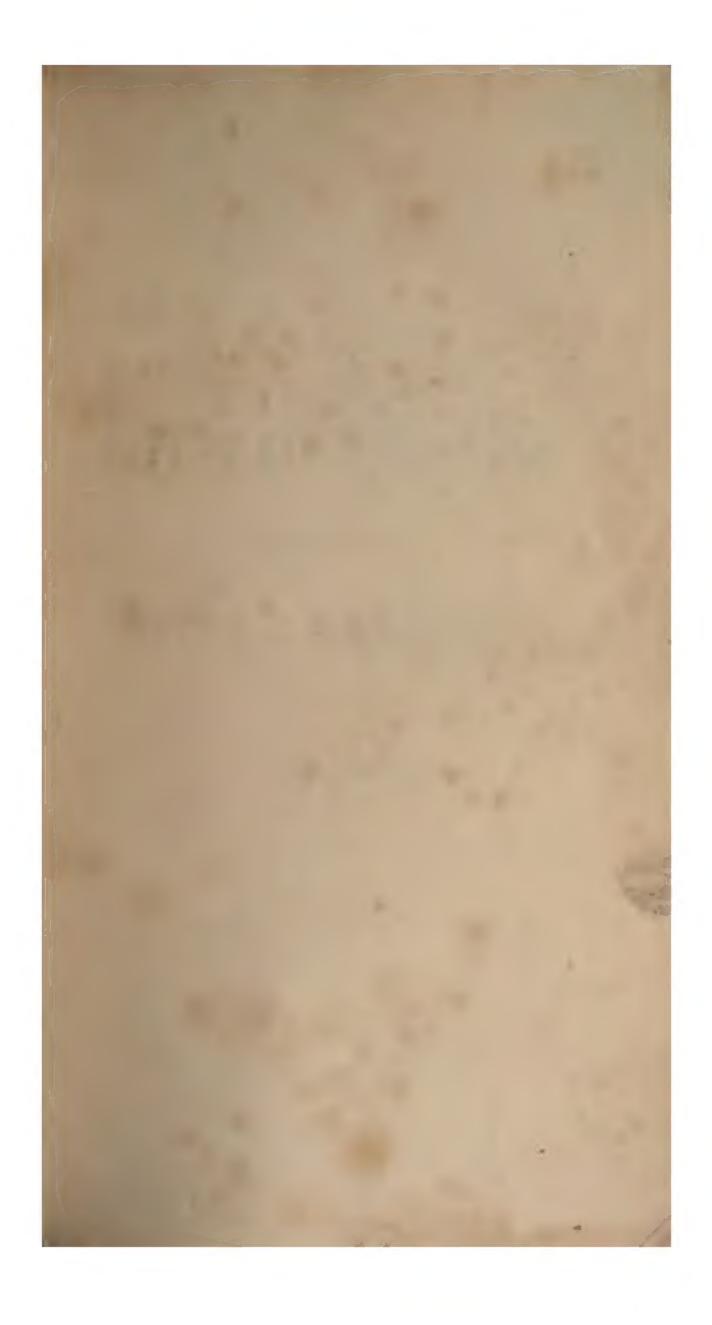

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

STATISTIQUE

### DE LA SARTHE.

SAR.-YVR.

TOPOGRAPHIQUE,

HISTORIQUE ET STATISTIQUE

# DE LA SARTHE,

SUIVI

D'UNE BIOGRAPHIE ET D'UNE BIBLIOGRAPHIE;

PAR J.-R. PESCHE,

Er-Chef de Division à la Préfecture de la Sarthe;

CORRESPONDANT DES COMITÉS MISTORIQUES;

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE UNIVERSELLE, DE L'INSTITUT HISTORIQUE ET DE L'INSTITUT D'AFRIQUE; DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE
PARIS, ET DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE LA SARTHE; DE CELLE DES
SCIENCES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET ARTS INDUSTRIBLS DE PARIS; DES SOCIÉTÉS LINNÉBNNES DE PARIS, DE BORDEAUX, DE NORMANDIE; DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE ET DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRÉS DE NORMANDIS; DE LA SOCIÉTÉ PHILOTECHNIQUE DE PARIS; DES
ACADÉMIES DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE CAEN ET DE ROUEN;
DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INPÉRIEURE; DE
LA SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE D'AGRICULTURE DE PARIS; DES SOCIÉTÉS
ROYALES DES SCIENCES, AGRICULTURE, BELLES-LETTRES ET ARTS D'ORLÉANS,
D'ANGERS, DE STRASBOURG, ETC.

Nosce patriam, posted viator eris. Creza.

TOME SIXIÈME.

LE MANS.

BONDU, LIBRAIRE-EDIT., PLACE SAINT-NICOLAS, 1.

#### PARIS,

DERACHE, LIBRAIRE, RUE DU BOULOI, 7.
ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE, RUE MAUTRIFEUILLE, 23.

M. D. CCC. XLII.

287.17



#### TOPOGRAPHIQUE

### DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE.

## S

SARCÉ, Sarceius, um; Sarciacus, um; peut-être de Sacellum Cæsaris, petit temple dédié à un empereur; ou bien, si l'r n'existait pas originairement, du latin Saceium, un lieu couvert de rochers, ce qui ne paraît guère se rapporter au terrain crayeux de ce territoire. Commune du cant. et à 5 kil. 7 h. S. O. de Mayet; de l'arrond. et à 22 k. E. de la Flèche; à 32 k. S. du Mans; autref. du doyenné d'Oizé, de l'archid. de Château-du-Loir, du dioc. du Mans et de l'élect. de la Flèche. — Dist. lég. : 7, 25 et 37 k.

DESCRIPT. Bornée au N., par Pontvallain et par Mayet; à l'E., encore par Mayet et par Aubigné; au S., par Coulongé; à l'O., par Pontvallain; cette comm. a la forme, à peu près, d'une oreille humaine tournée de haut en bas, dont la partie convexe est à l'O. Son plus grand diam. longitud., du N. N. O. au S., est de 5 k., contre une largeur, d'E. à O., qui varie, de 1,1 h. seulem., dans la partie N. N. O., à 2 kil. 1,2, à l'extrémité S. S. O., et à 3 k. 1/2, dans la patrie centrale. Bourg peu considérable, situé sur le sommet d'une colline, vers le centre du premier de ces diam. et à 0,7 h. seulem. de la limite occid., se composant de deux rues, dont l'une, la plus petite, s'étend du N. au S., et la seconde, partant de l'extrémité de celle-ci, se dirige à angle droit vers l'ouest, pour aboutir vis-à-vis la porte occident. de l'église. Celle-ci, du genre roman, à colonnes engagées, à chapitaux du même

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

**STATISTIQUE** 

### DE LA SARTHE.

SAR.-YVR.

venu entre Hade Roussel, de Russellis (ne serait-ce point plutôt de la Roche, de Rupellis?), et les moines de S.-Vincent, au sujet d'une charretée de foin que ceux-ci prétendaient leur être due dans les prés de Roussel, ordonna que, « chaque année, la veille du jour où celui-ci voudra enlever son foin, il fera avertir le prieur de Sarcé ou ses moines, les attendra, le lendemain, jusqu'à la 3° heure, et leur livrera, sans difficulté, une charretée à six bœufs du foin de son crû, qui ne sera ni du meilleur, ni du plus mauvais. Si les moines ne se rendent pas à l'heure marquée, il laissera le foin dans le pré; s'il manque de les avertir, ou d'attendre l'heure marquée, en punition de sa présomption, il leur dounera, cette année, deux charretées de foin. » Roussel promet, par serment, d'exécuter ce jugement.

Guill. des Roches, sénéchal d'Anjou, de Touraine et du Maine, par ses lettres de l'an 1211, scellées de son sceau, déclare avoir donné et cédé, pour l'amour de Dieu et le salut de son âme, aux moines de S.-Vincent du Mans, une foire d'un jour, à Sarcé, chaque année, le jour de S.-Laurent, sur laquelle il retient la moitié de tous les droits et coutumes que les moines y percevront, desquels sont exempts ceux de Sarcé et généralement tous les vassaux des

moines, de quelque endroit qu'ils soient.

Par une charte sans date, qu'on croit être de l'an 1216, ou environ, un accommodement a lieu entre l'abbaye de S.-Vincent et celle du Lorouer, ordre de Citeaux, au dioc. d'Angers, relativement à une dime en Sarcé. Les moines de S.-Vincent s'obligent de donner, chaque année, au prieur du Lorouer et au prêtre de Sarcé, ainsi qu'à leurs successeurs, 4 septiers de blé, 2 de froment et deux du meilleur, et du plus pur froment, duos siliginis. (Il y a là évidemment une erreur; on a omis un autre grain d'abord, et on a répété deux fois le nom de froment), au moyen de quoi l'abbaye de S.-Vincent reste en possession de la dime contestée. Cette accord fut fait en présence de Jean Mauni, sénéchal du Maine, et de plusieurs autres témoins.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse appartenait aux religieux de S.-Vincent du Mans, par suite des donat. de l'év. Gervais de Château-du-Loir, et de Gervais son neveu,

rapportées plus haut; elle était annexée au prieuré.

Les autres fiefs de la paroisse étaient : 1º la Cour de Sarcé, manoir tout près et à l'O. du bourg, appartenant depuis longtemps à une famille du nom de Sarcé. En 1657 et 1679, R. de Sarcé, chev., seign. dudit lieu et du Colombier (terre située en Aubigné), était au nombre des vassaux

du comte du Lude, H. de Daillon. Un sieur de Sarcé, assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1614; Pierre-Victoire de Sarcé, seign. de Sarcé, d'Issé et de Bossé, à Aubigné, assiste à celle d'Anjou, en 1789; un autre membre de cette famille, à celle du Maine, de la même année. Les armes de cette famille sont: de gueules, fretté d'argent.

2º Sarceau, diminutif, qui signifie Petit-Sarcé, dont le château, simple ferme aujourd'hui, situé à 1 k. N. E. du bourg, était accompagné d'une chapelle. Cette terre, qui possédait droit de justice, de voirie et d'usage dans la forêt de Bersai, relevait de la baronnie de Château-du-Loir. On voit, par différents aveux, qu'elle fut possédée, en 1337 et 1342, par Phil. de Ponçay, écuyer; en 1396 et 1403, par J. Mareschal; en 1493, par les enfants de feu Olivier Roussart; enfin, en 1663, par R. de Hodon, écuyer, Sr de la Gruellerie, en Mayet, veuf de Renée de Segrais. Relevait de lui: P. de Triolon, chev., seign. de Chaumagnon et de la Couetterie. Sarceau appartenait, en dernier lieu, à la famille de Giroie, de Mayet (v. cet art.).

3° La Roche, qu'on appelle aussi la Roche de Mayet, dont le nom indique la situation élevée, à l'extrémité E. N. E. du territoire, était probablement une dépendance de Sarceau, dont elle est peu éloignée, et appartenait, comme lui, à la famille de Giroie. En 1342, J. de Londeny rend aveu au baron de Château-du-Loir, pour l'habergement de la Roche, et un fief tenu dudit baron; et, en 1475, Jean de Segraye, seign. dudit lieu, rend également aveu, pour la terre sei-gneuriale de la Roche et celle de Merie, relev. du Mans. Est-

ce de cette roche-ci dont il s'agit? cela est possible.

4º La Butonnière, à 1,1 h. S., un peu vers O. du clocher, maison ruinée dès le 17º siècle. C'était une ancienne châtellenie, érigée en baronnie, en 1566, lors de la création du

comté de la Suze, dont elle était membre.

5°, 6° et 7° L'Aunay, Chaluau, le Tertre. L. de Guillot, écuyer, Sr de l'Aunay; R. des Rairies, écuyer, Sr de Chaluau, et Ezéchiel de la Haie, Sr du Tertre, tous trois paroisse de Sarcé, sont taxés, le 1er à x l., les deux autres, à chac. xxxx l., au rôle de l'arrière-ban de 1639. On trouve aussi dame Louise-Anne de Guillot, à Sarcé, portée au rôle de l'arrière-ban de 1675. Cette famille portait: mi-parti, au 1er de gueules, à une demi-fleur de lis d'or; au 2e d'azur, à l'étoile d'argent.

La paroisse de Sarcé, à raison de ses différents fiefs, relevait de la baronnie de Château-du-Loir, du comté du Lude et celui de la Suze; et ressortait, par appel, à la sé-

néchaussée et siège présidial du Mans, pour les cas royaux, en ce qui relevait de Château-du-Loir; pour tous les cas, à cause de la Suze, au présidial du Mans et à celui de la Flèche, et à Baugé, pour le Lude. — Elle était comprise, dans la circonscription du grenier à sel du Lude.

Hist. civ. Ecole primaire de garçons, entretenue au moyen d'un vote annuel, au budget communal, de 280 f., dont 80 f. pour le loyer du local. Fréquentée par 18 à 36 élèves.

Hydrogr. Le ruisseau de Gandelain, venant de Mayet, limite le territ. au N., sur 1 k. de cours environ; celui de Pont-de-Cœur, l'affleure à peine au S. E.—Point de Moulins.

GÉOL. Sol plat, dans toute la partie centrale; légèrement montueux, au N., à l'E. et au S., principalement; terrain supérieur ou crétacé, offrant le tuffeau sur tous les points.

Plant. rar. La Flore du Maine indique dans les haies des vignes des Aiguebelles, la Rosa Gallica, Lin.; Les Aiguebelles sont de Coulongé, mais il y a des vignes sur la limite

des deux territoires.

CADASTR. Superf. de 1,109 h. 53 ares, se subdivis. ainsi: — Terr. labour., 795-65-49; en 5 class., éval. à 4, 10, 22, 33 et 44 f. — Jard., 25-69-71; à 44 et 50 f.—Vign., 90-66-02; à 12, 32, 50 f. — Prés, 68-64-90; à 20, 40 et 60 f.—Pâtur., 18-28-77; à 9 et 24 f. — B. fut., 1-96-20; à 24 f. — B. taill., 38-99-35; à 6, 12 et 24 f. — Pinièr., 20-08-70; à 8 f. — Land., 13-31-50; à 2 f. — Viviers, douves, mares, 0-40-70; à 44 f. — Superf. des propriét. bât., 7-20-70; à 44 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., jard., etc., 0-44-10. — Chemins, 27-38-16. — Cours d'eau, 0-78-70. = 160 Maisons, en 9 class.: 28 à 4 f., 47 à 8 f., 36 à 12 f., 18 à 22 f., 19 à 32 f., 6 à 40 f., 4 à 50 f., 1 à 58 f., 1 à 75 f.

Revenu imposabl.: { Propriétés non bâties, 25,136 fr. 26 c. } 27,633 f. 26 c. } 27,633 f. 26 c.

CONTRIB. Fonc., 3,117 f.; personn. et mobil., 447 f.; port. et fen., 173 f.; 22 patentés: dr. fixe, 92 f. 50 c., dr. proport., 6 f. 50 c.; total, 3,836 f.—Percept. de Mayet (1).

AGRIC. Superficie argilo et silicéo-calcaire, sablonneuse; ensemencée en céréales, dans la proport. de 110 h. en seigle, 90 en orge, 75 en méteil, 70 en from.; produis. 4 1/2 pour 1, envir., le froment, le seigle et le méteil; 5 1/2 au plus, l'orge

<sup>(1)</sup> Dans le volume précédent, comme dans celui-ci, nous avons continué à établir les contributions, sur les mêmes bases et d'après les mêmes rôles, qu'au commencem. de l'ouvrage : ces renseignem. n'ayant qu'un intérêt comparatif, puisqu'il varie tous les ans. Nous ferons, du reste, connaître ces variations, à l'art. départemental complémentaire.

et l'avoine; ne donnait que du seigle, de l'avoine et du sarrasin, il y a un demi-siècle. En outre : pomm, de terre, 160 h., prair. artific., 10 h., chanvre. 2 h. Vigne, fruits à cidre, peu; bois, etc. Educat. d'un assez bon nombre de bêtes aumailles et de porcs; beaucoup moins de chevaux, de moutons et de chèvres. — Assolem. triennal, 40 fermes à charrues, peu de cultures à bras. — Commerce agricole consistant en grains, dont il n'y a pas d'exportat. réelle, mais plutôt insuffisance, d'un quart environ, pour les besoins de la consommation, à l'exception de l'avoine; en graine de trêfle, chanvre et fil, très-peu; vin, cidre, bois, mais surtout en jeunes bestiaux et porcs gras, peu de chevaux; menues denrées.

INDUSTR. Fabrication des cotonnades, remplacée par

celle de la toile de chanvre, peu considérable.

ROUT. ET CHEM. Les chemins de grande vicinalité nº 1, du Mans au Lude, par Pontvallain; nº 2, de Clermont à S.—Calais: nº 18, d'Ecommoy à Château—la—Vallière; passent à proximité du territoire, des côtés O., N. et E. — Chemins vicin., classés: — 1° de Mayet au Lude; passe au bourg, long. sur la comm., 4,197 mètr., dont 167 en commun avec Aubigné; — 2° allant à Aubigné; du carref. du Pré-Poussé à celui de la Persillère, 1,220 m.; — 3° à Coulongé; pass. à la Maison-Neuve, 2,060 m., dont 318 av. Coulongé; — 4° à Pontvallain; du carref. du Grand-Cimetière, à celui de l'allée de Sarcé, 650 m. — Un chem. de Sarcé à Ecommoy, non classé, quoique de grande utilité, 878 m.

LIEUX REMARQ. Aucun comme habitation. Sous le rapport des noms : la Cour; la Croix-aux-Bezards; la Porcherie; les Roches, la Vieille-Roche; le Grand et le Petit-Per-

ray; le Boulay, le Cormier, l'Epinay; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école prim. de garçons;

1 déb. de tabac. Bur. de poste aux lettres, au Lude.

ETABL. PARTIC. Ecole prim. de filles; 12 à 20 enfants. SARCEAU, diminuțif de Sarcé, petit-sarcé. Voir l'art.

précédent.

SARGÉ, SARGÉ-LÈS-LE-MANS, pour le distinguer de celui du Bas-Vendomois, qui était aussi de l'ancien dioc. du Mans; Sargeium, Cergeyum (Cenomania); comm. du cant., de l'arrond. et à 4 k. N. E. du Mans; jadis dans les Quintes, le grand-doyenné, le dioc. et l'élect. du Mans. — Dist. lég.: 5 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Neuville-sur-Sarthe et Savigné-l'Evêque; au N. E. et à l'E., par Yvré-l'Evêque; au S., par le territ. rur. du Mans et par Coulaines; à l'O.,

encore par Coulaines, par S.-Pavace et encore par Neuville; sa forme est celle d'un carré long, se contournant de manière à présenter une partie concave du côté de l'est, et une partie convexe, à l'ouest; s'étend. du N. E. au S. O., sur un diam. longitud. et central, de 5 kilom. 1/2, contre une largeur de 2,7 h. au centre et de 3,3 h. à l'extrémité S. O. Le bourg, situé près de la limite orientale, et à 1,3 h. seulem. de celle S. S. O., tout près et à la gauche de la route du Mans à Paris, par Bonnétable, Bélesme et Mortagne, se compose de deux lignes de maisons, entourant de très-près les côtés N. et O. du cimetière et de l'église; de sorte que, s'il était bien prouvé, ce dont on est moins certain aujourd'hui, qu'on ne croyait l'être, il y a 40 ans, que les émanations des sépultures fussent nuisibles aux vivants, nul bourg ne dût être plus malsain que celui-ci pour ses habitants, à raison de cette proximité des maisons avec le cimetière. Eglise n'ayant rien de remarquable dans sa construction, à clocher en flèche; cimetière l'entourant, ceint de murs d'appui. Une assez belle maison, dans le bourg, appartient à M. Gouaux, maire.

POPUL. Comptée pour 190 feux sur les rôles de l'élection du Mans; elle était de 180 f. et de 1,030 habit. en 1804; de 391 f. et de 1515 h., selon le recensement de 1826; actuellem. de 351 feux, compren. 651 indiv. mâles, 708 fem., total, 1,359; dont 172 au bourg, 29 au ham. du Calvaire, 25 à celui de S.-Ouen ou de Monnet; 24, 23, 22 et 17, à ceux des Maréchaux, des Giraudières, de la Fontaine-S.-Martin, de Courdoux. — Nous ne pensons pas que la populat. de cette comm., ait diminué de 156 personnes, de 1826 à 1836; nous croyons que la différence, qui se remarque entre les chiffres de ces deux années, tient seulement à une exactitude plus scrupuleuse, dans le récensement de cette dernière

époque.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812., inclusivement : mar., 77; naiss., 352; déc., 206.—De 1813 à 1822 : mar., 127; naiss., 339; déc., 244. — De 1823 à 1832 : mar., 119; naiss., 320; déc., 219.

Hist. Ecclés. Eglise sous le patronage de S.-Aubin, év. d'Angers, dans laquelle la Magdeleine est honorée comme seconde patrone. Assemblée, autref. le 22 juill., fête de cette sainte, actuellem., le dim. le plus proche de ce jour.

La cure, l'une des 40 à la présentat. du chapitre du Mans, valait 900 l. de revenu, selon Lepaige. La chapelle de la Pasturerie, en l'égl. de l'abbaye de S.-Vincent du Mans, et réunie à ce monastère, avait les fonds de sa dotation dans

la paroisse de Sargé. L'ancien prieuré de Monnet, qui, av. 1790, était situé sur la paroisse de S.-Ouen du Mans (v. cet

art.), se trouve actuellement sur le territoire de Sargé.

L'église de cette paroisse, est l'une de celles que l'év. Hildebert, 1097-1125, donna à ses chanoines, pour être affactée à leur entretien. Son 10° successeur, Guill. Rolland, qui siégea de 1255 à 1261, leur abandonna les droits qu'il possédait dans cette église, dont ils n'avaient que le patronage. Il fut réglé, vers ce temps, que le prêtre desservant, presbyter, aurait toutes les oblations et les prémices, à la charge de payer 24 s. mansais de rente au chapitre, pour le tiers qu'avait celui-ci dans lesdits droits; que le même desservant, posséderait toutes les terres et vignes dont le curé, personna, avait la jouissance, avec les vignes, les terres et le pré de l'église; qu'il aurait, de plus, sur le blé, 30 septiers, savoir : 12 sur le froment, 12 sur le méteil et 6 sur l'orge, avec toutes les pailles, et 40 sommes de vin; que le surplus demeurerait à l'église du Mans, c'est-à-dire au chapitre, à la charge de faire 4 l. mans., à l'abbaye d'Etival-en-Charnie et (autant, sans doute) à l'évêque. Par suite de ces donations, le chapitre de la cathédrale possédait encore à Sargé, en 1789, sa dime, affermée 1970 l., les lieux des Ricordaines, du Petit-Gast et le pré aux Bœufs, produisant 810 l. de revenu.

L'évêque L. de Tressan, 1671-1712, voulant pourvoir à l'instruction des postulants à la prêtrise, établit des séminaires dans les presbytères de Gourdaine, de Sargé et au prieuré de S.-Victor du Mans, sous la direction des curés et du prieur. Ces établissements furent remplacés, par celui confié aux Lazaristes établis, à cet effet, dans la maison de

Coëffort.

En 1589, le curé de Sargé, avec celui de la Bazoge et ceux du Mans, sont chargés de la garde du château de Touvoie (v. cet art.). On peut croire que ces curés étaient ligueurs, d'après ce que nous avons dit de cette circonstance, au PRECIS HISTORIQUE (I-CCIV).

Jacques Auger, poète latin, né au Château-du-Loir, en 1605, fut pourvu de la cure de Sargé, dès sa sortie du séminaire, vers 1630, probablement. Se consacrant entièrement à la conduite du troupeau qui lui était confié, les belles-lettres, qui avaient fait ses délices jusqu'alors, n'occupèrent plus que ses moments de loisir, à titre de récréation.

HIST. PÉOD. La seigneurie de paroisse était annexée à l'évêché, mais ne consistait probablement plus que dans la perception de quelques redevances, d'après ce que nous

avons vu plus haut, dans quelques droits honorifiques et dans l'exercice de la juridiction, puisque l'on ne trouve la mention d'aucun domaine situé dans cette paroisse, relevant de la temporalité de l'évêché, dans l'aveu rendu pour celle-ci, en 1394, par l'év. P. de Savoisy.

Les autres fiefs du territoire de Sargé, étaient : 1° et 2° celui des Bœuſs, possédé par le chap. du Mans, situé à 6 h. S. S. O. du bourg. Celui de la Vallée, qu'on lui attribue

(Ann. 1834, 125), est inconnu à Sargé;

3° Celui de la Blanchardière, ou des Blanchardières, sur lequel l'év. du Mans avait moyenne et basse justice, ainsi qu'on le voit par l'arrêt du 2 juill. 1748, relatif à l'entretien, par les seigneurs de fiefs, des enfants-trouvés à l'hôpital-général du Mans. Cette terre appartenait, probablement, en 1636, à M. Simon Richer de la Blanchardière, élu du Mans, nommé échevin de cette ville dans ladite année. C'est aujourd'hui une fort jolie maison moderne, située à 1,3 h. N. N. E. du bourg, à la gauche de la route de Bonnétable, appartenant, en dernier lieu, à M. Laporte de la Thébaudière, aujourd'hui à l'un de ses fils, M. Aug. Laporte, ancien maire;

4° et 5° Isaac et le Cormier, fiefs dont la juridiction, comme celle du précédent, s'étendait dans la ville du Mans, sur 7 maisons des paroisses de Gourdaine et de S.-Pavin-de-la-Cité, appartenant, en 1748, aux mineurs Landmont, pour-quoi la dame leur mère fut taxée à 4 l. 10 s., par l'arrêt du 2 juill. précité, tant pour ces maisons, que pour deux autres dans la paroisse de S.-Benoît, relevant du fief des Brouases, sur lesquelles ceux d'Isaac et du Cormier avaient la moyenne justice. En 1460, J. du Fresne, écuyer, seign. de Vaux (en Yvré-l'Evêque), rend aveu au comte du Maine, «pour un petit féage nommé le fief d'Isat et du Cormyer(sic);»

6° Les Brousses, Brousses, Broïses, à l'extrémité E. N. E. du territoire, appartenant, en 1748, aux mineurs Becdelièvre, lesquels sont taxés à 20 s., par l'arrêt du 2 juill. de ladite année, pour la basse justice sur deux maisons relevant de ce fief, situées dans la paroisse de S.-Benoît du Mans, et la dame de Landmont, à 20 s. pour sa moyenne justice sur les mêmes maisons, ainsi qu'il est dit au n° précédent. Les Brouases appartenaient à M. de la Vingtrie père, ancien magistrat; actuellement à son fils qui y habite;

7°, 8°, et 9° La carté de Cassini donne encore le signe distinctif des fiefs, aux lieux de Château, actuellement démoli, appartenant au même M. de la Vingtrie; de Beauchêne, précèdemment à M. Vallet, ancien juge au Mans, jolie

maison bourgeoise, actuellement à M. Gallois, anc. pharmacien; et de la *Pivardière*, maison bourgeoise à M. Seurat, Claude-Ambroise, homme remarquable par sa maigreur et la transparence de sa peau et de ses muscles, qui permettent de distinguer l'intérieur de son corps et les viscères qui l'occupent; ces objets sont situés à 0,7, 2,6 et 3,0 h. N. et E. N. N. E. du bourg.

10° et 11° Ceux de Monnet et des Croizettes, qui se trouvent actuellement sur ce territoire, étaient, comme nous l'avons dit, de celui de la paroisse de S.-Ouen du Mans,

et ne figurent ici que pour mémoire.

La paroisse de Sargé ressortissait, par appel, au siège présidial du Mans. Elle entrait dans la composition de l'ar-

rondissement du grenier à sel de la même ville.

Hist. civ. Sargé possède un bur. de bienfaisance, jouissant de 129 f. 59 c. de revenu fixe. Les quêtes, faites en faveur des pauvres, doublent cette somme et au-delà. Ce n'a pu être qu'en comprenant ces ressources éventuelles et très-variables que, dans l'Annuaire pour 1834 (p. 217), on a porté à 325 f. les revenus de ce bureau. — Il existait anciennement dans la paroisse, une fondation pour l'entretien d'une école de filles, dont il reste une rente de 59 l.—M. J. R. Hérisson de Villiers a légué, par testament, à la commune: 1° en faveur des pauvres, la jouissance, pendant 20 ans, ou au moins 10, de deux rentes, de 75 et de 25 f.; 2º au profit de l'institutrice, pendant les mêmes temps, d'une autre rente de 72 f; - M. de Bèru, par son testam. olographe, visé le 1er déc. 1828, légue aux pauvres de la commune une somme de 1,000 f. L'acceptat. de ces legs est autorisée, par ordonn. royales des 12 juill. 1826 et 1ez avr. 1830.

Ecoles primaires communales de garçons et de filles; entretenues au moyen d'allocations annuelles, de 280 f., pour la première, loyer du local compris; et de 130 f., pour la seconde; fréquentées, chacune, par 25 à 35 enf., selon la saison.

ANTIQ. Des antiquités de deux espèces, ont été découvertes sur le territoire de Sargé: 1° deux aqueducs romains, le premier, conduisant dans la cité du Mans, les eaux des sources des Fontenelles, situées sur ce territoire (v. cet art.); le second, destiné à verser les eaux du ruisseau de Monnet, dans le précédent aqueduc, au-dessous des Fontenelles. La découverte de ces canaux, que nous avons décrits à l'art. MANS (111-738), redoublerait d'intérêt, si l'on parvenait à mettre au jour l'emplacement et les restes des bains où se rendaient leurs eaux. Elle est due à l'antiquaire, L. Maulny, et P. Renouard en a donné le premier la description (Ess. histor. sur le Maine, 1-55); — 2° Une médaille en argent de l'empereur Othon:

Dep. J.-C.
32-69 — Imp. Otho Cæsar Avg. Tr. p. — Revers: Figure de femme, tenant un épi de la main droite, une corne d'abondance de la gauche: lég.: Ceres Avg.

Hydrogr. Le ruiss. de Monnet et celui des Fontenelles, dont il vient d'être parlé, celui-ci, dont les eaux sont incrustantes, ayant une double source, prennent naissance, le 1er au nord, le 2e au sud du bourg, et se dirigent vers l'ouest, pour aller jeter leurs eaux dans la Sarthe, après un trajet de 3 à 4 k. (v. ces mots, 11-454 et 1v-130). — Point de moulins.

GÉOL. Sol ondulé, dans tout son contour; plat, dans la partie centrale. Terrain tertiaire ou supercrétacé, offrant le grèz de Fontainebleau mameloné, avec de nombreuses empreintes de végétaux; en bancs assez puissants pour satisfaire, conjointement avec ceux de la Chapelle-S.-Aubin, soit pour la bâtisse, soit pour le pavage, à l'abondante consommation qu'exige la ville du Mans et les nombreuses routes qui rayonnent autour; du sablon fin et blanc, propre au récurage; de la marne blanche et grise, employée à l'amendement des terres. — Sources des Fontenelles, couvrant d'incrustations calcaires, les corps qu'on y fait séjour-

ner quelque temps.

Plant. rar. Celles des plantes, ci-après, dont les noms sont précédés d'un astérique, se trouvent aussi sur S.-Pavace, et y ont été omises; de deux astériques, à S.-Pavin; d'une croix, à Neuville; de deux croix, à Rouillon; d'uné astérique et d'une croix, dans ces quatre lieux à la fois. — Phaner.: Athæa officinalis, LIN.; \* Androsæmum officinale, ALL.; Asparagus officinalis, LIN.; Asperula cynanchica, LIN.; Artemisia campestris, LIN.; Barkausia taraxacifolia, DECD.; Bromus Madritensis, LIN.; \*\* Daphne laureola, LIN.: Doronicum plantagineum, LIN.; Festuca agrestis, LIN.; \*\* Galanthus nivalis, LIN.; Helleborus viridis, LIN.; + Hypericum hirsutum, LIN.; \* Iris fœtidissima, LIN.; Koeleria cristata, Lin.; Lactuca saligna, Lin.; Lamium dissectum, with.; Lathyrus tuberosus, Lin.; Linum gallicum, LIN.; Medicago minima, DESROUSS.; † Milium effusum, LIN.; †† Narcissus poeticus, LIN. et N. bislorus, CURT.; † Ornithogallum pyrenaïcum, LIN.; Orchis hircina, LIN., O. militaris, Lin., et + O. tephrosanthos, Will.; \* Palimbia Chabræi, DECD.; \* Potamogeton pusillum, Lin,; \* + Sanicula Europæa, Lin.; Silene conica et S. natans, Lin.;

\* Sison amomum, LIN.; Tragopogon pratense, LIN., var. majus; Vinca minor, LIN., var. purpurea multiplex. — Crypt.: Equisetum fluviatile, LIN.; Fragilaria pectinalis, LYNGB.; \* Leskea trichomanoïdes, HEDW.; Mongeotia genufiexa, Ag.; Oscillatoria nigra et O. viridis, vauch.; Vaucheria sessilis, DECD. (Fl. du Maine). Les espèces Vaucheria sessilis et Fragilaria pectinalis, habitent aussi sur Coulaines; et celle Galanthus nivalis, sur S.-Pavin-des-

Champs.

CADASTR. Superf. tot. de 1,641 h. 94 ar. 39 cent., se subdivisant, savoir: Terr. labour., 1,159-44-20; en 5 class., éval. à 9, 24, 30, 46 et 65 f. — Jard., 58-91-95; à 65, 73 et 81 f. — Vign., 133-58-30; à 13, 25, 50-50, et 75 f. 50 c. — Prés, 88-46-40; à 36, 65 et 112 f. — Pâtur., 2-50-60; à 11 f. — B. fut. et taillis, 112-77-70; à 4-50, 16, 22 f. 50 c. et 28 f. — Land. et frich., 9-32-20; à 2 f.—Douv., 0-15-50; à 65 f.—Superf. des bâtim., 19-26-15; à 65 f. Obj. non impos.: Egl. et cimet., 0-12-0.—Landes, 1-09-40.—Rout et chem., 55-62-53. — Cours d'eau, 0-67-46. = 331 Maisons, en 10 class.: 67 à 10 f., 120 à 12 f., 96 à 15 f., 21 à 22 f. 50 c., 11 à 30 f., 1 à 39 f. 50 c., 10 à 45 f., 2 à 60 f., 2 à 75 f., 1 à 112 f.

REVENU imposab.: { Propriét. non bat., 69,835 f. 31 c. }75,057 81 f. c. baties., 5,222 50

CONTRIB. Fonc., 9,965 f.; personn. et mobil., 823 f.; port. et fen., 320 f.; 28 patentés: dr. fixe, 136 f., dr. proport., 30 f.; total, 11,274 f. — Perception de Ste-Croix.

AGRICULT. Sol argileux et argilo-sablonneux, particulièrement propre à la culture des céréales, qui y sont ensemencées dans cette proport. : from. et orge, de chaq., 260 h.; méteil, 20; seigle, 10; avoine, 30; produis. de 5 1/2 à 6 pour 1, le froment et le méteil; 9, l'orge et le seigle; 10, l'avoine. En outre : pomm. de terre et chanvre, de chaq., 145 h.; prair. artif., en trèfle, autant que d'orge; luzerne; vignes, prés naturels, bois, comme au cadastrem.; arbres à fruits, légumes, betteraves, rutabagas, etc. — Elève de quelques chevaux, d'un bon nombre de bêtes à corne, de porcs surtout; quelques chèvres, point de moutons. Culture alterne, sans jachères. Deux grandes fermes seulement; un grand nombre de moyennes, de bordages et de maisonnies; 100 charrues, presque toutes trainées par des chevaux seuls. Le Sr Gasse, obtient une mention honor. pour génisse, au concours du comice agricole cant. de 1838; le Sr Gautier, un 1er prix, et le Sr Pichon, mention hon., au concours de poulains de 1839; le Sr Brossard, une ment. honor., pour poulains, en 1840. = Commerce agricole consistant en grains, dont il y a exportat. réelle du quart au tiers; en graine de trèfie, en chanvre et fil, en grande quantité; bois, cidre de bonne qualité, fruits, vin médiocre; légumes verts et secs, tels que pois, haricots, lentilles; lait, beurre, menues denrées; poulains, veaux et jeunes vaches, porcs jeunes et porcs gras, etc., etc.=Fréquentation des marchés du Mans et de Savigné-l'Evêque.

Industra. Extract. et exploitation du grèz à paver et à bâtir; de la marne, du sablon. — Quelques métiers à toiles;

plusieurs sabotiers, etc.

Rout. Et chem. La route royale nº 138 bis, du Mans à Paris, par Bonnétable, Bélesme et Mortagne, limite et traverse le territoire dans toute sa longueur, du côté de l'est; celle départementale nº 11, du Mans à Mamers, limite et traverse aussi une portion de son côté occidental. — Chemins vicinaux classés: — 1º de Sargé au Mans; partant du bourg, venant joindre la route royale ci-dessus; long., 550 mètr.; — 2º allant à Neuville-sur-Sarthe; part. du bourg, arriv. au carref. des Jubinières; long. sur la comm., 3,230 m.; — 3º à Savigné-l'Evêque; part égalem. du bourg, all. joindre la route royale au carref. des Pâtis, 830 m.; — 4º à Coulaines; part. du nº 2, au carref. de la Douve; atteign. la route départem. ci-dessus, au carref. des Petits-Feux, 2,330 m.; — 5º à Yvré-l'Evêque; part. de la route royale au carref. du Calvaire, aboutiss. à celui des Heusseries, 425 m.

LIEUX REMARQ. La partie de la route nº 138 bis, du Mans à Savigné, étant presque continuellement bordée de maisons bourgeoises, nous ne citerons que les principales : la Blanchardière; la maison à M. de la Vingtrie, dans le bourg; Château, la Championnère; Guéraut, près la Fontaine-S.-Martin, maison bourgeoise à M. Lavallée, Md de fer au Mans; les Ardillers, à M. Menard-Dubois; l'Aître-Lucas, à feu M. Hérisson de Villiers, aujourd'hui à sa veuve; la Soulerie, à M. Bougard, agréé au tribunal de com-

merce; etc.

Sous le rapport des noms : la Chapellerie, le Prieuré (de Monnet); l'Enfer; le Palais, Courdou; le Châtelet, le Châtelier, la Bretêche, le Mur; les Barres, les Fourches, le Four-à-Ban, la Fuye, le Plessis; Bourg-de-Chien, l'Aître-Brûlé: les Marches; le Vieux-Pavé, le Chemin-Vert; la Fontaine-S.-Martin, les Fontenelles; le Patisseau, les Ardrillets, les Turettes; les Mortrais; les Landes, le Pâtis; le Pin, l'Ormeau, le Guigner, Bauchêne, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, bur. de bienfaisance,

école prim. de garçons et éc. prim. de filles; 1 rec. bural. des contribut. indir., 1 débit de tabac, 1 déb, de poudre de chasse. Poste aux lettres, au Mans.

SARS, nom corrompu de cers, donné à une garenne et à un ruisseau, situés près la Flèche. Voir cet article, celui saint-germain-du-val, et celui garenne des sars ou des

CERFS (II-499).

Le ruiss. des Sars ou des Cerfs, coule d'un côteau qui domine au nord la ville de la Flèche et sépare S.-Germain-du-Val de Verron, pour aller confluer dans le Loir, au S. O. de cette ville, après 4 kil. de cours et avoir alimenté d'eau le collège royal militaire et la fontaine adossée à l'église de S.-Thomas, sur la place du Pilori.

SARTE, véritable nom, d'après celui latin Sarta, de la rivière qui coule dans la ville du Mans et a donné ce nom au département de la Sarthe. L'usage d'écrire ce nom avec une H ayant prévalu, c'est ainsi qu'il devra l'être dans les articles suivants.

SARTHE (DÉPARTEMENT DE LA), formé de la partie orientale de la province du Maine, appelée le Haut-Maine, comprenant 409 paroisses de cette province et de l'anc. dioc. du Mans; d'une petite portion du Haut-Anjou, contenant 31 par. de l'anc. dioc. d'Angers, dont trois doubles, c'est-à-dire ne représentant que trois communautés d'habitants en 6 paroisses; de 3 paroisses seulement de la petite province du Bas-Perche ou Perche-Goët, du dioc. de Chartres; et d'une paroisse de l'Alençonnais et de l'anc. dioc. de Séez. Ce département tire son nom, de la principale des rivières qui l'arrosent, dont l'article est ci-après, et qui passe dans la ville du Mans, son chef-lieu.

Situé dans l'ouest de la France et dans le bassin de la Loire, entre le 1er degré 29 min. et le 2e d. 43 m. de longitude occid. du méridien de Paris, et entre le 47 d. 35 m. et le 48 d. 29 m. de latitude septentrionale; il a pour bornes le département de l'Orne et l'Alençonnais, au N.; au N. E., le même départem. et le Haut-Perche; à l'E., ceux d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, ou le Bas-Perche et le Vendômois; au S., les départem. d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, le Bas-Vendomois, la Touraine et l'Anjou; à l'O., enfin, le Bas-Maine, ou le département de la Mayenne. Sa forme n'est point aussi arrondie qu'on l'a dit jusqu'ici, et qu'elle le paraît, d'après des cartes exécutées sur de petites échelles; elle s'étend, au contraire, en forme d'ovoïde, vers le nord, et se trouve rapplatie ou comprimée au N. E. et à

l'O., de manière à ce que sa limite séparative, d'avec le départ. de la Mayenne, forme une ligne presque droite; de sorte que le chef-lieu, qui se trouve placé dans un point central, se trouve à une distance qui varie de 45 à 48 k., de la limite qui circonscrit le territoire de l'E. N. E. au S. O.. à 53 k. de la limite la plus éloignée, qui est au N. N. E., Saint-Paul-sur-Sarthe, tandis qu'il n'est distant que de 38 k. de la limite N. E. la plus rapprochée, qui est entre Nogent-le-Bernard et Pouvray; et de 33 k. de celle O. la plus voisine, qui est entre Neuvillette et Torcé-en-Charnie. Son plus grand diam., ou son diam. central, du N. au S., passant près et à l'E. de la ville du Mans, est de 100 kil. envir. : son diam. transversal, ou sa largeur centrale, d'E. à O., qui passe au Mans, de 82 kilom. Sa superficie est de 621,160 hectar., ou 61 myriam. 16 hectom. carrés; son point le plus élevé, qui est à la presque extrémité N. du territoire, au Signal, dans la forêt de Perseigne, de 340 m. 56 c. au-dessus du niveau de la mer.

D'après l'organisation de 1790, le département de la Sarthe était divisé en 9 districts, subdivisés en 53 cantons et en 424 communes, formés de 444 anciennes paroisses, dont 409 de l'anc. dioc. du Mans, 31 de celui d'Angers, 3 de celui de Chartres et 1 du dioc. de Séez, et de 5 succursales, toutes du dioc. du Mans. Au nombre de ces paroisses, la ville du Mans compte pour 16; celles de la Chartre, pour 3; de Sablé et de Sillé, chac. pour 2; S.—Côme, Dangeul, Parcé, Précigné, Noyen, chacun pour 2 également; ce qui réduit à 420 le nombre des localités, sur quoi il faut encore déduire Ancinette et Mélinais, constitués alors en communes, aux dépends du territoire d'autres paroisses, ce qui réduit effectivement à 418, le nombre de paroisses, prises comme une seule agglomération d'habitants.

Les noms de chefs-lieux de canton, imprimés en italique, aux deux tableaux ci-après, sont ceux qui ont cessé de l'être, par l'orgnisation de l'an x, dont le tableau suivra.

### I. DISTRICT DU MANS, 10 cant., 99 comm.

|      |      |                 | comm. |           |                 | comm. |
|------|------|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------|
| 1.er | CANT | · le Mans,      | 14    | 7.º CANT. | Suze (la),      | 10    |
|      |      | Savigné-l'Bvéq. | 9     |           | Ecommoi,        | 8     |
|      |      | Ballon,         | 9     |           | Parigné-l'Evéq  | ue. 8 |
| 4.°  |      | Bazoge (la),    | 9     | 10.° —    | Mont fort-le-Re | y     |
| 5.°  | _    | Lavurdin,       | 12    |           | trou,           | 12    |
|      |      | Vallon,         | 8     |           | ,               |       |

```
II. DISTRICT DE CHATEAU-DU-LOIR, 6 cant., 39 comm.
                                                          COURTS.
 1er cant. Château-du-Loir, 13
                                  4.º CANT. Grand-Lucé (le),
                                                           5
      - Mayet,
                                  5.º — Chahaigne,
                           5
                                                            4
 3.º - Vaas,
                           6
                                  6.º — Chartre (la),
                                                           6
    III. DISTRICT DE S.-CALAIS, 5 cant., 34 comm.
                          comm.
                                                          COURSE.
 1. CANT. Saint-Calais.
                           8
                                  4.º CANT. Bouloire.
                                                           6
                                  5.° — Vibraye,
                           8
      - Bessé,
                                                            5
                           7
          Tresson,
IV.DISTRICT DE LA FERTÉ-BERNARD, 6 cant., 47 comm.
                          comm.
                                                          comm.
 1. r CART. Ferté-Bernard (la), 9
                                  4.º CANT. Tuffé,
                                                           9
                                       Nogent-le-Bernard, 6
       - Montmirail,
                          10
                                  6.° — Bonnétable,
 3.e — S.-Maixent,
     V. DISTRICT DE MAMERS, 5 cant., 51 comm.
                         comm.
                                                          comm.
                                  4.º CANT. Marolles-les-
                          11
 1.er CANT. Mamers,
         S.-Cóme-de-Vair, 8
                                            Braults,
        Courgains,
                          11
                                         Fresnaye (la),
                                                          14
    VI. DISTRICT DE FRESNAY, 6 cant., 52 comm.
                         comm.
                                                          comm.
                                  4. CANT. Bourg-le-Roi,
                           6
 1.er cant. Fresnay,
                                                          11
 2. - Beaumont-le-Vi-
                                      - Assé-le-Boisne,
                                                           6
                           9
                                      - Montsort.
                                                          12
           comte,
                           8
 3.º Vivoin,
  VII. DISTRICT DE SILLÉ-LE-GUILLAUME, 5 cant.,
                         32 comm.
                         COIDIN.
                                                          comm
 1. CART. Sillé-le-Guil-
                                 4.° CANT. Bpineu-le-Che-
                          5
                                          vreuil,
           laume,
                          7
         Conlie,
                                          Loué,
         Rouez-en-Cham-
                          5
          pagne,
    VIII. DISTRICT DE SABLE, 5 cant,, 32 comm.
                        comm.
                                                         comm.
 1.4 CANT. Sablé,
                          6
                                 4.º CANT. Parcé,
                                                           7
                                 5.º — Précigné,
                          8
         Brûlon,
                                                          7
                          8
         Chantenay,
  IX. DISTRICT DE LA FLÉCHE, 5 cant., 34 comm.
                        comm.
                                                         comm.
                                 4.º CANT. Pontvallain,
                         10
                                                          5
 1.5 CANT. Flèche (la),
                          7
                                                          5
                                 5.° — Lude (le),
     _ Malicorne,
        S.-Jean-de-la-
            Motte,
 Dans cette organisation, trois anciennes paroisses et une
```

d'une commune, savoir : Guécélard à Fillé, cant. de la Suze; S.-Aubin-des-Grouas à Marolette, cant. de Mamers; Saint-Chéron à Mézières-sous-Lavardin, cant. de Conlie; et la

succursale d'Arnage à Pontlieue, cant. du Mans.

Cette organisation fut modifiée, 1° par la distraction, en 1793, des communes de Montsort, Hellou et S.-Germain-de-Corbie, du district de Fresnay, réunies au départem. de l'Orne: la riv. de Sarthe cessa alors de limiter toute la partie N. du département; 2° par une seconde distraction, en 1795, de la comm. de S.-Cénery, la seule qui, au N., se trouvât située au-delà ou sur la rive droite de la Sarthe, réunie à l'Orne également.

La constitution de l'an III (1795), en supprimant les circonscriptions et les administrations de district, y substitua une subdivision par arrondissements de tribunaux correctionnels. Le département de la Sarthe, se trouva former alors quatre arrondissements, comprenant les cantons ci-après,

savoir:

### I. ARRONDISSEMENT DU TRIBUNAL DU MANS, 16 cant., 128 comm.

```
comm.
                                                            comm.
1. T CART. Mans (le), intra,
                                   10.ºCANT. Savigné-lès-le-Mans
                           1
                                               (l'Evéque),
        id., extra,
                          13
                                           Vallon,
       Ballon,
                           8
                                                              8
                                           Sillé-le-Guillaume, 5
        Ecommoi,
                           9
                                   12.° —
                                   13.° — Conlie,
        Bazoge (la),
                           9
                                   14.º — Bpineu,
       Suze (la),
                          10
                                                              7
                                   15.° — Loué,
7.•
                          11
                                                              7
        Lavardin,
       Montfort,
                                   16.º — Rouez,
                          12
                                                              5
       Parignė-lès-le-Mans
            (l'Eveque),
```

#### II. ARRONDISSEMENT DU TRIBUNAL DE S.-CALAIS, 11 cant., 77 comm.

```
COIDED.
                                                             COTTO
1. CANT. Saint-Calais,
                                   7.º CANT. Chartre (la),
                           8
                                                               5
        Bessé,
                           8
                                        — Chahaigne,
                                                               4
         Tresson,
                           7
                                           Lucé ,
       Bouloire,
                           6
                                           Montmirail,
        Vibraye,
                           5
                                   11.º — Saint-Maixent,
                                                              10
        Chat.-du-Loir,
                          13
```

#### III. ARRONDISSEMENT DU TRIBUNAL DE LA FLÈCHE, 13 cant., 80 comm.,

```
1. or cant. Flèche (la), intra, 1 3. ° cant. Lude (le), 5
2. ° — Ibid., extra, 8 4. ° — Malicorne, 7
```

|     |       |                | comm. |                      | comm. |
|-----|-------|----------------|-------|----------------------|-------|
| 5.° | CANT. | Pontvallain,   | 5     | 10.º GART. Précigné, | 7     |
| 6.* |       | SJean-de-la-M. | . 7   | 11.° — Vaas,         | Á     |
|     |       | Sablé.         | 6     | 12.° - Mayet,        | K     |
|     |       | Chantenay,     | 8     | 13.º — Brûlon,       | ě     |
|     |       | Parce,         | 7     | 2141011,             | •     |

#### IV. ARRONDISSEMENT DU TRIBUNAL DE MAMERS, 16 cant., 128 comm.

| 1.er        | TKAD | . Mamers, intra, | oomm. | 10.          | CANT. | Bourg-la-Loi (le- | 60mm; |
|-------------|------|------------------|-------|--------------|-------|-------------------|-------|
| 2.e         | _    | id., extra,      | 10    |              |       | Roi),             | 10    |
|             |      | Courgains,       | 11    | 11.          |       | Saint-Patern,     | 8     |
| <b>4.</b> e | _    | Fresnaye (la),   | 14    |              |       | Vivoin,           | 8     |
|             |      | Marolles,        | 7     | <b>13.</b> • | _     | Ferté-Bernard(la  | ), 9  |
| 6.•         | _    | Saint-Cóme,      | 8     |              |       | Bonnétable.       | " 6   |
| 7.*         |      | Fresnay,         | 6     | <b>15.</b> ° |       | Nogent le-Ber-    |       |
| 8.•         | _    | Asso-le-Boisne,  | 6     |              |       | nard.             | 6     |
| 9.e         | _    | Beaumont,        | 9     | 16.•         |       | Tuffé,            | 9     |

Rien, par cette organisation, ne se trouve changé dans la composition des cantons, si ce n'est que les quatre villes chefs-lieux d'arrondissem., forment un canton séparé sous le rapport de la justice de paix seulement, et que, comme il a été dit plus haut, quatre communes avaient été distraites alors du département, pour entrer dans la composition de celui de l'Orne, de sorte que le chef-lieu du 11° cant., du 4° arrond., qui avait été placé successivement à Montsort et à S.-Cénery, se trouvait établi alors à S.-Patern, où il est resté depuis.

La réduction à 413, du nombre des communes, qui était d'abord de 424, provient, d'abord, de cette distraction; puis, de sept réunions, savoir : de S.-Mars-sous-Ballon, à Ballon; de Verniette, à Conlie; de Guécélard, à Fillé; de Poché, à Ste-Sabine; du Chevain, à Bérus, dont il a été détaché depuis; de Châtillon, à la Chartre; d'Ancinette, à Ancinnes et à Louvigny; et du Creux, à S.-Denis-d'Orques.

L'établissement du gouvernement consulaire, en l'an VIII (1799), et la constitution qui en émana, amenèrent une nouvelle circonscription cantonnale. Un arrêté du 13 brumaire an x (4 nov. 1801), réduit, de 53 à 31, le nombre des cantons du départ. de la Sarthe, dont celui du Mans, subdivisé en 3 arrond. de justice de pays, ce qui fait 33, ainsi qu'il suit:

### I. ARRONDISSEMENT DE MAMERS, 10 cant., 145 comm.

|      |       |             | comm. |                        | comm.  |
|------|-------|-------------|-------|------------------------|--------|
| 1.er | CAST. | Beaumout,   | 15    | 3.° CART. Freenay,     | 19     |
|      |       | Bonnétable, | 10    | 4.º — Ferté-Bernard(la | 1), 14 |

```
5.° CART. Fresnaye (la), 14 8.° CART. Montmirail, 10 6.° — Mamers, 22 9.° — Saint-Patern, 17 7.° — Marolles, 18 10.° — Tuffé, 13
```

#### II. ARRONDISSEMENT DE S.-CALAIS, 6 cant., 60 comm.

```
1.er CART. Bouloire, 9 4.e CART. Grand-Lucé (le), 8
2.e — Chartre (la), 9 5.e — Saint-Calais, 14
3.e — Château-du-Loir, 14 6.e — Vibraye, 6
```

## III. ARRONDISSEMENT DE LA FLÈCHE, 7 cant., 80 comm.

| <b>2.</b> ° | <br>. Brûlon ,<br>Flèche (la),<br>Lude (le), | 16<br>11<br>10 | 5.° cant.<br>6.° —<br>7.° — | Pontvallain, | comm.<br>7<br>10<br>15 |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| 4.°         | <br>Malicorne,                               | 11             |                             |              |                        |

## IV. ARRONDISSEMENT DU MANS, 8 cant., 10 justices de paix; 128 comm.

| 1.er c/ | aur. Ballon,   | co <b>m</b> m.<br><b>16</b> | CAN | T. | (2.° ar., 2 sect. e | comin.    |
|---------|----------------|-----------------------------|-----|----|---------------------|-----------|
|         | - Conlie,      | 16                          |     |    | 9 8 comm.           | 8 1/2     |
| 3.• -   | - Ecommoi,     | 11                          | 5.° | _  | 3.° — id., ext      | ra i      |
| 4.° -   | - Loué,        | 16                          |     |    | muros,              | 12        |
|         | 11.er ar. Man  |                             |     | -  | Montfort,           | 18        |
| 5.° -   | { du),2sect. e | t 7 au-                     | 7.• | _  | Sillé-le-Guill.,    | 10        |
| •       | tres comm.     | , 71 <u>/2</u>              | 8.• | _  | Suze (la),          | <b>13</b> |

Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, on attribue la faiblesse comparative de l'arrondiss. de S.-Calais, à une erreur commise dans les bureaux du ministère chargé de cette organisation, d'après laquelle le cant. de Montmirail, qui devait, avec grande raison, entrer dans la composition de cet arrondissement, a été compris dans celui de Mamers, trop considérable et, surtout, beaucoup trop étendu.

Les modifications survenues, depuis l'arrêté consulaire précité, consistent dans 22 réunions de communes, savoir : Mont-Regnault à Saosne, cant. de Mamers; S.-Quentin à S.-Maixent, canton de Montfort, par ordonn. royale du 21 févr. dernier (1841); Bannes à Dissay-sous-Courcillon, Ste-Cécile et Quincampoix à Flée, cant. de Château-du-Loir; Villedieu à Chantenay, cant. de Brûlon; S.-Mars-de-Cré, au Lude, cant. du Lude; Pringé à Luché, cant. de Pontvallain; S.-Ouen-de-Ballon à Ballon, Chevaigné et Notre-Dame-des-Champs à S.-Jean-d'Assé, Saint-Remi-des-Bois à Souligné, cant. de Ballon; S.-Julien à Neuvy-en-Champagne, cant.

de Conlie; Etival à Chemiré-en Charnie; et Montreuil-en-Champagne à Joué-en-Charnie, cant. de Loué; Montreuil-sur-Sarthe à Neuville, 1.er arr, du cant. du Mans; Saussay à Montfort, et S.-Denis-du-Tertre à S.-Mars-la-Bruyère, cant. de Montfort; Athenay et S.-Benoît-sur-Sarthe, à Chemiré-le-Gaudin, et Flacé à Souligné-sous-Vallon, cant. de la Suze; enfin, dans une nouvelle érection de la commune de Saint-Mars-sous-Ballon (v. cet art.), séparée de Ballon, comme on l'a vu, lors de l'organisation de 1790, et réunie à cette ville par celle de l'an III.

D'où résultent l'organisation et la divis. actuelles du département, en 4 arrondissements communaux, 31 cant. et 33 justices de paix, et en 392 communes, offrant une population totale de 466,888 habitants, d'après le récensement de 1835; qu'il est actuellement d'usage de disposer dans cet

ordre:

I. ARRONDISSEMENT DU MANS, 8 cant. (10 just. de paix), 116 comm., 164,667 habitants.

```
comm.
                         popul.
17,119
                                                           popul.
                                 6.º CANT. Montfort,
1." CANT. Ballon.
                                                     16
                                                           17,618
                   13
                                 7.° — Sillė-le-
                         15,139
                   15
    - Conlie,
    - Ecommoy, 11
                                         Guillaume,
                                                     10
                                                           16,721
                         16,415
4. - Loué,
                                 8.° — Suze (la), 10
                   14
                         15,371
                                                           11,092
   ( Mans(le).1.er arr., 61/2 21,225
                  8172 15,480
                         19,087
```

II. ARRONDISSEMENT DE MAMERS, 10 cant., 143 comm., 133,444 habitants.

```
comm. popul.
                                                         popul.
                                                   comm.
                                                       18,782
                    15 16,616
1.er CART. Beaumont,
                                6. CANT. Mamers,
                                                   21
                    10 12,937
                                7.º — Marolles,
   — Bonnétable.
                                                    18
                                                       15,426
                                8.º — Montmirail,
   - Ferté-Ber-
                                                    9
                                                       8,924
                                                    17
                    14 13,767
                                9.° —
                                       S.-Patern,
                                                       12,361
          nard (la),
       Fresnay,
                                       Tuffé,
                                                    13
                    12 17,406
                               10.° —
                                                       9,418
5.° — Fresnaye(h), 14 7,798.
```

III. ARRONDISSEM. DE LA FLÈCHE, 7 cant. 77 comm., 97,943 habitants.

```
1.er cant. Brûlon, 15 13,257 5.e cant. Mayet, 7 11,441

2.e — Flèche (la), 11 18,863 6.e — Pontvallain, 9 13,617

3.e — Lude (le), 9 11,791 7.e — Sablé, 15 17,425

4.e — Malicorne, 11 11,549
```

### IV. ARRONDISSEM. DE S.-CALAIS, 6 cant., 56 comm., 70,834 habitants.

| 2.• | <br>. Bouloire,<br>Chartre (la),<br>Château-du- | 9 | 10,790 | 5.° | <br>Grand-Lucé(<br>SCalais,<br>Vibraye, | 14 | popul.<br>11,075<br>15,713<br>8,939 |
|-----|-------------------------------------------------|---|--------|-----|-----------------------------------------|----|-------------------------------------|
|     | Loir,                                           |   | 13,441 |     |                                         |    | -,,,,,                              |

#### RECAPITULATION.

| arrondies.                               | cant.     | comm. | populat. |
|------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| Mans (LE),                               | 10        | 116   | 164,667  |
| Mamers,<br>Fleche (LA),<br>Saint-Calais, | 10        | 143   | 133,444  |
| FLECHE (LA),                             | 7         | 77    | 97,943   |
| SAINT-CALAIS,                            | 6         | 56    | 70,834   |
| TOTAUX.                                  | <b>33</b> | 392   | 466,888  |

Les états statistiques, placés à la suite du PRÉCIS HISTO-RIQUE, pages CCCXXII à CCCCLXIX du t. Ier, faisant connaître en détail ces divisions et leurs rapports avec celles anciennes, civiles et ecclésiastiques, sauf les changements survenus depuis leur impression, qui consistent dans la distraction de la comm. de S.-Mars de celle de Ballon, opérée en 1835, dans la réunion de la commune de Villedieu à celle de Chantenay, cant. de Brûlon et de celle de S.-Quentin à celle de S.-Maixent, cant. de Montmirail (v. ces art.); nous renvoyons à ces états statistiques, pour plus amples détails.

Nous croyons cependant devoir ajouter ici, pour faire le pendant du tableau des arrondissements électoraux qui les terminent (tome Ier, p. cccclxvIII), tels que les avait établis la loi du 29 juin 1820, celui qui résulte de la nouvelle législation, établis par la loi du 19 avril 1831.

### ARRONDISSEMENTS ELECTORAUX

# ÉTABLIS PAR LA LOI DU 19 AVRIL 1831.

| ARRONDIMERM.<br>électoraux. | ntrux<br>où siège<br>le collége. | CARTORS  dont se compose chaque arrondissem.                                                    | ARRONDISSEMENTS communanx dest dépendent CES CANTONS. |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.⁴                         | Le Mans,                         | Mans (le), 1.er cant.,                                                                          | Mans) le).                                            |
| <b>2.</b> •                 | Le Mans,                         | Mans (le), 2.°, Mans (le), 3.°, Montfort,                                                       | Mans (le).                                            |
| <b>3.</b> °                 | Le Mans,                         | Ballon, Conlie, Ecommoy, Loué, Sillé-le-Guillaume, Suze (la),                                   | Mans (le).                                            |
| <b>4.</b> •                 | Saint-Calais,                    | Bouloire,<br>Chartre (la),<br>Château-du Loir,<br>Grand-Lucé (le),<br>Saint-Calais,<br>Vibraye, | Saint-Calais.                                         |
| 5.•                         | La Flèche ,                      | Brûlon, Flèche (la), Lude (le), Malicorne, Mayet, Pontvallain, Sablé,                           | Flèche (le).                                          |
| 6.•                         | Mamers,                          | Bennétable,<br>Ferté-Bernard ( la ),<br>Mamers ,<br>Tuffé ,                                     | Mamers.                                               |
| 7.•                         | Beaumont,                        | Beaumont, Fresnay, Fresnaye (la), Marolles, Montmirail, Saint-Patern,                           | Mamers.                                               |

Plusieurs considérations nous engagent à nous arrêter ici, et à rapporter à la fin de l'ouvrage, les nombreux détails statistiques que comporte l'article départemental, afin qu'il puisse, le plus possible, être à jour, sous ce rapport, lors

de la terminaison de notre travail,

Entre autres considérations, qui nous déterminent à ce renvoi, et dont nos lecteurs apprécieront la justesse, nous l'espérons, nous désirons y présenter l'état de la population, daprès le récensement quinquennal, qui va ê re exécuté cette année (1841), et pouvoir y comprendre aussi, les intéressants documents que doit contenir, sur notre département, la statistique agricole et industrielle que publie le gouvernement, dont le volume, qui concerne la région nord-ouest de la France, doit paraître incessamment.

SARTHE, SARTE, Sarta; rivière dont le nom, qui devrait s'écrire sans H, d'après son étymologie latine, et l'avait toujours été ainsi, avant 1790, a reçu cette lettre, lors de la division de la France en départements, et n'a cessé de la prendre depuis, de même que le département auquel ce nom a été donné. Pascal Robin, comme tous les auteurs du moyen âge, écrit le nom de cette rivière sans H, dans les vers assez curieux, que nous avons rapportés à l'art. du Loir (11-623). L'usage contraire étant actuellement consacré, nous avons dû nous y conformer, non-seulement en écrivant cet article et celui qui précède, mais dans tout le cours de

notre ouvrage.

La Sarthe prend sa source dans une fontaine du village de Somme-Sarthe, département de l'Orne, au N. N. O. de Mortagne, au Perche, près de l'ancienne abbaye de la Trape, entre Soligny et S.-Étienne. Dirigeant son cours d'abord du N. au S., puis au S. O., elle entre sur le territoire du département auquel elle donne son nom, et le sépare de celui de l'Orne, au nord, à Roullée, au point où elle reçoit la petite rivière d'Autrèche; arrose et limite cette commune et celles de S.-Paul-le-Vicomte ou sur-Sarthe, de Chassé, de Montigny, de Chenay, du Chevain, de S.-Patern; cesse, dep. 1793, de borner le départ., en arrosant Corbie et Hellou; recommence à le limiter, depuis 1795 seulement, sur Moulins, en séparant cette commune de S.-Cénery qui, depuis cette époque, a cessé de faire partie du département. La Sarthe, dans cette première partie de son cours, servait de limite au territoire concédé à Rollan et à ses Normands, par Charles-le-Simple, suivant le traité conclu à Saint-Clairsur-Epte, en 912. Se contournant ensuite vers le sud, presque à angle droit, elle arrose S.-Léonard-des-Bois,

Sougé-le-Ganelon, S.-Paul et S.-Georges-le-Gaultier; s'incline ensuite vers l'est, pour passer sur Assé-le-Boisne, Douillet, Fresnay, S.-Aubin de Locquenay, Moitron, S.-Germain de la Coudre, Piacé, Juillé, Vivoin, Beaumont-le-Vicomte, autour duquel elle décrit un demi-cercle; Maresché, Assé-le-Riboul, S.-Marceau, Teillé, S.-Jean-d'Assé, Ste-James et Montbizot, où elle prend une nouvelle direction à l'est, pour arroser la Guierche, Souillé, Joué-l'Abbé, la Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, S.-Saturnin, la Chapelle-S.-Aubin, S.-Pavace et Coulaines; puis se contourne ensuite vers le sud-ouest, en arrivant au Mans, dont elle baignait anciennement la muraille romaine, actuellement celle de l'enceinte, dite de Philippe-Auguste, en séparant cette ville de ses faubourgs du Pré, de S.-Jean et de S.-Gilles; passe ensuite sur S.-Georges-du-Plain, Pontlieue, Allonnes, Spay, Fillé, Roëzé, la Suze, Chemiré-le-Gaudin, Fercé, S.-Jeandu-Bois, Noyen, Malicorne, Dureil, Parcé, Avoise, Juigné, Solesme, Sablé, Souvigué-sur-Sarthe, Pincé et Précigné, d'où elle entre dans le département de Maine-et-Loire, d'abord, par sa rive droite, à S.-Denis-d'Anjou, puis, par la gauche, à Morannes; reçoit le Loir au-dessous de Briolay et se jette dans la Mayenne à Cantenay, à 6 k. environ au-dessus d'Angers, après un cours total de 275 kilom., sinuosités comprises, dont 212 (53 l. de poste) dans le département de la Sarthe. Elle perd son nom en cet endroit, quoique bien plus considérable que la Mayenne qui prend alors celui de Maine, jusqu'à son confluent dans la Loire, à l'endroit nommé la Pointe, au-dessous des Ponts-de-Cé. La Sarthe, dans la partie inférieure de son cours, offre de grandes oscillations et des subdvisions, au milieu desquelles sont des îles fort longues et fort larges quelquefois, à commencer par celle sur laquelle est bâtie une partie de la ville de Sablé, puis à Morannes, à Châteauneuf et, enfin, celle de Cantenay, à son double confluent dans la Mayenne.

Cette rivière, que plusieurs voies romaines ont dû traverser, au nord du département d'abord, en amont et en aval de la ville d'Alençon, pour communiquer avec les Saii et avec les Diablintes, puis, le long de son cours, jusqu'au Mans, pour traverser de l'une à l'autre de ses rives; ensuite au Mans et au-dessous de cette ville, au gué de Chahoué (v. 111-733, v-759), reçoit un nombre considérable d'autres cours d'eau, plus au moins importants, dans tout son parcours sur le département. Les plus importants de ceux qui y confluent immédiatement sont, par sa rive gauche: l'Autrèche, d'abord, à Roullée; les ruiss. de S.-Paul et de

la Poidevinière, sur S.-Paul; celui de la Louvière, à Montiguy; ceux de Chaudon et de Sore, à S.-Patern; celui de Rablais, entre Alençon et Corbie; de Cloiseau, à S.-Léonarddes-Bois; de Roncé, à Assé-le-Boisne; le Rosai-Nord ou Moire, à S.-Germain-de-la-Coudre; la Bienne, à Piace; l'Orton ou Riollet, au-dessous de Beaumont, sur Maresché; l'Orne N. E. ou Saosnoise, à Montbizot; le Pensais, à Jouél'Abbé; le Cul et l'Acone réunis, ces ruisseaux que Wace a immortalisés, en les mentionnant dans son Roman de Rou, à Neuville-sur-Sarthe (v. cet art. IV-248, 250); ceux de Monnet et des Fontenelles, à Coulaines; la riv, d'Huisne, au-dessous de la ville du Mans; le ruiss. de l'Arche-aux-Moines, à Arnage; le Rhône, à Guécélard; le Fessard, sur Roëzé; le Beau-Mortier, à S.-Jean-du-Bois; la Vezanne et le Loyer, à Malicorne; le ruiss. de la Davière, à Dureil; la Voutonne, à Précigné. Par la rive droite : le Sarthon ou Sarton, le mari de la Sarthe, que nous citons ici à cause de son nom seulement, ayant cessé de couler sur le département, depuis 1795 (v. son art., après celui-ci); l'Anette ou Ornette, le Pont-Neuf et les Echanceaux, à S.-Léonard; le Merdereau, à S.-Paul-le-Gaultier; la Vaudelle, à S.-Georges; l'Orthe, à Douillet; les ruiss. de Haut-Bois et de la Bissonnière, à S.-Aubin de Locquenai; celui de Perrin, à Moitron; le Gommer, à Juillé; la Longuève, à Assé-le-Riboul; le ruiss. de la Rainerie, à S.-Marceau; ceux de Halgré et de Jolles, à Ste-James; le Vrai, à S.-Sathurnin; les Arches, à S.-Georges-du-Plain; le Saint-Martin, à Allonnes; l'Orne du N. ou Champenoise, à Roëzé; le ruiss. de la Haie, à Loupelande; la Gée, à Fercé; l'Arche, à Pirmil; les Deux-Fonts et la Vègre, à Avoise; l'Erve et la Vaige, à Sablé; la Taude, à Souvigné-sur-Sarthe. Un grand nombre d'usines ou de moulins, les uns à fer, à papier, à tan, à foulon, à scier le bois, le marbre, à broyer les couleurs, etc., etc.; les autres, en bien plus grande quantité, à moudre le blé; sont établis sur son cours, où se trouve un assez bon nombre de ponts, la plupart en pierre, savoir : au Chevain et au faub. Montsort, pour communiquer avec Alençon; à Moulins, à S.-Léonard, à Sougé, le premier pour communiquer avec S.-Cénery; à Fresnay et au ham. de Guéliant, en Moitron; à Juillé, à Beaumont et à S.-Marceau; trois au Mans, dont le pont Napoléon, construit sous l'empire; à la Suze, à Sable deux, en marbre brut; un pont suspendu, nouvellement établi à Parcé; et un second, en adjudication au moment où nous écrivons, pour communiquer de Beaumont à Vivoin et de là à Mamers. Un autre

pont est projeté au Mans, en aval de la ville, en face la promenade du Greffier, pour établir une communication directe de la place des Halles, avec la route départ. nº 1, conduis. à Sablé, et les chemins de grande vicinalité nº 10 et 11, du Mans à Sablé et à Malicorne. Des bacs, bateaux et passe-cheval, sont aussi établis sur la Sarthe à Fillé, à Fercé, à Noyen, à Malicorne, à Parcé, à Avoise, à Solesme et à Pincé. Un décret, du 20 messid. an XII, règle le tarif des droits à y percevoir. Ceux de Parcé ont été supprimés depuis l'établissement du pont suspendu. Un décret, du 20 messid. an XII, fixe également le tarif des droits à percevoir, pour le passage par ces bacs et bateaux.

Le nombre des écluses et déversoirs, établis sur l'une ou l'autro rive de la Sarthe, depuis son entrée dans le département, à Roullée, jusqu'au Mans, est de 50; et de cette ville à Précigné, de 22; total, 72; et la longueur de leurs biefs d'aval de 211,085 m., ce qui équivaut à celle donnée plus haut, du parcours de cette rivière sur le département. Sa pente totale, pendant tout ce parcours, est estimée de 88 m. 79 c. La hauteur des chutes de ces déversoirs varie, du maximum de 1 m. 32 c. au déversoir de la Beunaiche, à Roëzé; au minimum de 0<sup>m</sup> 48 seulement, à celui de

Chahoué, sur Alonnes.

Il est facile de remarquer que la Sarthe, assez mal encaissée quelquefois, dans sa partie supérieure surtout, et dont le cours est maintenant si faible, a dû en avoir un beaucoup plus considérable anciennement, puisque, dit M. Triger (Cours de géognosie, 68), elle avait autref. arraché des blocs de plus d'un mêtre cube, aux grès tertiaires des environs du Mans, aux granites et aux syénites d'Alençon, et les avait transportés à plus de 10 l. de distance; qu'elle avait évidemment creusé cette vallée, qui renferme aujourd'hui tous ces débris; enfin que les collines, qui bordent son cours, ne sont que le résultat d'une érosion, qui avait interrompu la continuité des couches de grès vert qui se correspondent dans leur niveau, sur les deux côtés de cette vallée. « La nature des alluvions, qui se rencontrent dans le bassin de cette rivière, se compose de galets et de blocs roulés, dans lesquels on ne reconnaît que des roches qui proviennent des parties supérieures de sa vallée : ce sont, aux environs du Mans, selon le même M. Triger (loco cit., 175), des grès tertiaires, enlevés aux terrains de S.-Pavace et de S.-Aubin, des calcaires anciens de Fresnay, des porphyres de S.-Léonard-des-Bois, enfin, des granites et des syénites de S.-Célerin et d'Alençon. Nous ajouterons qu'on y rencontre aussi des galets d'eurite porphyritique, de grauwacke, de phtamite, plusieurs variétés de quartz hyalin, des quartz noirs et des quartz gras; de la pierre de corne, des schistes, des silex, des poudingues ferrugineux, et un certain nombre d'êtres organisés fossiles, de différents genres et espèces.

» Ainsi, ajoute encore M. Triger (loco cit., ui), la présence du granite dans les blocs erratiques de cette vallée, prouve évidemment que des courants énormes l'ont creusée et modifiée dans sa forme, à une époque postérieure à l'apparition des granites d'Alençon; que ces courants agissaient encore, après le dépôt des terrains crétacés, puisque la vallée de l'Huisne, qui ne contient qu'une immense quantité de silex, qui proviennent de la décomposition de la craie, seule roche dure qu'on puisse trouver dans toute la longueur de son cours, était couverte de leurs débris; que leur action avait été postérieure au grès de Fontainebleau, puisque des blocs énormes de ce grès remplissaient les deux vallées; qu'enfin, ces courants semblaient avoir cessé à une époque postérieure au calcaire lacustre, puisque, aujourd'hui, plusieurs petits bassins de ce calcaire, se trouvaient recouverts d'un dépôt de galets, qui ne peut être que le résultat de ces courants énormes. Quant à la direction des courants qui les ont transportés, elle était évidemment la même que celle des cours d'eau actuels, puisqu'il est facile de reconnaître encore tous les points où ces débris ont été arrachés, et qu'on les trouve toujours au-dessous et jamais au-dessus de ces points; et que, pour la Sarthe et l'Huisne, le volume d'eau de ces courants, a rarement couvert une surface plus grande que celle des vallées actuelles, puisque le dépôt des alluvions anciennes, ne dépasse que sur trèspeu de points, leurs limites. »

On crut, dans le 12° siècle, dit P. Renouard (Ess. hist. sur le Maine, 1-211), que les eaux de la rivière de Sarthe, avaient été suspendues en l'air, comme celles de la Meuse. « En effet, Théodulphe, évêque d'Orléans, qui vivait sous Louis-le-Débonnaire et mourut en 821, rapporte, dans une épître en vers, ad Modoenum episcopum, que de son temps, au mois de février, les eaux de la Sarthe se séchèrent et tarirent à l'endroit le plus profond, pour faire passage aux chrétiens de la ville (le Mans, sans doute?) qui n'avaient pu trouver de bateau, pour porter un corps mort au cimetière qui était de l'autre côté de cette rivière, que ces eaux demeurèrent en cet état jusqu'après leur retour; et que la

même chose était déjà arrivée deux fois, peu de temps auparavant, et une fois à la rivière d'Huisne:

Sartha aliis vicibus, hoc ipsum est passa duabus,
 Nec hoc, nec procul hoc tempore, sive loco.
 Tale quod assueveront flumen idonea passum,
 Ad quod ab urbe fluens, et prope Sartha bibit.

Robert du Mont, dans son appendice à Sigebert, raconte qu'en l'an 1168, au même mois de févr., la Sarthe se sécha tout d'un coup, au pied du château de Fresnay, et que cette sécheresse continua pendant une heure et demie, dans un endroit où, un moment auparavant, les chevaux n'avaient pu passer.

Un rapport, fait en décembre 1826, par M. N. Allou, alors ingénieur des mines du département, au nom d'une commission de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Mans, consultée par M. le maire de cette ville, sur les moyens de procurer aux divers quartiers de cette cité, la quantité d'eau nécessaire à leur consommation, offre les renseignements suivants, en ce qui concerne la Sarthe.

- 1° La force motrice que peut donner cette rivière, à l'en trée de la ville du Mans, est presque entièrement employée, en temps ordinaire, à faire mouvoir les six moulins, dits de S.-Gervais, placés en-dessous du côteau de Saint-Vincent. A l'époque des fortes chaleurs, le volume d'eau du bief supérieur, est même consommé en totalité, pour faire marcher ces moulins, pendant une heure seulement. Il faut attendre ensuite deux heures, pour que les roues puissent tourner de nouveau pendant une heure et, ainsi de suite, de sorte que la durée du travail n'est réellement alors que de six heures par jour. La dépense de ces forces, est estimée d'environ 3,550 m. cube d'eau dans une heure;
- 2º La hauteur de la chute des moulins de S.-Gervais, pendant les basses eaux, paraît être de 0 m. 80, à l'époque des plus fortes eaux : ces chutes diminuent et deviennent presque insensibles, pendant les inondations;
- 3º La vitesse moyenne de la Sarthe, prise les 27 et 28 août de ladite année, dans le bief au-dessus des moulins de S.-Gervais, à l'époque de l'écourue générale, a été trouvée, par seconde, de. . . . . . . . . . 0 m. 0344 cub.

Le même, par heure, de. . 13,380 m. 0000 c.

4º La même rivière, après avoir reçu l'Huisne, à très-peu de distance au-dessous de l'embouchure de celle-ci, offre une vitesse, par seconde, de. . . 0 2100

Son volume d'eau, par seconde, de. 9 8300

, par heure, de. . 35,388 0000

(Voir les mêmes calculs, pour l'Huisne, à cet article,

III-548.)

Suivant les ingénieurs Lamandé, de Chaubry et Deshour-meaux, dont le travail sera cité plus loin, en traitant de la navigation, la Sarthe roule 22,633 m. cubes d'eau à l'heure, sous les murs du Mans, avant sa jonction avec l'Huisne. Celle-ci roule, pendant le même temps, 25,518 m. cub., de sorte qu'après cette jonction, et en aval du Mans, la Sarthe roule 48,151 m. cub. d'eau à l'heure, quantité, disent-ils, beaucoup plus considérable que ne peut jamais en consommer le commerce le plus actif, surtout si on construit des écluses à sas.

L'analyse des eaux de cette rivière, faite par M. Marigné, alors pharmacien au Mans, membre de la commission, à donné les résultats suivants. Cinq kilom. de cette eau ont donné, par l'évaporation à siccité, 12 grains d'un résidu

composé ainsi qu'il suit:

Carbonate de chaux, 6 grains.

— de magnésie, 2
Sulfate de chaux, 1
Muriate de soude, 2
Perte, 1

La commission était d'avis que l'eau de cette rivière, un peu moins pure que celle de l'Huisne, n'en a pas moins toutes les qualités désirables pour être employée aux usages économiques, et qu'elle pourrait être facilement débarassée des corps étrangers, des gaz délétères et de l'odeur désagréable que lui communiquent la décomposition des plantes et surtout des joncs qui embarrassent son lit, et particulièrement le chanvre qui est mis en macération, en quantité considérable, à l'époque du rouissage; par l'effet de l'agitation, et surtout du filtrage à travers du charbon, si, élevée par un moyen quelconque, dans un réservoir placé sur le point le plus élevé de la ville, celui de Saint-Vincent, elle était distribuée ensuite dans tous les autres quartiers, pour la consommatiou des habitants; faisant observer

d'ailleurs, que si ces eaux, comme on l'a remarqué, font erdinairement périr le poisson, à l'époque du rouissage, c'est que celui-ci, loin de s'éloigner des masses de chanvre en immersion, semble, au contraire, chercher un aliment nouveau, dans la substance muqueuse que cette eau en dissout.

Le bassin de la Sarthe offre des sites extrêmement variés. Cette rivière coule d'abord, de sa source à Alençon, au milieu d'un sol peu accidenté, entre de riches pâturages, ayant en perspective, à peu de distance, les forêts de Bourse et d'Ecouves, sur sa rive droite; celle de Perseigne, sur la gauche; puis, d'Alençon jusqu'à Fresnay, au milieu des côteaux élevés et abruptes de S.-Cénery, de S.-Léonard, de S.-Paul-le-Gaultier, etc., les alpes de notre contrée; ensuite, de Fresnay au Mans, au milieu d'une délicieuse vallée, offrant les aspects les plus divers : ici, de verdoyantes prairies, des côteaux bocagers, des champs fertiles; là, des vignes, quelques landes plus loin; puis encore, à quelques kilom. au-dessous du Mans, des bois, des landes, des forêts de pins et quelques vignobles, jusqu'à Noyen et Malicorne; ensuite, un ravissant pays et les sites les plus pittoresques, relativement parlant, à Juigné surtout, où l'on a en perspective, à droite, les rochers et les carrières de marbre, dits de Sablé; à droite, l'abbaye de Solesme et sa petite église, l'objet du pélerinage de tous les amis des arts (v. cet art.); en face, la ville de Sablé et son majestueux château, qui bornent l'horison sur ce point. Des bourgs nombreux, dont plusieurs assez remarquables; des villes intéressantes, telles que Fresnay, Beaumont, le Mans, Sablé; des châteaux, les uns gothiques, les autres modernes; de jolies maisons de campagne; quelques églises remarquables, outre celles du Mans, qui le sont beaucoup; ornent ce paysage toujours gracieux ou pittoresques, qu'enrichit une culture très-variée, plus ou moins perfectionnée. On rencontre encore sur les bords de cette rivière, de nombreuses exploitations de grès vert, blanc et ferrisère; de marbre, de calcaire, pour la taille, pour moëllon, pour la chaux; de marnes, de sables, d'argiles de différentes variétés, de nature, d'aspect et d'usage; de minerai de fer, d'anthracite, etc., etc.; puis, de nombreuses usines, où sont mis en œuvres, utilisés, ces différents produits, telles que forges, poteries, briqueteries, fours à chaux, scieries de marbre, de pierre, etc., etc.

La Sarthe nourrit à peu-près toutes les espèces de poissons, qui seront indiquées à l'art. départemental, comme se trouvant dans le département, et principalement le brochet, la perche, la carpe, le barbeau, la brême, l'anguille, le gardon, le goujon et l'able, qu'on y venait pêcher autrefois à Fresnay (11-478), pour la fabrication des fausses perles. L'alose et le saumon, abondants dans la Loire, remontent souvent de ce fleuve dans la Sarthe. Les eaux de cette rivière, sont peuplées encore de beaucoup d'autres êtres or-

ganisés, de genres et d'espèces variés.

La Flore du Maine, ou des départements de la Sarthe et de la Mayenne, publiée, en 1838, par M. N. Desportes, indique les plantes suivantes, comme se rencontrant dans cette rivière ou sur ses rives. — Phanérog.: Bromus Madritensis, LIN., var. maximus 4; Cardamine impatiens, LIN. 4; Chenopodium polyspermum, LIN. 6; Cynodon dactylon, PERS. 4; Cyperus longus, LIN. 1, 7, 13; Euphorbia esula, LIN. 5; Festuca elatior, LIN. 4; Gratiola officinalis, LIN. 8; Leersia orizoides, sw. 6, 7; Limosella aquatica, Em. 2; Mentha Riviniana, N. 2, 7; Menyanthes trifoliata, LIN. 5; Najas marina, Len. 1, 6; Polygonum lapathifolium, Lin., var. nodosum, nodoso-incanum, nodoso-spathulatum 3; Potamogeton lucens 2, P. perfoliatum, P. serratum 1, 6, P. pusillum 1, 6, et P. pectinatum 6, LIN.; P. obtusifolium, MERT. 9, 7; Quercus ilex, LIN. 12; Sagittaria sagittifolia, LIN. 3; Salix aurita 4, S. viminalis, S. rubra 2, S. purpurea 4, S. triandra 5, LIN.; Teucrium Botrys 1, 7, et T. scordium 7, LIN.; Trifolium incarnatum, LIN. 4; Triglochin palustre, Lin. 1 7; Villarsia nymphoides, VENT. 1, 6, 9, 10. Cryptog. : Conferva crispata, ROTH, , et C. fracta, DILLW. 5; Hydrodictyon utriculatum, ROTH. 1; Lemanea fucina, BORY. 10, et L. torulosa, AG. 1, 9; Zygnema nitidum, Z. deciminum et Z. quininum, AG. 10. = Fonținalis antipyretica, Lin. 13 (M. souligné, pharm.)

— <sup>1</sup> Le Mans. — <sup>2</sup> Ibid., moulins S.-Gervais. — <sup>3</sup> Ibid., au Sabled'Or. — <sup>4</sup> Ibid., du Greffier à Arnage et à Spay. — <sup>5</sup> d'Allonnes à Arnage. — <sup>6</sup> S.-Pavace, moulin à l'Evêque. — <sup>7</sup> S.-Georges-du-Plain. — <sup>8</sup> Saint-Léonard-des-Bois. — <sup>9</sup> Saint-Aubin-de-Locquenay. — <sup>10</sup> S.-Germain-de-la-Coudre, au pont de Guéliant. — <sup>11</sup> Ste-James, moulin d'Antoigné. — <sup>12</sup> Rive droité, entre Juigné et Sablé. — <sup>13</sup> Vivoin.

## NAVIGATION.

La Sarthe communique à la mer, par la Loire et, par le même fleuve, à la capitale, ainsi qu'à toutes les parties du royaume, qui jouissent de l'avantage d'une navigation intérieure. » (Mém. sur la navigat. de la Sarthe, par Lere-Bours, négociant, 1822.)

Cette navigation est bien incomplète encore, comparativement à celle à laquelle, par sa position, cetterivière est destinée, et au rang qui lui est assigné depuis longtemps, dans le système de navigation intérieure du royaume, d'après lequel sa canalisation, remontant jusqu'à l'Orne, au-dessus d'Alençon, doit la faire communiquer une seconde fois avec l'Océan, par la Manche, et avec Paris, par cette voie, en remontant la Seine en entier, et par plusieurs canaux intérieurs, qui mettraient cette dernière communication à l'abri des risques de mer.

Mais, avant de nous occuper de l'avenir et même du présent, passons en revue ce qu'a été la navigation de la Sarthe dans le passé. Pour cela, nous n'aurons qu'à reproduire ici un article sur cet objet, inséré dans l'Analyse des travaux de la Société des Arts du Mans, par A. P. Ledru, publié en 1820, et le Mémoire de M. Lerebours, cité plus haut, en y joignant les documents que nous nous sommes procurés ailleurs, notamment, dans les manuscrits que nous tenons defeu M. l'ingénieur divisionnaire de Chaubry. Notre travail sur ce sujet sera tellement complet, nous le croyons, qu'il rendra tout-à fait inutile de recourir ailleurs.

I. ETAT ANCIEN DE LA NAVIGATION. « La Sarthe, est-il dit, dans l'excellent travail de feu l'abbé Ledru, est navigable depuis Malicorne jusqu'à son embouchure dans la Mayenne, avec celle-ci jusqu'à Angers, puis avec la Loire jusqu'à Nantes et à la mer. Elle l'était, au 14° siècle, jusqu'au Mans; mais le temps, qui détruit tout ce qui n'est pas entretenu, a rendu cette navigation difficile de Malicorne à Arnage, et surtout d'Arnage au Mans. » Nous verrons plus

loin, par l'expérience qu'en a faite M. Lerebours, que la difficulté de ce dernier trajet, n'était pas aussi grande qu'on

le supposait.

Dutre les chaussées des moulins, actuellement existantes, on en comptait d'autres construites avec art, pour élever suffisamment le niveau de l'eau et permettre aux bateaux le passage dans les gués formés au-dessous de chaque moulin, par la chute de l'eau qui creuse, dans cet endroit, le lit de la rivière, et dépose, à cent ou deux cents toises plus loin, les terres et le sable qu'elle a entraîné. Pour obvier à cet inconvénient, on avait construit, au-dessous de chaque gué, des écluses qui furent abandonnées vers la fin de l'an 1500. On trouve encore, dans divers endroits, les fondements de ces chaussées, au nombre de quinze. On ignore en quel temps elles furent établies, mais un vieux titre apprend qu'elles étaient placées: — 1° aux îles de la Couleuvre, au Mans, vis-à-vis le Sanitas; — 2° vis-à-vis les prés de Bouches-l'Huisne; — 3° aux îles de S.-Georges-du-

Plain, au-dessous du Gué-du-Large; - 4° aux îles d'Arnage, où les religieux de la Couture avaient alors un moulin à blé; — 5° aux îles de la Goderie; — 6° aux îles du moulin de Spay, vis-à-vis le pré de Cherelle. Celle-ci avait été construite, en 1459, par L. Cherelle de Tours : la chaussée, ainsi que le pré aboutissant, en avaient reçu le nom de l'entrepreneur; — 7º au-dessous du moulin de Fillé. dans un endroit nommé les Petites-Iles; — 8° à l'endroit de la Grande-Courbe, au-dessous du moulin de la Beunèche: - 9º à la ferme de Jouannet, entre les moulins de la Beunèche et Roëzé; — 10° à l'endroit nommé Lochet, au-dessous du moulin de la Suze; — 11º....; — 12º aux Mezières, sous le moulin de Théval; — 130 au vau de Fercé, près le ruiss. de Chemiré; — 14º au-dessus de l'arche et du moulin de Noyen; —15ºla dernière, au-dessous du moulin de Noyen, sert encore à remonter le gué : elle est connue sous le nom de Gord de Noyen. Chaque bateau payait un droit de 15 s. Avant 1789, les fermiers généraux la faisaient entretenir pour le passage de leurs sels, qui se débarquaient en cet endroit. et se transportaient ensuite, au moyen de charettes, dans les greniers du Mans et lieux circonvoisins. — La navigation cessait à Noyen. En 1789, le commerce du sel étant devenu libre, les bateliers entreprirent de remonter plus loin, en employant des bateaux plus petits que ceux dont les fermiers-généraux faisaient usage; ils parvinrent jusqu'à Arnage, point qu'il leur fut impossible de franchir. » (M. DE VAUGUYON, Statist. man. de Fillé-Guécélard; 1804.)

a Depuis environ trois siècles, que la navigation du Mans à Malicorne est interrompue, on n'a pas cessé de faire des vœux, des mémoires et des projets pour son rétablissement.

mais toujours sans terminer l'ouvrage.

Différentes ordonnances de Philippe de Valois, depuis 1328 jusqu'en 1350 (1), établissant des droits de péage et d'entrée, tant par terre que par eau, en charette ou en chalan, constatent que la navigation était en pleine vigueur à cette époque, du Mans à l'embouchure.

Par ses lettres patentes données à la Flèche, au mois de sept. 1488, le roi Charles VIII, en approuvant et confirmant les chartes de privilèges donnés à la ville du Mans, par Louis XI son père, y ajoute que les gouverneurs de cette

<sup>(1)</sup> On a fait ici erreur de date. Ces ordonnances doivent être de 1317 à 1328, d'après notre BIOGRAPHIE (page CEI), ce qui se rapporte aux dates données page 8 de l'Annuaire pour 1841.

ville pourront, « toutefois que bon leur semblera, par nos » Senechal ou juge du Maine, ou leurs lieutenants, faire ne-• toyer, curer, et decombrer les rivières de Sarte et d'Huis-» ne passant par ladite ville, en manière qu'elles puissent » porter et naviguer, tant à dessus que au-dessous de ladite ville, et, pour ce faire, faire ôter, abattre et demolir duis, comores, bois, pierres, chaussées, moulins et autres choses empêchant le cours et navigage d'icelles rivières; » appeler ceux qui pour ce seront à appeler; et en dédommageant et recompensant raisonnablement tous ceux ou celles qui en ce pourraient avoir interest, et que ce à ce faire et souffrir, et obéir, ils puissent faire contraindre par lesdits senechal et juge du Maine, ou leurs dits lieutenants. tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manière duës et en tel cas re-• quises, nonobs. oppositions ou appellations quelconques.» Le 4 mars 1540, le procureur de ville, M. Dagues, réunit le conseil-général, qui délibéra sur les moyens de rendre la Sarthe navigable. Le chapitre du Mans, auquel on avait communiqué l'ordonnance de convocation, délégua trois chanoines pour assister à l'assemblée. Il paraît que cette proposition fut renouvelée en 1543, ou que Ledru a fait une erreur de trois années, dans la date que nous venons de rapporter. Voici ce qu'on trouve à ce sujet dans Thistoire du chanoine Morand : « L'on propose, dans » l'Hôtel-de-Ville, de rendre navigables les deux rivières de » Sarthe et d'Huisne, qui se joignent au-dessous de Pont-» lieue. L'on en promettait tant de commodités à la ville, que » la proposition en fut écoutée avec applaudissement. Il ne » fallait plus que trouver moyen de l'exécuter; les taxes » exhorbitantes qu'on levait pour les guerres d'Italie et pour » subvenir à tant d'autres nécessités de l'état, avaient épuisé a d'argent les provinces. Sans ce secours, il était impos-» sible de rien entreprendre. Le procureur de ville fut dé-» puté pour savoir du chapitre s'il voudrait contribuer à » cette dépense. La question fut longtemps agitée, et les » opinions, qui furent pour l'affirmative, sérieusement exa-» minées. Mais, enfin, les plus sages et le plus grand nombre remontrèrent le peu de profit que la compagnie en tirerait, » et les difficultés auxquelles elle s'exposerait, quand l'on » taxerait ce que chacun aurait à contribuer pour cette dé-» pense, tant pour l'exécution de l'entreprise, que pour • l'entretien et la réparation. C'est pourquoi, le chapitre » pria MM. de Ville de l'excuser, s'il ne pouvait entrer dans • une entreprise qui lui coûterait beaucoup sans profit. »

Voici encore ce que nous lisons, sur le même sujet, dans les volumineux manuscrits de M. Négrier de la Crochardière,

ancien maire du Mans, que nous possédons.

« Dans la même année 1543, le roi François Ier, par un arrêt du conseil privé, daté du mois de janvier, en permettant aux habitants du Mans de lever une taxe de 1500 l., pour le rétablissement de la navigation sur la rivière de la Sarthe, jusqu'au port du pont Perrin, s'exprime ainsi: « Durant les guerres des Anglais et des Bretons, nos enne-» mis auraient rompu, comblé et empêché, en plusieurs et » divers endroits, les cours des rivières de Sarthe et d'Huisne, » laquelle rivière de Sarthe était lors navigable, portant ba-» teaux par le moyen de trafic et commerce de marchan-» dises, denrées et victuailles qui se faisaient à cause de la-» dite navigation. Notre ville du Mans étant bien habitée et » y fréquentaient de plusieurs et divers lieux bons et nota-» bles marchands, faisant, entretenant ledit trafic et com-» merce; laquelle navigation, conséquemment ledit trafic. » aurait cessé dès et depuis lesdites rompues et empêchement. p

« Le 27 mai 1549, d'après une ordonnance du lieutenantgénéral de la sénéchaussée du Maine, et en exécution de l'arrêt ci-dessus, publié le 1er mai 1547, il fut dressé un procès-verbal d'expertise, par des ouvriers nautonniers, maçons, qui constatait l'état estimatif des réparations à faire sur la Sarthe, du Mans à Malicorne. Ces réparations, adjugées au rabais, le 16 juill. suivant, pour la somme de 14,800 f., devant le sénéchal, à Jean Lami, furent effectuées et reçues, le 12 oct. 1551. Le proclamat fixait un droit de péage, et chargeait l'adjudicataire de rendre la rivière assez navigable, du Mans à Malicorne, pour qu'elle pût y porter des bateaux de 100 à 200 pièces de vin. »

En 1552, les enquêtes suivantes ont lieu, à la requête dudit Ami, pour prouver le transport sur ladite rivière, de plusieurs bateaux arrivés jusqu'au Mans, depuis les répara-

tions par lui effectuées.

« Enquête et examen de témoins faits par nous Anselme Taron, con» seiller du Roi, lieutenant-général de M. le Sénéchal du Maine, en
» présence de M.º Ant. Fournier, clerc-juré au gresse de ladite séné» chaussée, pour la partie du S' J. Amy, ayant pris au rabais la répara» ration de la rivière de Sarte, asin de navigation depuis Malicorne jus» qu'au pont du Pont-Perrin, joignant les murs de la ville du Mans. Le» dit examen fait suivant la requête à nous présentée à cette sin, par le» dit Amy, et y avons vacqué comme il s'en suit.

» Du mardi septième jour de février, l'an mil cinq cent cinquante-» deux, au Mans, Pierre Gronneau, demeuraut aux Ponts-de-Cé, agé

» de 37 ans (suivent les noms et qualités de cinq autres bateliers), les-» quels, faits jurcr de dire vérité, nous ont dit et rapporté par leur ser-» ment, être tous bateliers, ayant hanté et fréquenté des leur jeunesse, » comme ils font encore de présent, les rivières de Loire, Sarthe, Mayenne » et Loir; nous ont dit, parlant par la bouche dudit Gronneau, avoir » amené par sur la rivière de Sarthe, depuis le port Lignier d'Angers, 🔋 jusqu'an pont Perrin dans la ville du Mans, un grand bateau apparte-» nant à Marc Bailly, voiturier par eau, demeurant à Angers ; ledit bateau chargé de sel, jusqu'au nombre et quantité de 21 muids ou environ, revenant à la charge de six fournitures de vin (1), pour S' Jacq. » Bruslé, marchand, fermier du grenier à sel du Roi, établi en cette ville; que ledit bateau a de longueur 105 pieds ou environ, et de largeur 13 à 14 p., lequel peut porter 200 pièces de vin, pour avoir vu charger dudit nombre icelui-même et conduit ainsi chargé, depuis la ville d'Angers jusques ès-villes de Laval et de Château-Gontier; plus > nous ont dit avoir vu, un mois ou six semaines, au port Lignier d'An-» gers, un grand bateau appartenant à Amy, chargé de vin, que Girard et Debonnes désirent emmener en la ville du Mans; et de fait, ve-» nant avec le grand bateau chargé de sel, ils ont rencontré le bateau d'Amy sur la rivière de Sarthe, entre Chahoué et Arnaige, auquel » il y avait un grand nombre de fer, que les conducteurs disaient mener » à Angers; quel bateau par eux rencontré, nous ont dit être de longeur » de 90 p., de largeur de 13 à 14 p., et de profondité de 6 p. ou environ, et peut porter aisément, sur toute la rivière, le nombre de 6 à 7 four-» nitures de vin. Davantage, nous ont rapporté par leur serment, que la rivière de Sarthe, bien entretenue de chaussées, portes et appareils d'icelles portes, ainsi qu'il les ont trouvées, être assez sorte et puissante » pour porter lesdits bateaux, chargés comme dessus et avec aussi grandes > charges de vin, de sel, bois, blé, ardoise, tuffeau, pourvu qu'il soit fait » une chaussée et porte, de la façon des anciennes déjà faites sur la ri-» viere, au lieu et endroit d'Arnaige, où de présent il y a une porte » neuve, mise et frappée, par laquelle ils ont passe leur bateau chargé » de sel ; et disent que toutes les chaussées, portes faites de neuf, et celles » qui ont été réparées, depuis Malicorne jusqu'en la ville du Mans, sont » bien faites et réparées, et en bonne escence pour le fait de la navigation m de la rivière, et les passages aussi bien ouverts et commodes que ceux » depuis Angers jusqu'à Malicorne. Outre, disent n'avoir trouvé aucun manuraise édification, depuis Malicorne jusqu'en cette wille, pour la conduite du bateau chargé, comme dit est, fors au lieu > d'Arnaige n'est faite, ni la porte fermante, comme il appartient, et, à » cette raison, y avoir défaillance d'eau, de sorte qu'ils furent contraints De parer leurs cables pour guider dessus; et aussi nous ont dit avoir » trouvé en la rivière, au-dessous de la porte étant près le pré du Large, » un jart qu'il est besoin d'ôter, pour empêchement qu'il donne à passer » les bateaux chargés de marchandises, et pour les empêchements dudit » jart, furent contraints alleger leur bateau pour passer; d'autres empê-» chements n'ont trouvé sur la rivière, en dessous même de Malicorne Djusqu'en cette ville, pour empêcher la navigation. Assemblable, nous Dont dit et rapporté, qu'il est nécessaire faire le chemin le long du chanrier près les lieux des Aulbes, situés vis-à-vis ou environ le l'etit-S.-

<sup>(1)</sup> Le muid de sel, mesure de Paris, pesait 2,800 liv.; les 21 muids, 58,800 l. La fourniture de vin était de 21 pièces; les 6 fournitures, 126 pièces, de 500 l. pesant chacuns. Cétait dont une charge de 59 à 63 milliers.

D Georges, lesquelles isles il faut boucher et y faire chaussée pour jeter » l'eau du côté du chantier. Nous ont dit et rapporté, que les portes et n chaussées, étant depuis Malicorne jusques en cette ville, sont plus » commodes et aisées, plus profitablement faites, que les portes et chaus-» sées depuis Malicorne jusqu'à Angers, pour le fait de la navigation. En-» quis du jour de leur partement d'Angers, ont répondu être partis d'Ann gers cinq semaines furent des ce jourd'hui. Enquis en quels lieux ils ont » séjourné avec ledit bateau chargé sur la rivière de Sarthe, en quel es-» pace de temps ils ont vacqué à conduire le bateau, depuis Angers jusp qu'à Malicorne, nous ont répondu avoir séjourné à Malicorne l'espace » de trois jours, pour l'importunité du temps, et qu'audit Malicorne ils » arrivèrent, il y eut vendredi trois sem., et qu'il y eut hier trois sem. qu'ils » partirent de Malicorne pour venir au Mans, et que le jour de lundi il » y eut trois semaines, ils arrivèrent au port de Noyen, auquel lieu » ils séjournèrent une semaine, par la grandeur des eaux qui étaient si n hautes, qu'ils ne pouvaient passer par sous les ponts de Noyen(1); et que » de Noyen ils partirent il y eut hier quinze jours, et arrivèrent samedi » dernier avec le bâteau chargé, comme dit est dessus, au Greffier, qui est » situé près et au-dessous du pont Perrin, et du lieu du Greffier vinrent » jusqu'au port du pont Perrin, dimanche dernier au matin, où il a été > fait la décharge du sel y étant. Ainsi signé Gronneau; signé en fin, > Taron et Fournier. >

« L'an mil cinq cinquante-deux, le lundi 20° jour de février, à deux » heures après-midi; nous Richard Bruslé, M° apothicaire et l'un des » échevins de la ville du Mans, et Ant. Fournier, clerc-juré au greffe de » la sénéchaussée du Maine, demeurant au Mans, en vertu de la commis-» sion à nous adressant, donnée par M. le lieutenant-général de Monsei-» gneur le sénéchal du Maine, signée Taron, en date dudit jour, étant à » la fin de certaine requête présentée par honorable homme J. Amy, » bourgeois de cette ville, sommes transportés, à la requête dudit Amy, » jusqu'à l'abreuvoir situé près les fossés et murs du pont Perrin, rivière » de Sarthe, pour voir et visiter un bateau étant sur ladite rivière, avant b et près ledit abreuvoir, ainsi que l'on nous a dit, et nous, arrivés au-» dit lieu, avons trouvés J. Boiteau, marchand, demeurant à Angers, le-» quel nous a dit avoir amené et fait conduire par des bateliers et pan-» tonniers, un bateau qu'il nous a montré sur la rivière, chargé d'ardoises, » platres, et meules de pierre à coutellerie, depuis le port d'Angers jus-» que après les murs, fossés du pont Perrin, et que ledit bateau et choses » y étant lui appartenaient, et qu'elles étaient parties du port d'Angers, » il y eut quinze jours hier, et arrivèrent ledit jour d'hier après-midi, » sur ladite rivière, au lieu ci-dessus. Et, pour connaître ce qui était dé-» dans le bateau, sommes approchés, joignant icelui, auquel avons vu » grand nombre d'ardoises, platres et meules de pierre, et d'icelui ba-» teau avons aussi vu ôter et décharger de l'ardoise et mettre ès-dits » fossés joignant les murs de la ville, près dudit abreuvoir. Et ce fait, » nous en sommes retournés en icelle ville, pour faire rédiger par écrit ces présentes, lesquelles nous rapportons et notifions être vraies, sur nos » seings manuels ci-mys, les jour et an que dessus. Signé R. Bruslé et » Fournier. »

Il paraît que, vers 1559, on proposa de nouveau de continuer les travaux pour le perfectionnement de la navigation. Les ingénieurs, qui s'offrirent pour leur exécution, ne

<sup>(1)</sup> Cette enquête fait connaître, que le pont de Noyen existait encore alors (v. cet art. 1v-299).

demandaient qu'une somme de 5,200 liv. Il fut résolu, dans une assemblée de ville, de solliciter du Roi l'autorisation de lever une taille de cette somme, mais les troubles, que les religionnaires commençaient à porter par tout le royaume, dit Morand, firent échouer ce dessein.

« Sous la guerre de la Ligue, on négligea l'entretien de la rivière; les écluses, les portes marinières dépérirent; les chaussées, les pieux furent renversés; elle s'encombra de nouveau, et la navigation, depuis cette époque, a été inter-

rompue, entre Malicorne et le chef-lieu.

A la paix, les administrateurs du Mans s'occupèrent de cette entreprise. Sur leur requête, intervint un arrêt du Conseil, du 31 mai 1611, qui ordonne une information de commodo et incommodo. Elle eut lieu à Tours, en présence du S de la Riévière, trésorier de France, et du grand-maître des Eaux-et-Forêts.

- > Ceux-ci vinrent au Mans, le 23 juin suivant, assemblèrent les notables, pour avoir leurs avis, tant sur l'utilité du projet, que sur les offres faites par David, d'Orléans, qui proposait de rétablir la navigation, telle qu'elle était anciennement, depuis Malicorne jusqu'au Mans, et depuis le Mans jusqu'a Fresnay, moyennant un droit de péage, qu'il percevrait sur les marchandises et denrées transportées par eau, du Mans à Angers. Mais l'intérêt particulier des seigneurs, et de quelques propriétaires riverains, contraria invinciblement David, qui céda son adjudication à Fr. Aubert, bourgeois du Mans, le 29 avril 1627. Celui-ci, après avoir commencé l'exécution de son traité, et dépensé environ 12,000 f., fut forcé de l'abandonner, par les obstacles multipliés qu'il éprouva, de la part du baron de Noyen et autres propriétaires, qui réclamaient des droits de péage, en raison des moulins qu'ils possédaient sur la rivière. Aubert, découragé, céda son traité, moyennant indemnité.
- » La commune du Mans, chargée de cette entreprise, fit vérifier, par des ingénieurs, les plans et devis d'Aubert; mais elle échoua de nouveau, contre les misérables tracasseries que lui suscitèrent les seigneurs et même les administrations.
- \* En 1627, les gens du Roi représentèrent au bureau de l'Hôtel-de-Ville, que la navigation était contraire au bien de la ville, parce que l'arrêt, donné en faveur des adjudicataires, portait que les marchandises, qui passeraient en bateau, seraient franches de péage; ce qui devait diminuer le droit de pavage qui se percevait sur le vin (16° Reg. de l'Hôtel-de-Ville du Mans). Cette opération fut reprise en

1633. Les traitants ou adjudicataires, offrirent de remettre les traités au profit de la ville. Des notables furent nommés députés pour examiner, avec les échevins et le procureur, les conditions du traité et les sûretés de la ville (18° Reg., id.).

» En 1634, des ingénieurs se présentèrent pour se charger de rétablir la navigation; ils demandèrent des sommes si considérables, qu'on les remercia, et, par supputation de la dépense, on trouva qu'elle excédait le profit qu'on en pourrait retirer (La Crochardière, Lepaige). » Morand cite ce fait à la date de 1636. La même anné 1634, la ville permet au Sr Rouillon de la Hautonnière, d'établir un pont en bois sur la rivière de Sarthe, pour l'exploitation des moulins de Bouches-l'Huisne, à condition que, si les échevins et procureur le trouvent préjudiciable à la ville, il sera supprimé. (Reg. de l'Hôtel-de-Ville.)

De la pour se transporter à Malicorne, et dresser les plans et devis, afin de rendre la Sarthe navigable. M. de Lavardin (gouverneur), seconda de tout son crédit cette im-

portante opération (28º Reg. id.),

» La famine, qui affligea le Maine en 1739, par suite de la mauvaise récolte, fit renouveler, avec le plus vive ardeur, le désir du rétablissement de cette navigation. Les pluies continuelles, avaient tellement rendu impraticable la route de Malicorne au Mans, que les frais de transport étaient énormes. En 1740, quelques commerçants de la ville du Mans firent de nouveaux projets pour rétablir la navigation, depuis Malicorne jusqu'au pont Perrin. Une compagnie se forma, à cet effet, en 1741; les projets furent présentés au ministère et soumis par lui au conseil du Roi; mais la condition imposéo aux soumissionnaires, de faire les avances de la dépense, et de continuer les travaux, intimidèrent les commerçants, par la crainte de né pas trouver un nombre suffisant d'associés, pour le placement des actions. On accordait aux entrepreneurs de ces ouvrages, des droits de péage sur la navigation, pendant un certain temps. Bien que ces droits fussent considérés comme très-profitables, le projet fut abandonné.

» En 1744, M. de Lucé, intendant de Tours, se fit rendre compte des obstacles qui avaient jusqu'alors retardé l'exécution de cet utile travail : déjà il avait commencé, à ses frais, la levée du plan de la Sarthe, depuis Malicorne jusqu'au Mans, et reçu les offres du Sr Hane, soumissionnaire, lorsque ce magistrat citoyen, fut appelé à l'intendance de

Valenciennes.

En 1751, Maguanville, son successeur, continua cette

opération. Des circonstances impérieuses empêchèrent l'Escalopier, de suivre cet important travail. - Le Maine étant affligé alors d'une famine considérable, des citoyens du Mans se réunirent pour former un capital de 200,000 f., afin de tirer des grains de l'étranger : Veron du Verger, négociant de cette ville, fut chargé des détails de cet approvisionnement. Les grains, livrés à Nantes, arrivèrent par eau jusqu'à Malicorne; mais l'intempérie de la saison était telle, que les chemins étaient impraticables et qu'on ne pouvait les faire voiturer pour aucun prix. Veron de Forbonnais, passant alors au Mans pour se rendre à Paris, su observer à son père que la rivière, étant surabondamment pleine, il ne restait que le parti d'essayer un ou deux bateaux, pour tenter de les faire arriver jusqu'au Mans. On objectait, dit cet habile homme, que les portes mari-» nières et les écluses des moulins, n'étaient nullement en » état, et qu'il était incertain qu'on eût le temps de faire les réparations nécessaires; que, d'ailleurs, il pouvait se » trouver des endroits dangereux, etc. Je répliquai, que la » nécessité commandait de vaincre tous les obstacles ; qu'il » fallait visiter les écluses et les portes marinières, etc.; > que j'étais bien assuré qu'on serait autorisé, sans délai, à » procéder aux dépends de qui il appartiendrait, à ouvrir » le passage des bateaux. Mon père n'hésita point à aller » lui-même sur les lieux; il courut divers dangers et resta » convaincu, 1º que le mal était moins grand qu'on ne s'y » attendait; 2º qu'il y avait moyen de faire exécuter les or-• donnances. On obtint l'arrêt du conseil du 3 février 1752, » qui ordonnait le balisage de la rivière de Sarthe, depuis » le Mans jusqu'à Malicorne, et le rétablissemen: de la route ▶ de hallage, nonobstant toutes oppositions; il fut expédié » sur l'heure. Une seule opposition fut formée, et un arrêt de » défense de la Grande-Chambre fut obtenu; on alla son > train, l'opposant même se désista; les blés arrivèrent » sans accident, et la ville fut sauvée. » (VERON DE FORBON-NAIS, Statist. de Champaissant.)

M. Lerebours, négociant en vins, au Mans, dans la brochure dont nous avons cité le titre, rapporte une tentative bien plus hardie encore, qui doit trouver place ici, bien qu'elle n'y prenne pas rang par sa date, et qui ne fut pas couronnée de moins de succès. Elle prouve, comme nous l'avons dit plus haut, que la navigation entre Arnage et le Mans, bien que tout-à-fait abandonnée, n'était

pas aussi difficile qu'on le croyait généralement.

Après avoir raconte toutes les circonstances, les em-

barras et les difficultés de la navigation de la Sarthe, dont le récit est inutile ici, puisque les travaux qui s'exécutent, les feront disparaître incessamment, M. Lerebours poursuit ainsi: « Depuis un demi-siècle, aucun bateau marchand » n'était venu au Mans, et ceux qui, avant cette époque, » parvenaient jusqu'à ce point, étaient d'une petite dimen-» sion : j'ai conçu le projet d'en faire arriver, et j'ai réussi » deux fois en eau basse.—Le premier bateau mit à la voile d'Arnage, le 5 mars dernier (1822), pour se rendre au » Mans. Il passa sans difficulté le gué de la Gemmerie et » celui de la Forêterie, en sorte qu'à dix heures du matin, » il était pêché (1) dans la porte marinière de Chahouet. — Comme toutes les autres, cette porte avait originairement » 14 pieds de largeur; mais les pieux se sont rapprochés, > ils inclinent les uns vers les autres, et ce ne fut qu'avec » la plus grande difficulté, que la gabarre parvint à la » surmonter. — En amont de cette porte, on trouve un » canal superbe, large, profond, dont le cours est paisi-» ble; il se nomme les Fonds ou les Fondues d'Allonnes. » On le parcourt avec facilité, et l'on arrive promptement » au gué d'Enfer. — Cette qualification semblait effrayer » des mariniers qui, pour la première fois, naviguaient » sur cette partie de la rivière; mais je connaissais ces parages, je leur servais de piloté, et déjà ils avaient surmon-> té ce passage si redouté, lorsqu'ils demandèrent où ils étaient. — Nous étions alors dans la belle champagne (2) » qui conduit au confluent de la rivière d'Huisne; la ga-» barre voguait en pleine eau, poussée par un vent favo-» rable, et il ne nous restait que le gué du port Bouquet » à traverser, pour arriver au lieu de notre destination, » à l'Arche, qui est située en face du port de marine du Mans. Cet obstacle fut franchi sans difficulté, en sorte » qu'à trois heures du soir nous mimes pied à terre, aux » acclamations d'une foule de cultivateurs, qu'un spectacle » nouveau pour eux avait attiré des champs voisins.—Les ma-» riniers déclarèrent unanimement, à tous ceux qui voulu-» rent les entendre, qu'il n'avaient trouvé, entre Arnage et » le Mans, aucun obstacle plus difficile à surmonter, que » ceux qu'ils rencontrent, à chaque voyage, entre Mali-Description constant, que la Sarthe est » navigable jusqu'au port de Marine du Mans, et que cette » ville possédait un avantage dont on ignorait généralement

<sup>(1)</sup> Amarré de l'avant, aux pieux de la porte. (2) Portion de rivière comprise entre deux barrages.

l'existence.» M. Lerebours raconte également les circonstances du second voyage, et comment il parvint à surmonter les difficultés qu'offrait le passage de l'écluse à sas de Chahouet, non terminée alors. « L'arrivée de ce second bateau, dit-il, a fait sensation: M. le Préfet, M. le Maire, MM. les Ingénieurs, étant venus vérifier les faits, ont daigné donner des encouragements aux mariniers. »

Le bureau d'Agriculture établi au Mans, en 1761, a toujours fait de la navigation de la Sarthe, l'objet de ses travaux. Différents mémoires qu'il présenta au gouvernement, déterminèrent M. Ducluzel, intendant de Tours, à reprendre, en 1768, l'utile projet de ses prédécesseurs. Par son ordre, Voglie, ingénieur en chef, se transporta sur la rivière, du Mans à Malicorne, pour vérifier les plans et niveaux des eaux: ces plans, bien rédigés, avaient été déposés dans les archives de la municipalité et du bureau d'Agriculture: la plupart ont été pillés par l'armée vendéenne, le 15 déc. 1793.

c Une ordonnance du maître-particulier des eaux-etforêts du Maine, du 3 mai 1770, prescrivait le balisage de la Sarthe, et le rétablissement du hallage, depuis l'embouchure de l'Huisne, jusqu'à Malicorne, pour faire venir du port de cette dernière ville, au Mans, les grains que la

disette avait rendus nécessaires.

← En 1797, l'administration départementale présenta au corps législatif et au ministère, un mémoire tendant à demander le rétablissement de la navigation de la Sarthe. Cette demande fut accueillie, et l'ingénieur en chef Lamandé, chargé de visiter la rivière et de dresser les plans, ce qui fut exécuté. MM. de Chaubry et Deshourmeaux, conjointement avec lui, continuèrent cette importante opération, dont nous possédons les détails, de feu M. de Chaubry lui-même. La dépense y est évaluée à 302,000 f., évaluation, qui, d'ailleurs, n'était pas présentée comme définitive. A ce travail est joint un tableau assez curieux, dressé en 1800, des articles importés chaque année, d'Angers au Mans, par la navigation de la Sarthe, et de l'exportation du Mans à Angers, par la même rivière. Le poids de l'importation, était évalué à 13,400 milliers (poidsde marc, prohablement); le prix du transport par terre, à 235,000 f., par eau, à 16,750; ce qui donnait une différence, ou bénéfice de 218,250 f. Le poids de l'exportation, de 14,900 mil-liers; le prix de charroi, par terre, de 274,750 f.; par eau, 18,737 f. 10 c.; différence, 256,012 f. 90 c.; total de la différence ou bénéfice, sur l'importation et l'exportation,

par an, 474,262 f. 90 c., ou près d'un demi-million. Il est évident que les importations et exportations, ont pris un bien plus grand développement depuis cette époque, ne fut-ce que par le transport de l'anthracite, et qu'elles ne peuvent que s'augmenter beaucoup encore, surtout, lorsque les communications de cette rivière se seront augmentées, par sa jonction avec l'Orne et avec d'autres canaux.

II. ÉTAT ACTUEL DE NAVIGATION. Nous terminons ce qui nous reste à consigner ici, sur la navigation de la Sarthe, en faisant usage des documents que, sur la demande de M. le Préfet de la Sarthe, a bien voulu nous communiquer l'administration des Ponts-et-Chaussées. Nous copierons, presque textuellement, le travail qu'a rédigé à cet effet, avec une extrême obligeance, M. J.-M. Jégou, ingénieur de 1<sup>re</sup> classe au Mans, chargé spécialement des travaux sur cette rivière.

a Depuis Fresnay, dit cet ingénieur, où son cours, jusque là rapide et tourmenté, commence à prendre une pente régulière, et à suivre une direction franche, du nord au midi, la Sarthe coule large et profonde, dans une vaste et riche vallée, que ses eaux fertilisent. Son régime est trèsdoux, et son lit est, aujourd'hui encore, celui qu'elle occupait il y a plusieurs siècles. Sa largeur moyenne est de 45 à 60 m. Elle débite à l'étiage, immédiatement au-dessous de son confluent avec l'Huisne, 10 m. cubes par seconde (v. ci-dessus, p. 29); ses crues sont rares et ne s'élèvent jamais à plus de 3 m. au-dessus de la crète des barrages. C'est la limite qu'elles ont atteinte en 1792. -De nombreux barrages sont établis, sur tout le développement de cette rivière. Ils servent encore, comme à l'époque reculée où ils ent été construits, à faire mouvoir des moulins à blé, et des usines peu importantes, qui n'utilisent qu'une bien petite partie de la puissance industrielle

a Depuis sa source jusqu'au Mans, la Sarthe fait partie du domaine privé. Elle est navigable au-dessous du Mans, artificiellement, jusqu'à Cheffes (Maine-et-Loire); et naturellement, depuis Cheffes, jusqu'à son confluent avec la Mayenne. — L'établissement de la navigation, en aval du Mans, remonte à des temps très-réculés. Elle y a lieu au moyen de portes marinières, pratiquées dans les barrages des moulins, auxquelles on a commencé, en 1827 seulement, a subtituer les écluses à sas. Un chemin de hallage, de 10 m. de largeur, est dû sur chaque bord, par les propriétaires riverains, qui ont cherché vainement

à s'affranchir de cette servitude. — L'état actuel de cette navigation, qui a subi bien des vicissitudes, et qui, d'ailleurs, a toujours été difficile, dispendieuse et languissante, est indiquée dans le tableau suivant:

| DÉSIGNATION<br>des<br>parties de rivière. | de la navigation DANS CES PARTIES.                                                                        | śyro.  | Observations.                                                                                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| D'Angers à Cheffes,                       | navigable actuellement,<br>à pleine charge, de 100<br>tonneaux, sur tirant<br>d'eau de 1 m. 60 (1).       |        | Bonne et facile<br>navigation.                                                                                                                                       |  |  |
| De Cheffes à Mali-<br>corne,              | navigable à pleine char-<br>ge, artificiellement, au<br>moyen des pertuis et des<br>barrages des moulins. | ( 68 ) | Navigation lon-<br>gue, difficile<br>et périlleuse,<br>à cause du pas-<br>sage des per-<br>tuis.                                                                     |  |  |
| De Malicorne à<br>Fillé,                  | navigable à mi-charge<br>seulement, au moyen<br>des pertuis.                                              | 29     | En 1650, la navigation avait cessé au dessus de Malicorne. Des travaux, exécutés en 1780, ont rétabli la navigation, à mi - charge seulement, de Malicorne à Arnage. |  |  |
| De Fillé au Mans, (                       | navigable à pleine char-<br>ge, au moyen d'éclu-<br>ses às s                                              | 18     | Les travaux exé cutés depuis 1827, ont fait remonter la navigat, d'Arnage jusqu'au Maus, et ont commencé son rétablissem. à pleine charge. d'Arnage vers Malicorne.  |  |  |
| Étendue totale, en kilomètres, 1 134 1    |                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                      |  |  |

<sup>(1) «</sup> Les bateaux qui fréquentent cette rivière et celle du Loir, disent les ingénieurs Lamandé, de Chaubry et Deshourmeaux, dans le travail

Comme on le voit par ce tableau, la navigation de la Sarthe est encore loin aujourd'hui, d'être dans un état satisfaisant. Cependant, des améliorations importantes y ont été apportées, depuis quelques années. C'est de 1827, que datent les premiers travaux d'amélioration de la basse rivière. De cette époque à 1835, il a été construit, en aval du Mans, trois canaux de dérivation, trois écluses et autant de barrages, aux lieux dits du Greffier, de la Raterie, près d'Allonnes, et à Chahoué. Ces travaux ont eu pour résultat, de faire remonter jusqu'au Mans la navigation qui, depuis l'époque indiquée ci-dessus, s'arrêtait à Arnage. Ces canaux ont de longueur, savoir:

Leurs proportions sont de 10 m. de l'argeur au fond, 1 m. 60 d. de profondeur d'eau. Les écluses ont 5 mètr.

précité, portent communément de 55 à 60 tonneaux (v. ci-dessus, p. 37); leur longueur est de 15 à 20 m, leur largeur de 2 à 3 m.; ensin, ils tirent

depuis o'm 97 jusqu'à 1 m 15 d'eau.

» Les bateaux, qui remontent jusqu'à Arnage, se nomment gabarres. Leur longueur varie entre 65 et 70 pieds(21 m.66 à 23 m 33):ils ont 10 à 12 pieds (3 m. 33 à 4 m.) de largeur au fond, et de 12 p. (4 m.) à 13 pieds 6 pouc. (4 m 50) dans la partie la plus évasée; la hauteur des bords est de 5 p. à 5 p. 8 pouc. (1 m. 66 à 1 m. 83). En partant d'Angers, ces bateaux déplacent au moins 4 p. (1 m. 83) d'eau; mais, en cet état, ils ont à peine parcouru 3 lieues, qu'ils sont arrêtés vers le moulin d'Yvré, par des hauts fonds qu'ils ne peuvent traverser en pleine charge, et les mariniers sont forcés de faire approcher d'autres bateaux vides, dans lesquels ils transbordent une partie de leur chargement. C'est après avoir surmonté ce premier obstacle, qu'ils reprennent leur chargement entier, avec lequel ils arrivent à Malicorne, où ils en déposent de nouveau la moitie. — Ainsi allégés, ils ne déplacent que 30 à 36 pouc. (o m. 87 à 1 m.) d'eau; mais, c'est encore trop, puisqu'ils sont arrêtés en dix endroits, et forcés de virer souvent sur le cabestan, pour trainer leurs massifs bateaux, sur le fond graveleux de la rivière. Ils font ensuite un second voyage à Malicorne, pour y reprendre le surplus de leur cargaison.

On demande pourquoi les mariniers, qui souffrent de 'cet état de chose, ne remédient pas eux-mêmes à d'aussi graves inconvénients, en faisant construire des embarcations de dimensions mieux appropriées à la profondeur des eaux? La réponse est péremptoire : c'est la fiscalité qui s'y est opposée jusqu'à ce jour; car le tarif des droits de navigation est tel, que s'ils construisaient des bateaux plus légers, moins hauts de bords, susceptibles de porter seulement de 30 à 40 tonneaux de vin (60 à 80 milliers d'anciennes livres), les droits absorberaient presque tout le prix de leur fret; au lieu qu'avec les bateaux dont ils se servent, quoique toujours très-grevés, ils le sont moins. En effet, d'après l'arrêté du 8 prairial

20 c. de largeur et 38 m. de longueur de sas. Il s'ensuit, que cette partie de rivière est navigable, pour des bateaux ayant 5 m. de largeur, 33 m. de longueur totale, et 1 m. 50 de ti-rant d'eau.

Un port a été ouvert au Mans, des deux côtés de la nivière, aux frais de la ville. Il forme un bassin circulaire d'une assez vaste étendue, et d'un bel aspect, situé, qu'il

est, en face de la pittoresque promenade du Greffier.

En 1838, on a entrepris à Spay (la chute immédiatement en aval de Chahoué), l'ouverture d'un 4° canal, qu'on peut considérer aujourd'hui comme achevé. Il a 1250 m. de longueur, et est accompagné d'une écluse et d'un barrage, qui le sont pareillement. Ces travaux auront pour résultat, de rendre navigable à pleine charge, la partie comprise entre Fillé et Chahoué, laquelle ne l'était qu'à mi-charge précédemment. Le canal et l'écluse de Spay, ont la même dimension que les trois autres.

La dépense de ces travaux s'est élevée, savoir :

« Les bateaux dont on se sert actuellement, sont d'une telle pesanteur que, vides, ils prennent de 18 à 20 pouces (o m. 50, à 1 m. 56) d'eau. Cette pesanteur a pour cause : 1.º l'excessive élévation des bords ; 2.º la nécessité d'une construction d'autant plus solide, qu'ils sont condamnés à être trainés, la moitié du temps, sur les pierres ou sur le gravier. Il serait possible d'en construire de plus légers, qui conserveraient néanmoins

**loute** la solidité nécessaire.

an XI, les gabarres de 2.º classe, qui portent depuis 40 jusqu'à 75 tonneaux, paient 100 fr. pour monter et descendre chargées; dans la même proportion, des bateaux de 30 à 39 tonneaux, ne devraient que 52 f.; mais ils paient 80 f.: les petits bateaux sont donc sur-tarifés d'un tiers en sus, comparativement aux grands (a). Ce tarif devrait être calculé, au contraire, de manière à offrir une prime à la petite navigation, et à faire abandonner l'usage des gros bateaux, qui occasionnent des dégradations journalières dans les portes marinières.

M. Lerebours décrit les proportions de ceux à établir: nous n'entrerons pas dans ce détail, tout utile et intéressant qu'il fût alors, parce que, raisonnant dans l'hypothèse de l'existence des anciennes portes marinières, cette utilité deviendra moins grande, lorsque l'ancien système sers généralement remplacé par celui des écluses à sas. Il parle aussi de la manœuvre des cabestans, de la fatigue qu'elle occasionne, des dangers qui l'accompagnent et des accidents fréquents qui en résultent, et propose, avec raison, l'adoption d'un appareil appelé renard, inventé par M. Danican, serrurier-mécanicien d'Angers, qui en ferait disparaître les inmican, serrurier-mécanicien d'Angers, qui en ferait disparaître les inmouvénients.

<sup>(</sup>a) Nous voyons, d'après un rapport du directeur des contributions indirectes de l'arrend, de la Flèche, sur la situation de la navigation au 1er oct. 1827, que ce tarif n'est point en support, non plus, avec celui des rivières voisines. Le bureau de perception est établi à Ma-lieure.

1º Pour les canaux du greffier, d'Allonnes et de Chahoué, à.. 482,964 f. 88 c. 2º — Celui de Spay, approximativement, 200,000 > Total. 682,964 88

Cette dépense a été entièrement supportée par le trésor de l'état; celle du port, se montant à 79,054 f. 16 c., l'a

été par la ville du Mans.

Les seuls ouvrages en cours d'exécution aujourd'hui, sur la Sarthe, sont ceux ayant pour objet la construction de deux quais, dans la ville du Mans, entre le port et le pont Napoléon. Le quai de la rive gauche, que l'état a pris à sa charge, coûtera 89,541 f. 58 c., et sera livré à la circulation, dans le cours de la présente campagne 1841; celui de la rive droite, qui s'exécute aux frais de la ville, occasionnera une dépense de 53,716 f. 73 c., et sera terminé dans la même campagne, ou dans la suivante, au plus tard.

Enfin, les travaux projetés, toujours pour l'amélioration de la navigation existante, sur la basse Sarthe, doivent avoir pour objet:

1º De rétablir cette navigation à pleine charge, entre Fillé et Malicorne, par une augmentation du tirant d'eau;

2º De remplacer tous les vieux pertuis, entre Fillé et An-

gers, par un système d'écluse à sas.

Tous les projets dressés, à cet effet, jusqu'à ce jour, se rapportent à la partie comprise entre Fillé et Malicorne. Un avant-projet, ayant pour but d'établir la navigation à pleine charge, entre ces deux points, au moyen d'écluses à sas, a reçu l'approbation de l'administration supérieure, en 1838. Le projet définitif est soumis, en ce moment, à l'examen du conseil-général des ponts et chaussées, et à la sanction du ministre. Ce projet, dont le devis s'élève à près d'un million, comporte l'exécution de quatre canaux et d'autant d'écluses, qui devront être établis à Fillé, à la Suze, à Fercé et à Noyen. Un de ces canaux, le premier, a plus de 5,000 m. de longueur, et abrège de plus de 4,000 m. la distance, entre Fillé et Roëzé. Son auteur, M. l'ingénieur Jégou, doit s'occuper sans délai de la partie en avai de Malicorne, laquelle ne demande qu'une seule nature de perfectionnement, le remplacement des pertuis par des écluses. L'administration supérieure, ayant approuvé en principe, toutes les améliorations projetées, il y a lieu d'espérer que les travaux ne seront point interrompus, et

que, dans peu d'années, la navigation de la basse Sarthe ne la la sera rien à désirer.

III. ETAT FUTUR DE LA NAVIGATION. La navigation de la Sarthe, au-delà et en amont du Mans, et sa jonction avec l'Orne, qui la ferait communiquer avec la Manche, sont admises en principe, et font partie du système de navigation

intérieure adopté depuis longtemps.

 Au-dessus du Mans, dit M. l'ingénieur Jégou, la Sarthe cesse d'être navigable et flottable; mais on s'occupe d'un projet dont l'exécution aurait pour résultat d'y faire remonter la navigation au-delà d'Alençon, et jusqu'à sa source même. Par sa position centrale, par sa situation topographique particulière, la Sarthe est appelée à jouer un rôle de premier ordre, dans le réseau de nos grandes communications fluviales. C'est par elle que seraint reliées un jour la basse-Loire à la basse-Seine, la basse Loire à l'Orne et à la Manche; que sera établie la triple jonction qui doit former le système navigable particulier aux contrées du nord-ouest de la France (1). En vain la Mayenne, indiquée aussi pour la communication spéciale entre la Loire et la Manche, lui dispute la préférence. Envisagée d'un point de vue élevé, la question ne saurait être douteuse. La direction par la Mayenne, serait une ligne excentrique; la direction par la Sarthe seule, se lie à un système rationnel de navigation, pour le nord-ouest de la France; seule, elle permet de rattacher ce système, économiquement et convenablement, avec le réseau général des grandes communications du royaume (2).

Bientôt se débattra ce grand différend, dont l'issue doit influer à un si haut point, sur les destinées locales. Les pièces en sont prêtes; des avant-projets sont rédigés sur chacune des deux lignes rivales, et vont êtres soumis aux enquêtes. Dans le département de la Sarthe, les études ont conduit aux résultats les plus satisfaisants. Les sinuosités multipliées de la Sarthe, entre Piacé et Alençon, les difficultés sans nombre et de tout genre, que présente cette partie de son cours, avaient rendu problématique la possibilité de faire remonter la navigation jusqu'à Alençon. La découverte que nous avons été assez heureux pour faire d'un nouveau tracé, quittant la vallée de la Sarthe à Piacé même, pour se diriger en droite ligne vers Alençon, par la vallée

(1) Voir l'article complémentaire SARTHE, département.

<sup>&#</sup>x27;2 Voir le rapport de M. le Préset de la Sarthe, au conseil-général de département, session de 1840.

du Rosai (le Rosay-Nord, nommé aussi Moire, v. IV-110. 637), a résolu la question, de la manière la plus complète et la plus inespérée (1). Pour franchir plus facilement le col qui existe à l'origine de ce vallon, près de Champfleur, le canal sera soutenu de niveau, sur tout le versant septentrional du contrefort, et passera sur la Sarthe, dans Alencon même, à 9 m. au-dessus de ses eaux. Moyennant cette combinaison, la tranchée, au point le plus élevé du col, n'aura pas au-delà de 10 m. de profondeur. Cette nouvelle direction, qui doit épargner une dépense de plusieurs millions, détruit la principale objection alléguée contre la ligne par la Sarthe, en abrégeant de près de 50 kilom., la distance entre Alençon et le Mans.

La longueur totale de la ligne navigable à ouvrir, entre ces deux villes, sera, d'après notre projet, de 63,280 m.,

savoir:

```
Dans le département de l'Orne.

Dans le département de la Sar-
the,

de la limite à
Piacé, 21,650 m.
de Piacé au
Mans, 39,080
                                          Longueur totale.
```

« La pente à racheter, est de 94 m. 50, savoir :

|                                                                                                                                                                                   | HAUTRUR<br>au-dessus du<br>BIVBAU<br>de la mer. | PERTES.  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--|
| » Hauteur de l'étiage du canal d'Alençon (9 m.) au-dessus de la Sarthe. » Hauteur de l'étiage de la Sarthe à Piacé (abaissé de 0,20). » Hauteur de l'étiage dans le port du Mans. | 136 m. 60<br>61 60<br>42 10                     | 75 m. oo |  |
| Pente totale                                                                                                                                                                      | ł                                               | o4 m. 50 |  |

« Cette pente sera rachetée par 41 écluses, dont 14 seront accolées deux à deux.

94 m. 50

« La dépense, qui comprend l'établissement d'un quai. dans la ville du Mans, est évaluée à 6 millions. Cette dé-

<sup>(1)</sup> Nous pensons que M. Jégou est le premier qui ait songé à cette di-rection; il est certain, du moins, qu'elle n'avait jamais été proposée ni étudiée. L'idée en est si heureuse et elle offre tant d'avantages, qu'il serait juste que cet ingénieur, pour qui c'est une véritable bonne fortune, en fut récompensé, en voyant son nom attaché à cet important canal.

pease est si faible, relativement aux avantages qu'elle doit produire, qu'on doit espérer que, quelque direction qu'on adopte, pour la jonction de la Loire à la Manche, le canal d'Alençon au Mans, s'exécutera dans un temps

prochain.

de étendue, et qui forme l'un des anneaux de la grande chaîne, qui doit relier un jour entre eux tous les bassins et tous les ports des régions de la Manche et de l'Océan, est le cours d'eau dont la canalisation intéresse le plus vivement le pays; mais elle n'est pas la seule ligne navigable, dont l'ouverture puisse influer puissamment sur sa prospérité. Deux autres magnifiques cours d'eau, le Loir et l'Huisne, sont appelés aussi à prendre une large part aux éléments nombreux de progrès agricole et industriel, que possède ce département.»

Comme ce n'est pas ici le lieu où nous devons développer cette dernière proposition, nous renvoyons à traiter ce sujet, en donnant la suite de la notice de M. Jégou, et les autres développements dont il est susceptible, au paragraphe canalisation, de l'art. départemental, qui doit terminer ce volume, et à ce que nous avons dit déjà sur ce

sujet, aux articles Huisne et Loir (11-547 et 619).

Pour se faire une idée, sinon tout-à-fait exacte, du moins approximative, de l'importance dont est pour le pays, la canalisation de la Sarthe, il suffit de connaître quels étaient les objets qui étaient transportés par cette voie, alors que sa navigation était si imparfaite, et n'arrivait pas même jusqu'au Mans, et à une époque (en 1822), où le commerce n'avait pas reçu les développements qu'il a obtenus depuis, et qui sont loin encore d'atteindre ceux dont il est susceptible, lorsque la navigation de cette rivière s'étendra de la basse Loire à la Manche, d'une part, et de l'autre, avec Paris et les contrées intermédiaires, à travers les départements de l'Orne, d'Eure-et-Loir, de l'Eure, etc.

Suivant l'état d'après lequel nous avons fait connaître plus haut, les avantages numériques de cette imparfaite navigation, les objets importés chaque année, consistaient en sel, 1,200 muids, ou 6,000 milliers de livres (3,000 milliers de kilogr.); tabac, 500 milliers; morues, sucres, drogueries, épiceries, 800; résine, 300; ardoise, 600; tuffeau, 50,000 pièces, ou 1,500 milliers; vin, 2,000 pipes ou 2,000 milliers; eau-de-vie, 200 pip. ou 200 mill.; plâtre, 400 mill.; cuirs d'Irlande, 200; pierres de moulage, 300; fers étrangers, 200; noix, 200 charretées ou 400 milliers;

total, 13,300 milliers de livres. Objets exportés du Mans à Angers: Etamines, mille pièces, ou 20 milliers; cuirs, 40 m.; toiles, 8 à 9 mille pièces, pesant 300 mill.; bougies, 30; grosses provisions: grain, foin, etc., 600; gros bois et fagots, 300 charretées, ou 600 mill.; total, 1,590 mill.; ensemble, 14,990 milliers de livres, ou 7,495 milliers de kilogrammes.

Mais, un travail bien plus curieux, parce qu'il est plus récent, et fait mieux connaître les résultats de la navigation actuelle, et les avantages qu'offrirait le complément de cette navigation, par la jonction de la Sarthe avec l'Orne, se trouve dans l'intéressant rapport présenté à ce sujet, au conseil-général de la Sarthe, dans sa session dernière, 1840, par M. Eug. Mancel, préfet de ce département.

ces, dit M. le préfet; ils sont pris auprès des personnes qui, elles-mêmes, exportent et font entrer; les accroissements sont basés sur les produits qui, aujourd'hui, ne peuvent payer les prix élevés des charrois par terre, mais que le bas prix du transport, ferait écoulersur l'une ou l'autre direction.

de Deux points principaux, Sablé et le Mans, agglomèrent le commerce de la ligne de navigation de la Sarthe; nous en présentons la statistique réunie:

EXPORTATION DE SABLE ET LE MANS, VERS ANGERS ET NANTES.

EXPORTATION DE SARLÉ ET LE MANS, VERS L'ORNE ET CAEN (par cau)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | (                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de r,ooo kil. |                         | de r,ooo kil. |
| Bois à feu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,500         | Graine de trèsse, vers  |               |
| Poudre à tan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300           | Caen et Rouen,          | 5,000         |
| Marbre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600           | Blé et farines,         | 4,500         |
| Fer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150           | Sel, pour les environs  |               |
| Merrain et seillerie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175           | d'Alençon,              | 500           |
| Froment, orge, fari-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Résine,                 | 200           |
| nes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,000         | Marbre,                 | 12            |
| Anthracite (100 fourni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Vins et eaux-de-vie, en |               |
| tures) ou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000         | 2,000 barr., d'Anjou    | et de         |
| Pierre à chaux, vers An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,             | Bordeaux.               | 500           |
| gers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,000        | Marrons, noix, fruits,  |               |
| Poterie et faïencerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100           | légumes secs,           | 200           |
| Chanvres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300           | Ardoises,               | 500           |
| Toiles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200           | Cuirs,                  | 50            |
| Placages, parquets,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Ecorces pour tannerie,  | 600           |
| peaux préparées,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100           | Toiles, T               | 800           |
| Tonneaux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,425        | •                       |               |
| , and the same of | 40,440        | A reporter              | . 12,862      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                         |               |

| •                                      | de 1,000 kil.<br>chaque.                         |                           | TORWELUX,<br>le 1,000 kil.<br>chaque. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Report.                                | 12,862                                           | son de mer,               | 1,000                                 |
| Fers forgés,                           | 600                                              | Cidre,                    | 400                                   |
| Fience et poterie,                     | 100                                              | Fils anglais et français, |                                       |
| Chanvres,                              | 2,000                                            | Quincaillerie, mercerie   |                                       |
| Huiles ,                               | 100                                              | fontes moulées, clouter   | <b>*</b>                              |
| Chenevis, comestibles,                 |                                                  |                           |                                       |
| objets divers,                         | 150                                              | Tonneaux,                 | 7,800                                 |
| TORNEAUX,                              | 15,812                                           | MOUVEMENT INTÉ            | RIBUR.                                |
|                                        |                                                  | DE SABLÉ VERS LE MANS     |                                       |
| IMPORTATION DE MAI                     | NTES ET AN-                                      | Par eau:                  |                                       |
| GERS VERS SABLÉ ( pa                   | reau).                                           |                           |                                       |
|                                        | 9 000                                            | Anthracite,               | 2,000                                 |
| Sel, venant de Nantes,                 | 3,000                                            | Marbre,                   | 100                                   |
| Platre,                                | 500                                              | Blés et farines,          | 1,000                                 |
| Résine,                                | 1,000                                            |                           | 3,100                                 |
| Ardoise, d'Angers,                     | 1,800                                            | <b>7</b> 0 •              | 0,200                                 |
| Epicerie, d'Angers                     | A 000                                            | Par terre:                | •                                     |
| et Nantes.                             | 6,000                                            | Graine de trèfie,         | <b>300</b> `                          |
| Meulage, de Châtelle-                  |                                                  | Blé,                      | 1,000                                 |
| rault,                                 | 200                                              | _                         | ·                                     |
| Tuffeaux et pierre dit                 | · 4 000                                          | Tonneaux,                 | 4,400                                 |
| de Rairie, 20,000,                     | <b>4,000</b>                                     |                           |                                       |
| Vins, par Angers,                      | <b>4,000</b><br>t. <b>200</b>                    | Sablé reçoit en reto      | UR (1):                               |
| Fers de Berry et d'Angle               | 300                                              | Sapin, pour boiser dans   |                                       |
| Tourte,                                | 120                                              | les mines,40,000 p. cu    | b4.000                                |
| Chiffons,                              | _                                                | Volige, planches de sap.  | 200                                   |
| Charbons de terre, angla               |                                                  | Pavés, provenant des      | ,                                     |
| et de SEtienne, 50 f.                  | 300                                              | briqueteries d'Ecomm      | oi, <b>5</b> 0                        |
| Noir animal,<br>Farines,               | 500                                              |                           | ·                                     |
| Chenevis,                              | 150                                              | Torneaux,                 | 1,250                                 |
| Chanvres à cordages,                   | 2,500                                            | 0.1                       |                                       |
| Graine de lin,                         | 50                                               | « Si la canalisation d    |                                       |
| Pins du Nord,                          | 100                                              | et de l'Orne avait lieu,  |                                       |
| A line and more,                       |                                                  | tion pour la Normand      |                                       |
| Tonneaux,                              | 25,720                                           | Sarthe, pourrait s'accro  | itre de :                             |
| ·                                      | <del>(                                    </del> | Anthracite,               | 100,000                               |
| «Les importations de l'                | Orne et de                                       | Vins et eaux-de-vie,      | 6,000                                 |
| Caen vers Sable, sont                  |                                                  | Blés et farines,          | 5,000                                 |
| fers, les sontes et les bois de con-   |                                                  | Sel,                      | 2,500                                 |
| struction, qu'on pourrait tirer du     |                                                  | Résine,                   | 500                                   |
| départ. de l'Orne, occasionneraient    |                                                  | Noir animal,              | 600                                   |
| trop de frais de transport par terre : |                                                  | Meulage,                  | 250                                   |
| il n'en serait pas ainsi,              |                                                  | Ardoises d'Angers,        | 4,000                                 |
| lisation de la Sarthe ava              | it lieu jus-                                     | Charbon de terre de S     |                                       |
| qu'à Alençon.                          |                                                  | Etienne , par la Loire    | 4,000                                 |
| DE L'ORNE AU MANS, O                   | N PORTE:                                         | Marbre,                   | 1,200                                 |
| Harengs, morue, pois-                  | -                                                | Tonneaux,                 | 124,050                               |
|                                        |                                                  |                           |                                       |

<sup>(1)</sup> Nous devons faire remarquer ici que, d'après le tableau dont nous

« Du reste, le mouvement intérieur du département, s'opérant, presque exclusivement, par la voie de terre, l'on ne saurait dire précisément, à l'avance, quelle masse de marchandises quittera cette voie, pour adopter la ligne fluviale. Il suffit, toutefois, de voir comment la Sarthe canalisée, coupera les contrées les plus riches du département, pour se rendre compte de l'avantage qu'elle présentera pour les transports, et de la quantité immense de produits, qui usera de la nouvelle ligne. Nous signalerons, en outre des rapports et des mouvements tout-à-fait nouveaux, que doit faire nattre la canalisation de la Sarthe, les fourneaux à chaux de Maresché, dont les produits sont si recherchés pour les travaux hydrauliques; les carrières inépuisables de pierres de taille de Villaines-la-Carelle; la forêt de Perseigne, privée, jusqu'à présent, de moyens de transport; les mines d'anthracite de Sablé et les carrières de marbre de la même localité; tout cela va se trouver à la portée d'un canal, ou d'une rivière navigable. Qui pourrait calculer l'augmentation qui surviendra nécessairement, dans la masse des transports?

« Les causes que nous venons de signaler, comme devant influer sur l'accroissement du commerce intérieur, devront produire le même effet, sur le commerce extérieur. Ainsi, nos marbres, nos pierres de taille, notre chaux produite à bas prix, et dont l'agriculture apprendra l'usage; les vins d'Anjou et des côteaux du Loir; les produits de nos forêts, de nos vastes plantations de pins maritimes; le superflu de nos récoltes agricoles, les objets fabriqués par nos nombreuses usines, donneraient à la navigation, ce qu'elle demande par dessus tout, des marchandises encombrantes, présentant, sous un grand volume, une faible valeur vénale.

« C'est le moment de consigner ici, une observation bien importante en faveur de la Sarthe, dans sa lutte avec

la Mayenne.

« Le bassin de la Sarthe, comprend 1/5° de la largeur totale du départ. de la Mayenne, dans sa partie orientale, depuis S.-Denis-d'Anjou jusqu'à Préz-en-Pail (Statit. de la Mayenne, par M. Blavier). C'est par la Sarthe, à Sablé, que s'exportent une grande partie des produits de ce département, qui, en outre, s'approvisionne sur ce point, en vins, eaux-de-vie, sels, épiceries, ardoises, tuffeaux, etc.

avons donné un résumé, page 45, le total du transport entre Angers et le Mans, ne s'élevait, en 1800, qu'à 14,195 tonneaux, tandis qu'elle est ici déjà, de 56,495.

Cette observation est importante à constater, en ce qu'elle prouve que la navigation par la Sarthe, est profitable à me grande partie du département de la Mayenne, tandis que la canalisation par la Mayenne, ne serait d'aucune

utilité pour la Sarthe.

que se trouvent les mines les plus riches du départ. de la Mayenne : telles sont celles de la Bazoge-de-Chemeré, d'Epineu-le-Séguin, de Bazougers, Varennes, Gomer, Ballée; et, dans le départem. de la Sarthe, celles de Fercé, de Montfrou, Maupertuis, Solesme et Viré. Ces différents établissements, peuvent livrer au commerce et à la navigation, 5,000 fournitures, ou 1,000,000 d'hectol., pesant 100,000 tonneaux, qui emploiraient 2,000 bateaux.

La canalisation de la Sarthe, ouvrirait à ces mines un immense débouché avec la Normandie, où l'on manque de combustible, pour alimenter les nombreux fours à chaux qu'on pourrait y élever, dans l'intérêt de l'agriculture, sur l'immense bande de calcaire jurassique, qui traverse l'ouest du département de la Sarthe, et s'étend jusqu'à la plaine

de Caen.

La canalisation de la Mayenne n'offre point cet avantage; car, à peu de distance de Laval, cette rivière entre dans un sol granitique, entièrement dépourvu de calcaire. Un rapprochement tiré d'une récente brochure de M. Michel Chevalier, fera pressentir l'immense développement que peut prendre l'exploitation de l'anthracite, dont le bassin de la Sarthe offre le plus beau gite que l'on ait découvert en France, puisqu'il fourait aujourd'hui, les 2/3 de la production nationale.

En 1338, il { dans la Mayenne, 21,315 tonn. } 40,820 en aété extrait: { —— Sarthe, 19,503

« Dans le même temps, vers 1820, commençaient les exploitations en Amérique : la 1<sup>re</sup> extraction ne fut que de 371 tonneaux. Bientôt l'anthracite fut introduit dans les usages domestiques; des appareils simples et peu dispendieux, en facilitérent et en généralisèrent l'emploi. Favorisées par cette extension de consommation, et surtout par les faciles moyens de transport, ces exploitations prirent un développement prodigieux. En 1839, trois groupes, peu distants les uns des autres, ont livré au commerce un pro-

duit de 789,122 tonneaux. Un tel résultat, donne l'idée de ce que peuvent promettre au canal, les exploitations de Sablé, dont l'anthracite, abondant dans différents gites, se comporte aussi bien que l'anthracite américain, d'après les

expériences comparatives qui en ont été faites.

a Céréales. Le bassin de la Sarthe, situé entre les deux départements de la Sarthe et de la Mayenne, est, sans contredit, la partie de l'ouest de la France, où l'agriculture a fait le plus de progrès, et où les produits en céréales sont les plus abondants. Aussi cette contrée est-elle comprise aujourd'hui, dans le rayon d'approvisionnem. de la capitale. Les blés récoltés dans les sols calcaires qui avoisinent la Sarthe, sont d'une qualité bien supérieure à ceux du bassin de la Mayenne : tels sont les blés des cantons de Sablé, de Brûlon, Loué, Conlie, Beaumont, et jusqu'à Alencon. Il est résulté de cet état de choses, l'établissement de plusieurs moulins à blé, construits dans des systèmes perfectionnés, situés à Cheffes et à Châteauneuf (Maine-et-Loire), à Juigné, à Noyen et au Mans. Ces cinq usines peuvent convertir en farine, 200,000 hectol. de blé. Aucune usine de ce genre n'existe sur la Mayenne. Cette industrie prendrait un développement plus considérable, si le projet de jonction de la Sarthe avec l'Eure et la basse Seine avait lieu. Ce projet ne peut s'effectuer par la Mayenne.

chure dans la Maine, jusqu'au Mans, sont couverts de vignobles, parmi lesquels on peut citer ceux de Briolay, de Châteauneuf, de Morannes, en Maine-et-Loire; de S.-Denis-d'Anjou, dans la Mayenne; et, dans la Sarthe, ceux de Précigné, de Noyen, de Chemiré-le-Gaudin, de Ste-Croix, et enfin, ceux du canton la Flèche, dont la distance à la Sarthe, par Malicorne, n'est que de 12 kilom. (1). On peut, sans exagération, porter les produits en vins de ces contrées, à 20,000 bariques : ces vins, comme deux de l'Anjou, ont une nature capiteuse, qui convient surtout aux pays du nord; ils traverseraient le Maine et la Normandie, et iraient chercher les consommateurs dans le nord de la France, et jusqu'en Belgique, c'est-à-dire, là où ils sont le plus appréciés. Le bassin de la Myenne n'offre rien

de semblable, en ce genre de production.

a De cet exposé, établi sur des recherches précises, il

<sup>(1)</sup> Le transport de ces vins pourrait se faire, d'ailleurs, par le Loir, qui, de la Flèche, irait les verser dans la Sarthe, à son confluent avec cette rivière.

resort que, dès à présent, le commerce de la Sarthe vers la Loire et vers l'Orne, présente un mouvement de 43,000 conneaux d'exportation, et de 38,000 tonn. d'importation.

- Dès aujourd'hui, le commerce aurait donc à recueillir, sur plus de 80,000 tonneaux de marchandises, une diminution de 2,400,000 f. sur les frais de transport; car ces frais, qui s'élèvent en moyenne à 40 f. par tonneau, ne dépasseraient pas 10 f., sur une ligne de navigation passablement entretenue.
- Quant aux produits de la ligne de navigation, ils ne seraient pas seulement fournis par ces 80,000 tonneaux; l'accroissement certain, sur les objets déjà transportés, est calculé à 125,000 tonneaux, et ce nombre serait plus que doublé, si l'on y comprenait les bois de nos forêts, les pierres de nos inépuisables carrières, et tant d'autres objets, dont le poids interdit aujourd'hui le transport. Le département de la Sarthe, peut donc promettre un mouvement de 330 mille tonneaux; l'Orne, sans doute, pourra en présenter autant; et, si l'on y joint les produits de Maine-et-Loire et du Calvados, bien certainement, aucun canal ne présentera en France, plus d'éléments de produits et de prospérité.»

Ici, M. le préfet de la Sarthe, traite la question des embranchements, qui peuvent relier la navigation de la Sarthe de celle de la basse Seine, soit pour le commerce avec la capitale, soit pour celui avec les autres départements centraux, entre la Loire et la Manche. Nous réservons cette partie intéressante du rapport, comme nous l'avons fait de la partie de la notice de M. Jégou, qui traite le même objet, pour le paragraphe navigation et canalisation, de l'art.

départemental, qui terminera ce volume.

En résumé, dit M. le préfet, en comparant les avantagnes que peuvent présenter les deux lignes en concurrence, par la Sarthe ou par la Mayenne:

La jonction de la Sarthe à l'Orne, est plus centrale; Elle intéresse une population beaucoup plus censidérable;

Elle traverse un pays beaucoup plus riche;

Elle coûtera moins et n'offre pas de difficultés réelles, tandis que celles-ci se multiplient sur l'autre direction;

• Elle sera beaucoup plus productive;

Elle se rattache à un embranchement, qui en double le produit et l'utilité;

« Enfin, résumons-nous encore par une comparaison : La ligne principale d'Angers à Caen, par la Mayenne,

avec deux embranchements sur Alençon et Argentan, est évaluée à 40 millions. Elle aurait pour résultats:

α Jonction de la Manche à la Loire;

a Communication entre Angers, Laval, Mayenne, Dom-

front, Argentan, Alençon et Caen;

« La ligne principale d'Angers à Caen, par la Sarthe, avec embranchement sur l'Eure, par Evreux, coûterait également 40 millions. Les résultats seraient:

α Jonction de la Manche à la Loire; — de la Loire à la

Seine; — de l'Orne à la Seine;

- « Communication entre Angers, le Mans, Alençon, Argentan et Caen; entre Angers, le Mans, Alençon, Evreux, Louviers, Elbœuf et Rouen; entre Caen, Evreux et Rouen.
- « Pour la même somme, quelle immense différence dans les résultats!
- « En présence de tous ces faits, de tous ces motifs, nous devons espérer que notre ligne sera adoptée par un gouvernement juste, intelligent et national! »

## BIBLIOGRAPHIE.

1. ARREST DU CONSEIL-D'ESTAT DU ROY, sur le curage et la navigation de

la Sarthe; 1611. – 4 p. in-4.°

2. Arrest du Conseil-d'Estat, sur les offres faites par Pierre David, pour nétoyer la Sarthe, depuis Malicorne jusqu'à Fresnay; 31 mai 1611. – 4 p. in-4.º

3. Pancarte de Sablé, contenant les droits que les seigneurs de Sablé percevaient sur la rivière de Sarthe et dans l'étendue de leur juridic-

tion. Placard, sans date, imprimé vers 1690.

4. Mémoire sur les Moyens de Rendre la Sarthe navigable, depuis Ma-

licorne jusqu'au Mans, rédigé en 1697. – 8 p. in-fol.

5. Arret du-Conseil-d'Etat, qui fait désense à la dame de Juigné, de percevoir à l'avenir, aucun droit de péage sur la rivière de Sarthe, et autres, dans toute l'étendue de la baronnie de Champagne; du 24 oct. 1751. — Placard.

6. Arret du Conseil d'Etat, qui ordonne le balisage de la rivière de Sarthe, depuis la ville du Mans jusqu'au port de Malicorne; du 3

fév. 1752. - Le Mans; Isambart. Placard.

7. PLAN DE LA RIVIÈRE DE SARTHE, depuis le Mans jusqu'à Malicorne; dessiné par Janvier, en 1766, et dressé sur une échelle de 25 centim. pour 6,000 mètres.

8. Autre Plan visuel de la Sartue, depuis le moulin de Chaoué jusqu'à Arnage; dressé sur une échelle d'environ 1 décim. pour 200 mètres.

Sans date.

- 9. ORDONNANCE DES EAUX-ET-FORETS du Mans, qui enjoint d'abattre les arbres sur la rive droite de la Sarthe, depuis le Pont-de-bois, jusqu'à Malicorne, pour faciliter le transport des bles par eau; du 3 mars 1770. Le Mans, Isambart; Plac.
- 10. DIFFERENTS MEMOIRES sur la navigation de la Sarthe, rédigés en 1774.

  11. Notice Historique des différents travaux exécutés dans la province

du Maine, depuis environ 300 ans, pour rendre la Sarthe navigable, par M. Ledru; rédigée sur des matériaux fournis par MM. de Chaubry, Chesneau-Desportes, Veron-de-Forbonnais et de Vauguyon du Gros-Chenay; 1799. Annuaire de la Sarthe, pour l'an VIII - 74.

12. Expost pres Avantages que la navigation procurerait au département

de la Sarthe, par M. Berard ainé; 1800.

13. Minoire sur la Navigation des rivières de Sarthe, Huisne et Loir, par M. de Chaubry, avec cartes et tableaux; 1801. (C'est ce Mémoire, auquel sont joints tous les autres travaux de cet ingénieur, sur les ponts-et-chaussées, dont je suis possesseur, et que je tiens de la bienveillance de feu M. de Chaubry.

să. Tarif des droits a percevoir pour la navigation de la rivière de Sarthe; Arrété consulaire, du 8 prairial au xi (28 mai 1803). - An

xi. Placard.

45. Tarir des droits à percevoir sur les bacs, bateaux et passe-cheval, établis dans l'étendue du département de la Sarthe; Décret impérial du 22 messidor an XII (11 juillet 1804). – An XII. Placard.

ment de la navigation, sur la basse Sarthe, par M. Cherrier; 1819.

17. NAVIGATION DE LA SARTHE. Chap. 1v de l'Analyse des travaux de la Société royale des arts du Mans, etc.; par A.-P. Ledru. bibliothéc: de la Société, p. 43 à 61; 1820. — Le Maus, 1820.

28. Ménores sur la ravigation de la sarthe, présenté à M. de Nugent, préfet du département, par Lerebours, négoc., membre de la commission de navigation du Mans; 1822. — Le Mans, Fleuriot, in-8°, de 33 p.

59. RAFFORT AS ROI sur la navigation intérieure de la France. Extrait, en

ce qui concerne le dép. de la Sarthe. Ann. pour 1623, p. 94.

20. Des intentes matériels de la france. — Travaux publics; routes, canaux, chemins de fer, par Michel Chevalier.—Paris, 1838, 1 v. in-8°. — Rechercher ce qui concerne la navigation de la Sarthe, dans le système de canalisation générale du royaume.

21. RAPPORT DE M. LE PREFET DE LA SARTHE, sur la situation de ce département, présenté au conseil-général, le 24 août 1840. — Canalisation. — Procès-verbal des séances du conseil général, p. 26 à 40.—Le Mans,

Fleuriot, gr. in-8°.

SARTHON, SARTON; Sarto, Sartho (Asseline). La Sarthe a un époux: c'est le Sarthon, dont le nom devrait s'écrire aussi sans H, pour se conformer à la véritable étymologie de son nom. Le Sarthon, qui a sa source dans la forêt d'Ecouves, reçoit un grand nombre de cours d'eau de cette forêt, pendant un cours de 8 à 10 kilom. du N. an S., jusqu'à son confluent dans la Sarthe, à Saint-Cénery, par la rive droite de cette rivière, sans y arriver bien considérable. Cette petite rivière ne coule plus sur le département de la Sarthe, depuis la distraction de la commune de Saint-Cénery, et sa réunion au département de l'Orne, en 1795: nous ne la mentionnons donc ici, qu'à raison de l'identité, ou plutôt de la connexité de son nom, avec celui de la Sarthe.

SARTON; voyez l'article qui précède.

SATURNIN (SAINT-); voyez SAINT-SATURNIN.

SAULAIE (BOIS DE LA), situés à Rouessé-Vassé, lesquels, réunis à ceux de ce dernier nom, offrent une contenance de 660 hectares. Le nom de ces bois, indique suffisamment quelle en était l'essence dominante, à l'époque où il leur a été donné.

SAULCE; voyez l'article qui suit.

SAUSSAI, Y; saussé et saulcé; Sausseium; ancienne paroisse, située dans un terrain bas, devant probablement son nom à des plantations de saules, appelées communément Saussaies et Saulaies; du doyenné, de l'archid., et à 2 kilom. N., un peu vers O. de Montfort-le-Rotrou; du dioc., de l'élect., et à 15 k. E. E. N. E. du Mans. Comprise, en 1790, comme commune séparée, dans le cant. de Montfort, du district du Mans: un décret du 4 août 1806, l'a réunie à la commune dudit Montfort, de l'arrond. du

Mans. — Dist. légal. : 2 et 18 kilom.

Descript. Bornée au N., par Lombron; à l'E., par le Pont-de-Gesnes; au S., par Montfort; à l'O., par S.-Marsla-Brière et par S.-Corneille; le territ. de cette paroisse, formait une sorte d'ellipse, s'étend. de l'E. S. E. au N. N. O., sur une long. de près de 4 k., contre une larg. de 1,6 à 17 h. Le bourg, situé dans la partie S. E. de ce territoire, et dans celle N. E. de celui communal de Montfort, ne consiste que dans 8 à 10 chétives maisons, rangées en ligne, en face du côté occid. de l'égl. Celle-ci, toute petite, à clocher en flèche, paraît être de l'époque romane, mais a subi des réparations dans ses ouvertures, qui ne permettent plus d'en bien apprécier la forme ancienne. Cimetière entourant l'église, à l'ouest, et principalement au sud, clos de haies seulement, et ne servant plus aux inhumations; de même que l'église, devenue propriété particulière, ne sert plus au culte.

POPUL. Comptée pour 37 feux, sur les rôles de l'élection, elle était de 45 f. et de 242 habit.; en 1804: 110 du sexe masculin, et 132 du féminin; dont 6 feux et 33 habit. dans le bourg. Cette population, compte actuellement pour 76 feux, et 286 indiv., dans celle totale de 315 f. et de 1,192 indiv., de la commune de Montfort.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de la Ste Vierge, sous le titre de Notre-Dame de Saussay. L'assemblée qui tenait à la mi-août, ou le 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge, n'est plus suivie. On ne fait pas même l'office dans l'éclise le installant fâts.

dans l'église, le jour de cette fête.

Lepaige estime à 600 liv., le revenu de la cure, qui

était à la présentat. de l'évêque diocésain. Il y avait une prestimonie de la 1<sup>re</sup> messe, fondée dans l'église de Saus-

ssy, sur laquelle le Pouillé ne donne aucun détail.

On lit dans les mémoires, publiés sous le titre d'Historiettes de Tallemant des Réaux : L. Pauquet, domestique (factotam) de Costas, chanoine du Mans (écrivain du siècle de Louis XIV), fut curé de Saussay. Ce fut pour se mettre en état de posséder cette cure, située à 4 l. du Mans, que M. de Lavardin (Philbert-Emmanuel), évêque du Mans, lui donna, en l'obligeant de se défaire, en faveur d'un de ses domestiques, d'un petit prieuré de Poitou, dont il l'avait pourvu autrefois, une des prébendes de Saint-Calais, qui lui demeura avec cette cure de Saussay. Pauquet était un ivrogne crapuleux, qui se livra sans réserve à son goût pour la boisson, après la mort de Costas, qui le retenait autant qu'il pouvait. Il mourut au Mans, chanoine de la cathédrale, où il fut inhumé, le 14 nov. 1673. On aurait pu mettre sur sa tombe, dit l'auteur de sa vie, publiée à la fin des Mémoires de Tallemant :

a Amphora non meruit tam pretiosa mori. »

Le chapitre du Mans possédait à Saussay, en 1789, le lieu

de la Brehannière, affermé 220 l.

Hist. Frod. La seigneurie de paroisse, était en contestation entre les seigneurs de Montfort, et le possesseur de la terre de Baudonnière. Elle relevait, ainsi que la paroisse, du marquisat de Montfort et de sa juridiction, et ressortissait au présidial du Mans. La maison de la Cour, qui se trouve peu loin au nord du bourg, annonce que cette seigneurie avait jadis sa juridiction particulière. La Baudonnière, située près et à l'O. N. O. du clocher, est actuellement une petite maison bourgeoise, de construction moderne, ornée d'un fronton, accompagnée d'une ferme, d'avenues et d'un bois. Elle appartient à Mile Lecomte, du Mans.

La paroisse de Saussay, était comprise dans le ressort du

grenier à sel du Mans...

Hydrogr. Le territ. propre de Saussay, était limité au N. O., par le ruisseau l'Ortier, et traversé, du N. à l'O., par celui de Crocieux, et par le Merdereau (v. ces trois mots), son affluent, qui passe près et au nord du bourg.

Géol. Son sol appartient à la partie de la formation tertiaire ou supercrétacée, où domine le grès ferrifère.

Plant. rar. La Flore du Maine indique les plantes suivantes sur la commune de Montfort, dont celles précédées d'un astérisque, sur le territoire spécial de Saussay. Les plantes, dont le nom est précédé d'une croix, habitent bois de Montdoublerain: — Ajuga pyramidalis, BULL., A. chamæpitys, schreb.; Campanula rotundifolia, LIN.; \* Centunculus minimus, LIN.; † Convallaria majalis, LIN.; \* Dipsacus pilosus, LIN.; Lithospermum officinale, LIN.; \* Montia fontana, LIN.; † Neottia Nidus-avis, RICH.; † Poligonatum vulgare, DESF.; Silene conica; et † Silene nutans, LIN.; Thesium linophyllum, LIN.; chem. de Montfort à Lombron; Viola tricolor, LIN.

Agric. Le territoire de Saussay, compte 12 des 18 char-

rues, indiquées sur la commune de Montfort.

Voir à cet art. MONTFORT, tout le surplus de ce qui concerne Saussay.

SAUSSE, voyez saussai, Y. SAUVAGERE (LA), château situé en Chemiré-le-Gaudin, près et à l'E. N. E. du bourg, sur le côteau qui domine la rive gauche de la petite rivière de Renom, dans une position assez élevée, pour en faire l'une des plus pittoresques du département, à raison de l'étendue et de la variété de son horizon. Le château de la Sauvagère, ayant pour base une colline calcaire, qui s'incline légèrement du N. au S. et de l'E. à l'O., de forme carrée, dont les murs ont été reconstruits avec élégance, depuis peu d'années, est accompagné d'un beau bassin d'eau vive, de terrasses, et d'un quinconce planté en tilleuls, se trouvant au niveau du premier étage; de vergers, d'un jardin légumier, traversé par un canal, de jardins d'agrément nouvellement formés, sur un sol irrégulier et accidenté; d'avenues, terminées par un bois taillis, planté sur une colline fortement escarpée du côté de l'ouest, et légèrement inclinée au sud, s'étend. sur un assez vaste plateau, et coupé d'allées qui en font une promenade charmante. Il est terminé par un pavillon carré, construit en 1776, percé de quatre fenêtres, s'ouvrant vers les quatre principaux points de l'horizon. Une tablette en marbre noir, placée au-dessus de la porte d'entrée, située au sud, porte gravée cette inscription: EX ARDUO VIRTUS. De chacune de ces croisées, s'offre aux yeux le panorama le plus varié, s'étendantà plus de 40 kil., au N. O. et au S.; à plus de 16, vers l'E.; à 2 seulement du côté de l'ouest. Il n'a de bornes, du côté du nord, que la butte de Chaumont, au-delà de la Sarthe, près Alençon, ce grand terme de tous les points de vue de notre département, de ce côté; au nord-ouest, la chaîne de côteaux qui sépare le département de la Sarthe de ceux de l'Orne et de la Mayenne, c'est-à-dire les buttes de S.-Cénery, de S.-Léo-

med, de S.-Paul, et de S.-Georges-le-Gaultier; la forêt de silé, et les buttes des Coëvrons, plus rapprochées; les collites de S.-Symphorien, de Bernay, et de S.-Julien-en-Champegne; du côté de l'est, les côteaux qui environnent la ville de Mans, celui sur lequel est bâti cette ville elle-même, dont on voit les principaux édifices, sa cathédrale de S.-Julien, son séminaire de S.-Vincent, et jusqu'à la belle maison des Brouases, situées 8 kilom. au-delà, en Sargé; an sud, ceux que baigne la rivière du Loir; enfin, les ouvriers qui construisirent ce pavillon, prétendaient que, de son toit, ils appercevaient les clochers de la ville d'Angers. La construction de ce petit édifice, est due à un évènement qui manqua d'être bien funeste. Les propriétaires de la Seuvagère, étant à faire vendanger leur clos de S.-Benoîtsur-Sarthe, se firent servir à diner, suivant leur habitude, dans un pavillon situé au haut de ce vignoble : une bande joyeuse de vendangeurs y passa la soirée, à jouer et à danser.... Le lendemain au matin, le fermier du lieu de Rechamp, dont la maison est contigue, vint leur annoncer que le plancher s'était écroulé avec grand fracas dans la auit! C'est alors qu'ils en firent transporter les matériaux près de leur manoir, sur la colline du clos d'Orgemont. selon d'anciens titres; et qu'ils y firent bâtir le pavillon actuel, sur un plateau où se trouvait complanté un chêne, au haut duquel montaient les ingénieurs chargés du lever de la grande carte de Cassini, pour leurs travaux de triangulation.

La terre de la Sauvagère qui, lorsque nous avons écrit l'art. Chemiré-le-Gaudin (11-8), était habitée par M. le comte de Tilly, ancien maire de la Suze, l'est actuellement

par son gendre, M. Alex. Ed. de Sarcé.

SAVIGNÉ-L'ÉVEQUE, SAVIGNÉ-LÈS-LE-MANS, en 1793; Savigneium Episcoporum (Cenom.), Saviniacum (Ibid.); et, par syncope, Saûniacus, um; de sub vineis, probablement, ce lieu étant complanté d'une assez grande quantité de vignes. Son premier surnom, lui vient de ce que les évêques du Mans y possédaient le manoir de Touvoie, chef-lieu de leur temporalité féodale; le second, de sa proximité de la ville du Mans. Chef-lieu d'un cant. de 9 comm. en 1790 (1-cccclix, vi-16); actuellement simple commune du 3° cant., de l'arrondiss. et à 9 kilom. 7 h. N. 1/4-E. du Mans; jadis dans la Quinte, le grand-doyenné, le diocèse et l'élection de la même ville. — Dist. lég.: 13 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Reaufay; au N. E., par

Sillé-le-Philippe; à l'E., par S.-Corneille et par Yvrél'Evêque; au S., encore par Yvré et par Sargé; à l'O. par Neuville-sur-Sarthe et par Joué-l'Abbé; au N. O., par Courcebœufs; cette commune forme un pentagone fort irrégulier, ou plutôt un polygone, s'allongeant du N. au S., sur un diam central de 7,7 h., contre une largeur, également centrale, d'E. à O., de 6,5 h. Gros et joli bourg. situé à peu près au centre du premier de ces diamètres. mais à 1,7 h. de distance seulement, de l'extrémité orientale du second, lequel consiste en une assez longue rue. s'étendant du S. O. au N. E., le long de la grande route du Mans à Bonnétable, et d'une autre partie située au N. O. de cette rue, comprenant l'église, une place l'entourant de trois côtés, dans l'emplacement de l'ancien cimetière, sur laquelle se trouve une petite halle en bois; et une rue qui la fait communiquer avec la précédente. Eglise vaste, assez bien décorée, n'ayant rien de remarquable dans sa construction, surmontée d'un joli clocher en flèche, élevé en 1729, par les soins du curé Nepveu. Son maître-autel, assez beau, est dù à l'évêque de Tressan. Le bois nécessaire pour l'édification du jubé, en 1734, fut fourni par l'év. de Froulay, l'abbesse de la Perrigne, M∞ d'Aubigné, et le Sr J. Garnier, seigneur du Mesnil. En 1700, le curé de la Mazure, décédé chanoine et grand-pénitencier du Mans, fit construire la chapelle au-dessus de celle du Rosaire, actuellement de la Vierge, et réédifier le presbytère, dont il fit enclore le jardin de murs. Les stalles du chœur, proviennent de l'église de la Mission du Mans. On remarque dans la chapclle de la Vierge, un groupe de figures en pierre, d'environ un mètre de hauteur, représentant la naissance de J.-C., d'une assez belle exécution, les statues des deux bergers, et de S. Joseph, particulièrement. Nous ne pensons pas, néanmoins, que cet ouvrage, qui provient de l'abbaye de Perseigne, et a été donné à l'église de Savigné, par l'ancien curé Pasquier, soit de Germain-Pilon, à qui il est attribué par quelques personnes. — On lit sur une tablette en marbre, fixée à l'un des piliers de l'entrée du chœur, les épitaphes suivantes : « Ci-devant » gissent les corps de deux frères, encore plus unis par » le cœur que par le sang. — L'un est de messire Henri » François Nepveu, écuyer, seigneur du Buisson, » Courcebœufs, qui a consacré ses plus beaux jours au » service du Roi; décédé le 28 août 1752. — L'autre est » de messire Joseph Nepveu, prêtre, curé de cette pa-» roisse de Savigné, qui a rempli cette place avec édifichion, environ 55 ans, et a laissé des monuments de son les fondations de 1754 et 1764, d'un maître d'école, etc. (v. plus loin, HIST. CIV.); décédé le 17 avril 1768. — Priez Dieu pour le repos de leurs âmes. L'imetière situé derrière la partie nord de l'église, enceint de murs. On remarque, à l'extrémité nord-est de la grande rue, trois belles maisons bourgeoises, celles de M. Campeau-Desaint, maire, de M. Paignard, et de M. Dutemple; et, à son entrée sud-ouest, deux jolies petites maisonnettes peintes, d'un effet fort agréable. Une chapelle, sous le vocable de S. Barthélemi, existait dans la rue de ce nom, avec un cimetière à côté, où l'on enterrait encore en 1735 (v. égalem. HIST. CIV.). On remarque aussi, dans le bourg, une maison appelée le Palais, qui était le lieu de juridiction de la baronnie de Touvoie.

Populat. De 421 feux, suivant les rôles de l'ancienne élection; elle était de 587 f., compren. 2,362 habit. en 1804; de 718 f. et de 2,734 h., selon le récensem. de 1831; enfin, de 711 feux, d'après celui de 1836, compren. 1,323 indiv. du sexe mascul., 1,382 du fémin., total, 2,705; dont 216 f. et 823 indiv. dans le bourg, et, dans les ham., savoir: des Thaories, de Valaudun, des Morlettes, des Cheraies, 76,60,53 et 50; de Cordoue, de la Croix-Verte, 44 et 42; de Vauhubert, de Bois-Bénard, de Laudinière et du Boulevart, ou de la Bouleverte, 20, 19, 18 et 15.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 194; naiss., 628; déc., 619. — De 1813 à 1822 : mar., 202; naiss., 726; déc., 1572. — De 1823 à 1832 : mar., 236; naiss., 652; déc., 634.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de S. Germain, év. de Paris. Deux assemblées, l'une, la plus importante, improprement fixée, par arrêté du 1<sup>ex</sup> mars 1807, au dim. le plus voisin du 31 juillet, fête de S. Germain d'Auxerre; mais tenant, récliement, le dim. dans l'octave de l'Ascension, époque plus rapprochée du 28 mai, qui est la véritable fête patronale; la seconde, le dim. le plus proche du 21 sept., fête de S. Mathieu, de temps immémorial.

La cure, l'une des 40 que possédait le chapitre du Mans, était à la présentation de son doyen, et valait 1,000 l. de revenu, selon Lepaige. Le même chapitre possédait des marais à Savigné, produisant, en 1789, 130 l. de revenu.

« Il y avait autrefois à Savigné, dit le Pouillé diocésain, un hôpital de S.-Ouen, réuni à celui de Coëffort (v. ci-après, mist. civ.). » Les autres bénéfices de la paroisse étaient, d'après le même Pouillé : 1° la chapelle de S.-Ouen de la

. . . . . .

Maison-Dieu (dépend. de l'hôpital dont il vient d'être parlé) ou l'Aumônerie, consacrée à la Vierge et à tous les Saints, à la présentat. du maître de Coëffort, dont la Crochardière porte le revenu à 400 liv.; 2° la chapelle S.-Jacques et Ste-Barbe (mentionnée plus haut), fondée en 1529, par Jacq. Abot, curé, décrétée par le chapitre, dans la même année, à la présentat. et collat. de celui-ci; dotée d'une maison, jardin, terres détachées à Savigné, bois et vignes à Sargé, le tout valant 80 l. de revenu; chargée d'une messe par sem., et d'une grande messe par mois; 3° chap.S.-Nicolas du manoir de la Mahotière, fond. par Rose Allain, à la présentat. du seign. des Savinières ou Chalinières, val. 40 l., et devant une messe par semaine.

L'église de Savigné, Saviniacum, est l'une de celles que les anciens historiens ecclésiastiques, disent avoir été consacrée par S. Julien, l'apôtre du Maine, et son premier évêque.

L'évêque Arnault, 1066-1081, donne, en mourant, à ses chanoines, l'église de Savigné-l'Evêque, usurpée depuis long-temps par des laïques, desquels il la racheta, selon les uns; qui lui fut restituée, par l'autorité de Guillaume-le-Conquérant, selon le Cenomania.

Hélie de la Flèche, comte du Maine, 1095-1099 et 1106-1110, fit remise à l'évêque et à son chapitre, de toutes les coutumes et rentes qu'il avait droit de percevoir sur leurs terres, dans toute l'étendue de la Quinte du Mans, notam-

ment à Savigné.

En 1153, Charles 1er d'Anjou, frère de S. Louis, comte d'Anjou et du Maine, reconnaît, au sujet d'un vel commis par un juif, dans la paroisse de Savigné, que la juridistion de ladite paroisse, appartenait à l'évêque.

Vers l'an 1234, selon le Cartulaire blanc du Chapitre, celui-ci décide qu'il sera fait un service, dans l'église du

Savigné, à la mort de l'évêque et de chaque chanoine.

Une ordonn. royale, du 17 nov. 1838, autorise l'acceptate du legs d'une somme de 1,200 f., faite à la fabrique de cette église, par la De L. Jacq. Belin. Ve Crespin de Chère, pour l'acquisition d'une cloche. Cette somme ne servit à payer qu'une partie des 3,000 l. que coûta cette cloche, à laquelle les habitants contribuèrent pour 700 f., la fabrique pour 1,100 f.

Hist. Prop. La seigneurie de paroisse, annexée à la cure, appartenait au chapitre du Mans, qui, comme on vient de le voir, y avait droit de juridiction. Le 23 nov. 1663, le chapitre en fit cession à l'évêque Philib. Emman. de Beaumanoir, qui la réunit à sa baronnie de Teuvoie,

dest elle devint membre. Le 1<sup>er</sup> déc. suivant, le prélat vient au revestiaire du chapitre, en remercier la compagnie. Ses successeurs l'ont toujours possédée depuis.

Autres fiefs de la paroisse :

1º Celui de Touvoie, de la temporalité de l'évêque du Mans, ayant titre de baronnie depuis 1369, dont nous faisons l'objet d'un article particulier (v. ce mot). La terre de Touvoie fait actuellement partie de la commune de S.-Corneille. Les vassaux et censitaires de la baronnie de Touvoie, dans la paroisse de Savigné, étaient, d'après l'aveu rendu en 1394, par l'év. P. de Savoisy: 1º Gervais de Montdragon, à cause de sa femme, Ve de Drouet le Barbier, pour son aistre de la Mahotière, autrement de Chère, avec ses appartenances, lequel devait foi et hommage, et un cheval de service, « aborné ( sic, abonné ) à 50 s. tourn., quand il échet estre levé par la coustume du pays »; 2º la métairie de Chantepierre ou Champ-de-Pierre, avec ses appartenances, tant en flef qu'en domaine, un cheval de service, « rendu par la tierce abbaye ( sic, l'abbaye de la Perrigne), du prix de 50 sous »; 3º a Juliot le Renversé, à cause de sa femme, Ve de J. Lefebure, par raison des choses qu'il tient de moi, m'est tenu faire foi et hommage, et 5 sous de service chacun an, au jour de S.-Jean-Baptiste; 4º Guill. de la Vigne, pour son habergement du Bouillon, foi et hommage, et 12 den. de service; » 5º J. Rouen, foi et hommage, pour son bordage du Bois, avec les appartenances d'icelui;

2º le Mesnil, à 5 h. S. E. du bourg, au confluent de la Vive-Parance et du Coëslon, relevait de la seigneurie de Montfort-le-Rotrou. Le S. J. Garnier, était seigneur de cette terre en 1734, comme on le voit plus haut, à la description de l'église. Cette terre fut acquise des héritiers Garnier. par le Sr Fr. L. Véron du Verger, du Mans, lequel la revendit, le 25 janvier 1754, à M. Renusson d'Hauteville, aleul de M. Joseph Renusson, précédent maire de Savigné, propriétaire actuel, qui l'habite. Le château, bâti en 1642, est d'une construction assez simple, à un seul étage, fanqué de deux tours rondes, aux angles da sa façade orientale; les communs, construits en 1780, se prolongent, en retour de la façade opposée, des deux côtés de la cour, et se terminent par deux autres tours rondes, dans l'une desquelles est l'horloge. Une ancienne douve, sur laquelle était m pont-levis, se trouvait au pied des tours, du côté occidental: elle a été comblée, lors de l'établissement de l'avantcour dans son état actuel, en 1788. Cette maison est accompagnée d'un moulin, y attenant, de jardins, d'une orangerie, de prairies, d'innombrables plantations de bois, allées et avenues, en futaies, en taillis, en bosquets, arrosés et souvent entourés par la Vive-Parance, qui y forme un beau canal, sur lequel sont jetés de jolis ponts, et par les nombreuses dérivations que lui fait faire le propriétaire, de manière à former du tout le plus charmant paysage, et

la plus agréable habitation.

3º Mortrie, Mors-Tristis, à 1,3 h. au S. du même bourg, près et à la gauche de la route du Mans, appartenait, en 1675, à Fr. Guillon, écuyer, taxé au rôle de l'arrière-ban de ladite année, lequel avait pour armes : d'argent, au chef de gueules, chargé d'un lambel à trois pendants d'argent. Le propriétaire de Mortrie, vassal du seigneur de Montfort, présentait à celui-ci le bailli de la juridiction de Montfort, deux sergents, pour Sceaux et pour Torcé, et percevait le tiers des amendes prononcées par ce bailly. Par acte du 3 sept. 1740, le S' de Renusson, ayant acquis cette terre, en 1758, des héritiers de J.-Bte Vaultier de Lorme, et de dame Jacquine-Louise Tourteau, sa veuve, épouse de Jean Valfrembert de Bouillé, ancien aide-major d'infanterie, renonce à ces prérogatives; et le marquis de Montfort, de son côté, au droit de retrait féodal sur ladite terre. En 1789, le Sr R. P. de Renusson d'Hauteville. seign. de Mortrie, du Mesnil, et du Feu, se fait représenter à l'assemblée de la noblesse du Maine, par le Si Fr. Jos. Augustin, son fils, membre de cette assemblée. Cette famille porte : d'or, à l'arbre arraché de sinople, supporté par deux lions affrontés de gueules, et mouvant d'un croissant de même. Mortrie est une petite maison, avec tourelle ronde, servant de cage d'escalier.

4º Bas-Mortrie, autre fief, appartenant en 1816, à M. Triger, juge de paix à Brûlon, par D<sup>mo</sup> Cécile Charles sa femme. Une maison, située près de ce fief, s'appelait le Palais, nom qui paraît avoir été l'équivalent de ce qu'on

appelle la Cour, le sieu de la justice seigneuriale.

5º Le Feu, à 1 k. au S. Ö. de Mortrie, fief relevant de la terre de Montfort, possédé, en dernier lieu, par la famille de Renusson, réuni à la terre de Mortrie, acquis

avec celle-ci, de la dame Vaultier.

6° La Mahotière, à 2,2 h. N. du cloher, que nous avons vue plus haut, en parlant de Touvoie, être confondue avec Chère, dans le 14° siècle, fut divisée plus tard, probablement, puisque, postérieurement, on en fait deux objets distincts. Cette propriété, qui contenait 100 journaux de terre,

des prés, etc., il y a peu d'années, et dont dépendait le moulin du même nom, paraît avoir été possédée par la dame Rose Allain, fondatrice de la chapelle qui y existait. La Mahotière est aujourd'hui une maison de maître, de construction moderne, en briques fabriquées sur le lieu même, appartenant actuellement à M. Paul de Lafond, ancien officier de cavalier, héritier, par sa femme, de M. Hardouin du Ravoir, précédent propriétaire. On prétend qu'il existe à la Mahotière, un souterrain se prolongeant jusqu'à Tou-

voie (v. cet art.).

7° Chère, à 1,3 h. à l'O. S. O. du même. En 1602, Guill. Crespin, rend aveu pour les terres et seigneur. du Vau et de Chère, acquises de Guill. Crespin, son neveu, avocat au Mans. Chère passa, par alliance, dans la famille de Vasse, dont J. Vasse, écuyer, grand prévôt de France, fils et seul hérit. de Jacq. de Vasse, bailly de la prévôté du Mans, qui en rend aveu en 1664; et J. Vasse, écuyer, gentilh. serv. en la grande-fauconnerie, lieut. des gardes de la gr.-prév. de France, qui, en 1666, fait égalem. hommage pour ce fief. Relève de ce dernier, Jacq. Loir, recev. des tailles en la généralité de Tours. La famille Crespin n'a pas cessé de posséder la terre de Chère, qui appartient maintenant à M. Auguste Pottier, issu d'une demoiselle de cette famille. Chère est une ancienne maison, avec tourelle carrée, servant de cage d'escalier.

8º Montargis, à 2,2 h. au N. du bourg. En 1639, Magdelon Thomas, écuyer, Sr de Beaumont, par. de Savigné,
est taxé à x l. au rôle de l'arrière-ban, pour sa terre de
Montargis. Cette terre appartenait, en 1784, à M. Paton,
Mue de forges à Chaillant. Les trois quarts en étaient hommagés, le censif en faisait l'autre quart. Elle a été possédée
depuis, par M. Mari de la Panlouère, qui l'avait vendue à
M. Vétillart. C'est actuellement la propriété de M. Eugène
Tillette de Clermont-Tonnerre, comte de Thoury, qui l'a
acquise de M. Vétillart, ancien maire de Pontlieue, et y
a fait construire, en 1837, un joli château, de forme

moderne.

9º Nuillé, à 1,7 h. N. N. O. du même, dont la maison a été construite par M. Garnier, négociant au Mans, depuis un demi-siècle : cette propriété a été acquise par M. Espaulart, ancien conseiller de préfecture, qui l'habite.

10° Beaufeu, maison de maître, appartient à M. Haudebourg de Vertbois, du Mans, comme héritier de M. de

Chère, qui l'avait acquise de M. Jamart.

11º Le Bois ou les Bois. Cette terre, située à 1 kil. au

N. du bourg, appartenait, en 1394, comme nous l'avons vu plus haut, à Jean Rouen; en 1404, à Jacq. de Baugé, seign. du Bois, lequel avait épousé L. Lepeletier, fille de Nicolas Lepeletier, châtelain de S.-Denis-d'Anjou, et sœur de P. Lepeletier qui, comme elle, s'était fixé au Mans, où il était licencié ès-lois et bailly de Touvoie, et fut le père du poète Jacq. Lepeletier (v. la BIOGR.). P. Lepeletier comparut à la réunion des trois-ordres, pour l'examen de la coutume du Maine, les 8 et 15 oct. 1508, comme procureur des mananta et habitants de la ville du Mans. Le Bois appartenait, en dernier lieu, à M. Richer de Montauban du Mans, et a été vendu à plusieurs propriétaires depuis sa mort.

12° Les Sablons ou le Rocher, à la famille Damney de S.-Laurent. C'est une des belles maisons du bourg, actuel-

lement la propriété de M. Léopold Paignard.

13º Sainte-Marie-aux-Bois. Cette terre, dont la chapelle subsiste encore, mais ne sert plus au culte, et dont la maison de maître est actuellement habitée par le fermier, appartenait, en 1777, à M. F. de Maridort, chevalier, du chef de Das Suzanne-Charlotte Chouet de Vilaines; d'où elle est passée à MM. Baigneux de Courcival, descendants de celle-ci.

14° Souffle-à-l'Eau (Cassini), appartenait aux prêtres de l'Oratoire du Mans. Depuis la révolution, à M. Garnier, aucien négociant, actuellement à M. Cellier, par sa mère. C'est une maison ancienne, couverte en ardoise, avec tourelle, servant de cage d'escalier.

15° L'Epine (Cassini), appartenait à M. Jarrey de la Merrie, propriétaire dans la Mayenne; actuellement à MM.

d'Hauteville du Mesnil frères.

16° La Barre. Louise Berrier, V° de la Barre, à Savignél'Évêque, est taxée au rôle de l'arrière-ban, de 1689.

17° et 18° Champ-de-Pierre, le Bouillon, mentionnés plus haut à l'art. TOUVOIE. Le premier appartenait à l'abbaye de la Perrigne, le second, à la famille de Neveu du Mans.

Savigné avait deux sergents prévotaux et fieffés, dont l'un, attaché spécialement à la seigneurie de Touvoie. Ducange, dans son Glossaire, à l'art. Parva sergentiæ, rapporte qu'en l'an 1218, un sergent de la ville et Quinte du Mans, doit foi simple, à cause de sa sergenterie, à service d'aller en compagnie du prévôt et des Francs du Mans (les Francs-Bouchers, v. 111-382), porter le crucifix à S.-Julien, patron de l'église cathédrale. C'est, dit-il, le sergent de Savigné-l'Evêque, nommé Guill. Augier. « Dans le procès-verbal de la cérémonie du tir des lances et de la procession du dimanche de Pâques-Fleuries, 14 mars 1614, on voit figurer

D. Salmon, sergent prévotal, appelé la Fillette de Savigné-L'Evêque, absent, représenté par Souché; et L. Rousset,

sergent-fieffé, au bailliage de Touvoie.

Nous voyons aussi, par un titre du 8 mars 1631, qu'un notaire en la baronnie de Touvoie, nommé René Geullé ou Scullé, àvait sa résidence à Savigné. Le notaire actuel de cette résidence, en est sans doute le successeur médiat.

Des foires et marchés étaient établis autrefois en ce lieu, mais comme dépendance de la baronnie de Touvoie. Nous renvoyons, en conséquence, à en parler, à cetarticle. Ces foires et marchés tenaient, dans la pièce de terre dite de S.-Laurent, qui se trouve à l'angle de la grande route et de l'avenue de Touvoie, et à peu de distance de laquelle se trouve aussi la pièce de la Justice, où étaient les fourches patibulaires de cette baronnie. La paroisse de Savigné-l'Evêque, relevait de l'évêché du Mans et de sa temporalité, la baronnie de Touvoie; et aussi en partie, comme nous l'avons vu, à la seigneurie de Montfort; pour le tout, par appel, au siège présidial du Mans. — Elle était comprise, dans l'arron-

disement du grenier à sel de la même ville.

HIST. CIV. La tradition populaire, donne aux habitants de Savigné, l'épithète de moqueurs. Les registres de l'état-civil de cette commune, commencent à l'année 1590 et n'offrent pas de lacunes depuis cette époque. On y lit les faits suivants: en 1717, il se fit dans la paroisse, 24 mariages, 31 sépultures et 83 baptêmes.—En 1726, la superficie ou coupe des bois de Blandan, appartenant à l'abbaye de S.-Vincent du Mans, fut adjugée pour 460,000 l., aux moines de ladite abbaye, sous un prête-nom, à la condition de faire achever la construction de l'abbaye; l'année suivante, celle des Bois-de-l'Evêque, le fut à ce prélat, pour 10,000 l., et de la même manière. — En la même année 1726, une déclaration du Roi, réduisit des 2/5 les rentes sur l'état, et à la moitié, celles créées depuis deux ans. — En 1735, l'Aguilan-neuf (les étrennes, dues au desservant), fut adjugé à M. Chaplain, prêtre, pour 40 l., sur quoi déduire 12 l. 10 s., pour 29 journées employées à les serrer (les faire recueillir de maisons en maisons); en 1736, pour 36 l. 10 s.; en 1737, pour 44 l., etc. — En 1811, le prix du double décalitre de froment, s'élèva à 15 f.

Etablissem. de bienfais.—Maladrerie. Savigné possédait une ancienne maladrerie, située à peu de distance, au S. S. O. du bourg, qu'il ne faut pas confondre avec l'établisse-

ment suivant.

Hespice, Maison de Charité. Dans le 16e siècle, Gervais

Lebert, chan. de la cathédrale et archid. de Montfort, lègue un fonds de terre et des vignes, situés à Savigné, aux frères de Coëffort, à la charge par eux de construire une maison, pour servir d'hospice, à l'effet d'y recevoir les pauvres passants, et d'yétablir une chapelle, dont ils auront le patronage: il y ajoute une somme de 60 l. tourn., pour acheter une rente annuelle d'un muid de seigle, et y entretenir 4 lits. Les exécuteurs testamentaires de Lebert, voulant assurer l'exécution de ces dispositions, cèdent aux-mêmes, une maison située devant l'église, l'habergement de Raoul, père du testateur, situé près le pont de Savigné, avec ses dépendances, et une somme de 120 l.: le 29 juin 1329, l'évéque Gui de Laval décrète la chapelle dédiée à S.-Ouen. Des lettres patentes, du 22 mars 1554, accordent au maître de Coëffort, le droit de visite sur l'hôpital et la chapelle, dont l'administration avait été confiée à un frère de cette maison: et, par sentence de la sénéchaussée du Mans, du 25 mai de la même année, la surveillance en est confiée aux administrateurs de l'établissement, au procureur du Roi et au M<sup>tre</sup> de Coëffort. Telle est l'origine de cet hospice, connu sous le titre d'Hôpital, Aumônerie et Maison-Dieu de Saint-Ouen. En 1659, les prêtres séminaristes de la Mission, ayant succédé à Coëffort, aux frères de S.-Lazare, la nouvelle congrégation présente aux administrateurs de l'hospice de Savigné, un projet de partage des biens communs entre le séminaire et l'hospice; et, par autre sentence du 29 novembre 1660, les habitants sont tenus de faire choix de l'un des lots, dans le délai de trois semaines : l'acte de partage est homologué au parlement de Paris, le 9 mai 1661. Cet établissem., dont les revenus étaient de 1,045 f. 13 c., en 1789, était alors administré par 3 sœurs de la Chapelle-au-Riboul. — Ne recovant plus de malades depuis la révolution, et ses revenus se trouvant réduits à 798 f., en l'an xiii (1805), époque à laquelle deux sœurs seulement l'administraient, l'établissement s'est trouvé converti, depuis lors, en simple maison de charité. Ses revenus fixes, confondus avec ceux du bureau de bienfaisance, sont actuellement de 2,336 f. 12 c., non compris un legs de 1,000 f., ét quelques ressources éventuelles. Trois sœurs d'Evron, dont deux faisant l'école aux jeunes filles, sont chargées de l'administration des secours à donner aux malades soignés à domicile, lesquels consistent en draps de lit, pain, viande, vin et médicaments. Les secours donnés par le bureau de bienfaisance, aux pauvres valides, se composent de distributions hebdomadaires de pain, lesquelles en consomment annuellement, de 7 à 8 mille kilogrammes. — Les ressources de l'établissement proviennent, 1° d'un don de 1,200 l., fait par M. R. P. Remusson d'Hauteville, acquéreur du Mesnil; 20 des parties de biens et revenus de l'ancien hospice, non aliénés; 3º du transfert à cet hospice, de plusieurs parties de rentes non servies au trésor public, ordonné par arrêté préfectoral, du 5 fruct. an XI; 4º de l'acceptat., autorisée par décret impérial du 29 mai 1808, de l'offre faite par une personne voulant rester inconnue, de révéler une créance mobiliaire de 1,250 l., célée à la régie des Domaines; 50 de dons et legs en sa faveur, depuis 1807, savoir : 1º le 26 novembre 1807, don, par la Dme Julienne Montarou, Ve Hervé, d'une somme de 621 f., à la charge d'une messe basse chaque année, le jour de S. Julien; 2º legs, par la De Marie Hervé, Ve Revert, du pré de la Fontaine, situé à Sargé, conten. 33 ares; 3º par le Sr Ch. L. Crespin de Chère, d'une somme de 600 f., pour distribution de pain aux pauvres; 4 d'une somme de 600 l., stipulée dans le contrat de mariage de Joseph Foulard et de Marie Hatton, Ve Péan; 5º du legs, par Mathurin Aubry, de la ferme de la Morillonnière, située à Savigné, d'environ 1,000 f. de revenu, sous la réserve d'un usufruit, réduit à moitié, par l'ordonn. qui en autorise l'accept.; 6° du legs d'une somme de 1,000 f., par la DmcVcCh. L. Crespin de Chère, pour distribut. de pain aux pauvr.; 7º du legs d'une somme de 400 f., par le SrJ. J. Ledoux, anc. sacristain. L'acceptat. de ces différents bienfaits, est autorisée par décrets et ordonn. des 25 fév. 1808, 23 juill. 1823, 29 juin 1825, 18 février 1834, 22 juin 1837, 14 octobre 1838 et 2 mars 1841.

Il existe à Savigné un usage fort touchant, établi par M. Lerouge, maître de poste, et dont la pratique s'est introduite, depuis quelques années, dans plusieurs des communes limitrophes. Cet usage consiste, à faire participer les indigents, tant de la commune que de celles environnantes, aux joies du carnaval. Chaque année, depuis plus de trente ans, au moyen d'une collecte faite la veille, à laquelle s'empressent de contribuer tous les habitants qui en ont les moyens, il est fait, le mardi gras, une abondante distribution de soupe, de pain et de viande, à tous les malheureux qui se présentent, au nombre de cinq à six cents et plus. Cette distribution, à laquelle M. Lerouge n'a jamais cessé de donner ses soins, est faite par les membres de l'administration municipale, et par ceux des habitants qui veulent bien les seconder dans cette bonne œuvre.

Instruct. prim. — Ecole de garçons. Le 16 oct. 1754, le

curé Joseph Nepveu, de Neuvillette, fait don d'une somme de 3,100 l., placée sur l'abbaye de la Couture du Mans, moyennant une rente de 124 l., pour l'établissement d'un collége ou école de garçons, dans la chapelle S.-Jacques, dont il a été parlé plus haut, laquelle avait été réédifiée en 1688, et fut transformée par lui en maison, vers 1755, pour cette nouvelle destination. Vendue comme bien national, pendant la révolution, et ses revenus étant disparus, cette maison fut rachetée en 1817, au nom de la commune, par M. Campeau-Desaint, maire, reparée et meublée, en partie, du produit de dons volontaires, faits par les habitants, pour y loger un vicaire, et y rétablir une école. En 1831, le vicaire étant allé se loger au presbytère, la mairie et l'école ont été établies dans cette maison, pour laquelle des fonds sont votés, à l'effet d'y construire une nonvelle salle, destinée à contenir 100 élèves. L'instit. primaire, reçoit une allocation communale annuelle, de 250 f., augmentée de la rétribution des élèves payants, de manière à produire un traitement d'environ 1,100 f. L'école est fréquentée par 80 à 120 élèves, selon la saison.

Ecole de Filles. Le même ecclésiastique fait don, à la même époque, d'une somme égale de 3,100 l., pour l'établissement d'une école de jeunes filles. Ses revenus, réduits à 81 f., ont été réunis à la maison de charité, dont deux des trois sœurs qui la desservent, sont chargées de faire l'école, au moyen d'une allocation spéciale de 400 f., portée à 700 f., par la rétribution des élèves payants : 45 à 70 élèves.

En 1815, M. Campeau-Desaint, notaire, nommé maire par les citoyens dans les cent-jours, est continué dans ses fonctions, par le gouvernement royal, à la seconde restauration. Les habitants de la commune, reconnaissant des soins qu'il avait pris, pendant l'occupation étrangère, pour leur en alléger les charges, lui offrent une superbe pendule, représentant Louis XIV en costume romain. Par ordonn. royale da 30 avr. 1836, M. Desaint reçoit la décoration de la Légion-d'Honneur, pour sa longue et bonne administ. comme maire.

La commune a également à se louer, de la longue administration de MM. d'Hauteville du Mesnil, père et fils, dans les mêmes fonctions; et des soins pris par M. Espaulart, père, ancien juge de paix du canton, puis conseiller de préfecture et membre du conseil-général, pour lui conserver le presbytère et la maison des sœurs de charité, qu'il fit convertir en établissements publics, afin d'en empêcher la vente, comme domaines nationaux.

HISTOR. En 1815, l'artillerie de réserve du corps prus-

sien d'occupation, stationne à Savigné, du 2 août au 26 septembre. Le 25 août, le prince Blücher, généralissime, passe la revue de ce corps et des troupes cantonnées aux environs, lesquelles s'étendent dans les pièces de terre situées le long de la grande route, depuis le bourg, jusqu'à l'entrée de l'avenue de Touvoie.

Voir, à l'art. TOUVOIE, les évènements dont ce château a

été l'objet.

ANTIQ. En 1820, il est découvert en terre, près du Chêne-Sec, à côté de Mortrie, dans l'ancien chemin du Mans à Paris, un pot contenant environ 4,000 médailles, dites saussées, aux types de Gallus, de Posthume, de Claude-le-Gothique et de Victorin (v. les époques de ces règnes, m-755). On a découvert au même lieu, où existe, dit-on, les traces d'une voie antique, des fragments de briques et de poteries romaines.

Vers 1835, une autre médaille a été rencontrée près du pont du bourg, en petit bronze, à la tête radiée, avec l'exergue: IMP TETRICVS....; le revers représente un homme debout, coifié d'une sorte de bonnet, vêtu comme d'une veste et d'un pantalon; exergue: HILARITAS. Communiquée par

M. Fréd. Piel.

Des amas de scories antiques, se rencontrent aux Forges,

et sur quelques autres points.

Biogn. Savigné est la patrie de Fr. Rousseau, bénédictin de S.-Maur, auteur de quelques panégyriques, né en 1660 (v. la mogn.); et d'Anne Leverrier, fille de Jacq. Leverrier, et de Marie Godivier, morte à S.-Jean-d'Assé, le 24

oct. 1809, à l'âge de 103 ans.

Hypnogn. La petite rivière de Vive-Parance, limite à peu près la portion S.S. E. de la commune, reçoit le Coëslon, et descend au S., jusqu'à sa sortie du territoire au S. E.; le Coëslon, autre petite rivière ou gros ruisseau, en limite la partie N. N. O., puis la traverse du N. au S., jusqu'à la hauteur du bourg, où il se contourne vers l'E., et passe sous un pont de trois arches, reconstruit en 1823, situé à l'entrée méridionale du bourg; d'où il va confluer dans la Vive-Parance, au dessous du château du Mesnil. Le pent en pierre de la Houssaie, près Touvoie, sur la Vive-Parance, qui sépare Savigné de S.-Corneille, fut reconstruit, en 1811, aux frais des deux communes.—Moulins à blé: du Mesnil, de Mortrie, sur la Vive-Parance; de la Mahotière, souvent privé d'eau, sur le Coëslon, Un moulin à cheval, autrefois, à la Mahotière.

Géol. Sol ondulé, dans les parties sud-ouest, sud-est et

sud, où se trouve la butte de Marmont, d'environ 120 m. d'élévation; assez plat sur le surplus. Terrain secondaire, inférieur et supérieur, offrant le calcaire jurassique, le

grès vert en extraction, et de la marne grise.

Plant. rar. La Flore du Maine n'indique guère sur ce territoire, que des plantes qui se trouvent partout, et dont nous omettrions la plupart, si le nombre n'en était pas fort restreint: — Alsine segetalis, Lin.; Althæa hirsuta, Lin.; Androsæmum officinale, All.; Cerastium brachypetalum, DESP., butte de Marmont; Hippuris vulgaris, Lin., ruisseau de Souffie-à-l'Eau; Potentilla verna, Lin.; Sanicula Europæa, Lin., bois de Boudan; Stellera passerina, Lin., près les Forges.

CADASTR. Superfic. tot. de 2,816 hectares, se subdivis. ainsi: — Terr. larbour., 1,946 hect. 60 ar. 50 cent.; en 5 class.', eval. à 5 f. 70 c., 15-20, 27-60, 38 et 48 f. — Avenues, 2-04-10; à 50 f. — Jard., 70-89-10; à 48, 57 et 65 f. 50 c. — Vignes, 115–18-20; à 17-20, 25-70, 50-40 et 67 f. 50 c. — Prés, 261-60-30; à 9-50, 19, 38, 57 et 85 f. 60 c. — Paur., 75-07-90; à 4-70, 14-30 et 18 f. 10 c. — B. futaies, 9-41-50; à 12 f. 40 c. et 19 f. — B. taillis, 216-59-70; à 3-80, 4-60, 12-40 et 19 f. — Landes, 3-55-80; à 3 f. — Douves, 0-43-50; à 50 f. — Marais, 0-60-00; à 27-60 et 48 f. — Superf. des propriét. bat., 25-33-50; à 48 f. Obj. non impos. : Egl., cimet., presbyt., collège, jard., 1-24-90. — Chem. et plac. publ., 80-43-40. — Riv. et ruiss., 6-97-60. = 614 Maisons: 55 à 8 f., 139 à 10 f., 172 à 15 f., 112 à 20 f., 56 à 27 f., 38 à 30 f., 21 à 45 f., 17 à 90 f., 3 à 105 f., 1 à 135. — 3 Moulins, dont 2 à 50 f. chacun, et 1 à 200 f.

ветени imposab.: { propr. non bâties, 85,439 f. 53 с. } 98,116 7.53 с. bâties, 12,677 » } 98,116 7.53 с.

CONTRIB. Fonc., 12,159 f.; personn. et mobil., 2,033 f.; port. et fen., 669 f.; 94 patentés : dr. fixe, 546 f. 50 c., dr. proport., 217 f.; total, 15,615 f. 50 c. — Chef-lieu de

perception.

AGRIC. Sol argilo—calcaire, argilo-sablonneux, et de sable pur; ensemencés en céréales: froment, 150 hect.; méteil, 300; seigle, 220; orge, 132; avoine, 176; produis. de 7 à 8 pour 1, le méteil, le seigle et le froment; de 9 à 10, l'orge et l'avoine; en outre: maïs, 45 hect.; sarrasin, 5; pomm. de terre, 264; lég. secs, 88; prair. artific., en trèfic principalem., 80; chanvre, 60; prés, bois, vignes, comme au cadastrement; arbres fruitiers, noyers, en moyenne quantité. Un petit nombre d'élèves des espèces chevaline et ovine; beaucoup plus de celles porcine, caprine, et

bovine surtout. Le S Guérin, obtient un 3 prix au concours de taureaux, du comice agric. cantonn., en 1838. Assolem, quadrienn., dans les fermes, trienn., dans les bordages; 16 fermes princip., autant de moyennes, une centaine de bordages; 63 charrues. — Commerce agric. consist. en grains, dont il y a exportat. réelle du 8 au moins, ce qui annonce un progrès réel, puisque cette commune. fort peuplée, avait toujours été considérée comme ne se nourrissant pas; en graine de trèfle, légumes secs, chanvre et fil, bois, fruits, cidre, peu; vin, de petite qualité, se consommant sur place; bois; poulains, jeunes bestiaux de toutes sortes, porcs gras, laine; menues denrées.

Foir. et marchés. Nous avons renvoyé à l'art. Touvoir,

pour les foires et marchés annexés à cette seigneurie.

La arrêté du ministre du commerce, de 3 février 1835. contient les dispositions suivantes : — ART. 1er Il sera établi dans la commune de Savigné-l'Evêque, un marché qui se tiendra le jeudi de chaque semaine. — 2. l'arrivage, l'emmagasinage, l'exposition et la vente sur ledit marché, des denrées et marchandises, auront lieu, sans préjudice de la faculté qu'ont les propriétaires, les cultivateurs et les marchands, domiciliés ou non domiciliés dans la commune de Savigné-l'Evêque, de faire arriver, d'emmagasiner, d'exposer, de vendre ou faire vendre leurs denrées et marchandises, dans les greniers, magasins, boutiques, etc., qu'ils possédent, à titre de propriété ou de location, sur le territoire de cette commune. — 3. Les arrêtés que le maire de Savigné-l'Evêque prendra, pour la police dudit marché, ne seront exécutoires, qu'après avoir été revêtus de notre approbation, sur l'avis du préfet. — 4. Le préfet du département de la Sarthe, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes administratifs de ce département. Signé, T. Duchâtel. »

Nous citons textuellement cet arrêté, principalement à cause des dispositions libérales de l'art. 2, en matière de commerce, si contraires aux restrictions de la législation

suivie précédemment.

Les habitants, outre le marché de Savigné, fréquentent aussi les foires et marchés du Mans, de Montfort et du Pont-de-Gesnes.

INDUSTR. Extraction du grès vert, pour bâtir; de la marne, pour l'amendement des terres. Fabrication des toiles, la plupart de commande, employant une douzaine de métiers.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 138 bis, du Mans à

Paris, par Bonnétable, Bélesme et Mortagne, traverse i territoire du S. au N. E., en passent au bourg. On lit su un des registres civils de la commune, pour 1736 : « El 1734, 35 et 36, ont été faits le grand chemin du Mans Bonnétable, avec les arches de Cordoue ou de la Maladrie de la Mare-Hurée, ainsi que le pavage du bourg, depui le pont Trocard, jusqu'au Dauphin. Ces travaux se son faits par corvées, tant des habitants de Savigné, que de communes voisines, ce qui a coûté considérablement.

= Chemins de grande communication: nº 8, de Savigné l'Evêque à Bouloire, par S.-Corneille, etc.; et nº 8 66 prolongation du précèdent jusqu'à Ballon, par Cource boufs, etc. = Chemins vicinaux : - 1º de Montfort à Se vigné, entre sur la commune au pont de la Houssaie, sur l Vive-Parance, allant à la route royale nº 138 bis, 🕿 carref. du chemin de la Vigne; long. sur le territ., 1,25 mètr. C'est le chem. de grande communication nº 8. ~ 2º de Savigné à Ballon; part du bourg, passe par la Crou au-Prêtre, atteint Courcebœufs au gué du Pont-des-Forget 2,950 m. Ce sera le chemin de grande communication nº 8 bis. — 3º allant à Yvré-l'Evêque; part. de la rout royale au carref. de la Blanchardière, passe au carref. de Mortries et de la Boulaie, 1,780 m. — 4º à Neuville-sur Sarthe; part de la route royale au carref. du bourg, attein la limite de Neuville au Grand-Autreville, 3,650 m. --- 50. Joué-l'Abbé; part du n° 4 au carref. des Forges, attein Joué-l'Abbé à un autre carrefour, 2,400 m. — 6º de Mon fort à Ballon; part du n° 1er au carref. de la Barrière, attein le nº 2 au carref. de Montargis, 2,850 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: le Mesnil, Mortrie Montargis, châteaux; Chère, Nuillé, la Mahotière, Beaufeu déjà cités, maisons bourgeoises, ainsi que la Champion nière, à M. Lambert, avocat au Mans, autrefois, actuelle

ment à Mme. Périer de la Vingtrie.

Sous le rapport des noms : le Plessis, le Mesnil; la Chapelle, la Croix-au-Prêtre, la Croix-Verte, la Maladrerie Mortrie (Mors-Tristis), Morlette, l'Aître-au-Mort, l'Aître au-Roi; Montargis, Montchevin, Marmont, Bel-Air; Valau dun, Vau-Hubert; Souffle-à-l'Eau, Belle-Fontaine, la Mare les Perrières, la Pierre, le Caillou, l'Ardoise, le Champ-de Pierre, les Maisons-Rouges; l'Epi-Fleuri, le Chêne-Vert le Chêne-Sec, les Epinais, Beaufay, l'Aunay, la Boulaie, l'Châtaignier, le Cormier, l'Ormeau, les Noyers, les Teil lais (Tilleuls), les Bois; la Tuilerie, la Verrerie, le Forges, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, maison de charité, bureau de bienfaisance, écoles primaires de garçons et de files; résidence d'un notaire, d'un percepteur; recette bural. des contrib. indir.; déb. de tabac, déb. de poudre de chasse; 3 compagn. de garde nationale, non embataillennées, effect., 313 h.; relais de poste aux chevaux, bur. de distribut. de la poste aux lettres, relèv. des bur. du Mans et de Bonnétable.

ETABL. PARTIC. Ecole prim. de filles, 30 à 36 enfants; 2 offic. de santé, 1 sage-femme; passage quotidien de plusieurs voitures publiques, du Mans à Paris, par Mamers,

Belesme et Mortagne, et retour.

SAVIGNÉ-LÉS-LE-MANS; voir l'art. qui précéde. SAVIGNÉ-SOUS-LE-LUDE, Saviniacus sub Ludum; commune dont le nom a la même étymologie que celui de la précédente; du cant. et à 8 k. O. S. O. du Lude, qui lui donne son surnom; de l'arrond. et à 12 k. 1/2 S. E. de la Flèche; à 44 k. S. 1/8-O. du Mans; jadis de l'archiprêtré du Lude, de l'archid. et du dioc. d'Angers, de l'élect. de Baugé et de la province d'Anjou. — Dist. lég.: 10, 15 et 53 kil.

DESCRIPT. Bornée au N., par le Lude; à l'O., encore par Lude et par Dissé; au S., par Chigné, Géneteil et Vaulandry (Maine-et-Loire); au S. O., par Ste-Colombe; à l'O. et an N. O., par Thorée; sa forme est celle d'un triangle, de 6 1/2 à 8 k. de côtés, en forme de pyramide, ayant sa base à l'orient, son sommet à l'occident; ses diam. centraux étant de 5,8 h., du N. au S.; de 8 k. de l'E. à l'O. Le bourg, bâti sur un côteau s'inclinant à l'O., vers le ruisseau de la Bézotière ou de Laveau, à 1 k. 1/2 de distance seulement de la limite méridionale, un peu vers O. du territoire, se compose Tune assez grande place triangulaire, située derrière l'église, d'une rue longeant, du N. E. au S. O., la route du Lude à Baugé, et d'une autre petite rue, partant du milieu de celle-ci, et se dirigeant au N., vers le chemin de Luché. Eglise située au 8. du bourg, trop petite pour la population actuelle, bien que construite à 3 ou 4 époques différentes, ainsi que l'indiquent sa charpente et ses différents styles. Le chœur qui, seul, est voûté en pierre, est du 14e siècle ; le haut de la nef, du 11e; la partie inférieure de celle-ci et la porte occidentale, du 16° siècle; le bas-côté, situé au nord, commençant au milieu du chœur et se terminant au milieu de la nef, avec lesquels trois arcades à plein cintre la font communiquer, paraît être aussi du 11° au 12° siècle; clocher en flèche. On remarque dans l'intérieur, l'aspect choquant du clocher, adossé, au-dessus d'une arcade très-basse, au mur du chœur.

soutenu, du côté de la nef, par des piliers en bois, des jambages de force et des bouts de poutre. Des quatre autels de cette église, tous du style composite, les deux petits, qui se trouvent sous le clocher, sont seuls d'une assez bonne exécution. Sur le tombeau d'une résurrection, fort mauvais, placé dans le chœur, se trouve la date 1689. On remarque, au milieu du bourg, une grande maison à fenêtres en croix, dont une petite porte murée, est surmontée de sculptures; avec le millésime 1542. Cimetière hors et à 100 m. S. O. du bourg, enclos d'un mur, du côté de la route; de haies, des aures côtés.

POPUL. De 182 feux, d'après les rôles de l'élect., de Baugé; de 250 f. et de 1,200 habit., en 1804; elle était portée à 368 f. 1,429 individus, d'après le récensement de 1831; réduite, d'après celui de 1836, plus exactement exécuté, à 335 feux, compren. 640 indiv. mâl., 660 fem., total, 1,300; dont 265 dans le bourg, et, dans les hameaux, savoir: du Fleurier, des Ruaux, de la Chaussée, des Forges, 49, 41, 36 et 34; du Cruchet, des Noirais, de la Gigotière, du Buron, de Champagne, 27, 23, 22, 21 et 20; de Sauzé, de la Mercerie, et de la Remetrie, 17, 16 et 14.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv. : mar., 93; naiss., 383; déc., 289. — De 1803 à 1812 : mar., 89; naiss., 353; déc., 278. — De 1813 à 1822 : mar., 107; naiss., 377; déc., 253. — De 1823 à 1832 : mar., 90; naiss., 331;

déc., 236.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de S. Loup, évêque d'Angers, dans la 2° moitié du 7° siècle; en grande vénération dans cette église, pour la guérison de la peur. La fête patronale, qui avait lieu autrefois le 24 juin, fixée au dim. le plus proche du 15 du même mois, par arrêté préfect. du 1° mars 1807, est l'occasion d'une foire, pour le louage des domestiques.

La cure, selon le Pouillé du dioc. d'Angers, était à la présentat. de l'évêque diocésain, ainsi que la chapelle fondée par Guichoneau. Le seigneur d'Orveaux, présentait celle de S.-Jean-l'Evangéliste; et celui de la Desollière, celle de N.-D. de la Conception. Nous soulignons le mot Desollière, parce que nous croyons qu'il faut lire plutôt

Bezotière.

Il y avait des chapelles, actuellement détruites, aux manoirs de l'Etang et de Bois-Pincé; une 3°, à celui de la Bezotière, laquelle se trouve sur Géneteil (Maine-et-Loire), et sert actuellement à la manutention de la ferme de ca lieu.

Etaient recommandés au prône paroissial. 🖢 :sonce 🚈 Lude, comme seigneur de paroisse : les seigneurs et dumes de l'Etang, de Bois-Pincé et de la Foutiere. comme aunfaiteurs de l'église. La cloche actuelle porte cette nouvetion : « En 1767, j'ai ete fondue. Ces ermes ni-dessous sure nu ume s et puissant seigneur Mons." Julien Isseza De Velan . ......

s Lude, seigneur, patron et fondateur de certe excise eine . .

Suivant la tradition locale, une ancience de un manuale de femmes, aurait existé à l'Aunay-Labin. sième comme la limite sud-est de la paroisse : l'Aunay aurait etc. in ferme. Lubin le monastère. Il existe, au milleu d'une come de terre située entre ces deux objets. une cave visite. en pierres froides, dont le mortier est d'une darece extreme. Cette cave, recouverte de terre en labour. a 23 m. 22 c. de long, sur 1 m. 50 de large et 2 m. 167 de hauteur. In alleure avoir vu à côté, une petite ouverture. qui est cele d'une entre cave, beaucoup plus grande. On pease aussi que a ferme antique de la Besnardière, a été egaiement un ancien

monastère (v. plus bas ANTIQ.).

HIST. PÉOD. La seigneurie de paroisse, était une des seus châtellenies dont se composait la preside temperelle ince d'Anjou, en l'église de S.-Martin de Tours. Nous avous tais connaître à l'art. la Bruère : 1-233, l'opposition faite san les officiers de la sénéchaussée de Bauge. cootre : se series patentes du 4 mars 1599, qui attribuaient le ressort de 🔄 🍱 dict. de cette prévôté, au siège de la Fieche. Cette serementie fut acquise, à ce qu'il paraît, par l'un des courses in Loie, puisque ceux-ci, comme nous venons de 🗷 🕶 . 2722266 🚾 utre de seigneurs de paroisse, et qu'eile est compense comme membre du comté du Lude, dans les ieures d'arestion de ce comté, en 1545 (v. l'art. LUDE, 11-692 . La Provoterie, lieu situé à 4 k. N. N. E. du bourg, devait tre anciennement le manoir de cette seigneurie?

Les autres fiefs de la paroisse etaient :

1º, 2º et 3º L'Etang, dont les seigneurs avaient de set. comme on vient de le voir, aux recommandations de l'estimate terre située près de la limite orientale du territoire. 2002tenant, avant la révolution, avec la Grillardiere. endicement situé à 1,8 h. à l'E. du clocher, et Bois-Pince, pres et 20 %. du bourg, à Mme Neau, puis à M. le marquis de Bece., gendre; actuellement aux fils de celui-ci. M. le comes Ernest, possesseur de l'Etang, et M. le viconte. En de Broc, à qui appartiennent les deux autres. L'Evang et n chapelle, ainsi que la Grillardière, ont été demosis depu 2 à 3 ans. Le propriétaire n'a conservé de ce dermer manoir, que quelques vieilles murailles recouvertes de lierre, et un pignon très-élevé, surmonté du tuyau de deux cheminées, conservées comme objets de curiosité. Sur le trumeau de la 1re, est sculptée en grand, une Fuite en Egypte. sur l'autre, le Sacrifice d'Abraham : les jambages et les côtés, sont couverts de peintures en arabesques. Le château de Bois-Pincé, qui servait de ferme pendant la vie de M. le marquis de Broc, est aujourd'hui l'habitation de M. le vicomte son fils. C'est un manoir antique, n'ayant de remarquable que ses vastes fenêtres en croix, avec sculptures d'un grand travail, et une tour hexagonale adossée, au milieu de la façade, à une porte latérale, dont les parements sont ornés de riches sculptures, de l'époque de la renaissance, ainsi que la porte elle-même, qui est en bois de chêne très-épais. Son escalier qui, partant d'une immense cave voûtée en belles pierres de taille, s'élève jusqu'aux greniers, est remarquable par sa forme, sa hardiesse et la beauté de la pierre. La cour est close au nord, par la maison de ferme nouvellement construite; au bout des bâtiments de cette ferme, se trouve l'ancienne grange dimeresse, ayant autrefois 33 m. 33 (100 pieds) de long, sur 11 m. 66 (35 p.) de large, dont il ne reste plus qu'un tiers; du côté apposé, au bout des remises et écuries, est une tour ronde avec meurtrières, en face de laquelle était chapelle de même forme. M. le vicomte de Broc. se propose de conserverver tout l'aspect antique de ce manoir.

4º La Gigotière, à 1,4 h. N. du bourg, à laquelle il faut donner le nom du Morier, situé à 1,1 h. à l'E. de celle-ci, puisque ce n'était autrefois qu'un bordage, converti actuellement en un petit hameau, et que rien n'y annonce l'existence d'un ancien manoir, autre que celui du Morier. On pense que ce dernier nom, a été substitué à celui de la Gigotière, par un M. du Morier, à qui a appartenu cette propriété. Le Morier était possédé, avant la révolution, par M. le Boux, bailly du comté du Lude, d'où il est passé, par héritage, en usufruit, à M. Lemarié, qui l'habitait; en propriété, partie à MM. Leboux Dumorié, décédés à l'Île Bourbon, partie à Mile Bourcé, femme de M. Leballeurde l'Isle, puis à la fille de ceux-ci, Mme Alfred de Follin, du Lude. Le Morier, habité par les deux familles Leballeurde l'Isle et de Follin, qui n'en font qu'une, est une for belle habitation bourgeoise, qui ne conserve plus rien d'antique, que quelques vieilles murailles. 5° La Bezotière, dans une belle situation, sur la limit sud de la commune, et sur la rive gauche du ruisseau de Lavau, qu'elle domine, a été convertie en ferme. Cette terre appartenait jadis à M. Dugravier, du Lude, d'où elle est passée à M. Destriché, du Lude également, son gendre, puis à M. Potier, de Château-du-Loir, qui a épousé la fille de ce dernier.

6. La Foutière, près et à l'O. de la Gigotière, dont nous avons vu, plus haut, les seigneurs être recommandés comme bienfaiteurs de l'église paroissiale. Cette terre fait actuellement partie de celle du Morier, et comprend une grande étendue de landes. C'est une simple ferme aujourd'hui, où se trouvent encore les restes d'une vieille tour.

7° On indique encore comme fief de cette paroisse, la Geutraie, qui reportait à la terre de Coulaines, située en S.-Mars-de-Cré (v. cet art.): ce lieu est supprimé, et les terres qui en dépendaient, semées en bois, par M. le général de Talhouet, acquéreur, d'une V° Fournier et de ses enfants.

8° et 9° Enfin, nous voyons à l'HIST. ECCLÉS., la mention de deux chapelles, qui étaient à la présentant des seigneurs d'Orveaux et de la Desollière. Nous avons dit, pour ce dervier nom, qu'il s'agit, probablement, de la Bezotière.

La paroisse de Savigné relevait, comme nous l'avons vu, de la prévôté de l'église de S.-Martin-de-Tours, dite d'Anjou, et, par appel, du siège de la sénéchaussée de Baugé, puis de celui de la Flèche. — Elle était comprise,

dans le ressort du grenier à sel du Lude.

Hist. civ. Savigné possédait anciennement une fondation, avec des revenus, pour le soulagement des pauvres; et une autre avec maison, etc., pour l'entretien d'une école de garçons: ils ne reste rien de ces anciens établissements. L'école primaire actuelle, entrenue au moyen d'une allocation communale de 200 f., pour le traitement de l'instituteur, reçoit 8 à 12 élèves; on s'occupe en ce moment, de l'érection d'une maison d'école.

Armo. En 1836 ou 1837, le fermier de la Godevinière, ferme située à 2,6 h. à l'E. du bourg, découvrit en creusant un fossé, à 0 m. 166 (6 pouc.) de profondeur seulement, un certain nombre de sarcophages en calcaire coquiller, bien taillés, de 0 m. 833 (3 p.) d'épaisseur, contenant des ossements humains, dont les cranes étaient bien conservés, et la plupart des dents dans leurs alvéoles. Trois de ces cercueils, dont deux se touchaient presque, occupaient un espace de 3 à 4 mètres. D'autres ossements, dont une machoire, paraissant être celle d'un enfant de 12 ans, se trouvaient sans cercueils. Les têtes étaient tour-

nées vers le nord, regardant le sud. Bien que la pièce terre où ces sarcophages ont été rencontrés, s'appell Gibet, il ne peut exister de similitude entre ce nom et existance en ce lieu. Voisine du lieu de Launay-Lubin, nous avons parlé plus haut, faut-il y voir le cimetière monastère, qu'on dit y avoir subsisté? Pas davanta selon nous. Quoiqu'il en soit, on trouva également, il 4 à 5 ans, à 4 k. au N. N. O. du bourg, proche le mo des Eves, dans le milieu du chemin, les ossements de d cadavres, renfermés entre quatre pierres brutes, con cela a lieu quelquefois, dans les sépultures du moyen-! Au sud du bourg, entre la Besnardière et Bois-Pincé, a aussi découvert, il y a environ deux ans, en tirant sable, les ossements, également bien conservés, de v personnes, dont un enfant de 11 à 12 ans, occupant espace de 15 à 20 m. carrés : l'un d'eux, dont les n'avaient pas été dérangés, ouvrait, assure-t-on, dér surément la bouche; les têtes étaient placées au no comme les précédentes. Enfin, des ossements se renconti communément, dans divers champs des environs du bot

Hydrogr. Le ruiss. des Cartes (v. ce mot), limite le c occidental du territoire, sur 2,7 h. de trajet environ, des la hauteur du bourg, jusqu'au moulin des Deux-Eves; c de la Bezotière, venant de Geneteil, traverse le territoi du sud en remontant au nord, et passant près et à l'ou du bourg, puis se dirigeant à l'ouest, jusqu'à son conflu dans le précédent, au moulin des Eves, qui a pris son n de leur réunion; enfin, celui de la Fontaine-Noguet, v gairement de la Rochette, ayant sa source au lieu de Be chêne en Chigné, limite le territoire à l'E. S. E., sur un ti faible trajet, en le séparant de Dissé, pour aller confl dans le Loir, au lieu de Coëmont ou Coismont, sur le Lu -4 Moulins à blé et à eau, savoir : de Lavau, près le bou à 1 roue et à 2 meules; de la Diversière, près la Gigotié 1 r. et 1 m.; de Choisillé, 1 r. et 2 m.; tous trois sur le ru de la Bezotière; des Deux-Eves, vulgo des Deux-OEuvi sur les Cartes, au confluent du ruiss. de la Bezotière, 5 et 2 m.; celui de la Rochette, sur le ruiss. de Fontaine-I guet, n'existe plus. — 1 Moulin à vent, vers l'extrémite de la commune, entre Lavau et Bois-Pincé.

GÉOL. Sol ondulé, dans toute la partie orientale, et d celle occidentale; assez plat pour le surplus. Terrain sec daire supérieur ou crétacé, offrant de la pierre à chaux, la craie tuffeau et une espèce de calcaire-marbre, coul

isabelle (v. l'art. Thorés), en exploitation.

Plant. rar. Alsine segetalis, LIN.; Anchusa paniculata, AIT.; † Anthericum planifolium, LIN.; \*\* Arum italicum, MIL.; \*† Astrocarpus sesamoïdes, DECD.; Buplevrum rotundifolium, LIN.; Centaurea scabiosa, LIN.; \*† Erica scoparia, LIN.; \* Gallium sylvestre, PALL.; \* Globularia vulgaris, LIN.; \* Hippocrepis comosa, LIN.; Inula salicina, LIN.; \* Kæleria cristata, LIN.; \* Linum tenuifolium, LIN.; Teucryum chamædrys et \* T. montanum, LIN.; \* Thesium, linophyllum, LIN.; \*\* Valerianella eriocarpa, DESV. (Flore du Maine.) — Carex gynobasis, VILL.; †† Hypochæris maculata, LIN (M. CL. GOUPIL).

Les plantes, dont les noms sont précédés d'un astérisque, se rencontrent aux environs du Cruchet et de la Maurosière; de deux, dans les champs voisins du ruiss. de la Fontaine-Noguet; d'un astérisque et d'une croix, dans les landes de la Cimetière; d'une croix, dans le bois de l'Etang; de deux

croix, au-dessus de ce bois.

CADASTR. Superf. de 3,381 hect. 94 ar., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 1,669-07-58; en 5 class., éval. à 6 f. 60 c., 7-70, 13-80, 22-20 et 31 f. — Jard., 58-01-42; à 31, 38-70 et 46 f. 40 c. — Vignes, 73-10-55; à 18, 27-10 et 36 f. 10 c. — Prés, 202-94-42; à 14-70, 29-50 et 59 f. — Patures, 262-12-04; à 3-80, 7-60 et 15 f. 20 c. — B. fut. et taillis, 122-69-98; à 6-30, 9-50 et 14 f. — Châtaigner., 0-30-80; à 14 f. 20 c. — Pinières, 12-63-70; à 3-80, 6-30 et 9 f. 50 c. — Land., 903-04-40; à 1-30, 2-50 et 3 f. 80 c. -Douv., viv., ét., mares, 0-97-50; à 13 f. 80 c. - Superf. des propriét. bât., 12-71-01; à 31 f. Obj. non impos. : Egl., cimet., presbyt., jard., 0-80-30. — Rout. et chem., 58-60-82. - Cours d'eau, 4-72-48. = 271 Maisons, en 8 class:: 49 à 9f., 121 à 12 f., 59 à 15 f., 19 à 18 f., 14 à 25 f., 5 à 31 f. 30 c., 3 à 37 f. 60 c., 1 à 50 f. 10 c. = 4 Moulins, à 66-80, 83-50, 111-30 et 133 f. 40 c.

RIVERE imposab.: { Propriétés non bâties, 31,138 fr. 01 c. } 35,322 f. 51 c.

CONTRIB. Fonc., 4,633 f.; personn. et mobil., 656 f.; port. et fen., 37 f.; 26 patentés : dr. fixe, 117 f.; dr. prop.,

61 f.; total, 5,504 f. — Perception du Lude.

AGRIC. Sol argilo-calcaire, argilo-sablonneux et de sable pur, l'un des moins fertiles du département, dont le froment est estimé néanmoins; dont une grande partie, comme on le voit plus haut, est encore inculte; ensemencé en seigle, 390 h.; méteil, 100; orge, 140; froment, 68; avoine, 375; ne produisant que de 4 à 5 pour 1, le froment, l'orge et le méteil; 6 le seigle, 10 l'avoine. En outre : sarrasin, 5 h.;

légumes secs, 2; pomm. de terre, 375; prair. artif., 15; chanvre 18; prés médiocres, vignes et bois, comme au cadastrement; arbres à fruits, etc. Un très-petit nombre d'élèves de chevaux, de chèvres; davantage des espèces bovine et ovine, celles-ci y réussissant bien; et surtout de porcs. Domaines à charrues, 25, toutes traînées par bœufs et chevaux; à bras, 141. = Comm. agric. consist. en grains, dont il n'y a point d'exportat. réelle, mais à peine suffisance pour la consommation, à l'except. de l'avoine, dont les 9/10es sont exportés; en chanvre et fil, vin, cidre et fruits, bois, etc.; en quelques poulains, veaux, chevaux, moutons, porcs gras surtout; laine, menues denrées. = Fréquentat. des marchés du Lude, de la Flèche, de Baugé et de Noyant (Maine-et-Loire).

INDUSTR. Fabrication de la toile, par un petit nombre de métiers.

ROUT. ET CHEM. Les routes royales n° 138, de Bordeaux à Caen; 158, de Tours à Rennes; passent à proximité du territoire, ainsi que celle d'Angers à Tours, par Baugé. Le chemin de grande communication, n° 24, du Lude à Baugé, le traversera, en passant au bourg, sur une longueur de 6,700 m. = Chem. vicin. classés: — 1° de Baugé au Lude (c'est le précédent); — 2° allant à la Flèche; part du bourg, finit au pont du Bas-Pin; long. sur la comm., 3,640 mètr;—2° all. à Geneteil; part du même bourg, finit au chem. de la Perriche, 1,440 m.; — 4° all. à Vaulandry; part du moulin de Lavau, sur le chem. n° 1°, finit au chem. de Melou, 950 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: Bois-Pincé, le Morier; sous le rapport des noms: la Prévôterie, la Folie, le Pavillon, Villiers; l'Hommeau; la Cimetière; la Chaussée; l'Etang, les Fontenelles, les Eves, les Ruaux; la Roche, la Pierre-Moiselle; les Brosses, l'Aunai, le Fleurier; les Forges; la Mercerie; la Champagne (terrain calcaire, plus particulièrement propre à la culture des céréales); les Noirais, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garcons; recette bural. des contribut. indir., débit de tabac, déb. de poudre de chasse. 1 compagn. isolée de la garde nationale, de 132 h. Bur. de poste aux lettres, au Lude.

Nous ne pouvons terminer cet article, sans exprimer nos remerciements à M. Tendron, maire de Dissé-sous-le-Lude, à qui nous sommes redevable, d'une grande partie des renseignements qu'il contient.

SCEAUX, SEAUX; CELS, CEAUX (anc. titr.); Sigilla, Sigillorum; commune tirant son nom, dit-on, de ce que c'était le lieu de dépôt des sceaux de la province, ce qui ne nous paraît nullement présumable (voir plus bas, HIST. PÉOD.); du cant. et à 4 kilom. 8 h. E., un peu S., de Tuffé; de l'arrond. et à 34 k. 1/2 S. 1/4—E. de Mamers; à 30 k. E. 1/4—N. du Mans; anciennem., du doyenné et de l'archid. de Montfort, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég.: 6,37 et 36 kilom.

Descript. Bornée au N. O., par Boëssé-le-Sec; au N., par Villaines-la-Gonais et S.-Maixent; à l'E., par le Luard; au S., encore par ce dernier, par Duneau et par Vouvray; à l'O., par Tuffé, sur un très-court trajet, et par S.-Hilairele-Lierru; la forme de cette commune se rapproche d'un carré long irrégulier, s'étend. du N. N. E. au S. S. O., où se trouve une échancrure, formée par un angle du territ. de Vouvray, sur un diam. central de 5 k. envir., contre 3 k. d'E. à O. Bourg assez joli, du moins quant à sa situation, sur le penchant d'un côteau qui domine la rive gauche de la rivière d'Huisne et sa riche vallée, bâti dans la partie centrale du territoire, se rapprochant un peu de la limite nord; se composant d'une assez longue rue, longeant les deux côtés de la route royale de Paris à Nantes, et par une autre petite rue, partant à angle droit du milieu de la précédente, le long du chemin du Luard. Eglise tout-à-fait insignifiante, située au milieu du bourg, paraissant être de la première époque du gothique, à clocher en bâtière; l'ancien cimetière, entourant cette église, supprimé; remplacé par un nouveau, situé sur le bord du chemin du Luard, grand et enceint de murs élevés. On remarque dans le bourg, une ancienne maison appelée la Vieille-Cour, près et au nord de l'église; une assez jolie maison moderne, à la famille Nezan; plusieurs cafés, quelques bonnes auberges, et une fontaine, qui suffit presque seule aux besoins des babitants.

POPUL. Comptée pour 98 feux, avant la révolution; elle était de 82 f. et de 637 habit. en 1804; de 177 feux, comprenant 361 indiv. mâl., 395 fem., total, 756, selon le deux derniers recensements; dont 347 agglomérés au bourg, et 49 au seul ham. de Jondry.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 48; naiss., 175; déc., 112. — De 1813 à 1822 : mar., 70; naiss., 207; déc., 152. — De 1823 à 1832 : mar., 70, naiss., 197; déc., 122.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée à S.-Germain, év. de Paris;

assemblée patronale, le dim. le plus proche du 28 mai,

fête de ce saint, laquelle se prolonge le lundi.

La cure, de 600 l. de revenu autrefois, était à la présentation de l'abbé de S.-Vincent, ainsi que le prieuré, sur lequel se tait le Pouillé, dont le revenu est estimé à 400 l. par Lepaige, à 300 l. seulement, selon d'autres, et porté à 1,000 l., dans l'Annuaire pour 1834.

La chapelle de S.-Crespin, non fondée, située dans un champ proche la grande route, à 1 k. au N. N. E. du bourg, est l'objet de dévotieux pélerinages, pour obtenir d'être

guéri de la fièvre.

L'évêque Guill. de Passavant, 1142-1186, par une charte très-courte et sans date, fait don au monastère de S.-Vincent du Mans, de la dime de Cels ou Ceaux, pour en jouir

à perpétuité.

Le 12 oct. 1220, Raoul d'Aulnai, de Alleneto, donne en aumôme, à Dieu et à l'abbaye de S.-Vincent du Mans, tout ce qu'il possède dans le moulin des Coudrais, paroisse de Ceaux (Sceaux), savoir : la 4º partie de la mouture et du poisson, avec droit d'y placer le meunier, comme il l'était précédemment par lui, du consentement d'Alerin ou de ses héritiers, de qui il tenait ce moulin. Raoul donne de plus en aumône, au monastère, un bourgeois, burgensem, nommé Michel, résidant dans le cimetière. Les moines, par reconnaissance de cette aumône, comptent à Raoul 110 s. mansais. Alerin (seign. de fief, probablement, ou seign. suzerain), ratifie, cède et reconnaît cette aumône, ce que sa femme avait déjà fait, en présence de l'official, qui en dresse acte. Ces deux donations, donnent lieu à l'établissement du prieuré.

Par une autre charte, sans date, qu'on croit être de 1210 à 1212, dressée par Cantarius, archid. et official de l'évêque du Mans, Hugues de Rocamento, alors croisé, se désiste et renonce, absolument et volontairement, aux repas qu'il prétend lui être dus chaque année, dans l'église (le prieuré, probablement), des SS. martyrs Vincent et Laurent, par droit héréditaire sur le prieuré de Ceaux. Il y ajoute différents dons, dans une paroisse de S.-Martin de Somenai, qu'on croirait d'abord devoir être Connerré, mais qui pourrait être plutôt Vouvray-sur-Huisne, dont l'église

est, en effet, dédiée à S. Martin.

Une ordonn. royale, du 16 mars 1838, autorise le legs fait à la fabrique de Sceaux, par le S<sup>r</sup> Huet, du tiers des valeurs mobilières laissées par lui, lesquelles se sont élevées à 4 con fact le legs de la confection de la conf

à 1,699 f. 54 c.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, dont le manoir de la Cour, où se voient encore la salle d'audience et la prison, était le lieu de juridiction, relevait du marquisat de Montfort, et paraît avoir été, anciennement, dans la possession des seigneurs de ce lieu. Elle appartenait, en 1776, à M. Gayet, doyen de la cour des Aides, seign. de la Prousterie, en Avézé.

En 1208, Rotrou, seigneur de Montfort, d'après un jugement arbitral, prononcé contre lui, relève ses vassaux de Sceaux et de Connerré, de la défense qu'il leur avait faite, de payer les coutumes dues aux moines du prieuré de Tuffé, pour les marchandises qu'il vendaient ou achetaient

aux foires et marchés de ce lieu (v. l'art. TUFFÉ).

Nous avons vu, à l'art. Savigné-l'Evêque, qué le seign. de la terre de Mortrie, sise en cette paroisse, avait le droit de présenter au seigneur de Montfort, son suzerain, des sujets pour l'exercice de la charge de bailly dudit Montfort et pour celles de sergents de Torcé et de Sceaux. Ne pourrait-on pas conclure, de ces diverses circonstances, que si la paroisse de Sceaux tire son nom, de ce que c'était le dépôt des sceaux de quelque seigneurie, ce pouvait être de celle de Montfort, fort étendue autrefois, et encore en ces der-

niers temps, dont celle de Sceaux faisait partie?

Les autres fiefs de la paroisse étaient : 1º celui du Pricure; 2º Roche ou les Roches, où existe un château à tourelle, construit il y a environ un demi-siècle, dans le vallon de l'Huisne, au pied du côteau où est bâti le bourg, à peu de distance, au nord, de celui-ci. Cette jolie propriété, qui appartenait à la famille Desmazis, dont plusieurs membres, condisciples de Napoléon à l'école militaire, ont été administrateurs des télégraphes, vient d'être vendue par l'un d'eux, à M. Cohin, négociant, à la Ferté-Bernard. La famille Desmazis, originaire du bailliage d'Etampe, possédait, avec la terre de Roche, celle de Fontenaille, qui en est voisine, les seigneuries de Duneau et de Vou-Vray, et portait : de gueules, à la fasce d'or, chargée de 3 merlettes de sable. Alexandre-Henri Desmazis, seigneur des Roches, se fait représenter à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789, à laquelle assiste son frère Anatole-Paul, chevalier de Malte; 3º le Vivier, simple ferme aujourd'hui, où se voit encore une belle fuie, à la gauche de la route, entre Sceaux et Vouvray.

En 1639, Jacq. de Halot l'aîné, escuyer, Sr dudit lieu, demeurant à Sceaux, et Scipion Lepelletier, Sr de la Coutrie,

même paroisse, sont taxés au rôle de l'arrière-ban.

En 1775, le domaine fait vendre la métairie de Courtimbœuf, paroisse de Sceaux, appartenant à la succession abandonnée de Me Brisard, en son vivant bailly de la baronnie de la Ferté-Bernard.

La paroisse de Sceaux relevait, de la juridiction du marquisat de Montfort, et, par appel, de la sénéchaussée et siège présidial du Mans. — Elle était comprise, dans le res-

sort du grenier à sel de la Ferté-Bernard.

Hist. civ. Au 17° ou 18° siècle, N.... Boulard, fait don aux pauvres de Sceaux, d'une rente de 200 l., à prendre sur les droits perçus au marché à la volaille de Paris : cette rente est actuellement réduite à 80 f.—Par ordonnance royale du 22 juill. 1837, est autorisée l'acceptat. du legs fait en faveur des mêmes, par le Sr Huet, du tiers de son mobilier, dont la valeur est indiquée plus haut. Le bureau de bienfaisance jouit, d'un revenu fixe de 100 f. 15 c., provenant de ces dons.

Ecole primaire de garçons, pour laquelle la commune possède un local, depuis 1839, et alloue annuellement 200 f., pour le traitement de l'instituteur; fréquentée par 15 à 25 enfants.

Antiq. On découvrit, il y a 15 à 16 ans, dans un champ situé près de la maison de la Cour, des murs fort épais, avec des pavés de 0 m. 50 c. carrés. On peut conjecturer, d'après ces dimensions, que c'étaient des briques romaines;

mais on manque de renseignements sur ce point.

Hydrogr. La commune de Sceaux, dont le territoire, en majeure partie, est situé sur la rive gauche de l'Huisne, s'étend, pour une faible portion, sur la rive gauche de cette rivière, qui la traverse, par conséquent, du N. N.O., à l'O. S. O.; le ruisseau ou petite riv. de Barbe-d'Orge, en limite la partie N. N.O.; et le ruiss. de Queune, venant de S.-Maixent, traverse sa partie septentrionale, de l'E. au N. N.O., où il conflue avec les précédentes (v. ces différ. mots). — Moulin à blé de la Rochette, sur, l'Huisne, lequel a, dit-on, remplacé d'anciennes forges, ainsi que l'attestent des scories, qui se rencontrent dans le voisinage de ce lieu.

GÉOL. Sol dont toute la partie centrale et orientale, forme un plateau élevé, dominant le cours de l'Huisne et son vallon, qui occupent la partie occidentale. La butte dite de Sceaux, couverte de bois, au sud du bourg, s'élève à environ 26 à 28 m. au-dessus de celui-ci. Terrain secondaire inférieur, offrant le calcaire jurassique, exploité pour la bâtisse et la chaux, analogue à ceux de Cherré et de Vouvray-sur-Huisne (v. ces art.); et de la marne

grise.

Plant. rar. Artemisia campestris, LIN., chemin du Luard; Inula Helenium, LIN, dans les prés (Fl. du Maine).

CADASTR. Superf. de 1,175 h. 96 ar. 90 cent., se subdivis. comme il suit: Terr. labour., 626-00-80; en 5 class., éval. à 2, 7, 15, 23 et 34 f. — Jard., 12-38-68; à 34 et 45 f. — Vergers, 2-80-80; à 13 et 34 f. — Pépin., 3-82-10; à 16 et 34 f. — Prés, 362-07-20; à 10, 21, 42, 64 et 85 f. — Pâtur., 50-40-60; à 11 et 21 f. — Pâtis., 12-51-20; à 15 f. — B. taillis, 37-62-40; à 6, 10 et 16 f. — Broussils, 3-42-50; à 3 f. — Pinièr., 17-70-90; à 4 et 6 f. — Bruyèr., terr. incult., 3-04-30; à 1 et 3 f. — Pièc. d'eau, mares, 1-21-90; à 15 f. — Sol des propriét. bât., 9-28-92; à 34 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-55-70. — Rout. et chem., 18-31-00. — Riv. et ruiss., 13-77-90. — 146 Maisons, en 7 class.: 10 à 3 f., 44 à 6 f., 31 à 12 f., 26 à 17 f., 25 à 25 f., 6 à 42 f., 4 à 85 f. — 2 Maisons hors classe, ensemble 390 f. — 1 Moulin, 170 f. — 1 Tuilerie, 30 f.

Propr. non bâties, 32,658 f. 78 c. } 35,573 f. 78 c.

CONTRIB. Fonc., 5,618 f.; personn. et mobil., 575 f.; port. et fen., 227 f.; 31 patentés : dr. fixe, 221 f., dr. proport., 157 f. 16 c.; total, 6,798 f. 16 c. — Chef-lieu de

perception.

AGRIC. Sol argileux, argilo-calcaire, sablonneux vers le S. E.; ensemencés en céréales : froment, 24 h.; méteil, seigle, 66 h. de chaq.; orge, avoine, 78 h. de ch.; produisant de 5 à 5 1/2 pour 1, les 4 premiers; 6 l'avoinc. Prod. en outre : pomm. de terre, 15 h.; prair. artif., en trèle, 39 h.; chanvre, 12 h.; bois, arbres à fruits, prés de qualité supérieure ; éducat. d'un petit nombre de poulains, d'un nombre moyen de bêtes à corne, de chèvres, de porcs de moutons; engraissement des bœufs dans les pâtures. Le Sr Aguinet, obtient, au concours du comice agricole cantonn. de 1838, un 2º prix, pour la culture des céréales et innovations heureuses dans la culture; Mile Françoise Martin, concours de 1839, 1er prix, pour juments poulinières. 4 métairies, 30 bordages, 20 charrues. = Commerce agric. consist. en grains, dont il y a exportat. réelle des 2/5es; en foin, graine de trèfle, fruits et cidre; bois; poulins, bestiaux de toutes sortes, bœufs gras, laine, beurre, menues denrées. = Fréquentat. des marchés de la Ferté-Bernard, de Vibraye, de Dollon.

INDUSTR. Extract. de la pierre à bâtir et à chaux, et de la marne; tuilerie et four à chaux, autorisés par arrêté

du 21 mai 1823. Fabrication de toiles communes, occu-

pant 7 à 8 métiers.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 23, de Paris à Nantes, traverse le centre du territoire dans sa longueur, en passant au bourg. = Le chemin de grande vicinalité n° 17, de Vouvray à la route départementale n° 6, passe à peu de distance de son extrémité méridionale. = Chemin vicinal classé: du Luard à Boëssé; commence à la croix de la Papillonnière, passe au bourg, finit au Petit-Tangueule; long. sur la comm., 4,800 mètr.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: Roche, une jolie maison nouvellement bâtie par M. Etoc-Latouche jeune, sur un terrain de cette propriété, acquis par lui, entre la grande route et la rivière; la maison Nezan, dans le bourg; quant aux noms: la Haute-Croix; Roche; Galerne; le Vivier; la Coutière (Côtière); Migeloup (corrompu, peut-être, de

Niche-Loup); etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, bureau de bienfaisance, école primaire de garçons, résid. de percepteur, recette bural. des contrib. indir., déb. de tabac, débit de poudre de chasse; chef-lieu d'un bataill. cantonn. de garde nationale, 5 comm., effect., 348 h., Bur. de poste aux lettres, à la Ferté-Bernard.

ETABL. PARTIC. Un officier de santé; passage journalier de nombreuses voitures publiques, de Paris au Mans, et retour.

SCEVILLE, Sciviliacus; petit monastère, cellula, mentionné dans un diplôme de l'empereur Charlemagne, de l'an 802, en faveur de l'église du Mans. Est-ce la même chose que Sevillé, dans la paroisse de Ste-Sabine, devenu un fief dont nous avons parlé à cet article (v. 742)? C'est ce que nous ne pouvons assurer.

SCEVOLA-AIGNAN; nom révolutionnaire donné, en

1793, à la commune de S.-Aignan. V. cet art.

SEDILLAC; voyez sérillac.

SEAUX; voyez sceaux.

SEGRAIRIE, ancien château des comtes du Maine, chef-lieu de la baronnie de Longaunai, près duquel fut construit le prieuré de la Fontaine-S.-Martin.V. cet art., 11-446.

SEGRIE; Segria, æ; peut-être de Segrex, egis; solitaire retiré? comm. du cant. et à 8 kilom. O. 1/4-S. de Beaumont-le-Vicomte ou sur-Sarthe; de l'arrond. et à 30 k. S. O. de Mamers; à 25 k. 1/4-O. du Mans; jadis, du doyenné de Sillé-le-Guillaume, de l'archid. de Passais; du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég.: 9, 36 et 29 kilôm.

DESCRIPT. Bornée au N., par Montreuil-le-Chetif, et S.-

Christophe-du-Jambet; à l'E. et au S. E., par Assé-le-Riboul; au S., par Vernie et Pezé; à l'O., encore par Pezé et par Montreuil; cette comm, s'étend en forme d'ellipse ou de queue de morue, de l'E. au N. N. O., sur une long. de 7 k., contre une largeur, du N. au S., qui varie de 4 k. à son extrémité orientale, et de 2,7 h. dans la partie centrale, à 8 h. seulement, à l'extrépité occidentale. Assez joli bourg, que nous avons trouvé très-animé et très-joyeux le dimanche. situé dans un fond, près de la limite méridionale du territ., se compos. d'une rue principale, qui s'étend de l'E. à l'O., en passant au S. de l'église, d'où part une seconde petite rue, se dirigeant à l'O. S. O., vers le chemin de Vernie. Eglise grande et bien bâtie, sans transepts, du style de transition, à fenêtres romanes, à corbeaux régnant sous le toit; à contreforts plats et massifs, avec porte occidentale et voûtes ogivales. Cette jolie église, qui a quelques rapports avec celle de Tennie (v. cet art.), paraît néanmoins lui être postérieure, d'un siècle au moins.

Près et à la droite du chemin de Segrie à Beaumont, sur le territ. de cette dernière commune, au ham. de S.-Laurent, M. de la Sicotière (Excurs. dans le Maine), a observé les restes d'une crypte, qu'il dit être assez vaste et fort remarquable; elle doit avoir appartenu à la chapelle de S.-Laurent, dont nous avons parlé (t. v, p. 332), sans con-

naître alors l'existence de ce reste de monument.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de la Vierge, sous le titre de Notre-Dame. Deux assemblées : la 1<sup>re</sup>, le dim. de la Trinité; l'autre, la plus fréquentée, dite de S.-Loup, le

dim. le plus proche du 1er septembre.

La cure, dont Lepaige porte le revenu à 900 l., était à la présentat. de l'évêque diocésain; la chapelle de S.-Domnole, alias S.-Eloi, sise en Vernie et Segrie, à 1,4 h. S. S. E. de ce dernier bourg, à celle de l'abbé de S.-Vincent du Mans; la prestimonie des Pâtis, desservie à l'autel de Ste-Anne, fondée par Guill. Cosson, prêtre, à la présentat. de son plus proche parent, valait 150 l., et devait 2 mess. par sem.

En 1243, le dim. de la Trinité, l'év. Geoffroi de Londun, consacre l'église de Segrie, consécration dont l'anniversaire est célébré, chaque année, à pareil jour. Il est évident, qu'il ne peut s'agir ici de l'église primitive, mais bien de l'église actuelle, ce qui détermine, d'une manière précise, l'âge de

ce monument.

Par une charte, sans date, qu'on croit être de 1176 à 1180, Savaric d'Antenaise, déclare consentir à la donation que Gaultier de Clermont a faite, au monastère des SS. mar-

tyrs Vincent et Laurent, du Mans, par un mouvement de pitié, pour le salut de son âme et de celles de ses ancêtres, de la moitié du champ d'Ouvre, medietatem oscha de Ouvre, dans la paroisse de Segrie, moyennant 5 sols angevins de cens, que lui feront les moines, à la fête de tous les saints; et, pour rendre cette donation stable, Savaric, en qualité de seigneur de Segrie, y appose son sceau. Cette donation, paraît avoir servi à fonder la chapelle de S.-Eloi, mention-

née plus haut.

L'évêque Gui de Laval, 1326-1339, ayant fait connaître au pape Jean XXII, par une requête, l'insuffisance des revenus de sa mense épiscopale, qui n'excédaient pas 1,000 liv. tourn., par suite de la libéralité de ses prédécess. et du partage qu'ils en avaient fait avec leurs chan., par les décimes et autres impôts excessifs levés sur le clergé, sous le prétexte d'une croisade, par la dépense qu'avait occasionnée la réparation des bâtiments de cette mense, à la suite des voies de fait occasionnées par la querelle entre Jean de Tanlai et les seigneurs de la province : le Saint Père, après une information faite par les abbés de la Couture et de Beaulieu, délégués par lui à cet effet, unit à ladite mense épiscop., l'égi. de Segrie et celles de Larchamp et de S.-Pierre-des-Landes, dans le Bas-Maine, dont les revenus étaient estimés ensemble à 230 l., à la charge de portions congrues, aux vicaires perpétuels chargés de la desserte de ces paroisses, suffisantes pour les faire vivre honnêtement.

Par transaction entre l'évêque Martin Berruyer, 1452-1468, et le curé de Segrie, qui prétendait percevoir la totalité des dimes de la paroisse, le prélat lui abandonne, pour sa portion, une partie desdites dimes, et la totalité des of-

frandes et des droits de sépulture.

Le cardinal de Luxembourg, évêque du Mans, par son testament, de l'an 1507, fait don de l'un de ses calices, à l'église de Segrie.

Le prieuré de Montaillé, en Milesse, possédait une dime

à Segrie, produisant 100 l. de revenu, en 1789.

Hist. Féod. La seigneurie de paroisse, ayant titre de châtellenie, dont la ferme de la Vieille-Cour, à l'O., a dû être l'ancien lieu de juridiction, appartenait, vers la fin du 12° siècle, comme nous venons de le voir, à la famille d'Antenaise. Savaric était-il de la famille des seigneurs de la chapelle d'Antenaise, près Sablé, ou bien de celle des seign. d'un fief d'Antenaise, situé dans le Saosnois, sur la lisière de la forêt de Perseigne, entre Livet et Neufchâtel? c'est ce qu'il est difficile de décider. Selon Lepaige, les Antenaise an-

ciens avaient pour armes : d'argent, à la croix de gueules, cantonnée de 4 roses de même; les Antenaise modernes : d'argent, à 3 bandes jumelées de gueules. Lepaige donne ailleurs à cette famille : d'argent, à 3 doubles cotices de gueules.

Dans la première moitié du 13° siècle, Gillette de Segrie, épouse Hugues d'Assé-le-Riboul, dont Geoffroi d'Assé, év. du Mans, de 1274 à 1277. Gillette devait être fille de Savaric?

Ce mariage fait passer la châtellenie de Segrie, dans la maison d'Assé, non pas immédiatement toutefois, puisque l'onvoit l'évêque Geoffroi, fils de Gillette, fonder plusieurs anniversaires pour lui, pour ses père et mère, pour Geoffroi de Segrie, son neveu, etc. De la maison d'Assé, la châtellenie de Ségrie passa successivement, par alliance, dans celle de Beaumanoir et de Froullay. Elle fut comprise, d'abord, dans la baronnie de Lavardin, érigée en 1561, puis en marquisat, en 1601; ensuite dans le comté de Froullai de Tessé, créé par lettres patentes de sept. 1706 et avr. 1713 (1-133, 11-591).

La paroisse de Segrie, possédait un assez grand nombre de fiefs, savoir : 1° la châtellenie de Clermont, improprement nommée actuellement Elermont, dont le manoir, entièrement détruit, était situé à 1 k. au N. N. O. du bourg. Cette seigneurie, comprise plus tard dans la composition du comté de Froullai, appartenait, à la fin du 12° siècle, comme on le voit ci-dessus, à M. Gaultier qui en portait le nom. Le seigneur de Clermont, dont le nom n'est pas cité, est taxé

à lx l., au rôle de l'arrière-ban de 1639;

2º Le Mont, autre châtellenie, dont le nom a été également transformé en celui d'Allemont, à 2 k. à l'E. du même bourg, comprise également dans le comté de Froullai. Mawir détruit, comme le précédent.

3º La Cussonnière, improprement Segussonnière, a suivi

le sort des trois précédents;

La Chouasnière, au N., un peu vers O. du clocher, tout près à l'E. N. E. de Clermont, avec des bois considérables, actuellement défrichés. Il ne reste plus que quelques pans de marailles, de con ancien manaire.

de murailles, de son ancien manoir;

5 Toussant, près de la limite S. O. du territoire, sur la rive gauche du ruisseau de son nom. Ce fief appartenait, en 1777, à M. Carrey de Bellemare, chevalier de S. Louis, ancien capit. d'infanterie, seigneur de la Forêt et de Posset, en Assé-le-Riboul;

6º François de Regnier, Sr de Chezelles, à Segrie, est

porté au rôle de l'arrière-ban de 1689.

Lepaige, à l'art. la couloncue (1-236) de son Dictionnaire du Maine, parle d'un S<sup>r</sup> de Varembras, seign. de ladite paroisse, qui, en 1748, portait le titre de marquis de Segrie. Il est à croire, qu'il s'agit d'une autre seigneurie de ce nom.

La juridiction de la paroisse de Segrie ressortait, avant 1706, à celle de la baronnie, puis marquisat de Lavardin, dont le siège était à Conlie et, par elle, à la sénéchaussée et siège présidial du Mans. Elle dût relever, après cette époque, au parlement de Paris, par le comté de Froullai de Tessé, celui-ci relevant directement du Roi, en un seut fief et en une seule foi et hommage, à cause de la grosse tour du Louvre.

Cette paroisse était comprise, dans le ressort du grenier à

sel de Fresnay.

HIST. CIV. La maison de charité, fondée, le 27 juin 1747, par D'le Charlotte Hermain, jouissait, en 1789, de 200 l. de revenu, qu'elle a conservés: elle était administrée alors, comme aujourd'hui, par 2 sœurs de la Chapelle-au-Riboul, aliàs d'Evron. Les revenus, réunis à ceux du bur. de bienfaisance, sont actuellement de 249 f. 28 c., en rentes et biens fonds.

Segrie possédait aussi, avant la révolution, une prestimonie, dite du Collége (peut-être celle mentionnée à l'HIST.
ECCLÉS.), chargée de l'école des garçons, et dotée d'une métairie; et une école de jeunes filles, tenue, comme aujourd'hui, à la maison de charité. L'école prim. actuelle de garçons, est entretenue au moyen d'une allocation de 200 f.,
pour le traitem. de l'instituteur, et de 150 f., pour le loyer
du local; l'école prim. de filles l'est, au moyen d'une allocation semblable, de 250 f. La 1<sup>re</sup> est fréquentée, par 25 à 50
enfants; la seconde, par 40 à 60.

Hist. On voit, par des plaintes adressées par la reine de Sicile, Yolande, comtesse d'Anjou et du Maine, dont l'exactitude est constatée par des lettres de J. d'Arondel et Leyntale, officiers anglais, du 20 févr. 1417, que, nonobstant la trève entre cette princesse et le roi d'Angleterre, pour ses possessions dans la province, entre autres vexations exercées dans la contrée par les garnisons anglaises, qui en tenaient toutes les places fortes, la fille du seigneur de Segrie, qui, alors, devait être de la maison d'Assé, fut enlevée et déshonorée par des Anglais de la garnison du châ-

teau de Loudon, en S.-Christophe-du-Jambet.

Au mois de février 1796, le lendemain d'une attaque faite par 1500 chouans sur la ville de Beaumont, prise au dépourvu, et dans laquelle la perte des royalistes excède cello

des citoyens, dont le courage supplée au nombre; les chouans

sont complètement battus sur Segrie et sur Vernie.

Dans la nuit du 29 au 30 nov. 1801, 10 à 12 anciens chouans, livrés au brigandage, pénètrent avec effraction chez le maire de Segrie; les habitants, informés de ce fait, se mettent à leur poursuite, arrêtent trois de ces maraudeurs, tous du département de la Mayenne, dont l'un est reconnu pour avoir assassiné les trois frères, pendant la chouannerie. Le général Delarue, commandant le département, écrit aux habitants de Segrie, pour les féliciter de leur dévouement dans cette occasion.

En 1802, dans la nuit du 16 au 17 septembre, le lieutenant de la colonne mobile de Beaumont, nommé Vautrat, à la tête de 8 à 10 bons citoyens, surprend à Segrie, dans un grenier à foin, Passe-Partout et la Rose (nous nous bornons aux noms de guerre), anciens chouans de la Sarthe, renommés par leur férocité, avant et depuis la pacification consulaire. Passe-Partout était armé d'un fusil à deux coups, la Rose, d'une carabine; l'un et l'autre portaient la cocarde blanche et noire. Le dernier avait été précédemment condamné à la peine de mort.

Le 18 juin 1836, un orage, accompagné de grêle et de pluie, ravage la commune de Segrie. La perte, sur le seul

clos de vigne de Monteaux, est évaluée à 1,500 f.

Hydrogr. Le ruiss. de Toussant, venant de Pezé, entre sur le territoire par le sud-est, disparaît en terre au lieu de la Tricotière et reprend son cours avec une grande force au gouffre de Perruche; passe près et au nord du bourg, et va confluer dans le Gommer, sur la limite orientale; celui de Pommereuil ou du Ponceau, venant de Montreuil, coule du nord au sud, d'abord, en limitant la commune, pendant une partie de son cours au sud, puis se contourne à l'E., pour aller jeter ses eaux dans le précédent; celui de Jambron, vonant des bruyères de la Bénarderie, en S.-Chrystophe, coule d'O. à E., sur une partie de la limite nord, jusqu'à sa réunion avec le Gommer, venant aussi de S.-Christophe. lequel porte ses eaux, et celles des trois précédents ruisseaux. dans la Sarthe. — Moulins à blé de Toussant, de la Rivière, des Soucis, sur le Toussant; de Guéperreux, sur le Pommereuil; de Lézardière, sur le Jambron. Le cadastre en indique 6, celui de Coudreau, peut-être, sur le Toussant?

Géol. Sol très-accidenté et couvert, ou boisé, offrant les buttes des Bercons, au N. O., de 80 m. d'élévation; celles de Plouzeau, à l'O., proche les bois de Pezé, de 70 m.; de Clermont, du Mont et des Monteaux, de la partie centrale,

l'extrémité orientale, de 50 à 60 m. Terrain ardoisier et tertiaire, dans lequel le schiste tégulaire a été extrait et mien œuvre, autrefois, dans deux ardoisières, aux carrières de la Garenne de Pommereux; offrant le grès ferrifère, exploit dans les bois de la Chouasnière; le minerai de fer, as Bercons (v. ce mot), à la Lande, à Haut-Eclair, et à la Vieille Cour; le tout dans la partie occidentale de la commune; and marne grise, sur divers points.

Plant. rar. Inula Helenium, LIN.; Narcissus Pseudo-Name cissus, LIN., taillis près Guéperreux; Stachys Germanica ...

LIN. (Flore du Maine).

CADASTR. Superf. tot. de 2,199 h. 38 ar. 30 cent., subd. i. visée de cette manière : --- Terr. labour., 1,451-33-25; 5 class., éval. à 7, 13, 22, 34 et 45 f. — Jard., 55-12-24; 45, 54 et 67 f.—Pépin., 0-09-60; à 45 f.—Vignes, 94-32-22; à 7, 19 et 34 f. — Prés, 245-56-20; à 21, 36, 51, 66 et 99 - Prés, hors classes, 0-48-50; 120 f. - Pâtur., 7-09-1à 21 f. — Pàtis, 16-78-54; à 7 f. — B. taillis, 187-87-7 45; à 10, 20, 26 f. — Semis de chêne, 1-52-40; à 7 f. — Bround saill., 3-36-45; à 6 f. — Pinièr., 32-71-90; à 10 f. — Cansrières, 0-39-50; à 7 f. — Landes, 47-16-54; à 6 f. — Cheman, 0-22-40; à 22 f. — Mares et bies de moulins, 0-41-10 = 4 7 et 45 f. — Superf. des propriét. bât., aires, 14-77-57 = # 45 f. Obj. non impos. : Egl. et cimet., 0-33-80. — Chesse, et plac. publ., 53-80-90.—Cours d'eau, 3-82-10.—476 Maisons, en 10 class. : 27 à 4 f., 65 à 8 f., 207 à 12 f., 89 à 18 f., 59 à 20 f., 18 à 30 f., 6 à 55 f., 8 à 70 f., 3 à 90 f. 1 à 110 f. — 6 Moulins, ensemble, 426 f. 85 c. — 1 Four 2 tuiles, à 40 f.

REVENU imposable: { Propr. non bâties, 57,798 f. 98 c. } 65,843 f. 83 c. bâties, 8,044 f. 85

CONTBIB. Fonc., 8,636 f.; personn. et mobil., 936 f.; port. et fen., 177 f.; 40 patentés: dr. fixe, 213 f., dr. proport., 105 f.; total, 10,067 f. — Chef-lieu de perception.

AGRIC. Surface argileuse, caillouteuse et sablonneuse; ensemencée en céréales, savoir : froment, orge, de chaque 300 h.; méteil, seigle, de ch. 30 à 32; avoine, 60; rapportant de 5 à 6 pour 1, les trois premiers, 7 1/2 l'orge, 8 à 9 l'avoine. En outre : pomm. de terre, 60 h.; prair. artific., 36; chanvre, 75; vignes, bois, prés, comme au cadastrement; arbres à fruits, abondants. Un assez bon nombre d'élèves de chevaux, et de bestiaux en tout genre; engrais de porcs. Aucun prix n'est remporté par les cultivateurs de cette comm., aux concours des comices agricoles.—9 Fermes principales, 16 autres, 130 bordages; 132 charrues.

= Commerce agric. consist. en grains, dont l'exportation nelle est de près de la moitié des produits, du 6° au 5° de l'avoine; en graine de trèfie, peu; chanvre et fil, bois, fruits et cidre, vin de médiocre qualité; poulains, bêtes à corne, moutons, chevaux, porcs de lait et porcs gras; menues derrées. == Fréquentat. des marchés de Beaumont, de Sillé, de Fresnay.

INDUSTR. Extraction du minerai de fer, pour les forges de l'Aune, de la Gaudinière et d'Orthe (v. l'art. BERCONS); de grèz roussard, pour bâtir; de la marne, de l'argile, etc.; for à chaux et tuilerie, à la Lande; fabrication de la toile.

por particuliers seulement,

Nout. Et chem. La partie de route royale nº 138, du Mas à Alençon; celle départementale nº 5, de Sillé à Fresmy, passent à proximité du territoire, à l'E. et à l'O. = Ceni-ci est traversé, par le chem. de grande communication r 6, de Sillé à Authon, et par celui nº 9 bis, de Conlie à Frenay. = Chem. vicin., classés: — nº 1, de Beaumont à Pezé; long. sur la comm., 7,090 mètr. C'est le chemin de prade communicat. nº 6, ci-dessus; — 2º de S.-Christophe-ti-Jambet à Vernie; commence au ruisseau de Jambron, passe au bourg, fin. au carref. de la Marre, 4,000 m.

LEUX REMARQ. Aucun, comme habitation; quant aux noms: la Vieille-Cour; l'Homas (hameau); le Mont, Clermont, le Rocher; Gué-Perreux; les Etangs; les Haies, les Coudrais, les Pommeraies; la Chouasnière; la Ferrière, la

Rougerie; etc., etc.

PUBL. Mairie, succursale, écoles primaires de garcons et de filles; maison de charité, bur. de bienfaisance; résid. d'un notaire, d'un percepteur; recette bural. des coutib. indir.; débit de tabac, débit de poudre de chasse. Bur.

\* poste aux lettres, à Beaumont.

SEMELLE, petite rivière sortant des étangs de la Chemicie, situés sur la lisière S. O. de la forêt de Perseigne, des le Saosnois; coule de l'E. N. E. au S. S. O., arrose le communes de Livet, d'Ancinnes, de Bourg-le-Roi, de Roussé-Fontaine; sépare Coulombiers d'avec Grandchamp et S.-Germain-de-la-Coudre de Cherancé; va confluer dans la Bienne (v. ce mot), au N. de Piacé et de Congé-des-Guéret, pour aller bientôt avec elle, jeter ses eaux dans la Sarthe. Pendant un cours de 14 kilom. environ, la Semelle fait tourner 4 à 5 moulins.

SEMUR, Sine-Mure: comm. dont le nom semble indiquer, qu'elle n'était pas fortifiée originairement, ce qui se doit probablement s'entendre, que du premier manoir seigneurial; du cant. et à 7 kilom. S. O. de Vibraye; de l'arrond. et à 13 k. N. 1/4-O. de S.-Calais; à 34 k. E. du Mans; autrefois du doyenné de S. Calais, de l'archid. de Montfort-le-Rotrou, du dioc. du Mans, et de l'élect. de

Château-du-Loir. — Dist. lég.: 8, 16 et 40 kil.

DESCRIPT. Bornée au N., par Lavaré; au N. E. et à l'E., par Vibraye; au S. E., par Berfai; au S., par Conflans et Coudrecieux; à l'O., par Dollon; cette commune a la forme d'une espèce d'ovoïde, s'étendant de l'O. à l'E. où est sa partie pointue, sur un diam. de 4 k. 1/2 à 5 k., contre une largeur, du N. au S., qui varie de 1 k. 1/2 à l'E., à 3 k. 1/2 à l'O. Le bourg, situé à peu de distance de la limite occid. du territoire, consiste en une petite place au S. E. de l'église, et en une seconde, au sud de la même, dans l'emplacement de l'ancien cimetière. Eglise fort simple, à ouvertures semi-ogivales, à clocher en flèche. On remarque, dans la chapelle dite des seigneurs, attenant au côté droit du chœur, deux écussons des armes de certains d'entre eux : d'azur, à trois lézards de gueules, ayant deux lions pour supports. Cimetière hors et à l'E. du bourg, clos de murs. Tout près et au N. O. de l'église, se trouve le château, dont il va être parlé plus loin.

POPUL. Comptée pour 93 feux, avant la révolution, elle était de 158 et de 800 habit., en 1804; de 256 feux, selon les deux derniers récensements, compren. 495 indiv. mâl., 520 fem., total, 1,015, dont 135 au bourg; 50 au ham. de la Rue-Haute, 40 et 36 à ceux des Bretonnières et du Châtellier; 30 et 26 à ceux de la Guignardière, et des Vaux-

Moutards.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 63; naiss., 241; déc., 284. — De 1813 à 1822 : mar., 73; naiss., 353; déc., 144. — De 1823 à 1832 : mar., 75; naiss., 392; déc., 291.

HIST. ECCLES. Eglise sous le patronage de S. Martin. Deux assemblées, les dim. les plus proches du 11 nov., fête de S. Martin, et du 4 juill., que l'église célèbre la

translation des reliques de cet év. de Tours.

La cure, dont le Pouillé fixe le revenu à 1,100 f., était à la présentat. de l'évêque du Mans. La cure ou presbytère de Semur, avec ses appartenances, relevait de la châtelle-nie de S.-Calais, en garde et au divin service, ainsi qu'on le voit, dans un aveu rendu pour cette châtellenie, le 25 oct. 1465.

La chapelle régulière, ou prestimonie de N.-D. des Seysses, ou des Seize, par confusion avec celle de S.-Chris-

Sezuses, à laquelle on donne aussi le titre de prieuré, et dont l'origine n'est pas indiquée, située à 2 k. à l'E. du bourg, était, en dernier lieu et depuis environ un siècle, lors de la révolution, en la possession du monastère de S.—Calais, et à la présentat. de son abbé; jadis à celle des seigneurs de Semur. Ses revenus, évalués à environ 120 l. net, consistaient en une métairie, deux maisons, des bois, et un droit de dime. Voir, ci-après, HIST.-FÉOD.

HIST. PROD. La seigneurie de paroisse, était l'un des fiefs les plus étendus de la terre de S.—Calais, ayant comme elle le titre de châtellenie : sa juridiction ressortait

à Vendôme.

Ses premiers seigneurs, comme on va le voir, portèrent le nom de cette paroisse, jusque dans le 14° siècle. Vers 1160, Hugues de Semur, avec l'agrément de l'év. Guill. de Passavent, et du comte du Maine Henri H (v. BIOGR., CI), donne l'église de Pontvallain, au monastère de S.-Pierre et S.-Paul de la Couture du Mans, et, en 1184, lors que son fils eut embrassé l'état ecclésiastique dans ce monastère, par un acte dressé par le sénéchal du Maine, Et. de Tourneham, il accorde à l'abbé, tout ce qu'il possédait dans la même paroisse, à condition d'être reçu moine, à son tour, s'il le désire, ce qui servit à la fondation du prieuré dudit Pontvallain. Hamelin de la Feigne (v. cet art.), seigneur suzerain, s'oppose à cette donation; d'où des contestations, par suite desquelles, en 1210, Hamelin donne la mort à l'abbé Geoffroi Belvent.

En 1342, Joulain de Semur fait une promesse d'aveu, pour ce qu'il tient à un cheval de service, relevant de Châ-

teau-du-Loir.

La famille le Sirier, succède à celle du nom de Semur. Paprès l'aveu du 25 oct. 1465, cité plus haut, Guill. le Siner doit a foi et hommage lige au châtelain de S.-Kalès, et deux mois de garde en son chastel, à semonce advenant, pour raison de sa terre et appartenance de Semur, ainsi

qu'elle se poursuit, en fief, justice et domaine.»

En 1558, Fr. le Sirier, seigneur de la Mouchère, Semur & Bois-Guinant, en Lavaré, assiste aux états de la province du Perche, représenté par J. des Fougerais, son gendre. Cette assistance ne pouvait avoir lieu à raison du fief de Semur, pas plus que pour celui de Bois-Guinant : ce devait donc être pour le fief de la Mouchère qui, probablement, est situé dans le Perche. Par leur testament du 15 févr. 1576, mess. Fr. le Sirier, et Dile Marguerite de Batz,

sa sœur, seigneur et dame de Semur, font donation, renouvelée par celle-ci, le 3 oct. 1582, aux Jacobins et aux Cordeliers du Mans et aux Cordeliers de Vendôme; de certains héritages, savoir : 1º au curé de Semur, 16 l. de rente annuelle, pour continuer à dire la 1re messe tous les dimanches, et un Subvenite; dire une messe du S. Sacrement tous les jeudis, suivie d'une messe sèche de Requient à perpétuité; plus 3 l., pour aider à dire la messe de S.-Sébastien, tous les vendredis, avec la passion de N. S.; 10 & au sacriste, pour tirer la cloche pendant la passion; plus 30 s., pour dire une fois l'an, un service de 3 messes chantées et 2 messes basses, pour chacun an; le tout à prendre sur le bordage de la Teilleraie ou le moulin de Fosse-Moux; 2º deux charges de blé tous les ans, aux pauvres les plus honteux de la paroisse, l'une aux fêtes de Noël, et l'autre aux fêtes de Paques; ledit blé à prendre sur le moulin de Fleuriau sous le Châtellier. — Un legs est fait dans ce tes tament, à l'un des héritiers, Jean le Sirier, captif chez les Turcs. Le 3 oct. 1582, ladite Dile Marguerite de Batz, lègue une somme de 13 l. 6 s. 8 d., partageable par tiers, entre les Jacobins du Mans, les Cordeliers de la même ville, et ceux de Vendôme, affectés sur la métairie des Chênes, en Dollon, à la charge de prier Dieu pour la donatrice et ses amis, et de faire dire pour chacun une messe basse, savoir : les Jacobins, tous les mercredis de chaque semaine, une messe haute au bout de l'an, une autre avec vigiles, le 15 oct., une autre le 20 janvier, à l'Ascension, et le jour de S. Julien; cette dernière avec vigiles; les Cordeliers du Mans, une messe basse chaque mardi, et une messe haute au bout de l'an; une grande messe dans la semaine de Noël, dans celles de Paques et de la Pentecôte, et le jour de la Trinité, aussi avec vigiles; enfin, les Cordeliers de Vendôme, une messe basse tous les vendredis ou samedis, à perpétuité; une messe haute au bout de l'an, et les jours de la Puriscation, de l'Annonciation, de l'Assomption, de la Nativité de N.-D., aussi avec vigiles. — Le 3 janv. 1652, abandon est fait au curé de Semur, d'une maison et dépendances, située au Châtelier, pour faire dire, à perpétuité, le samedi de chaque semaine, à l'autel de la Vierge, en la chapelle de Semur, une messe basse avec recommandation et De profundis, sur le tombeau de dameVe de Picher, née de Beauxoncles, dame de Semur. Par acte du 21 juin 1612, René le Sirier, seign. de Semur, et Suzanne de Vassé sa femme, s'obligent à faire entretenir les fondations faites, ci-devant, par leurs prédécesseurs. J. des Feugerais, ou des Feugerets, autre terre du Perche, qui se trouve à 4 à. 1/2 au S., un seu vers E. de Bélesme, sur le chemin de cette ville à l'erté-Bernard, paraît avoir, lui ou ses descendants, possédé la terre de Semur, comme on le voit plus bas. On ne suit pas de laquelle de ces deux maisons, ou de toute autre, étaient le Sr de Semur, et le Commandeur de Semur, qui assistent aux états du Maine, en 1576, pour l'élection des députés aux états de Blois. Il est probable, toutefois, qu'ils étaient de la famille le Cirier, ainsi que ceux des deux alinéas suivants, puisque, suivant M. de Crochard (Stat. du cant. de Vibraye), Jean le Cirier, alids le Sirier, par acte du 20 juin 1643, vendit la terre de Semur à Philippe de la Roche-Piché, et à dame Louise de Beaux-Oncles, sa femme, pour 154,440 l.

Dans la 1<sup>re</sup> moitié du 17° siècle, N.... Chéronne de Semur, Pouse Julien, dit le baron de Sourches, second fils d'Holorat du Bouchet, seigneur de Sourches (v. ce mot), et de

Catherine Hurault, mariés en 1595.

\_Or.

25

7

En 1639, le seign. de Semur, qui n'est pas nommé, est la été fournir un picquier, au rôle de l'arrière-ban de la pro-

De la famille de la Roche-Piché, cette terre passa dans Celles de Bast et de Turbilly. Le 14 février 1669, le comte de Turbilly loue, au nommé Launay, les droits de billette, Peage et prévôté de Semur, et ceux de justice et seigneur. de Caint-Quentin, pour 4 l. 10 s., payables chacun an, au jour Toussaint. De la maison de Turbilly, cette seigneurie Passa dans celle des Feugerais, dont une dame la porta dans celle Durand de Pizieux. Elle ne dut pas passer immédiatement, comme on l'a dit communément, de cette famille dans celle de la GoupilMère de Dollon, puisque nous trouvons Tu S de Beaujeu, était seigneur de Semur et propriétaire château, en 1779, et sa veuve, en 1786. C'est delà, sans doute, que l'un et l'autre sont passés à MM. de la Goupilliere, dont le marquis de Dollon, actuellement vivant (v. l'art. SAUT-HILAIRE-LE LIERRU), qui l'a vendue, il y a 5 à 6 ans, à Marcla comtesse de Seuil, qui l'habite.

Selon l'acte de vente du 20 juin 1643, le château de Semur consistait alors « en salle, chambres hautes et basses, cabinets, garde-robes, cuisine, cour, galeries, haute et basse; granges, étables, écuries, pressoirs à vin; une chapelle et, autres bâtiments étant dans ladite cour; le tout enclos de fossés à eau, fermant à pont-levis; item un grand pressoir et un grand colombier, hors et proche ledit enclos, etc.; item le grand jardin dudit château, enclos de

murailles; item un parc, proche icelui, aussi enclos de mice. railles. Item haute, moyenne et basse justice; droit de chatellenie, de tabellionnage, de scel à contrats; droit de marché dans le bourg dudit Semur, le lundi de chaque semaine, avec quatre foires audit lieu, aux jours de S. Martin d'été. de S. Martin d'hiver, et aux fêtes de S. Etienne, d'étés et d'hiver; droit de marques, mesures à vin et à blé, domt # s'apatrone au seigneur de S.-Calais; aulnage, étalonage, aubaine, confiscation, déshérance, connaissance des grands et petits chemins et des délits en iceux, et autres droits, comme fondateur et non patron de l'église dudit Semur. Item, droit de ban-vin audit bourg de Semur, d'après lequel nul ne peut vendre vin sans le congé du seigneur, d l'issue ou qu'il veuille vendre ou faire vendre son vin, depuis la S.-Etienne d'août à un moisaprès, et depuis la S.-Etienne d'hiver, jusqu'à un autre mois en suivant.»—Le 25 juin 1585, sentence du bailliage de Semur, contre Marin Salmon, hôtelier audit lieu, qui le condamne à 18 den. d'amende, pour avoir vendu 12 pintes de vin, induement, pendant les 40 jours de durée du droit de ban-vin. — Du 24 déc. 1658, copie d'acte reçu par Nezan, notaire à Coudrecieux, et Mathurin Alleton, notaire à Semur, contenant désistement du droit de ban-vin, par dame de Beaux-Oncles, dame de Semur, au profit de Jean Leroy, hôtelier audit lieu, à 🍱 charge par celui-ci, de prendre huit pièces de vin du cru de ladite dame, au prix (exhorbitant pour l'époque) de 22 l. 10 🚅 la pièce. — Un arrêt du parlement de Paris, du 4 août 161 maintient le Sr René le Sirier, seign. de Semur, dans se droits de haute, moyenne et basse justice, contre l'opposi tion du duc de Vendômois. — Un autre arrêt du même par lement, du 18 oct. 1786, rendu au profit de Mme de Beaujeur 🕒 dame de Semur, adjuge à ladite dame, la seigneurie de la paroisse de S.-Quentin, contre le chapitre du Mans, se prétendant seigneur de ladite paroisse.

Le château de Semur, attenant au bourg, est un bâtiment formant un carré long, où se trouvait autresois une asses longue galerie, que M. de Dollon a fait détruire, terminé par deux pavillons formant avant-corps, du côté méridional, flanqué de trois tourelles placées, l'une au centre de la façade septentrionale, les deux autres, aux angles sud-est et sud-ouest des deux pavillons. Co château, qui possède de beaux jardins, des eaux, un parc clos de murs, est entouré de profonds et larges sossés, qu'on peut remplir d'eau à volonté, avec pont-levis autresois. Une balustrade en pierre, partage la cour en deux portions, dont celle d'entrée est désendue,

pur deux tours rondes à machicoulis. L'avenue, qui précède le château, était commandée jadis par deux pavillons carrés. Des souterrains, creusés dans le roc, comme les fossés, régent sous les bâtiments et sous une partie du parc. Le château de Semur, qui, d'après le nom latin du lieu, ne devait pas être fortifié dans l'origine, paraît l'avoir été plus tand. Le nom des Murs, que porte un bordage de cette commune, semble donner un démenti au nom latin de Sine mune, qui pourrait bien, d'ailleurs, ne pas présenter la vériable étymologie du mot Semur.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, pour laquelle il etalloué, sur le budget communal, 200 f., pour le traitem. de l'instituteur, et 55 f. pour le loyer du local; fréquentée

par 18 à 30 élèves.

ANTIQ. La charte réelle ou apocryphe, relative à la fondation du monastère de S.-Calais, par Childebert Ier, indique le territoire de Semur Sine-Murense, comme limitant le domaine de Madoallum, donné à cet effet par ce prince.

En 1826, plusieurs sarcophages en pierre coquillère, furent découverts à Semur, près la chapelle des Seysses,

dont nous indiquons plus haut la position.

Hydroga. La commune est arrosée, du S. S. E. au N. E., par la petite riv. de Longuève, qui passe tout près et à l'O. du bourg; et par les petits ruisseaux des Seysses, de Grandmont et de la Cour-du-Bois, qui, venant de l'est, confuent dans la précédente, tout près du bourg; elle est limitée, dans sa partie sud-ouest, par la petite rivière de Mogue, grossie de 3 à 4 petits ruisseaux, ses affluents.— L'angs de Huche-Poche, de Grandmont, de la Cour-du-Bois, des Bretonnières, peuplés de carpes, brochets, aguillés, écrevisses; marais des Châteliers, du Domaine, des Prés-d'Enfer, de la Saussaie. — Le Petit et le Grand-Moulin, tous deux à blé, sur la Longuève.

quent plusieurs buttes ou monticules dits des Hauteurs, de la Métairie, du Châtelier, des Guinardières, des Murs, du Piquet, touchant, à l'E., à la petite contrée appelée Bremaille (v. ce mot). Terrain tertiaire ou supercrétacé, offrant de la marne grise, et du minerai de fer, exploité pour la forge de Cormorin, en Champrond. «On trouve dans les bois de Semur, dit Lepaige, beaucoup d'aspics et quelques vipères; du sanglier, du cerf et du chevreuil. La perdrix, le lièvre, le lapin, la bécasse et le canard sauvage y sont assez communs. » Le cerf a totalement disparu du

département, le sanglier y est encore chasse fréquemment, et le chevreuil ne se rencontre plus guère, en quantité, que dans la forêt de Vibraye, à laquelle les bois de Semur

sont adjacents.

CADASTR. Superf. tot. de 1,513 hect. 31 ar. 31 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 646-58-40; en 5 class., éval. à 4, 8, 14, 25 et 36 f. — Aven., bois d'agrém., 1-16-20; à 36 f. — Jard., 24-98-11; à 36, 45 et 54 f. — Pépinièr., 0-11-60; à 38 f. — Vignes, 5-56-00; à 9 et 14 f. - Prés, 91-03-20; à 9, 24, 42 et 60 f. - Patur., 18-59-50; à 9 f. — Pâtis, 3-16-80; à 5 f. — B. de futaie, 6-34-70; à 23 f. — B. taillis, 580-41-70; à 5, 8, 14 et 23 f. — Chataigner., 0-82-10; à 14 f. — Aulnaies, 2-22-10; à 8 f. — Broussaill., 2-79-60; à 5 f. — Pinières, 46-41-10; à 5, 8, 13 f. — Semis, 0-90-50; à 23 f. — Landes, 24-93-50; à 4 f. — Pièc. d'eau, 0-39-70; à 36 f. — Etangs, 24-20-70; à 14 f. — Mares, 0-25-10; à 8 f. — Sol des propriét. bat., 7-23-76; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-40-03. — Chem., 25-54-20. — Cours d'eau, 1-22-70. = 246 Maisons, en 10 class. : 25 à 2 f., 25 à 4 f., 50 à 7 f., 65 à 11 f., 35 à 15 f., 28 à 18 f., 11 à 22 f., 3 à 40 f., 3 à 70 f., 1 à 100 f. — 2 Moulins, à 30 et à 120 f.

REVENU impos. : { Propriét. non bat., 23,022 f. 89 c. } 26,288 f. 89 c.

CONTRIB. Fonc., 2,480 f.; personn. et mobil., 379 f.; port. et fen., 164 f.; 16 patentés : dr. fixe, 69 f., dr. proport., 22 f. 50 c.; total, 3,114 f. 50 c. — Perception

de Thorigné.

AGRIC. Sol argilo-sablonneux et de sable pur, généralem. maigre; ensemencés en céréales : froment, 27 h.; méteil, 40; orge, 50; seigle, 77; avoine, 88; ne produis. que de 4 à 4 1/2 pour 1, le froment, le méteil et le seigle; 4 1/2 à 5, l'orge et l'avoine. En outre : sarrasin, 6 hect.; maïs, 6; pomm. de terre, 36; légum. secs, 3; chanvre, 4; point de prair. artific.; prés de médiocre qualité; beaucoup de bois, attenant à la forêt de Vibraye, ayant remplacé la vigne, dont on comptait plus de 200 hectar., avant l'hiver de 1709, qui furent abandonnés alors au seign., pour les devoirs féodaux; arbres à fruits. Elèves d'espèce chevaline, nuls; ceux d'espèces bovine et caprine, en assez petit nombre; davantage de porcs, et surtout de moutons, dont la laine est estimée pour sa finesse: quelques ruches. Aucun prix n'est obtenu par les cultivat. de cette comm., aux concours des comices agricoles ; 7 fermes et métairies, 29 bordages, un plus grand nombre de culture à bras ou

maisennies; 15 charrues. = Commerce agricole consist. en grains, dont il n'y a point d'exportat. réelle, si ce n'est d'un tiers de l'avoine, mais insuffisance, au contraire; en bois, principalement; chanvre et fil, fruits et cidre, peu de bêtes à cornes, porcs, moutons, laine; cire et miel; menues denrées. = Fréquentat. des marchés de Vibraye, de Dollon, de Bouloire, de S.-Calais. — Par lettres patentes du roi Henri IV, du 18 mai 1607, rendues à la requête de René le Sirier, seigneur de Semur, un marché est établi audit lieu, le lundi de chaque semaine, « pour la vente, débit et échange de toutes sortes et manières de marchandises, et d'œuvres faciles et convenables, soit blé et avoine, bestial et tous autres, à la condition qu'il ne s'en rencontrera pas ce jour-là à 4 lieues à la ronde, et deux foires, fixees aux 3 août et 11 novembre, avec autorisation audit Sr de Semur, de faire bâtir audit bourg, halles, bancs, étaux autres choses nécessaires pour loger les marchands, et pour l'assurance de leurs marchandises. L'enregistrement n'en ayant pas été fait dans le Maine, un nouveau délai est accorde pour cette formalité, par ordonnance du même prince, du 11 janv. 1610. Le 22 mars 1610, information est faite par le bailly de Semur, pour qu'il ne résulte aucun inconvenient desdites lettres. Le 13 juin 1607, sentence est rendue au siège de S.-Calais, au profit du duc de Vendôme, contre leur exécution. René le Sirier présente reguête au sénéchal du Maine, requérant l'exécution d'icelles, lesquelles sont enterinées par ledit sénéchal, le 18 du même mois. Le 21, appointement du bailly de Semur, qui ordonne la publication desdites lettres, lesquelles sont publiées à son de trompe, aux marché et foire de S.-Calais, le jeudi de juillet 1610, Nonobstant ces divers actes, ces foires et marchés ne purent s'établir.

ladustra. L'extraction du minerai de fer, qui avait lieu dans les bois des Marnes et à la Grande-Bretonnière, et qui était de 4,000 pipes par an, est réduite à peu de chose actuellement. Fabrication de toiles dites canevas, portées aux

halles de Dollon, de la Ferté, et de S.-Calais.

ROUT. ET CHEM. La route départem. n° 6, de la Ferté à Tours, par Vibraye; et le chem. de grande communicat, n° 3, de Connerré à Montmirail; passent à proximité du territoire, le premier à l'est, l'autre au nord. = Chem. vicin. classés: — 1° allant à Conflans; part. du bourg, finiss. au carref. de la Croix-Mignon; long. sur la comm., 3,800 mètr.; — 2° à Lavaré; part égalem. du bourg, finit m gué de l'Etang; 1,750 m. — 3° à Vibraye; commence

sur le précédent, au carref. du Château, finit à celui de la Petite-Gâte; 2,000 m.; — 4° à Coudrecieux; part du bourg, finit au carref. de la Teillais; 1,400 m.; — 50 & Montaillé; part du no 1er, à la Croix-Mignon, finit à la Croix-Bretonnière; 500 m.; — 5° bis, même destination; part du carref. des Saules, finit à celui des Bretonnières, où il s'embranche avec le nº 1er; 6 m.; — 6º à Berfay; part du nº 1er, à la Croix-Mignon, finit au carref. de la Bonnetrie: 1,200 m.; — 7° à Dollon; part du bourg, finit à la Borde-Bordier; 1,000 m.

LIEUX REMARQ. Le château seul, comme habitation: sous le rapport des noms : le Calvaire; le Domaine, la Courdes-Bois, la grande et la petite Chevalerie, le grand et le petit Châtelier, les Murs; la Reinerie; Grandmont, Bel-Air; les Marnes, le Chailloir (Chaillou, Caillou); les Présd'Enfer; les Saussaies; Chantoiseau; les Forges, la Merce-

rie, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école prim. de garçons; débit de tabac et débit de poudre chasse. Bureau de poste aux lettres, à Connerré; de distribut., à Vibraye.

ETABL. PARTICUL. Ecole prim. de filles ; 15 à 25 enfants. SEPULCRE, ancien hospice, fondé au Mans, dans le 6° siècle, par l'év. S. Innocent, pour recevoir les malades et les pauvres pélerins, qui venaient prier sur les tombeaux des premiers confesseurs de la foi dans le Maine, l'évêque S. Julien et ses premiers successeurs (111-540). Cet hospice était situé sur la rive droite de la Sarthe, près du cimetière des premiers chrétiens, entre la rue qui en porte le nom el l'abbaye du Pré. On voyait encore, il y a peu de temps, près de l'église de S.-Julien du Pré, quelques portions de murs de 🗫 a chapelle, où les chanoines de la cathèdrale allaient, ains qu'à celle de la maladrerie de S.-Lazare (v. cet art.), faire leurs stations, pendant la 4° semaine du carême. L'état de cette construction annonçait, que ce ne pouvait être la chapelle originaire, mais une réédification.

Par lettres-patentes, du mois de sept. 1658, duement enre gistrées (111-545), les biens et revenus de l'hôpital du Sépul cre, comme ceux de tous les établissements du même genre de la province, furent annexés et incorporés à l'hôpital-gé néral, établi au Mans, dans la même année, sans en rien excepter, sinon une rente de 150 l., pour le chapelain, chargé

d'acquitter les messes qui y étaient fondées.

On lit dans le Pouillé de 1772 : « Chapelle-cure de l'hôpital du Sépulcre, au Pré, actus chap. simple, dep. la réunion des fonds destinés à l'entretion des pauvres de l'hôpital-génèral, à la présentat. de l'abbesse du Pré. Franç. Mauguit, vic. du Crucifix, titulaire, sept. 1765; doit une messe par semaine. L'évêque nommait à l'administration en chef de cet hôpital. »

En 1650, une grande affluence de pauvres des environs du Mans, étant venus chercher en cette ville la subsistance qui ber manquait, et beaucoup d'entre eux y ayant contracté des maladies (v-334), la ville chercha à utiliser les anciens hospices, pour suppléer à l'insuffisance de l'Hôtel-Dieu, encombré de malades. Deux procès-verbaux, des 1er et 4 juin de ladite année, constatent que l'hospice du Sépulcre se composait alors, en outre de sa chapelle, de deux chambres basses, dont une à cheminé, de deux chambres au-dessus, alors détruites, et les greniers abaissés sur le rez-de-chaussée; d'un cellier, une écurie, deux cours, un petit jardin et m pré en proximité; et qu'il était possible de recevoir 180 pauvres dans les bâtiments; il fut reconnu que le Sr Daron, administrat., fils du lieuten.-gén. de Château-du-Loir, habitait chez son père, laissant l'établissement à la garde d'un concierge, dépourvu de toute espèce de provisions, si ce n'est de quelques bois de lits et de la valeur de deux charretées de paille, seul secours qu'y trouvassent les indigents, aucune aumône n'y étant faites; qu'il en avait même enlevé un pressoir, qu'il avait vendu. Une pauvre femme invalide y fut trouvée, couchée par terre, sur de mauvaise paille, « sous un ballé proche la porte de la chapelle » a le concierge déclara que tous les soirs il s'y retirait quelques pauvres, alors occupés à mendier dans les rues.

SERENS; voyez cerans.

SERILLAC, cérillac, sédillac; nom transporté du midi dans le Maine, par la famille de Faudoas, qui l'a donné à une terre considérable, dont le château a remplacé celui de Courteilles, auquel était annexée la seigneurie de paroisse de Doucelles. Nous avons indiqué, à l'art. Doucelles (11-228), les anciens seigneurs de cette terre; nous m'avons à nous en occuper ici, qu'à partir de l'époque où, avec celle de Chérancé (v. cet art.), elle a été érigée en couté, sous le nom de Sérillac.

La maison de Faudoas, tire son nom d'un bourg et d'une baronnie du dioc. de Toulouse, anciennement, puis de celui de Montauban, après l'érection de cet évêché. Cette maison était l'une des plus distinguées de la Guyenne, par son antiquité, ses alliances, et les emplois militaires, remplis par ses membres. Les seigneurs de Faudoas, portè-

rent de tous temps, le titre de premiers barons chrétiens de

la Guyenne.

Le plus ancien, dont on ait connaissance, est Raimond d'Arnaud de Faudoas, qui vivait en 1091. Il fut la souche de la branche de la Motte et des comtes de Sérillac, qui commence à Ainard de Faudoas, damoiseau, seign. de la Motte, second fils de Beraud II, dont l'arrière petit-fils, Olivier de Faudoas, mort en 1553, devint baron de Sérillac ou Sédillac. Olivier mourut en 1553, laissant neuf enfants, cinq fils et quatre filles, dont le second, nommé Jean, après la mort de son frère ainé, continua la branche de la Motte et Sérillac, et le 5°, Jean-François, fut la tige des comtes de Belin (v. l'art. BELIN, BELINOIS).

Jean de Faudoas, fils d'Olivier, épousa, en 1567, Brandelis de Bons, dont François qui suit, Jean, prieur d'Igie, au Maine (il doit y avoir erreur dans ce nom: peut-être est-ce Igé, au Perche, entre S.-Côme et Bélesme?) Jean, seign. de la Serre, tige des seign. de Sérillac en Gascogne,

et plusieurs filles.

François de Faudoas, baron de Sérillac, attiré peut-être dans le Maine par son frère le prieur, s'établit dans cette province, où il épousa, en 1592, Renée de Brie, fille unique de Claude et de Denise de Billi, dont Jean III de Faudoas, en faveur duquel le roi, par lettres-patentes de 1653, enregistrées le 20 juin 1674, érigea en comté, sous le nom de Sérillac, les terres, fiefs et seigneuries de Courteille, Juillé, Doucelles, Chérancé, réputé le chef-lieu de ce comté. Maule, en Doucelles, Chaunay, le Petit-Courteille, etc. (v. les art. Chérancé, Doucelles et Juillé). François avait épousé, en 1636, Marguerite, fille de François Pied-de-Fer et de Cather. de Châteauneuf, dont Pierre, marié en 1619, à Marie Charlotte, fille de René de Courtarvel, marquis de Pezé, et de Marie le Gros.

Jacq. Ant. Pierre de Faudoas, comte de Sérillac, marié, ca 1707, à Jeanne Thérèse Dorothée, fille de P. du Prat, seign. de Rouez, et, en 1709, à Marie Hervé de Carbonet, s'établit en Normandie, et vendit le comté de Sérillac à Charles René, son cousin, à une époque dont on n'indique pas la date. Celui-ci, fils de René de Faudoas, dit le chevalier de Sérillac, 4° fils de Jean III et de Marguer. de Pied-de-Fer, qui commença la branche des seign. de Curlu, avait épousé, en 1721, Louise Cather. Henriette, fille de Jean de Moulins et de Catherine de Bougie. Il eût de ce mariage, Louis Hervé, Charles René de Faudoas, comte de Sérillac, né en 1725, et marié à N.... de la Roussière, dont un garçon, auteur du propriétaire actuel de cette

terre, M. le comte Alexandre Sébastien de Faudoas, qui l'habite une partie de l'année. René de Faudoas avait pour armes : d'azur, à la croix alaisée d'or.

Suivant un aveu de 1609, François de Faudouoye (sic), chev., seign. de Cerillac et de Courteille, à cause de sa femme, Renée de Bryé, fille du Sr de la Motte-Serrant, déclare tenir le cours de la rivière de la Sarthe, dep. le moulin de la Lande (Vivoin), jusqu'à la ville de Beaumontb-Vicomte. En 1655 et 1664, Jean de Faudoas, cheval., Els de François et de Renée de Bryé, et en 1681, Pierre de Faudoas, cheval., font hommage au vicomte de Beaumont, pour les terr. seigneur. de Cherancé, connues sous le nom de Cerillac ( sic ), ensemble les châtellen. de Courteille et de Maulle, les fiefs de Bois-Richard, de Breuil, et autres. Relèvent d'eux: P. de Cavroy (lisez Cauroy), seign. de Bellemarre; Gille de Maridort, Sr de S.-Ouen (en Champagne); Jacq. de Saint-Denis, Sr de Vervaign, (sic; Vivoin probablement); H. Fr., marq. de Vassé, lieuten.-génér. des armées, chevalier; J. de Boutevillain, Sr de la Gilleberdère; R. le Coustellier, Sr de Bouru; R. de Moullinet, Sr de Fourmentières; Ch. Perrouet, Sr de la Haudrière; L. de Tilhon, Sr des Vallées; Mathurin de Tucé, Sr de Chaucenay; ecuyers. Selon d'autres aveux, de 1662 et 1670, Faudoas, comte de Cerillac et de Courmoyenne, est au nombre des rassaux de H. Fr. de Vassé, chev., marq. de Vassé, etc., pour sa terre de Beaumont-le-Vicomte, acquise d'Angélique Claire d'Angennes de Rambouillet.

Le S de Faudoas de Sérillac, assiste aux états de la province du Maine, au Mans, le 4 août 1614, pour l'élection de députés aux Etats-Généraux de Sens. Après sa vérification des pouvoirs, l'élection de l'ordre de la noblesse ayant été renvoyée au lendemain, le comte de Sérillac, et plusieurs autres, déclarent s'en aller ledit jour, protestent, contre cette remise, entre les mains de l'avocat du Roi, et font défaut le lendemain, ce qui n'empêche pas l'assemblée de passer outre. Le comte de Faudoas de Sérillac, comte de Sérillac, seign. de Juillé, et Marie Louis Ch. Ant. René de Faudoas, assistent également à l'assemblée des trois ordres, tenue au Mans, le 24 mars 1789, pour l'élection aux Etats-Généraux de ladite année.

Nous avons décrit le château de Sérillac, et indiqué sa situation, à l'art. Doucelles (11-228).

SEVILLE, château en ruine, et chapelle, qui, a pu

être un ancien monastère, cellula; voir les art. SAINTI SABINE et SCEVILLÉ.

Une petit ruisseau, qui a sa source près de ce château et en porte le nom, est tout à fait sans importance, n'ayan guère plus de 1 k. de cours. V. également l'art. SAINTE SABINE.

SIGONIÈRE, SIGONNIÈRE, terre et fief des environ de la Flèche, relevant de Château-Sénéchal (voir cet article). M. de Chamillard, ayant acquis la terre de Château-Sénéchal, du marquis de Montboisier, le 13 déc. 1711, e le lendemain, celle de la Sigonière, réunit le fief de cett dernière à Château-Sénéchal, et en revendit les domaines aux dames de la Visitation de la Flèche.

SILLÉ (FORÊT DE); VOYEZ SILLÉ-LE-GUILLAUME (FORÊT DE).

SILLE-LA-MONTAGNE; nom donné, en 1793, à la commune de Sillé-le-Guillaume. Voir cet article.

SILLE-LE-BRULÉ; voyez sillé-le-philippe.

SILLÉ-LE-GUILLAUME (CANTON DE); de l'arrondissement du Mans, compris entre le 2° degré 18 minute 45 secondes, et le 2° d. 3 m. 33 s. de longit. occident., de méridien de Paris; et entre le 48° d. 5 m. 25 s., et le 48° d. 6 m. 15 s. de latitude septentrionale; se compose de 1 communes, et de 10 anc. paroiss. et 1 succursale, le chemilieu possédant anciennement 2 paroisses; savoir :

\* Crissé, Grèz (le), Mont-Saint-Jean,

\* Neuvillette,
\* Parennes.

Pezé-le-Robert,
\* Rouessé-Vassé,

\* Rouez, Saint-Remi-de-Sillé, Sillé-le-Guillaume, chef-lie-

Formé de cinq comm. seulem., lors de la création de départements, en 1790, ce canton a été accru, par l'or ganisation de l'an x, de celles désignées par un astérisque la 1<sup>re</sup>, du canton de Conlie alors, les quatre autres, d'un canton supprimé à cette dernière époque, dont Rouez étalle chef-lieu. Ces dix communes étaient comprises, avant la révolution, dans la province du Maine, l'élection et l'adiocèse du Mans.

Bornée au N., par les cant. de Fresnay et de Beaumont; i l'E., par celui de Conlie; au S., encore par ce dernier et par celui de Loué; à l'O., par le département de la Mayenne et la partie de l'ancienne province appelée le Bas-Maine, dont lui même faisait partie, au moins pour une portion; ce canton a la sorme d'un triangle pyramidal, dont le moindre côté, ou la base, est au N. N. E., et le sommet au S. S. O., s'étendant dans ce sens, sur un diamètre central de 23 k. 6 h., contre une largeur qui varie de 6 k. 4 h. au N. N. E., à 2,3h. seulem. au S. S. O. Sa limite la plus rapprochée du chesseu d'arrond. et de départ., le Mans, qui est à l'E., en est distante de 23 k. environ; et la plus éloignée, qui est celle N. O., de 35 k. 1/2. Le chess-lieu, situé vers le centre du diam. longitudinal, n'est distant que de 5,3 h. environ, de la limite occidentale la plus rapprochée, tandis qu'il l'est de 10 k. 6 et de 14 k. 3, des limites les plus éloignées, qui sont au N. et au S. S. O.

De 205 kilom. environ de superficie, le canton de Sillé contient, d'après les évaluations cadastrales, 20,520 hecures de terrain, se subdivisant comme il stit:

| Terres labourables.  Jardins.  Prés, pâtures, pâtis. | hectar.<br>13,062<br>399<br>2,505 | ares.<br>12<br>56<br>79 | cent.<br>93<br>94<br>66 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bois futaies, taillis, brousils, châtai-             | 0.000                             | 00                      |                         |
| gneraies, plants                                     | 3,273                             | <b>92</b>               | <b>55</b>               |
| Pinières.                                            | 45                                | 11                      | 90                      |
| landes, friches, pacages, terr. incult.,             |                                   |                         |                         |
| Carrières                                            | 497                               | 94                      | 25                      |
| Dowes, pièces d'eau, mares, étangs.                  | 113                               | 39                      | 66                      |
| Superficie des propriét. bat., cours, aires, chemins | 142                               | 27                      | 22                      |
| tres établiss. publ.                                 | 6                                 | 54                      | <b>59</b>               |
| notes. chemins, places publiques.                    | 449                               | 64                      | 53                      |
| Cours d'eau, lavoir, abreuvoir                       | 24                                | 35                      | <b>52</b>               |
|                                                      |                                   | -                       | •                       |
|                                                      | 20,520                            | 69                      | <b>7</b> 5              |

3,653 Maisons, et 3 châteaux ou mais. importants; 27 moulies à eau, dont 25 à blé et 2 à foulon; 1 autre, faisant mouvoir le laut fourneau du Cordé; 11 fours à chaux (nombre augmenté depuis l'opération cadastrale (v. ci-après INDUSTR.); 1 four à poterie, 1 loge.

Mont. du reven. imp.: { Propr. non bat., 322,150 f. 38 c. } 374,168 f. 38 c. baties, 52,018 \*\*

CONTRIB. Foncier, 67,606 f.; personn. et mobil., 7,950 f.; port. et fen., 2,433 f.; 394 patentés: dr. fixe, 2,507 f. 50 c.; dr. proport., 1,467 f. 66 c.; total, 81,964 f. 16 c. — 4 percepteurs, dont 2 ayant leur résidence dans le canton, sont chargés de la perception de ces contributions. — La population étant de 14,780 individus, d'après le récensement

de 1836, c'est 5 f. 48 c., environ, pour chacun d'eux; à quoi ajouter un peu plus de 3 f. 6 c. d'accessoires, ou cent. additionnels, c'est 8 f. 53 c. 393/1000 de contributions directes.

à payer par chaque individu de ce canton.

POPULAT. De 14,780 indiv., suivant le récensem. de 1836, qui a servi de base à ce travail, repartis en 3,441 feux, compren. 7,277 indiv. du sexe masculin, et 7,503 du féminin. — Augmentation, depuis 1804, de 448 feux, et de 169 indiv., ou de 2/15<sup>cs</sup> environ. De 1826, jusqu'au récensem. de 1836, cette population a encore augmenté de 1,941 in-

dividus, ou d'un peu plus de 1/8°.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 1,105; naiss., 3,824; déc., 3,975. — Prod. de chaq. mar., 3 1/2, un peu moins. — Excédant des décès sur les naiss., ce qui est contraire aux résultats ordinaires en ce département, et même à ceux des deux périodes suivantes; 150 ou 1/26° environ. — De 1813 à 1822: mar., 1,210; naiss., 4,458; déc., 3,226. — Prod. de chaq. mar., 3 1/2. — Excédant des naiss. sur les déc., 1,232, ou 6/21° environ. — De 1823 à 1832: mar., 1,327; naiss., 4,906; déc., 3,753. — Prod. de chaq. mar., 3 3/4, un peu moins. — Excéd. des naiss. sur les déc., 1,153 ou 13/61°.

Du 1<sup>cr</sup> arrondissem. électoral, dont le Mans était le chef-lieu, avant la loi du 19 avr. 1831, le canton de Sillé donnait, avant cette loi, le nombre d'électeurs et de jurés

ci-dessous:

|                |   |      |     |    |     |     |    |      |     |    | Jurés     | ELECTEURS |                |
|----------------|---|------|-----|----|-----|-----|----|------|-----|----|-----------|-----------|----------------|
|                |   |      |     |    |     |     |    |      |     |    |           | d'arroad. | de dép.        |
| Pour 1828,     |   | lect | ion | de | e n | ove | mb | re i | 182 | 7. | 27        | 21        | 3              |
| <b>— 1829.</b> | • | •    | •   | •  | •   | •   | •  | •    | •   | •  | <b>26</b> | 21        | 3              |
| <b>— 1830.</b> | • | •    | •   | •  | •   | •   | •  | •    | •   | •  | <b>32</b> | 27        | 2              |
| <b>— 1831.</b> |   | •    | •   | •  | •   | •   | •  | •    | •   | •  | <b>38</b> | 23        | D <sup>4</sup> |

Les colléges de département sont supprimés, en 1831.

Voir, à l'art. départemental complémentaire, qui suivra, le nombre d'électeurs et de jurés, produit par les dispositions des lois électorales de 1831 et de 1833.

Hydrogr. Le plus important cours d'eau de ce canton, et qui l'est bien peu, est la petite rivière d'Orthe, qui, ainsi que le ruisseau des Deffais, s'y réunissant, coulent, du S. O. au N. O., à l'extrémité septentrionale. La petite rivière d'Erve, dont les eaux sont fournies par plusieurs ruiss., venant de la lisière occidentale de la forêt de Sillé, et des bois de Roussé-Vassé, n'a point son cours proprement dit sur ce canton; celle de Vègre, et le Vègron, son affluent, coulent du N. O. au S. E., à son extrémité méri-

dinnée. Ses autres cours d'eau sont la Longuève, le Berdin, le Ruban, le Toussant, et plusieurs autres petits ruisseux.—Le nombre des usines établies sur ces cours d'eau, est indiqué au cadastrement. — Un assez grand nombre d'Etangs, dont les principaux se trouvent dans la forêt de Sillé et dans celle de la Grande-Charnie, occupent 93 hect. de superficie, dont 59 sur Sillé, et 24 1/2 sur Neuvillette.

Géol. Sol très-ondulé et boisé, l'un des plus intéressants du département, à raison de sa nature géologique. Terrain de transition, formant le passage entre les terrains primitifs, ou d'origine ignée de la Mayenne, et les terrains secondaires de la Sarthe, dont la ligne séparative est tracée par le chainon montagneux des Coëvrons, qui se rattache, au N. E., à ceux de Fresnay, de S.-Léonard-des-Bois et de S.-Cénery (v. ces art.). Le chaînon collineux des Coëvrons, qui traverse, du N. O. à l'E., l'extrémité N. du canton, offre un noyau composé de roches granitiques, de calcaire dolomitique, de porphyres de diverses nuances, d'eurite porphyroide, de pétrosilex et de grès ancien; le schiste tègulaire, exploité comme ardoise, à Rouez et à Parenne, occupe une assez large bande du plateau méridional, qui s'étend parallèlement à la chaîne des Coëvrons, sur le plus grand nombre des communes du canton; au-delà de laquelle bande se présente le calcaire marbre, le calcaire jurassique et le calcaire tuffeau. L'argile bleue, contenant diverses espèces de coquilles fossiles, se rencontre à Crissé, confondue avec la marne; l'argile à poterie, à Neuvillette et à Parenne; le grès ferrifère, sur Neuvillette et Pezé; le minerai de fer, à Mont-S.-Jean et à Rouez, ainsi qu'à Crissé, où s'est rencontré aussi, dans la marne, un filon de pyrites martiales, et, avec le minerai de fer, un banc de lignite. Neuvillette possède une source minérale, décrite à cet article; une autre existe dans le bois de Courtalvert, à Mont-S.-Jean. En 1840, un propriétaire ayant tenté l'extraction de l'anthracite à Neuvillette, a été forcé, par l'abondance des eaux dans les mines, de renoncer à cette entreprise.

Plant. rar. La Flore du Maine n'indique qu'un assez petit nombre de plantes sur ce canton, dont la plupart, sur la commune de Sillé, et dans la forêt du même nom, que nous citerons à ces deux articles. Celles non indiquées aux articles communaux, sont: — A Crissé: Asperula cynanchica, Lin.; Paris quadrifolia, Lin., celle-ci dans les marais autour de la rivière et à Pozé, au Vieux-Moulin. — A Parennes: Cirsium eriophorum, scop., et aussi à Rouss-

sé-Vassé, cours du château. — A Pezé: Mercurialis perennis, Lin., au Vieux-Moulin et à la Chauvinière; Stachys germanica, Lin. — A Rouessé-Vassé: Cetraria pubescens, n..., rochers des Coëvrons; Chrysanthemum segetum, Lin.; Hypericum linarifolium, vahl.; et Scilla autumnalis, Lin., roche schisteuse de la Frette, route de Voutré; Silene

nutans, LIN., roches des Coëvrons.

AGRICULT. Superficie variée: argilo-schisteuse, argilocalcaire, caillouteuse, sablonneuse, etc.; cultivée en céreales, dans les proportions suivantes : froment, 1,530 h.; méteil, 1,580; seigle, 1,300; orge, 2,000; avoine, 712; leur produit varie de 8 à 10 pour 1. On y cultive, en outre, sarrasin, 600 h.; pomm. de terre, 500 h.; prair. artific., 1,840 h., en trèfle principalement, semé dans l'orge, quelque peu dans l'avoine; en sainfoin, en petite quantité, dans les terrains calcaires; en luzerne, par petite portion dans chaque culture; chanvre, 245 h.; lin, 118 h., la plus grande quantité qui soit cultivée dans le département. Le cadastrement indique, la quantité de terrain occupée par la culture maraichère, par les prés naturels, généralement de bonne qualité; par les bois, dont la forêt de Sillé, domaine particulier, qui fera l'objet d'un article spécial, et les taillis de Rouessé-Vassé, y attenant, font la principale portion. Ce canton est couvert, en outre, de haies bien fournies de bois et d'arbres fruitiers, excepté à son extrémité sud-est, où commence le terrain calcaire dit de la Champagne, qui est plus découvert. Les variétés d'arbres fruitiers, les plus recherchées pour la fabrication du cidre, sont, en pommiers: les Fréquin, gros et petit; Doux-Hachet, Rousses; en poiriers: les Normandie, Caillot, Roux, Angevin, Chien, Boulaie, Rouge-Vigne, et le Rougeollet, espèce qui donne la meilleure qualité de poiré, quand elle est employée dans sa parfaite maturité.

La culture a été, dans ce cant., depuis trente ans, l'objet d'améliorat. sensibles, par l'emploi de la marne, d'abord, et par celui de la chaux, dans les terrains schisteux et froids; par celui des engrais dans les prés; du trèfle incarnat, etc.; de sorte que beaucoup de landes ont été défrichées, et que certaines parties, souvent peu fertiles et ne produisant que du seigle autrefois, donnent abondamment aujourd'hui de l'orge et du froment. Les assolements anciens, avant l'adoption du marnage, consistaient, pendant un bail de 9 annés, en une récolte en sarrasin d'abord; puis, la seconde année, une récolte en seigle, et une récolte en avoine, la troisième. Les six dernières années, la terre res-

tait en herbe, se couvrait d'ajoncs ou de genets (Spartium xoparium, LIN.) qui, comme dans le Bas-Maine et dans tout l'ouest, parviennent à une grande hauteur. Depuis l'emploi de la marne (v. à l'art. ROUEZ, l'histoire de son introduction dans ce canton), la 1<sup>re</sup> année produit du sarrasin, en quantité plus considérable d'un tiers qu'auparavant; la 2°, du froment ou du seigle; la 3°, de l'orge et du trèfle en abondance, employé comme fourrage, et une notable quantité de graine de la même plante; de sorte que, déduction faite de la dépense, le marnage et le nouvel assolement produisent, sur un terrain donné, un résultat tel que 4 est à 1. Le chaulage, adopté depuis bien moins de temps, mais dont la pratique prend d'autant plus d'extension, que la propagation en est plus facile, offre des résultats non moins avantageux; aussi les usines destinées à la cuisson de la chaux, se sont elles multipliées beaucoup dans ce canton, depuis 4 à 5 ans. L'amélioration des prés, s'est opérée d'une manière non moins sensible, depuis la période trentenaire dont nous avons parlé, soit en pratiquant, dans les parties humides, de larges fossés destinés à l'écoulement des eaux, qui y sont conduites au moyen de saignées; soit en creusant, dans les parties marécageuses et tourbeuses, de larges tranchées, qu'on remplit de pierres recouvertes de gazon; soit, enfin, par l'emploi de la charrée, qui détruit les souchets, les joncs et d'autres herbes de mauvaise qualité. Il y a longtemps déjà, qu'en rendant justice à l'intelligence avec laquelle sont cultivées les prairies dans ce canton, on a indiqué le moyen d'en augmenter les produits, en pratiquant, pour les temps de sécheresse, dans les parties élevées surtout, des réservoirs, dans lesquels l'eau serait conduite, par des pentes habilement ménagées. Il est bien regrettable, que le succès de ces améliorations, opérées par l'intelligence des propriétaires, ne puisse parvenir à stimuler l'activité des fermiers, et à vaincre leur routine.

Les labours, faits généralement en sillons, le sont par la charrue ordinaire du pays, au nombre de 455 à 500 dans le canton, dont les trois quarts traînées par deux ou quatre bœufs, précédés d'un ou deux chevaux; l'autre quart, par ces derniers animaux seuls. L'assolement, d'après ce que nous avons dit plus haut, ne peut guère être déterminé d'une manière absolue, puisque, d'après l'ancien système routinier, six années de repos ou de jachères, succèdent à trois années seulement de culture. Le quadriennal, cependant, a été généralement adopté, partout où ce système vicieux a disparu, excepté sur Crissé, où le triennal pré-

vaut encore. Les baux, de neuf aunées généralement, étaien en harmonie avec l'ancien assolement, et ne le sont plui avec le quadriennal. Ils se font communément à prix d'argent, avec quelques subsides. L'étendue des grandes fermes, auxquelles on donne le nom de métairies, ne s'élève guère au delà de 30 hectares; elle est de 15 à 20, dans les moyennes; au-dessus de 15, dans ce qu'on nomme bordages.

Il s'élève dans ce canton, un certain nombre de chevam de trait, provenant d'étalons bretons, dont les poulains se vendent, dès l'âge de six mois, pour la Normandie; l'édu, cation est bien plus considérable en bêtes à cornes, d'une belle espèce, dont les sujets, bœufs, vaches, taureaux el génisses, sont achetés par des marchands étrangers; les porcs jeunes, et les gras surtout, y sont l'objet d'un commerce bien plus considérable encore; tous ces animaux sont conduits au marché du chef-lieu, ou achetés à domicile, par des marchands qui parcourent le canton. Les moutons, de race commune, mais dont la laine était, avec celle du canton de Fresnay, la plus estimée de celle de France, pour produire le beau grain particulier aux étamines du Mans, dites Vérones, sont conduits et vendus, aux marchés de Poissy, pa des individus du pays, livrés à ce genre de commerce. L nombre des animaux, nourris dans les fermes du canton de Sillé, est évalué ainsi: 435 poulains, 2,009 chevaux et juments, 22 mulets, 116 anes, 7,600 bêtes à cornes, 9,07 moutons, 2,800 porcs, 600 chèvres. — On ne voit figure aucun cultivateur de ce canton, au nombre de ceux qui om obtenu des primes aux concours, depuis l'établissement de comices agricoles, dans ce département.

Le commerce dont l'agriculture est l'objet, dans le carton de Sillé, consiste en grains, dont il y a exportation réel de la moitié aux trois cinquièmes; en chevaux et bestiaux de tout âge, en jeunes porcs et en porcs gras, moutons, etc. en chanvre, lin et leurs fils; en foin, bois, fruits et cidre, graine de trèfle; laine, plume, gibier, volaille, cire, miel;

menues denrées.

Foir. Et march. Ce canton n'a d'autres marchés, que celui du mercredi de chaque semaine, au chef-lieu, où se tiennent aussi huit foires chaque année. C'est le centre d'un commerce considérable, consistant en product. agricoles, non-seulem. du cant., mais de toute la contrée environnante, et particulièrement, de la partie avoisinante du Bas-Maine, ou du département de la Mayenne. Les habitants fréquentent, en outre, selon leur position relative, les foires et marchés de Brûlon, de Loué, de Conlie, de Fresnay, dans la Sarthe;

de Villaine-la-Juhel, de Bais, d'Evron, de Sainté-Suzanne,

dans la Mayenne.

Industrie du canton de Sillé, consiste dans la fabrication des toiles fines et communes, à Rouessé-Vassé, à Sillé, à S.-Remi-de-Sillé, principalement (v. ces art.), et dans presque toutes les autres localités; dans l'extraction du minerai de fer et sa conversion en métal, au haut fourneau de Cordé, dépendant de la forge de l'Aune (v. cet art.); dans l'exploitation de l'ardoise, à Parennes; du calcaire, pour la bâtisse et pour la chaux, et dans la cuisson de celle-ci, dans 19 fourneaux, dont 1 avec tuilerie; dans la fabrication d'une poterie grise et grossière, à Parennes; et dans l'extraction de la marne, des argiles à pots et à brique, etc.; dans la fabrication des cuirs, dans trois tan-veries, établies au chef-lieu; etc., etc.

ROUT. ET CHEM. Le territoire de ce canton est traversé, de l'E. S. E. à l'O. N. O., par la route départem. n° 2, du lans à Mayenne, et du S. S. O. au N. N. E., par celle n° 5, l'Angers à Alençon et à Mamers, lesquelles se croisent au thef-lieu, d'où part une route stratégique qui, se dirigeant à l'O., se rend à Evron. Un relais de poste est établi au thef-lieu, pour le service de ces routes. = Le chemin de grande communication n° 6, de Sillé à Authon (Eure-et-Loir), se dirige, du chef-lieu, vers l'extrémité orientale du territoire, en passant à S.-Remi, à Pezé et à Crissé; — celui le 6 bis, du Mans à Ste-Suzanne, passe à son extrémité S.

0., près ou par le territoire de Neuvillette.

Chemins vicinaux classés dans le canton, en exécution de la loi du 21 mai 1836:

|                     |            |           | COMMUNES scules. |       | EN COM          |       |
|---------------------|------------|-----------|------------------|-------|-----------------|-------|
| Crissé ,            | 6 chemins; | longueur, | <b>16</b> ,310   | mètr. | 11              | mètr. |
| Grez (le),          | 4          | ,         | 7,320            |       | <b>&gt;&gt;</b> |       |
| =orl-5Jean,         | 3          |           | 11,510           |       | ×               |       |
| Iswillette.         | 4          |           | 5,570            |       | <b>x</b>        |       |
| Parennes,           | 4          |           | 7,830            |       | 1,250           |       |
| Peré,               | 2          |           | 5,670            |       | , x             | )     |
| Rouceé-Vassé,       | 3          |           | 11,000           | ı     | *               |       |
| Ronez               | 7          |           | 21.580           | 1     | . >             |       |
| 8-Remi-de-Sillé,    | 5          |           | 6,165            |       | 915             |       |
| Sillé-le-Guillaume, | 5          |           | 9,735            |       | <b>x</b>        | ·     |
|                     | 43         |           | 102,690          | •     | 2,165           |       |
|                     |            |           | 2,165            | I     | -               |       |
|                     |            |           | 104,855          | _     |                 |       |

ANTIQ., MONUM. Feu L. Maulny, antiquaire et naturaliste, a signalé l'existence, dans la forêt de Sillé, d'un dolmen, que nul autre ne paraît y avoir rencontré depuis lui. Une

voie romaine, conduisant du Mans à Jublains, a dû trav ser le teritoire de ce canton, où, du reste, nulle trace paraît y avoir été observée jusqu'ici. Un assez grand no bre de médailles romaines, en grand et moyen bronze, types d'Antonin Pie, Hadrien, Trajan et Faustine, ont découvertes à la butte d'Oigny, aux environs de laquelle cultivateurs en rencontrent encore de temps en temps; d tres, dans la forêt de Sillé et dans cette ville même (voir art. et celui mont-s.-jean). Le château de Sillé et celui d les ruines existent encore dans la forêt du même nom, s les deux monuments les plus anciens du moyen âge, existent dans ce canton. Il reste à peine des vestiges celui de Courtalvert, à Mont-S.-Jean; celui de Pezé, également disparu. Ceux de Rouessé-Vassé et de la Lu zière, plus modernes, offrent, chacun en son genre, un ritable intérêt, ainsi que le château de la Haute-Fresnaie Neuvillette, la maison de l'ancienne abbaye de Champag à Rouez, et la Goupillère, même commune.

Il existe, au lieu de Villèe, en S.-Remi-de-Sillé (v. v-5 un souterrain voûté, de 12 m. environ de profondeu de 2 m. de largeur, en très-bon état, ayant son ouverture la cour, au-dessus de laquelle des arbres sont plantés : croit cette construction du 15° siècle, ou envir. On voit au au même lieu, d'anciens murs très-élevés, qu'on croit ceux d'un ancien château. L'église de Sillé, est la seuke

ce canton, qui soit véritablement remarquable.

Biogr. Outre plusieurs hommes célèbres, qu'ont fourni seigneurs de Courtalvert, de Pezé, de Sillé, de Roue Vassé, ce canton compte encore, parmi ses illustratio Pierre Pichard, traducteur d'un poème latin, et Tess curé des Jublains, qui a fourni des mémoires sur les a quités de cette ancienne cité des Diablintes (v. aux art

localité et à la BIOGRAPHIE).

ETABL. PUBL. Une justice de paix, 10 mairies, 1 curchef-lieu et 9 succursales; 7 écoles primaires organise 1 hospice communal, 3 bur. de bienfaisance, 2 maison charité, un vaccinateur cantonnal; 7 écoles prim. de garç et 3 de filles; 4 étud. de notaires, 2 cabin. d'huiss., 2 d'expe 1 bur. d'enregistrem.; 3 résid. de percept. des contributi direct.; 1 recette buraliste des contrib. indir., 2 débité poudre de chasse, 10 déb. de tabac; 1 brigade de gend merie à pied; 2 bataill. cantonnaux de la garde nations dont un avec musique, et sudivis. de sapeurs-pompiers chef-lieu; effect. 1,487 homm.; 4 subdiv. de sapeurs-piers ruraux, effect. 1,487 homm.; 4 subdiv. de révision, et d

coaseils de discipline. Un relais de poste aux chevaux,

1 bar. de poste aux lettres.

ETABL. PRIVÉS. 2 docteurs en médecine, 1 officier de santé, 4 sages-femmes, 2 pharmaciens. Plusieurs établissements de voitures publiques, partant tous les jours, dans les directions du Mans, de Mayenne, de Mamers, de Laval, de Rennes et pour toute la Bretagne; 2 messagers, pour le

Mans et retour, deux fois par semaine.

SILLE-LE-GUILLAUME, SILLY (Ménage); NOTRE-DAME ET SAINT-ETIENNE-DE-SILLÉ; SILLÉ-LA-MONTAGNE, ON 1793, et notre-dame-de-sillé-la-montagne ( Alman. Manceau, an Iv-1775); Sancta-Beata-Maria et Sti-Stephani de Siliaco; Siliacum Willelmi, Siliaci (Cenom.), Siliacensis (Ménage), Silviacus; petite ville du Haut-Maine, ondu Maine oriental, située sur la limite qui sépare cette partie de l'ancienne province, de celle appelée Bas-Maine, ou Maine occidental; chef-lieu d'un petit territoire appelé, dans quelques anciens titres, Pago-Silviacensi, Condita-Siliacensis (v. ci-après, HIST. ECCLÉS.), noms qui paraissent dériver, le premier, de la forêt qui couronne le sommet de la colline, sur le penchant de laquelle est bâtie la ville de Sillé; le second, de Silex, icis, et, par extension, terrain pierreux, à raison de sa situation, au milieu d'un pays montueux, hérissé de rochers; commune chef-lieu, en 1790, d'un district de 5 cant. et de 30 communes, actuellem. d'un canton de 10 comm., de l'arrond. et à 30 kilom. N. O. du Mans; autrefois, chef-lieu d'un doyenné de 33 paroiss. et 1 succursale, de l'archid. de Passais, du dioc. et de l'élect. da Mans. — Dist. lég.: 37 kilom.

Descript. Cette commune, de deux paroisses autrefois, du territ. desquelles a été distraite la portion dont a été formée celle de S.-Remi-de-Sillé (v. cet art.), considérée jadis comme succursale de la paroisse de S.-Etienne, est bornée au N. et au N. N. E., par Mont-S.-Jean; à l'E. et au S. E., par S.-Remi-de-Sillé; au S., par Rouez; à l'O., par Rouessé-Vassé et le Grèz; comprend une partie de la forêt de son nom. Sa forme est celle d'une clepsydre ou de deux triangles réunis par leurs sommets, dont la ville de Sillé occupe le point de jonction, ayant leurs bases au N. et au S. Son plus grand diam., du N. au S., est de 7 k.; ceux d'E. à O., aux extrémités N. et S., de 2 k. 1/2 et 3 k.: au centre, occupé par la ville de Sillé presque seule, de 1,1 à 1,2 h. — La ville de Sillé, l'une des plus anciennes et des plus laides du département autrefois, qui en est devenue l'une des plus jolies, depuis 10 à 12 ans,

au moyen de percements et de nombreuses construction de maisons, est bâtie sur la pente méridionale d'un côteau dans une situation pittoresque, dominant un joli vallon au-delà duquel elle a, en perspective, au sud, le côteat d'Oigny, non moins élevé. Elle consiste, en une rue prin cipale, assez bien bâtie, le long de la route départementale du Mans à Mayenne, laquelle se termine par une petit place, établie sur l'emplacement de l'église de S.-Etienne dont il va être parlé; place sur laquelle avait été construit une halle aux grains, abattue en 1838; entourée actuelle ment de maisons rebâties à neuf, dont un bel hôtel et us joli café. En une autre rue, latérale à cette place, du côté de l'ouest, allant joindre la même route, garnie de maisons, toutes construites à neuf; en une troisième et vieille rue, for étroite, opposée à celle-ci, appelée la rue Dorée, que de nouveaux alignements tendent à élargir, laquelle conduit a la grande place, dite des Halles, à raison de la halle man chande qui y est située : du côté nord-est de cette place se trouve une terrasse, à laquelle on accède par une rampe formant un double escalier; au bas et du côté sud-est de cette même place, est une pièce d'eau servant d'abreuvoiz en une autre rue, dite de Long-Boyau, qui, partant du ba de la Grande-Rue ou rue du Mans, se dirige à l'est, et de pend du territoire de S.-Remi-de-Sillé; enfin, en un certais nombre de maisons groupées à l'est, le long du côteau que suit la partie de la route départementale n° 5, de Sillé : Fresnay. Les monuments de cette petite ville consistent 1º dans l'église de Notre-Dame, la seule conservée de: deux églises paroissiales, édifice remarquable, dont nous empruntons la description à MM. l'abbé Tournesac et de la Sicotière. La longueur de cette église, en forme de croix, est de 38 m. 33 c., sur 29 m. 33 de largeur. Sa porte principale, que protège une sorte de vestibule en bois; paraît être de la moitié du 15° siècle. Des colonnes à droite et à gauche, avec entrecolements à feuilles de chêne et de rosier, très-détachées, supportant la voussure, composée de quatre rangs de clavaux ogives, concentriques et en retrait. Le tympan, offre une scène du jugement dernier, selon l'usage de l'époque. Le sauveur y est représenté assis, le pieds posés sur une cité, la tête ornée d'une auréole à crois grecque. A droite et à gauche, deux anges en adoration, portent les instruments de la passion. Deux personnages à genoux, dont l'un a la tête ceinte de la couronne royale pourraient être les bienfaiteurs à qui est dû cet ouvrage Le linteau, offre quatre anges sonnant de la trompette; e

les morts, demi-nus, sortant de leurs tombeaux. A la droite sont les élus, à la gauche les réprouvés : on distingue parmi eux des rois, des évêques, des moines et des femmes. L'archivolte, la plus rapprochée du tympan, est occupée par les douze apôtres, assis autour de le scène, pour assister au jugement dernier. La porte est partagée par un meneau, portant la Vierge et l'enfant Jésus, un peu dégrades: la Vierge foule aux pieds divers animaux, au lieu d'écraser du talon la tête du serpent. L'encadrement de la perte est orné de feuilles de vignes, de raisins, de roses à cinq feuilles, légèrement échancrées, au milieu desquelles primassent quelques têtes de monstres. La statue de S.-Ju-Tien et celle du bienheureux Geoffroi de Loudun, qui fut sonjours considéré comme l'un des principaux bienfaiteurs de cette église, en ont malheureusement disparu. — Le galbe méridional est digne d'attention. C'est un ouvrage de h fin du 10e siècle, ou du commencement du 11e. Deux arcades à deux rangs de claveaux concentriques et symétriques, supportent la partie supérieure, qui paraît présenter des caractères moins anciens. L'une de ces deux arcades, est occupée par une porte cintrée, avec linteau 44-dessous du tympan. Les impostes sont des têtes à figures de chats, larges et applaties. Cette ouverture est l'entrée d'une crypte ou chapelle souterraine, dont la longueur correspond à celle du transept supérieur, et qui offre une volte en moëllons, en berceau, sans aucun ornement. A d'oite, en entrant, est une petite abside, dont la voûte offre encore quelques peintures grossières à fresque. Deux autres chapelles se trouvent plus loin du même côté, le tout est éclairé par deux fenêtres étroites au nord, et par une toisième à côté de la porte d'entrée. On reconnaît, que deux portes conduisaient sous la nef; l'une est murée et présente un commencement de couloir, également muré. Cette crypte, paraît être l'église primitive, sur laquelle celle supérierre aurait été élevée, au 13° ou au 14° siècle. L'abside de celle-ci, percée de fenêtres rondes, est d'une époque assez récente. Le clocher est couvert en ardoise et peu digne de l'édifice. A l'intérieur, on remarque un bel autel double en marbre. Quelques panneaux sculptés et chargés de seurs, de guirlandes, de mascarons, dans le goût de la reasissance, sont épars dans le chœur et sur la porte d'entrés. Les stalles du chœur, horriblement mutilées, méritent aussi quelque attention. On y voit de saints personnages, figurer au milieu de monstres et d'animaux divers, parmi lesquels on reconnaît un singe, chargé d'un sac qu'il vient

sans doute de voler. Quelques personnages, dans une attitud un peu équivoque, rappellent la liberté de pinceau et d burin, que s'attribuaient les artistes du moyen-âge; mai l'un d'eux, montrant au spectateur la partie la moins noble d sa personne, satisfaisant en même temps aux lois les moin poétiques de la nature, passe véritablement toutes les bornes Jamais le dieu Crepitus des Latins, ne fut aussi dégoûtant L'escalier de la chaire, se trouve caché aux yeux du public placé qu'il est dans la sacristie : c'est une disposition asse rare, pour mériter d'être citée. Le 21 févr. 1812, à 11 h. 1/ du soir, la foudre tombe sur le petit clocher de cette église le dépouille en totalité de sa couverture, brise l'une d ses deux cloches, et lézarde le pignon jusqu'au fondement Elle détache toutes les pierres de taille d'une grande croisée et enleve trois barres de fer de l'ouverture d'un caveau. Ell passe de l'église dans une maison voisine, y porte si: grosses pierres, qui se trouvent posées sur un lit, et y mêltoutes les serrures. Les dégâts furent estimés à 2,400 f. heureusement personne ne fut blessé. Le clocher actuel ou le grand clocher, fut construit de 1750 à 1755, par w ouvrier nommé Jaur, dit Languedoc, dont le petit fil existe à Rouessé-Vassé. — 2º Le Château, situé, comm l'église, dans la partie supérieure, au N. E. de la ville se compose d'un carré long, flanqué d'une grosse tou ronde, à chacun de ses quatre angles, dont celle dite d Donjon, servait de prison. La cour intérieure, peut avoi 40 pas dans un sens, contre 25 sur l'autre. A l'un des angles s'ouvre une poterne entre deux tours, dont une seule es passablement conservée. Elle donne sur une petite esplanade, où, selon la tradition, se livrèrent les plus rudes as sauts, et qui domine toute la ville : on l'appelle le jardin d la Lune. « C'est peut-être, dit M. de la Sicotière, une parente éloignée de cette lune d'Arras, que le marquis de Ma carille, et le vicomte de Jodelet (les Précieuses ridicules) avaient, lors du siège, emportée toute entière. La potern fut témoin, dit-on, d'un grand événement : le gouverneur, qu s'appelait Guillaume, et aurait donné son surnom à la vill de Sillé, poursuivi par ses deux frères, dont l'un demeu rait au Gargosier (Gué-Gressier; v. l'art. s.-remy-de-sillé) et l'autre au vieux château de la forêt (v. l'art. suivant), le tua tous les deux en cet endroit, en laissant tomber sur leu tête, la herse en fer qui pesait 500 livr. » Ce qu'il y a de constant dans cette histoire, ce sont les rainures de la herse. Les portes sont taillées en ogive, mais paraissen avoir été refaites, car leur construction se lie mal avec le

constructions voisines, et présentent des traces de déchirement. Un portail a été ouvert en 1830, du côté nord, entre les deux tours, pour accéder à la mairie, à la justice de Paix, à la prison, et à l'école secondaire, et empêcher Louis communication avec le collége, à qui est réservée l'ancienne entrée. La tour la mieux conservée, se trouve à l'est: ronde d'un côté, hexagone de l'autre, elle peut avoir 12 m. de diamètre, et 17 de hauteur. Elle est munie de Crénaux formant galerie, présentant peu de saillie, et pa-Faissant plutôt destinés à servir d'ornement, que de défense. La charpente de cette tour est fort remarquable; elle a plusieurs étages, composés chacun d'un carré, duquel rayon-Dent une grande quantité de solives, et soutient un toit pointu, en ardoise: les fenêtres carrées n'offrent pas d'intéret. En revanche, du haut de cette tour, on domine toute la ville, la belle vallée qui s'élargit vers le couchant, et le petit vallon frais et vert qui, du côté du nord, s'avance au milieu nème des maisons. C'est véritablement un magnifique spectacle. Vers le midi, le château forme un vaste bâtiment, servant de collége, à croisées en croix. C'est une misérable construction du 17º siècle, sans architecture et sans grâce. Elle n'a pas même été achevée, car les fenêtres du dernier etage sont coupées par le toit, au lieu de s'élever au-dessus en mansarde. On ne remarque pas de pierres d'appareil, dans ces diverses constructions. Cependant, l'ensemble en est propre et ne manque pas d'une certaine régularité. Un singulier ornement, décore les murs extérieurs. Ce sont deux lignes de gros hémisphères en pierre, enchâssés dans le mur et largement espacés; peut-être sont-ce des boulets de luxe, une parure guerrière, qu'on a voulu donner à l'enceinte de la forteresse, comme les Falaisiens avaient imaginé d'en enclaver un, dans le mur de la partie nouvellement construite de leur tour, et comme on en voyait un également, das un des murs de la porte d'Orléans, à la Ferté-Bermard. Une des grosses tours de ce château, serv. de maison d'arrêt, est l'ancienne prison, composée d'un cachot voûté, surmonté de la prison proprement dite, au-dessus de laquelle est la geole ou maison du geolier, avec une trape de communication entre les deux, pour passer le manger des prisonniers. Au-dessus encore, est un appartement à double voûte, nommé la chambre des Collecteurs, parce qu'on y renfermait ceux d'entre eux, qui ne versaient pas exactement la recette des tailles.

Le château de Sillé, outre qu'il sert de maison d'arrêt, est occupé aussi par la mairie et le prétoire de la justice de

paix, par l'école primaire communale et par le collège; 3° Sillé tout en entier est couvert en ardoise, à raison de sa proximité des ardoisières de Parennes et de Rouez. On remarque, dans quelques-unes de ses anciennes maisons, quelques pierres bizarement sculptées; ici; un Amour sortant d'une fleur; là, un gros petit homme, remuant quelque chose dans une cuve, Bacchus peut-être, ou bien un apothicaire. pilant des drogues dans un mortier; plus loin, un lièvre sonnant de la cornemuse; 4º une petite promenade, en forme d'esplanade, se composant de trois à quatre allées d'arbres, sans intérêt; 5° l'hospice, 6° le cimetière, établi, depuis peu d'années, en dehors et à l'est de la ville, sur le côté gauche de la route de Fresnay, clos de murs; 7º quelques maisons bourgeoises modernes, assez jolies, telles que celle de M. Bachelier, notaire, dans le milieu de la rue du Mans; celle de M. Lemarchand, dans une situation élevée; et celle de M. Provost, juge de paix, sur la route du Mans; les maisons sont généralement bâties en pierre et couvertes en ardoise; elles ont rarement au-delà d'un étage. Un grand nombre ont été bâties, depuis 20 ans, au Tertre-Pélerin, dans une belle situation, au nord-ouest de la ville; 8º un très-beau lavoir, couvert en ardoise, construit au bas de la ville, en 1824, pour l'usage des habitants.

POPUL. Portée à 268 feux, sur les rôles de l'ancienne élection, non compris le territoire de S.-Remi-de-Sillé, qui se trouvait affouagé séparément, sur les mêmes rôles. Lepaige porte cette population, à 312 feux; ce ne peut être en y comprenant S.-Remi, qui est porté pour 148 sur les mêmes rôles, puisque le total serait alors de 416. Elle était comptée pour 521 feux et 2,276 habitants, en 1804; pour 625 f. et 2,426 individ., selon le récensement de 1826; pour 690 f. et 2,696 hab., d'après celui de 1831; enfin, d'après le dernier récensement, fait en 1836, elle est de 770 feux, compren. 1434 indiv. mâles, 1690 femelles, total 3,008; dont 1982 dans la ville, non compris, bien entendu, la rue de Long-Boyau, faisant partie du territoire de S.-Remi-de-Sillé. Les hameaux du Tertre-Pélerin, du Tertre-de-la-Sangle, de l'Enguitard, des Ebouleries, des Cours, comptent 171, 135,

133, 104 et 66 habitants.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusivem.: mar.174; naiss. 635; déc., 660.—De 1813 à 1822: mar., 198, naiss., 697; déc., 568. — De 1823 à 1832: mar., 244; naiss., 777; déc., 712.

HIST. ECCLÉS. La ville de Sillé, avons-nous dit plus haut, possédait deux paroisses et, par conséquent, deux cures, avec une succursale, et un prieuré, à S.-Remi-de-Sillé. Le

ruisseau le Ruban, qui prend sa source au village de la Rigandière et traverse la ville du N. E. au S. O., délimitait les deux paroisses, celle de N.-D. occupant la partie orientale, et celle de S.-Etienne, la partie occid. Nous avons fait connaître, à cet art., ce qui concernait celles-ci; nous allons donner, ci-après, ce qui est relatif aux deux paroisses, d'après Lepaige et le Pouillé diocésain. Deux assemblées ont lieu à Sillé, aux deux fêtes de la Vierge, celle de l'Assomption, le 15 août, et celle de la Nativité de N.-D., dite de l'Angevine, le 8 septembre. Celle de S.-Remi, le dim. le plus proche du 1er oct., est en quelque sorte comm. à Sillé, ainsi que la fête de S. Bonaventure, le 14 juillet, patron des ouviers en toile des deux communes et de celles environnantes; l'une et l'autre sont, pour la ville, l'occasion de nombreuses réunions, bals et repas.

I. Paroisse et Cure de S.-Etienne et de S.-Remi. Cette cure était à la présentation de l'abbé de la Couture du Mans. Lepaige n'en porte le rev. qu'à 400 l.; le Pouillén'en indique pas la quotité. L'église de S.-Etienne, qui occupait l'emplacement de la halle au blé, ou petite halle, et de la place qui

en porte le nom, fut démolie en 1793.

Il. Cure du Crucifix et de Notre-Dame. Celle-ci était à la présentation du chapitre ou collégiale, dont il va être parlé. Lepaige ne dit rien de cette seconde cure, qui devait pourtant encore exister de son temps, le Pouillé, qui la mentionne, n'étant antérieur que de quatre ans, à l'époque où il écrivait. L'église de cette paroisse, qui était aussi celle de la collégiale de N.-D., (voir plus bas), est celle subsistante, décrite plus haut. Elle fut enrichie, au commencement de la révolution, des vases et ornements de l'égl. de S.-Etienne, supprimée alors, notamm. d'un magnifique soleil, dont s'em-l'état para en 1794. Dans la nuit du 25 au 26 déc. 1794, cinq ou six individus de la ville, se livrèrent à un acte de vandalisme, trop commun alors, en brisant toutes les statues des saints de cette église.

Les chapelles fond. en l'égl. et paroisse de S.-Etienne, noncompris celles en S.-Remi, mentionnées à cet art., étaient:
1° celle de N.-D. de la Bellusière, en S.-Pierre-de-la-Cour
(Mayenne), desservie en l'église de S.-Etienne de Sillé, valant 500 l. de revenu, à la présentation de l'abbé de la Couture; 2° de N.-D. de Champmortier, fond. en sept. 1513,
par J. Houdin, prètre, réunie à la sacristie de ladite paroisse, par décr. du 4 sept. 1742; à la présentat. du curé
et du procur. de fabriq.; dotée d'une maison et jardin, du
champ Mortier et d'un autre, val. 100 l. de reven.; devait une

messe par semaine; 3º du Plessis-Godeau, f. par Godeau. à la prés. du plus proche parent; 1 m. par sem.; 4º de S.-Sébastien, vulgo de Perron-Piau, f. en sept 1516, par G. Péron, chan. de Sillé, à la prés. du curé, dotée, conjoint. avec la suiv., du lieu de Montagneux et des champs de Moutonau et de Lorière, en S.-Georges-le-Gaultier et Mont-S.-Jean, affermés 140 l., dont moitié, 70 l.; 50 de N.-D. du Perron, fond., comme la précédente, même présentat., et moitié du revenu indiqué, 70 l.; 1 m. par sem.; 6º prestim.-Queston, desservie, à l'autel de la Vierge, f. par J. Queston, curé de la paroisse, à la présent. de son plus proche parent; 7º chap. dite des Merceries, f., le 3 oct. 1525, par J. Jousselin et Marguer. Sergent, sa femme, à la présent. du plus proche héritier; dot. du lieu des Merceries en Parennes, affermée 120 l.; 1 m. par sem.; 8º la chapelle d'Ingrandes, en Parennes, dot. du lieu de ce nom, val. 120 l. Le Pouillé soupçonne, que c'est la même que celle qui précède, ce qui ne paraît guere probable.

L'Annuaire de la Sarthe, pour 1838 (p. 66), cite la Besnière comme une annexe de la paroisse du Crucifix et de N.-D. Nous n'en trouvons la mention nulle part ailleurs.

III. Collégiale ou Chapitre de Notre-Dame. Les premiers seigneurs de Sillé, établirent des chapelains, pour desservir la chapelle de leur château, lesquels ont formé, par la suite, un chapitre ou collégiale, sous le titre de Notre-Dame. On ignore le nom du fondateur et la date de la fondation de cet établissement.

« On sait, seulement, dit le Pouillé, qu'en 1250, l'év. Geoffroi de Loudun, rentra dans le droit de patronage qui avait été usurpé. » Cette assertion nous paraît hasardée: le droit de patronage, en pareil cas, appartenait toujours aux fondateurs. Il est plus raisonnable de croire, avec Morand, que ce droit fut concédé à l'évêque diocésain, par quelqu'un de la famille des fondateurs, qu'il lui échut par vacance, ou, comme le dit le Cenomania, qu'il acheta ce patronage, laudabiliter acquisivit. Quoiqu'il en soit, la vigilance de l'évéque Geoffroi de Loudun, qui s'en trouva investi, le porta à faire des réglements, touchant le service divin, et les mœurs des chanoines, qui étaient tombés dans le relachement. Il créa un chef ou Chefecier, à qui il donna la charge des âmes, lequel, par ce motif, devait prendre dans l'année, l'ordre de prétrise. Il règla, que 4 prébezdes seraient presbytérales, et leur annexa, par préciput, à chacune, une maison avec jardin. Il accorda aux chanoines; la présentation d'un vicaire perpétuel (le curé du Crucifix de Notre-Dame ), dont il se réserva l'institution, et set que, tant à l'égard du service divin, qu'à toute autre asion, ils se conformassent aux coutumes et usages a cathédrale, autant que faire se pourrait, et que leur t nombre le permettrait. Ce prélat ajouta à ceux-ci, ieurs autres réglements et statuts, et donna à ces chass, plusieurs livres rares et quantité de reliquaires, on voyait ses armes, accompagnées d'une croix de la Son second successeur, l'év. Geoffroi Freslon, vers confirma les réglements qu'il avait faits, y en ajouta ques nouveaux, et fixa à une rente annuelle de 6 l., venu de la prébende que Geoffroi de Loudun avait vée, pour lui et ses successeurs; le Pouillé mentionne oisième réglement, touchant ce chapitre, fait par l'év. de Froullai, le 18 août 1725.

vant l'Annuaire pour 1834 (p. 126), a vers 1250, le n de Sillé accorda à l'évêque Geoffroi de Loudun, et successeurs, la 1<sup>re</sup> prébende, avec la présentation des s, au nombre de onze. Cette collégiale se composait chefecier, de 9 chanoines, du curé du crucifix et du sipal; ces deux derniers prenaient place au chœur,

ipal; ces deux derniers prenaient place au chœur, les chanoines. La 12º prébende servait à l'entretien enfants de chœur et de l'organiste ». Ceci est en désal, sur beaucoup de points, avec ce qui précède, et ce qui suit. Voici ce que porte le Pouillé, document iel, en cette matière : « Le chapitre se compose d'un n ou chefecier, et de 9 chanoines : l'évêque, qui est prechanoine, nomme de plein droit à ces fonctions. Le sitre présentait, comme on l'a vu plus haut, le vicaire étuel (curé) de la paroisse du Crucifix et de Notree, aux cures de Crissé, de Neuvillette et de Vimarcé yenne), et possédait un fief dans la paroisse de Roueslassé (v. cet art.). Lepaige porte à 4,000 l., le revenu de a collègiale, d'après le Pouillé, dit-il : ce ne peut être ni de 1772, qui n'indique pas le revenu.—On voit, par un ien titre, que, pour les dimes, a le chapitre prenait en oute la paroisse de Notre-Dame, vers la Besnière, depuis la croix de S. Etienne, jusqu'à la Savate (nom d'une amberge); par la rue Esvouse, à la Croix-de-l'Epau (aujourd'mi chapelle); de la Croix, par le chemin qui tend entre les prés du chapitre et de Champagne à la Rafourière; par la Poulainerie, tout le long du petit chemin m va tomber un peu au-dessus du Gué des Cours, au chemin de Sillé à Tronchot; par icelui chemin, à la

marre du pré du Doyen, près Tronchot, et d'icelle marre

α par le milieu d'un vallon et par un petit ruisseau, à α petite douve; par le coin et le bout d'un champ dit a issues de Monthéart, entre l'ancienne maison et la « derne; de là, par le chemin aux Grands-Aistres, a tous les logis sont de Rouessé, fors une petite ma « couverte; en arrivant là, est une grange; en sortan « là, tournoyant par le chemin, à Trigné, et, par le m a chemin, fors un petit clôteau contre Trigné, usu a aux Desrouilleries, jusqu'au coin d'un pré qui join « champ de Divise, par le milieu duquel, traversant le gr « chemin de Sillé à Rouez, l'on entre dans un chemin ( a faut suivre jusqu'au carrefour de Bellusière, vulgo B a tière; et dudit carrefour, revenant vers Sillé, pai a métairie des Loges, par le village de la Robinière, « droit chemin à la Croix-du-Val-des-Prés, et de là à a dard; dudit Godart audit S.-Etienne; et dudit Godard, « le grand chemin du Mans (la rue de Long-Boyau, alo a à la Maladrie, puis à la Croix-Caleu, de la Croix-Cal au carrefour de la Barbotière, au Douet-Marie; et par a Minimes, à l'église de Notre-Dame. — Dans cet encl « le chapitre prend toute la dime, fors et réservé, les ter « des moines de Champagne, qui sont au Val-des-Pr « èsquelles le chapitre de Sillé ne prend rien. Et sont a terres qui en suivent : le champ Engoulvent, d'un jour α le Grand-Champ, de 4 journaux; le champ sur les p a en long, contenant 3 journ.; et joignant aux trois p a de Champagne, contenant 15 hommées ou environ, et α jardins et vergers, maisons, granges, et issues du V a des-Prés. »

Les chapelles fondées et desservies, dans l'église du cl pitre, étaient : celles 1° de Notre-Dame, dite de la Cercle 2º de Notre-Dame, dite de Montreuil, desservie au gri autel; 3° de S.-Paul, dite de Madame, ou vicariale; 4 S.-Julien (1<sup>re</sup>); 5° de S.-Julien (2°). Le chanoine en maine, présentait ces cinq premières au chapitre, qui c férait; 6º de S.-Denis; 7º de S.-Martin, dite aussi de Mads 8º de la Trinité; 9º de S.-Nicolas; 10º de la Foucher 11º le Collége, dont le Paige fixe le revenu à 360 l. chapitre avait la présentation et la collation de ces six d nières; 12° de Ste-Catherine, dite du Chœur; fond. Julien Berdin, prêtre et héritier de J. Berdin, aussi prê 13º de S.-Pierre, f. le 9 mai 1533, par P. Chenay, pré chan. de Sillé, en fav. de tous leurs proches parents; de des champs de la Croix et de la Fuie, en Connée et Pierre-de-la-Cour, val. 80 l.; dev. 1 messe matutin., de 2 Notre-Dame de Piété, par. du Ham (Mayenne), f. t. 1576, par J. Robineau, curé du Ham, en faveur tre natif de cette paroisse ; dot. du lieu de la Guial. 100 l.; chargée de 2 m. par sem. ; 15° de S.-Jean-; f. le 21 nov. 1514, par J. Germont, prêtre de faveur de son plus proche parent; dot. de champs gnes; 1 m. par sem.; 16° de S.-Michel. Ces cinq s étaient présentées à l'évêque, par le chapitre; .-Jacques et de Ste-Géneviève, dite des Gaignards, ii 1497, par J. Gaignard, chan. de Sillé, en fav. proche parent; val. 300 l.; 180 de Ste-Catherine arie, dite de Notre-Dame de la Loyère ou Louillère, uill. Gui de Malnos; 19º de Ste-Catherine de Coresserv. en N.-D. et en S.-Remi-de-Sillé (v. cet art.), Blandin, prêtre, en faveur de son plus proche parent; lieu de Cormulot, en Vernie, et de vignes, val. 72 l.; par sem., en l'église de S.-Remi, et, 1 par an, le jour atherine, en celle de Notre-Dame. Ces trois dernières s. étaient présentées au chapitre, par le plus proche les fondateurs; 20° de la Trinité, dite de la Fres-, en S.-Pierre-de-la-Cour (Mayenne), desserv. en N.-D. de Sillé, à l'autel du Crucifix; f. le 19 août r Pierre, fils de Robert Robidas et Jeanne de la a femme; dotée d'un maison, jardin, etc., au lieu stite-Freslonnière; dev. 1 m. chaque dimanche; le che parent, et, à défaut, le chapitre, la présentait ne; 21º de Ste-Croix, f. en 1522, par J. Amy, , Sillé; dot. d'un champ de 5 journ., près le pont ant, en S.-Germain-de-sa-Coudre; val. 80 l.; 1 m. aine.

'an 1610, un chanoine du chapitre, fait une dispositamentaire, par laquelle il donne à douze enfants, de la ville de Sillé, chacun une aune de serge par leur sera distribuée le mardi dans l'octave de S.-Lesdits enfants assisteront à la procession de e, portant l'étoffe en bandoulière, avec une torche sin, et seront conduits, par le fondateur ou ses s. Ce legs fut servi jusqu'à la fermeture des églises, par le propriétaire de fief d'Oigny, en S.-Remi-

MINIMES. Lepaige (11-108), fixe à l'année 1618, seement des religieux minimes à Sillé. Selon Morand,

nuaire pour l'an XI mentionne : Mémoire pour le e de Sillé, contre M. l'évêque du Mans. Paris, Héris-788; 86 p. in-4°.

Ch. de Cossé, duc de Brissac, alors seigneur de cet ville, leur y fit bâtir une église et un couvent, en 162 auprès de son château. La chapelle de l'ancienne lépreserie de Saint-Jacques, jadis à la présentation des h bitants de Sillé, et celle de S.-Thomas, de l'ancien m noir de Gué-Grecier, toutes deux en S.-Remi-de-Sillé el la présentat. des seigneurs de Sillé, furent données par e à ces religieux, et réunies à leur monastère. Le nomb des religieux, qui était de 3 en 1637, était de 2 seulement 1789, dont 1 ayant le titre de correcteur.

Vers le commencement du dernier siècle, un père Couteau, correcteur probablement, aliéna les dépendaces de cette maison, moyennant un fort pot-de-vin, per baux amphytéotiques, qui n'étaient pas expirés au comme cement de la révolution. La maison, située sur le côte nord de la ville, au bord de la route de Fresnay, est acco pagnée de parterres, de vastes jardins et de champs, enclude hautes murailles: elle fut achetée par la ville, avec dépendances, pendant la révolution, pour y placer l'he

pice. L'église avait été dévastée, en 1794.

HIST. ECCLÉS. L'église de Silviacus (Sillé), est l'une celles que consacra S. Julien, lorsqu'il vint prêcher foi dans le pays des Cénomans. On range aussi cette églis au nombre de celles que fit élever S. Liboire, 3° successe de S. Julien, au siège épiscopal du Mans, dans le mili du 4° siècle; ce qui semble impliquer contradiction. Il vrai que les anciens écrivains ecclésiastiques, en donns ces deux versions, ne distinguent pas entre Sillé-le-Gulaume, situé sur la rive droite de la Sarthe, et Sillé-le-Flippe (dont l'article suivra), situé sur la rive gauche cette rivière.

Avant la nouvelle division du diocèse, faite le je d'après la S.-Remi (1<sup>cr</sup> octobre), de l'an 1230, par l'Maurice, qui supprima les archi-prêtrés, et les remplapar des archidiaconés, les paroisses d'Amné, Berns Neuvy, Ruillé, S.-Julien, et S.-Symphorien-en-Champane, placées alors dans le doyenné de Vallon, de l'arch de Sablé, faisaient partie du doyenné de Sillé.

Assistent aux Etats de la province : en 1508, les 8 15 oct., pour l'examen et la publication de la coutume Maine, les chefecier, chanoines et chapitre de Notre-Da de Sillé, représentés par Edin Simon, leur procureur; 1614, pour l'élection de députés aux Etats-Généraux Sens, les mêmes, par Me Lancelot-Duchesnay, chefecie les curés du doyenné de Sillé, par Me Mimbré, bachel En théologie, curé de Rouez; en 1789, pour l'élect. aux Eus convoqués à Versailles, le chapitre de Sillé, et les

religieux minimes de la même ville.

HIST. FÉOD. La seigneurie de la ville de Sillé, était une Daronnie annexée au château, laquelle se composait, outre La dite seigneurie de Sillé et de S.-Remi, de celles de Crissé et du Grès. Sa mouvance s'étendait sur 24 autres paroisses, en tout ou en partie, notamment sur celles de Rouessé-Vassé, de S.-Georges-sur-Erve (Mayenne), à cause du château de Folletorte, démembrement de la terre de Vassé ( v. IV-650); de S.-Germain-de-Coulamer (Mayenne), à cause de la terre de Classé, autre démembrement de celle de Vassé, et même pour la plus grande partie du surplus; d'Auvers-sous-Montfaucon, à cause de la terre de ce dermier nom; et de Mareil-en-Champagne, par le moyen de la terre de Montfaucon, dont elle relève en première instance; de Pezé-le-Robert, au sujet de laquelle, en 1402 et 1414, le seigueur de Pezé rend aveu au baron de Sillé: en 1597, le seigneur châtelain de Pezé est maintenu, contre les prétentions des barons de Sillé, dans ses droits de haute, moyenne et basse justice; et, en 1693 et 1702, des arrêts sont rendus par le parlement, en faveur du seigneur de Pezé, pour voies de fait exercées par les officiers du baron de Sillé, contre les gens de ce seigneur (v. art. PEZÉ, 1v-417, 428, 429); de Mont-S.-Jean, à cause des terres et fiefs de Courtarvel, la Lucazière, Mondon, la Motte-Pichard, la Bermondière, Combran ou Combron, la Cour de Cordé; de Douillet, pour le fief de la Bernar dière, s'étendant aussi dans cette paroisse, et pour celui de Cour-Toussaint; de Montreuil-le-Chétif, pour le fief de Tame; etc., etc. Au sujet de la terre de Folletorte, en S.-Georges-sur-Erve, Lepaige rapporte que, lorsque les eigneurs de Sillé et ceux d'Evron, qui étaient les religieux bénédictins, représentés par leur abbé, se faisaient le guerre, le premier qui se rendait au château de Folletorte, avait droit d'y être admis, et d'y séjourner attant qu'il le voulait. Outre le château de la ville de Sille, il en existe un autre, en ruine, dans la forêt du meme nom, qui sera décrit ci-après, à l'art. de celle-ci. On ignore s'ils ont subsisté ensemble, et ont appartenu à des seigneurs différents, ou à plusieurs membres de la maison de Sillé, comme semble l'indiquer l'anecdote rap-Portée plus haut, en décrivant le château situé dans la Ville.

Il ne semble point avoir existé de lettres d'érection de la

e.

baronnie de Sillé. Il paraît en être d'elle, comme de beaucoup d'autres du royaume, qui ne tenaient leur titre que de celur de baron, baro, mot qui signifie vaillant, dans sa plus noble acception, que portaient tous les grands seigneurs, dant\_ les 11º et 12º siècles, lequel était inhérent à leur personne et communiquait celui de baronnie, aux terres qu'ils possi sédaient, au lieu de le recevoir d'elles, comme cela em · lieu plus tard. Ce titre de baron, fut donné d'abord à la de mesticité de nos premiers rois. Ces domestiques devinre plus tard les officiers, puis les intendants, et, enfin, L grands vassaux de la couronne, jusqu'au temps où

commencèrent à n'être plus que des dignitaires.

Le baron de Sillé, était l'un des vassaux de l'évêque Mans, et au nombre de ceux qui devaient l'assister et le s l'aveu de l'évêque P. de Savoisy, du 23 janv. 1394 : « Itece que tient de moy, tant en fief, domaine, qu'en justice Guillaume, sire de Sillé-le-Guillaume, qui m'est tenu aiche à porter le jour de ma réception, du prieuré de S.-Oues, en la compagnie des autres, en l'église du Mans, et de servir au disner de coupe, ou de verre, ou de hanap, 🐠 d'aucune autre vaissel en quoi boire, au jour de mache réception, et de ce me servir, tant comme le disner durera; lequel disner d'iceluy jour accompli, ledit sire de Sillé pourra prendre ou emporter ladite coupe, ou verre, ou hanap, ou vaissel, ayant servi audit disner, comme sien. »

Les premiers seigneurs de Sillé, que fasse connaître l'histoire, portèrent le nom de ce lieu, selon l'usage ordinaire des premiers siècles de la féodalité. On ne peut qu'indiquer les noms d'un certain nombre d'entre eux, mais non leur

exacte filiation.

I. Maison de Sillé. = 1º Guillaume 1er, celui, probablement, qui a donné son surnom à la ville de Sillé, vivait du temps de l'évêque Sigefroy, 960-993. Ayant assassiné, en trahison, dans la forêt de Millesse, le baron de Saint-Loup, seign. de Milesse et de Tucé (v. ces art.), il lui fet prescrit, à titre de pénitence, de faire bâtir, au lieu du meurtre, une chapelle, afin de faire prier Dieu pour l'âme. du défunt, ce qui fut exécuté. = 2° HUGUES, 1067-1081. s'attacha au parti du jeune comte Hugues III, et de sa mère Hersende, avec Geoffroi de Mayenne, contre le duc de Normandie (v. PRÉC., HISTOR., LXXXVIII et, ci-après, HISTORIQ.). = 3° GUILLAUME II. En 1094, Robert II Talvas, surnommé le Diable, comte d'Alençon et de Bélesme, allié de Guillaume-le-Conquérant, roi d'Angleterre et duc de Norman3

die, étant venu assièger le château de Saint-Cénery, Guillaume qui, avec beaucoup d'autres seigneurs du Maine et du Perche, tenait pour le parti du comte Hélie de la Flèche, se porta au secours de Robert Giroie, à qui cette place appartenait, ce qui força Robert à en lever le siège (v. v-151). = 4º ROBERT assiste, avec les seigneurs de Sablé, de Mayenne, de Laval et plusieurs autres de la province du Maine, à la bataille, improprement nommée de Séez, qui donna au mois de décembre 1118, sur la rive droite de Sarthe, entre le château d'Alençon et Hertré, au lieu applé encore le Champ de la Bataille, que Foulques-seleune, comte d'Anjou et du Maine, livra aux troupes de Henri Ier, roi d'Angleterre et duc de Normandie, qui y perdit Mmille hommes (v. BIOGR., XCVIII). Robert, qui y commanda corps de bataille, ne mourut qu'en 1120, s'il est vrai me ce fut lui qui, en cette année, fit construire les halles, ar la place de ce nom. = 5º BERNARD. Au mois d'oct 1114, a plutot 1 120, Bernard fonda, dans le faub. de la Magdeleine de la ville du Mans, l'abbaye de Luceau, autrement de N.-D. du Parc de Beaulieu (1-118). Hugues, Richard, Hubert Simon, ses fils, ratifient cette fondation, en présence de Physicurs seigneurs.

Geoffroi et Guillaume de Sillé, neveux de Gui de Sablé, ssistent, comme témoins, en 1151, à un acte par lequel roi d'Angleterre Henri II, comte du Maine, confirme un con fait par le comte Geoffroi, son père, au prieuré de la ontaine-S.-Martin (v. cet art.). » Nous avons établi, à art. sablé (1v-745), que ce Gui n'était point au nombre ces seigneurs de Sablé, bien qu'il pût être de leur famille. Nous remarquerons aussi, que Geoffroi et Guillaume, de-

vaient être neveux ou cousins de Bernard.

On compte les seigneurs de Sillé, au nombre des bienfai
Curs de l'abbaye de Bellebranche en Anjou, fondée par

Bobert 11 de Sablé, en 1152. La date des actes qui leur

Conse droit à ce titre, et qui peut être de beaucoup anté
Tieure à celle de cette fondation, ne permet pas d'indiquer

Luquel d'entre eux il appartient. Dans une charte, qu'on

dit être adressée à un Guillaume de Sillé, mais qui doit l'être

à Bernard, le roi d'Angleterre Henri II, comte du Maine et

d'Anjou, le charge de faire rendre aux chanoines, qui des
servent sa chapelle de S.-Pierre-de-la-Cour, du Mans, la terre

de Rossego, qu'ils tiennent de ses bienfaits. Denise de Sillé,

femme de Fromond Raondel, dont il sera parlé à la fin de

cette histoire féodale, était probablement la fille de Bernard,

ou sa nièce. = 6° hubbert, 3° fils de Bernard, probablement,

1190-1214, fait cession aux religieux du monastère de Couture du Mans, de la juridiction du bourg de S.-Remi-d Sillé (v. v-579). Hersende de Sillé qui, en 1206, donne sc consentement à la fondation de la collégiale de la Guierch par Guillaume son mari, seigneur dudit lieu, devait êt sœur ou fille d'Hubert. = 7° GUILLAUME III, qui paraît êt fils de Hubert II, assigne, en 1254, aux chanoines du Man sur sa seigneurie, 5 l. mansais de rente perpétuelle, do partie pour la panneterie, à la charge de donner tous L jours le pain du chapitre, au seigneur de Sillé, quand il trouverait au Mans; et partie, pour la fondation de son a niversaire. Guillaume figurait au nombre des chevaliers ba nerets, sous Philippe-Auguste. Le même Guillaume, Guil mus de Silliaco, assiste à un parlement tenu à Paris, p Louis VIII, en 1223, dans lequel on remarque aussi Amav de Craon, sénéchal d'Anjou, et Raoul III, vicomte de Bez mont. Il y fut réglé, que toutes les sommes dues aux jui seraient payées à leurs seigneurs, en trois années et trois termes; que le roi ne pourrait retenir dans ses dom. nes, les juifs de ses barons, et chaque baron, ceux du ron des autres barons, soit qu'ils cussent, ou non, juré d'obs ver ce réglement. Le comte du Perche, le vicomte Beaumont, le seigneur de Sillé, avec un grand nombre d'a tres seigneurs, souscrivirent cette ordonnance, à laquelle trouvaient leurs sceaux. Guillaume fut l'un des vassaux Charles III de Valois, comte du Maine et d'Anjou, qui, 1301, s'opposa à la levée de l'aide que ce prince demanda à s barons, à l'occasion du mariage de sa fille ainée. V. BIOGI CX.=8º GUILLAUME IV, en 1312, fait la foi et l'hommage, à l'é P. de Longueil, pour la terre et châtellenie de Montfauco dans la paroisse d'Auvers, dont il avait partagé l'un de s puinés, à la charge du paiement annuel de 60 l. de cire rendue au Mans, à la fête de Toussaint; et, par le mên acte, il s'avoue vassal de l'évêque, à cause de sa seigne rie de Sillé. En 1314, Guillaume marie sa fille Philippine, Jean de Vassé, dit Grognet, écuyer (v. l'art. rouessé-vassé = 9° GUILLAUME v. On ne peut se dispenser de disting du précédent, dont il était probablement le fils, Guillaum de Sillé, chevalier, qui, dans un hommage de l'an 1384 avoue devoir au comte du Maine, trois chevaux de service pour les terres et seigneuries qu'il tient de lui ; et Guillaume sir de Lillié (sic), le même, sans doute, qui, en 1387, ren hommage à la duchesse d'Anjou, comme comtesse d Maine. Guillaume IV, serait plus que centenaire alors, ces actes émanaient de lui. Guillaume v épousa Béatrix d Coulens, dont Anue, mariée à Jean de Craon, sire de Montejean, et Béatrix, abbesse d'Etival, de 1412 à 1434. — Par des lettres, datées du 18.º de sept. 1363, dont le vidimus se trouve dans un manuscrit de Ducange, conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, où notre compatriote, M. le lieutenant de vaisseau de l'Estang, grand amateur d'anciennes chartes, en a pris une note, qu'il a eu l'obligeance de mous communiquer, Guillaume de Sillé, Amauri, seigneur de Craon, et onze autres gentils hommes du Maine et d'Anjou, l'obligent à payer, pour des motifs qui n'y sont pas indidqués, une somme de 10,500 livres d'or, à Perrot d'Uziez. — En 1441, Guillaume de Sillé est au nombre des braves gentils hommes, angevins et manceaux, qui coururent aux secours des habitants de S.—Denis-d'Anjou, assiégés dans leur église, par un parti d'Anglais (v. art. SABLÉ, IV-785).

II. Maison de Craon, branche de Montejean.—10° jean ECAON, ou Jean rer de Sillé, devient seigneur dudit lieu, par son mariage avec Anne de Sillé, dont il vient d'être Parié. = 11º JEAN II, seigneur de Sillé, fils des précédents, 1430, épouse Marie, fille de Hardouin VIII, baron de Mailé, et de Pernelle d'Amboise, dame de la Roche-Corbon. Jean, ayant dissipé son bien, vend Sillé à Bertrand de Beauvau, seign. de Précigné, en Touraine. Louis, son fils ainé, plaida longtemps, mais sans succès, pour opérer le retrait des terres de sa maison, aliénées par son père. Marie, fille de Jean II, épousa Jean III de Champagne, fils de Jean II, seign. de Pescheseul et de Parcé, mariage d'où mquit Anne de Champagne, qui fut mariée à René de Laval, baron de Raiz, de la Suze et de Briolai, dont elle eût Marie, bériuere de la maison de Raiz. Est-ce un fils de Jean II, dequi D. Lobineau (Hist. de Bretagne) dit, qu'avant l'an 1440, Gilles, seign. de Sillé, était l'un des principaux ministres des Passions du maréchal de Raiz? — La famille de Montejean avait pour armes : d'or, fretté de gueules.

III. MAISON DE BEAUVAU. = 12° BERTRAND DE BEAUVAU, chevalier, baron de Précigné (en Touraine), de Sillé-le Guillanne, de Briançon du Louroux, etc., conseiller et chambellan du Roi, président de ses comptes, grand conservateur de son domaine, et aussi conseiller du roi de Sicile, dec d'Anjou, capit. de son chastel d'Angers, meurt en 1474, et est enterré dans l'église des Augustins d'Angers, appelés les Sacs, de la forme de leur vêtement, dont il était le bienfaiteur. Jeanne, sa fille, épousa Jean v de Bucuil, amiral de France, comte de Sancerre, le fléau des Anglais, qu'il chassa du Mans et de la province du Maine, et dont il

défit quatre mille, près de Beaumont-le-Vicomte, à la tétent de 40 lances seulement (v. l'art. VIVOIN). == 13° ANTOINE DESE BEAUVAU. En 1481, Gui du Parc, abbé de Beaulieu, reconnaît aux assisses de Sillé, en présence d'Ant. de Beauvau, chev., seign. dudit lieu, que les barons de Sillé, son fondateurs de son abbaye. Antoine était premier président de la chambre des Comptes, en 1497. = 14° LOUIS DE BEAUvau, écuyer, sire et baron de Montejean, seign. de Précigné, baron de Sillié(sic)-le-Guillaume, de Beçon, de Briançon du Louroux, de Combour, etc., mari de Jeanne. fille de Tanegui du Chastel, grand-maître de Bretagne, dame de la Bellière et de Combour, rend aveu, en 1489, pour les baronnie de Sillé-le-Guillaume; et, en 1499, Marguerite de Beauvau, femme de Gilles Couvion, chev., seign. de Sarcé < rend également aveu au comte du Maine, pour devoirs féodaux lui appartenant, sur la terre et seigneurie dudit Sillé comme fille d'Antoine de Beauvau, probablement, et sœur 🛲 de Louis. == 15° mineurs louis de Beauvau. En 1508, lee < 9 et 15 oct., M<sup>tre</sup> René de Montejean, protonotaire aposto— lique, ayant le bail (la tutelle) des enfants mineurs de Louisme seign. de Montejean et de Sillé, comparaît pour ceux-ci, pas M<sup>tre</sup> Nicolle Rochereau, son procureur, aux assemblées detrois-ordres de la province, pour l'examen et la publication de la coutume du Maine. JACQUES, l'ainé de ces mineur meurt sans postérité, après 1516. = 16° RENÉ, son frère es successeur, chev. de l'ordre du Roi, maréchal de France, mourut en 1538, ne laissant point d'enfants de Philippe de Montespedon, sa femme. = 17° ANNE de Montejean, leur sœur, devient alors baronne de Sillé.

IV. Maison d'Acigné. = 18° Jean VII d'acigné, seigneur de Fontenay, baron de Coëtmen, etc., que Jeanne épousa en secondes noces, entre, par ce mariage, en possession de cette baronnie. = 19° Jean VIII leur fils, s'allie à Jeanne, fille de Jean du Plessis et de Marie de Coësme, et meurt en

1573, laissant une fille, = 20° JUDITH D'ACIGNÉ.

V. Maison de Cossé.=21° charles de cossé, comte de Brissac, depuis maréchal de France, devient baron de Sillé, en épousant Judith d'Acigné. Celle-ci meurt le 11 janvier 1598; son mari, en 1621. Ce fut ce dernier qui, comme on l'a vu, établit les religieux minimes, près de son château de Sillé. Sa mort doit être mal fixée, à l'année 1621, puisqu'on donne la date de 1623, à la construction de l'église et du monastère, qu'il leur fit bâtir. = 22° François de Cossé, duc de Brissac, fils de Charles, hérite de la terre de Sillé, à la mort de son père, et la donne en mariage à Marie sa fille.

VI Maison de la Porte. = 23° charles de la Porte, Chevalier, duc de la Meilleraie, baron de Montreuil-Bellay, Pouse Marie, fille de François de Cossé, qui lui apporte en dot la baronnie de Sillé.

VII. Maison de Cossé, pour la 2º fois. — 24º marie DE cossé, devenue veuve, reud aveu en 1669 et 1681, pour les baronnies de Montreuil-Bellay et de Sillé-le-Guillaume. ses vassaux, en supprimant, autant qu'il nous est possible e les distinguer, ceux de la baronnie de Montreuil, étaient: Lagdel. de Beaumanoir, Ve de R. de Froulay, comte de Tessé; L. de Beaumont, seigneur de Claunay (sic); R. de Bouillé, **comte de Va...; L. de Bourbon, prince de Condé, seign.** Chources; L. Alex. Cantineau, seign. du Coudray; Gilles 🗲 arré, Sr des Loges; Gaspard de Champagne, Cte de la Seze; Cl. de Chapuiset, écuyer, mari de Félice de Couason, seign. de Montreuil et de Ruillé; L. de Cheurue, Sr ✓ Vaux, seign. de l'Etang de Génes, et P. de Cheurue, son Trère ainé; R. de Courtarvel, seign. de Pezé; le seigneur des Ecotais, en la par. de Grazay (Mayenne); Th. de Laval, Chev., seign. de Tartigny; R. de Mare, écuyer, Sr de Bres-Veauet de Champfour; Cl. Reynauldin, seign. de Vallon, procur.-gén. au Grand-Conseil; Ant. de Rivau, seign. du Plessis-Milon; J. de la Rivière, écuyer, bailli de la prévôté royale du Mans; Marguer. Renée de Rostain, Ve de H. de Beauvoir, chev., marquis de Lavardin; Joachim le Sanglier, mari de Jeanne de Laval; R. Sevin, Sr des Apréz, écuyer; be 4 Joachim de Vallée, Sr de Passay; H. Fr. de Vassé, à cause de sa châtell. de Vassé, par. de Rouessé; J. de Vassé, seign. de Folletorte; Jacq. de Vaugiraud, Sr de la Cousture, près Bouillé. Les armes des Cossé de Brissac, étaient : de sable, a 3 fasces d'or, dentelées par le bas.

\*

KC :

وحويز

ar:

, ki

Der

!

VIII. MAISON DE LA BAUME-LE-BLANC DE LA VALLIÈRE. = 25° MARIE ANNE, princesse de Conti. Louis XIV achète de la dame de la Porte, ou de ses héritiers, la terre de Sillé, et la donne à Marie Anne, sa fille naturelle légitimée, issue de Louise Franç. de la Baume-le-Blanc, sa maîtresse, créée par lui duchesse de la Vallière. Marie Anne, Ve d'Armand-Louis de Bourbon, princesse de Conti, rend aveu pour la baronnie de Sillé, en 1704 et 1716. = 26° Louis césar de LA BAUME-LE-BLANC, duc de la Vallière, pair et grand fauconnier de France, chevalier des ordres du Roi, et brigadier de ses armées, cousin-germain de la princesse de Conti, hérite de la terre de Sillé, en qualité de son légataire universel substitué. En 1740, il rend aveu pour le duché-pairie de la Vallière, ensemble les fief et seigneurie de Sillé-le-Guillaume. Il avait épousé, en 1732, Anne Julie

Françoise de Crussol.

IX. Maison Gaucher de Chatillon. = 27° Louis GAU-CHER DE CHATILLON. Adrienne Emilie Félicité, fille de Louis César, née en 1740, porte la terre de Sillé à Louis Gaucher, duc de Chatillon, en Poitou, qu'elle épousa en 1756. Elle comparaît, par représentation, étant veuve de ce duc, à l'assemblée des trois ordres de la province, en 1789. 28° AMABLE EMILIE DE CHATILLON, leur fille, épouse séparée de biens du Sr de Crussol, duc d'Uzès, meurt, plus qu'octogénaire, en 1840, en possession de la terre de Sillé, dont fait partie la forêt du même nom, moins le château, donné à la ville, par suite d'émigration. Cette terre passe, après elle, par moitié, aux enfants de feu le duc de Crussol, son fils: M. le duc de Crussol, qui a épousé Mile de Talhoust, et le jeune duc de Tourzel (v. l'art. sourches), mineur, issu de Mile de Crussol, duchesse de Tourzel, décédée; et, pour l'autre moitié, à Mme Ve marquise de Rouget, sa fille.

En 1766, suivant un procès-verbal de visite et montrée, dressé à l'occasion de l'entrée en jouissance des fermiers de la baronnie de Sillé, les Srs Thellot fils, négociants à Laval, J. Georget et J. Corbin, cette terre se composait, quant aux lieux bâtis, outre le château : de la forge de l'Aune, et la métairie de Bures, en Montreuil-le-Chétif; — le moulin de Bernet, la métairie de la Morlière, celle de Courtoussaint, où se trouvait, à l'angle de la boulangerie, une tour en ruine, de temps immémorial, en Douillet; la métairie de la Touanerie, la closerie de la Cour-de-Cordé, le moulin du Bas, en Mont-S.-Jean; — la métairie de la Mortellerie, au Grèz; — la métairie, ancien fief, de Gué-Grécier, en S.-Remi-de-Sillé; — la métairie de la Celle, en....; — le four à ban, la maison de Beauvau, le moulin des Defais, en Sillé; en lieux non bâtis: — Etangs des Defais, Grand-Etang, étangs des Fontaines, Neuf, des Morlières, en Sillé; de Malvoisine et de Roulette, en Mont-S.-Jean; de Cordé, en Montreuil. La forêt n'est point comprise dans cet inventaire, comme étant réservée, probablement.

La terre et baronnie de Sillé, avait droit de haute, moyenne et basse justice, relevant, principalement, au siège de la juridiction du marquisat de Mayenne, et, pour le surplus, au siège présidial du Mans, par celui de la baronnie de Touvoie. Ressortaient à cette juridiction, nuement, les deux paroisses de Sillé, S.-Remi compris, et celles du Grèz et de Crissé; par appel, la juridiction de Rouessé-

Vasé, d'Auvers-sous-Montfaucon, et autres, indiquées plus hant, comme relevant de cette baronnie.—La juridiction de la baronnie de Sillé, était exercée par un bailly, un lieuten., un avocat et procureur fiscal, et un greffier. En 1780, le bailly, juge civil, criminel et de police, de la ville et baronnie de Sillé, était, en même temps, maître particulier des eaux et forêts de cette baronnie.

Ainsi qu'à Savigné-l'Evêque (v. cet art.), il y avait à Mé, un sergent prévôtal, appelé la Fillette de Sillé, et un sergent fieffé du bailliage, lesquels étaient tenus d'assister à la course des lances, au Mans, le dim. des Rameaux. On voit figurer au procès-verbal de cette cérémonie, le jour de Paques-Fleuries, 14 mars 1614, Marin Bouttier, dans le premier de ces offices, et Mathurin Vallienne, dans le second. Précédemment, en 1391, Robin Bouchart, alids Bouchait, rend aveu au comte du Maine, pour la sergentrie fayée de Sillé, et, en 1451, J. Bouchart, seigneur de la Minsterie, al. Mesterie.

Un four à ban et plusieurs notaires, étaient établis ancien-

nement à Sillé.

Deux arrêts du parlement, des 12 août 1693, et 6 mai 1702, condamnent les voies de fait exercées par les officiers de la baronnie de Sillé, envers les gens du seigneur

de Pezé, son vassal (v. cet article).

AUTRES FIEFS ET HOMMES NOBLES EN SILLÉ: 1º Fontaine. Par son testament, de l'an 642, l'évêque du Mans S. Hadoing, laisse à Bodilus, son parent, la terre de Fontaine, dans le pays de Sillé, in pago Silviacensi. Est-ce belle-Fontaine, jolie maison de campagne, située dans les dehors sad de la ville, à l'entrée du vallon, qui sépare les deux coteaux de Sillé et d'Oigny? — 2º Vau-Girault? Par ses leures de l'an 1210, Cantorius, official de l'église du Mans, dresse l'acte par lequel est terminée une contestation, entre l'abbaye de S.-Vincent du Mans, et Denise de Sillé-le-Guilaume, Ve de Fromond Raondel, au sujet d'une rente de 10 s. mansais, sur une vigne située à Vau-Girault, in valle Giraldi, donnée en perpétuelle aumône, à ladite abbaye, Par Raoul Raondel et ses héritiers, du consentement de ses deux fils Guillaume, moine, et Fromond, laïque; contes-Lation pour laquelle le pape, devant qui elle avait été porte, en appel, avait délégué, pour la juger, le doyen, le souschantre et un chanoine de Chartres , nommé de Berou. Par cet accord, Denise reconnaît la rente, promet de la payer, tant qu'elle sera en possession de cette vigne, et, après elle, ses héritiers.—3º les Naudières. Marguerite Chesnay, femme séparée d'avec le seign. des Naudières, est taxée au rôle d'arrière-ban, dressé en 1675.—4° Bois-des-Cours, par. de S. Etienne, terre dont une partie était hommagée et le surplu en censif. — 5° Chauffour? Jean François de Moré, seign de Chaufour (terre en Crissé, v. cet art.), et L. de Moré seign. du Val, au Ribay (Mayenne), sont appelés à l'arrière-ban du Maine, en 1689. — 6° Michel Meslant, à Sillé le-Guillaume, est porté sur le même rôle de ce ban, e la même année; et — 7° Gabriel Pinard l'ainé, doct. e médecine, contrôleur des guerres, sur celui de 1675.

Sillé était l'une des résidences des brigades de mare chaussée, des provinces d'Anjou, Maine et Touraine, de

lieutenance du Mans.

Un grenier à sel y était établi, dont le ressort s'étenda sur 25 paroisses : sa consommation annuelle était de muids. Les officiers de ce grenier à sel, étaient : un prosident, un grenetier, un contrôleur, un procureur du

et un greffier.

Cette ville possédait aussi, une direction des aides et belles, composée d'un directeur, un receveur général, recev. de gabelles, un contrôleur, un entréposeur de tabacs, un changeur, et plusieurs autres commis des aidet gabelles, pour la surveillance de l'entrée des sels, de boissons et de la viande; celle-ci était taxée alors, comme

pain.

HIST. CIV. — I. ETABLISSEM. DE BIENFAISANCE. = 1° M ladrerie. Sillé possédait une léproserie, ou maladrerie, l'ordre de S. Lazare, dépendant de la commanderie Mans, modò de Guéliant, unie à l'hôpital de la même vil en 1702. Située sur le territoire actuel de S.-Remi-de-Sille et sur le chemin qui conduit à ce bourg, nous en avo décrit le bâtiment à cet art. (v-589). = 2° Hospice 0 Hôtel-Dieu. On ignore l'époque de son établissement, don quelques personnes voient la fondation, dans l'arrêt d conseil, du 18 mai 1702, qui y unit les biens de la mala drerie. Mais l'expression même d'union, suppose une exit tence antérieure à cette disposition. Cet hospice jouissa de 2,073 l. de revenu, en 1789, et était administré alors, pa trois sœurs de la Chapelle-au-Riboul : ces étaient réduits à 1,473 f., en l'an xIII (1805). L'établisse ment fut transféré, en 1790, dans la maison des religier minimes, alors vacante, située dans une belle et sair exposition, ainsi qu'on l'a vu plus haut. Un arrêté de consuls, du 27 messidor an XI (16 juill. 1803), autoria la commission administrative de cet hospice, à accept

l'offre d'abandon, faite par le cit. R. L. Maslin, ex-recevour du district, de tous ses droits, comme soumissionnaire des maison et enclos des ci-dev. relig. minimes de Sillé, ainsi que celle faite par Mme Regnard de la Brainière, de Pourvoir de ses deniers, et à titre de donation gratuite, en Aveur des pauvres de l'hospice, alors transféré dans cette maison, au remboursement des frais et avances effectués par le cit. Maslin, et de tout ce qui peut rester dû à la république, en conséquence de la soumission de celui-ci. Autres bienfaits, dont cet hospice a été l'objet : 1º donation, par La Doc Blin, d'un mobilier estimé 168 f. 60 c., et de la jouissance de quatre parties de rentes viagères, montant ensemble à 153 f.; 2° donat., par les Sr et Dme Lesourd, pour leur admission audit hospice, de deux immeubles évalués à 800 f., et d'un mobilier estimé à 165 f.; 3º legs, par La Des Bellanger, d'une rente annuelle et perpétuelle de 600f., à la charge, par l'hospice, de payer au bureau de bienfaisance de Sille, une somme de 1,800 f., dont ladite dame lui est débitrice, et d'admettre deux pauvres malades de S.-Remi-de-Sillé; lesdits dons et legs, autorisés par décrets et ordonn. royales, des 6 juill. 1810, 29 mars 1811, 29 août 1829 et 22 déc. 1838. — L'hospice de Sillé, administré par une commission de 5 membres, et desservi par 3 sœurs d'Evron, dont une chargée des petites écoles, entretient 17 lits, dont 9 pour les hommes, et 8 pour les femmes. Ses revenus consistent : en redevances en argent et en nature, 3,189 f. 25 c.; rentes sur l'état, sur la commune, et sur particuliers, 730 f. 03 c.; intérêts de fonds placés, 72 f. 99 c.; total, 3,922 f. 27 c. — Par l'intervention de MM. Provost, juge de paix, et Coutelle, maire de S.-Remi-de-Sillé, mandataires de M. Lancelin, propriétaire de la terre de Bouillé, en Torcé (Mayenne), l'hos-Pice de Sillé, vient d'échanger les fermes de la Maladrerie, de la Brochère, situées en S.-Remi, produisant un re-You de 2,800 f., non susceptibles d'augmentation, et dont les bâtiments sollicitent des réparations; contre ladite terre deBouillé, offrant un revenu de 3,600 f., garanti pendant 20 ans, et moyennant une somme de 15,000 f., payée par le neur Lancelin. La terre de Bouillé se compose, de beaux batiments de fermier, de belles terres et de belles prairies, pouvant être améliorées, au moyen, surtout, d'un fourneau à chaux établi dans la cour dudit lieu. On attend l'ordonn. royale, qui doit autoriser cet échange. = 3º Bureau de Biensaisance. Cet établissem. a été l'objet des dons suivants: 1º legs aux pauvres de Sillé, par le Sr Lambert, d'immeubles et objets mobiliers, s'élevant ensemble à 8,795 f.55 c.4 20 somme de 1,800 f., due par la D<sup>me</sup> Ve Bellanger, et don celle-ci a chargé l'hospice (v. ci-dessus). Ordonn. royal-d'autorisat., des 26 août 1829 et 22 déc. 1838. Le bureat de bienfaisance, qu'administre une commission, également de 5 membres, jouit de 432 f. 66 c. de revenu fixe, possédait, en 1838, un capital de 300 f. — Nous avont parlé plus haut, au paragraphe HIST. ECCLÉS,, d'une accienne fondation de bienfaisance, consistant en un des

annuel d'étoffe, à 12 enfants pauvres de la ville.

II. Instruction publique. = 1° Collège. Fondé par collégiale ou chapitre de Sillé, le collége de cette ville étame comme on l'a vu à l'HIST. ECCLÉS., à la présentation et c lation de ce chapitre. Doté d'une maison avec jardin \_\_\_\_ jouissait, en outre, d'un revenu annuel, dont la quotité fort incertaine, Lepaige le portant à 360 l. seulement, == renseignements particuliers à 900 l., l'Annuaire pour 1 (p. 129) à 1,000 l., et celui pour 1834 (p. 222), bien qui du même auteur, à 1,500 l. Les biens de cette fondatiofurent aliénés pendant la révolution, à l'exception de maison priorale, devenue celle du presbytère actuel. décret impérial déjà cité, daté de Colbentz, le 2º comp mentaire an XII (19 sept. 1804), affecte le château de Silla alors sous le séquestre, comme bien d'émigré, au placemes de l'école secondaire de Sillé. L'article 1er est ainsi conçu « Les bâtiments du ci-devant château de Sillé-le-Guillaume, à l'exception du verger, de huit ares, et du jardin, étant à la suite, contenant sept ares, est concédé à cette commune, pour l'usage de son école secondaire, à la charge, par elle, de remplir les conditions prescrites, et, en outre, d'indemniser les locataires, en cas d'éviction.» Une ordonnance royale, du 14 août 1837, remet à la ville de Sillé, le château, deux jardins, un abreuvoir, tels qu'elle en jouissait à l'époque du 9 avril 1811, et lorsqu'elle en fut dépossédée, par arrêté préfectoral, du 16 janvier 1815, lequel est et demeure annulé, pour excès de pouvoir. — Le collége actuel, pou lequel la ville fournit un local au château, compte 25 pensionnaires et autant d'externes. Deux régents, dont l'un ayan le titre de principal, y enseignent le latin, jusqu'à la 🏄 in clusivement. = 2° Ecole primaire de garçons. Le principa du collège, était chargé anciennement des petites écoles de garçons. — L'école primaire actuelle, pour laquelle la ville fournit également un local, dans le même édifice, est entre tenue, au moyen d'une allocation communale annuelle de 400 f., pour le traitement de l'instituteur. Elle est fréquen

Payants. = 3° Ecole primaire de filles. Les sœurs de l'hospice tenaient, comme aujourd'hui, les petites écoles pour les filles pauvres. L'école primaire, que font les sœurs du même établissement, aux filles des indigents, sans allocation spéciale, reçoit de 110 à 160 enfants. — Une autre école de jeunes filles, avec pensionnat, tenue par 4 sœurs d'Evron, autres que celles de l'hospice, dans le bâtiment de l'ancien collége, dépendance de l'hôpital, étant un établissement privé: nous renvoyons à en parler, au paragraphe ÉTABLISS. PARTIC.

III. HALLES. 1º Les grandes ou anciennes halles, situées sur la place de ce nom, appartenaient au seigneur, et furent construites, à ce qu'on croit, vers 1120, par Robert de Sillé. Echues en partage à la république, par suite d'émisation, elles furent vendues par le gouvernement, et aches par la ville, en 1811. On regrette une vaste salle d'audience, qui se trouvait au-dessus autrefois, et qui serait fort utile aujourd'hui. — 2º La petite halle ou halle au blé, construite par la ville, sur la place S.-Etienne, en remplacement de l'église paroissiale de ce nom, a été détruite en 1838,

Comme on l'a vu plus haut.

Historique. D'après les faits historiques que nous allons rapporter, Sillé semblerait avoir dû être entouré d'une enceinte fortifiée autrefois, qui ne se serait pas bornée au château, et dont il ne reste plus aucune trace aujourd'hui. Un fait bien extraordinaire, c'est qu'aucun de ces faits ne semble se rapporter au vieux château de la forêt, dont nous avons parlé, qui, cependant, présente les traces d'une place forte, beaucoup plus importante que le château situé dans la ville (v. sa descript., ci-après, art. SILLÉ) (forêt de), et d'où partaient, dit-on, des souterrains qui correspondaient avec celui-ci. Nous ajouterons, qu'aucun fait historique connu, ne justifie non plus, la tradition relative au meurtre de deux des trois frères de la maison de Sillé, rapporté plus haut, à la description du château de la ville, et dont celui-ci aurait été le témoin.

— En 770, l'évêque Gauziolène ou Gauzelin, d'indigne mémoire, meurt à Sillé, selon les uns; dans un village près de cette ville, selon d'autres; « au village de Ste-Marie et de S.-Gervais-de-Sillé, » selon P. Renouard (1-172); ce qui paraît être une erreur, du moins quant à ce dernier nom, que nous ne sachons pas avoir été porté, par aucune des

deux paroisses de Sillé.

L

2

- En 1071, sous le potificat de l'évêque Arnauld, les vi

habitants du Mans, qui avaient pris parti pour leur je comte Hugues III, et pour sa mère et tutrice Hersenc égorgent la garnison normande, qu'avait établie dans le ville le duc de Normandie, Guillaume-le-Bâtard, com titeur de ce prince, et se placent sous le gouvernement Geoffroi de Mayenne, à qui Hersende avait confié la dire tion des affaires de son fils (PRÉC. HIST., XC.). Fatig des exactions et des vexations de la princesse, les mances se soulèvent et forment entre eux une association, jurée organisée, sous le nom de Commune, qui a été la pl mière origine du pouvoir électif et municipal au Ma Geoffroi de Mayenne, ne promet qu'avec répugnanc obéissance à des lois établies contre son autorité; les bles de la ville y prêtent serment, malgré eux; quelque seigneurs des environs s'y refusent. « Bientôt les principals de modération, font place à la violence; les lois cess d'être respectées, les gens de la commune se livrent a plus coupables excès, et l'anarchie régne partout. « S gulière analogie, entre l'esprit manceau de cette époc reculée, et celui qui s'est manifesté dans la même ville des époques toutes récentes! — « Hugues de Sillé, au sur lui la colère des membres de la commune, en s'e posant aux institutions qu'ils avaient promulguées. Ceu: envoyèrent des messages sur divers points, et rass blèrent une armée, qui se porta avec une espèce de fur contre le château du baron. L'évêque du Mans et les p tres de chaque paroisse, marchaient en tête, coutre I gré, avec les croix et les bannières. — L'armée campa quelque distance de la place, tandis que Geoffroi de Mayen venu de son côté avec ses hommes d'armes, prenait : quartier séparément. Il feignait de vouloir aider la c mune, mais il eut dès la nuit même, des intelligen avec l'ennemi, et travailla à faire échouer l'entrept des bourgeois. — Au point du jour, la garnison du châu fit une sortie en poussant de grands cris; au moment les assiégeants, surpris au dépourvu, se levaient et s' maient pour combattre, dans toutes les parties du can des hommes apostés crièrent à la trahison, et publièr que la ville du Mans venait d'être livrée à l'ennemi. — Co fausse nouvelle, jointe à une attaque imprévue, produ une terreur générale. Les bourgeois et leurs auxilia s'enfuirent, en jetant leurs armes; beaucoup de noble de vilains furent tués ou blessés, ou fait prisonniers. De nus timides comme de jeunes daims, les fuyards n'op saient aucune résistance, et se laissaient arrêter, même

les semmes les plus faibles. L'évêque se trouva parmi les prisonniers. Hugues de Sillé le traita avec honneur, et le renvoya sans rançon. — Cette catastrophe jeta le deuil et l'épouvante dans la ville du Mans. » (Annuaire pour 1841,

P. 4 à 6 }.

· 西班代 · 西班牙

- 1072. L'année suivante, Guillaume-le-Bâtard, après avoir fait la conquête de l'Angleterre, et s'être assuré la possession de ce pays, revient dans le Maine reprimer, Pour la troisième ou quatrième fois, la rébellion des Man-Ceaux, à la tête d'une armée nombreuse et indisciplinée, dont les excès frappent de terreur les habitants. Geoffroy de Mayenne, Raoul, vicomte de Beaumont, Guillaume de Sillé, Rotrou de Montfort, et Païen de Montdoubleau, seigneur de Ballon, vont au-devant de lui devant Fresnay, dont il assiégeait le château, lui faire leur soumission, et lui remontrer que l'évêque du Mans et les notables de la Province, avaient fait assembler les états, pour chercher les moyens de le satisfaire, et lui demandent quelques jours de trève, pour délibérer à cet effet. Guillaume s'appercevant bientôt, qu'on ne cherche qu'à gagner du temps, après s'être emparé de Fresnay, de Sillé et de Beaumont, s'avance jusqu'au Mans, où il reçoit la soumission des habitants, et abolit la commune, dont il refusa de reconnaître l'institution.

- En 1412, ou 1413, Arthus, comte de Richemont, frère de Jean v1, duc de Bretagne, s'empare de Sillé, en allant secours du parti d'Orléans, contre celui du duc de Bourgogne. « De sorte qu'en 1413, fait-on dire par le duc de Richemont au Dauphin, lorsque monseigneur le duc de Bourgogne, et le roi Charles VI votre père, contrairement aux intérêts du royaume, mirent le siège devant Bourges, je courus en Bretagne chercher secours, et cola à telles enseignes, que je m'y pris de querelle avec « Gilles, mon frère cadet, qui était Bourguignon. Je n'en obtins pas moins du duc Jean, mon frère ainé, 1,600 Chevaliers et écuyers, parmi lesquels étaient le vic. de « la Belière, mess. Armel de Châteaugiron et mess. Eus-« tache de la Monnaye; assemblée si formidable et capi-« taines si vaillants, qu'en passant nous primes Sillé-le-Guillaume, Beaumont et l'Aigle, d'assaut. » (ALEX. DU-MAS. Dodecaton, 11-201).

— 1417. Le 16 novembre 1417, une trève avait été conclue entre les Anglais et Yolande, veuve de Louis II d'Anjou, roi de Jérusalem et de Sicile, tant pour le duché d'Anjou, que pour le comté du Maine. Dans les plaintes portées par Brandelis, sire de Tucé, gouverneur du Maine et conservateur de la trève pour la reine et son fils, nombreuses infractions auxquelles se livraient les garnise anglaises, qui occupaient les places fortes de la provincon voit que des troupes de cette nation, étaient entr dans Sillé-le-Guillaume, qui n'avait point été conquis par el avant la trève, et, par conséquent, y était compris, ce qui constaté par les conservateurs pour le roi d'Angleterre, lettres expédiées à Alençon, le 20 février 1417, avec on de faire punir ces infractions.

— 1419. Après l'expiration d'une autre courte trèventre les Français et les Anglais, pour les provinces situentre la Seine et la Loire, le Maine étant redevenu le thetre de la Guerre, Gilbert Hillefale, bailly d'Evreux, péné dans cette province, à la tête d'un corps considérable d'aglais, ainsi que nous l'avons rapporté ailleurs (art. santois, v-792); Robert Bront, l'un de leurs capitaines, s'é

pare de Sillé, et en est fait gouverneur.

— 1425. Au mois de septembre 1425, le comte de l lisbury, reprend Sillé-le-Guillanme, que les Franç

avaient surpris, quelques temps auparavant.

— 1431 à 1433, car on n'est pas d'accord sur cette da le comte d'Arondel, général de l'armée anglaise, met siège devant Sillé, que Gilles de Laval le force à lever. I de temps après, les Anglais de la garnison de Ste-Suzar (Mayenne), font tomber une partie de la garnison de S dans une embuscade, et la font prisonnière. Ambro de Loré, informé de cet évènement, marche contre Anglais, leur tue ou fait prisonniers 200 hommes, déliv les Français, et va se loger à Sillé. Dès qu'il en est sor Arondel assiège la place de nouveau. Aimeri d'Antenais qui y commandait, convient avec les Anglais, que, dans semaines, les deux armées se trouveront en présence à l'( meau de l'Escament, dans les environs de Sillé (v. l'a ROUEZ, IV-662), pour se donner bataille; que si les A glais sont vainqueurs, Antenaise lui remettra le châte de Sillé, pourquoi celui-ci lui donne des ôtages; que au contraire, les Français remportent la victoire, Aron rendra les ôtages, et cessera toute entreprise sur ce place. Le terme arrivé, les Français se rangent en bata sur la lande de l'Ormeau, où les deux armée s'approch de si près, que plusieurs escarmouches ont lieu entre ell Cependant, le comte d'Arondel, qui s'était avancé jusq un paturage proche la chapelle S.-Jacques, vulgairem la Chapelle où la Chèvre prit le Loup, observe la posit avantageuso des Français, et retourne en diligence, au l

où il avait couché (Neuvilla!ais, v. cet art.), et dispose son armée de telle sorte, qu'elle avait un ruisseau derrière elle. Les Français l'observent, et le suivent à la distance d'un quart de lieue, gardant toujours leurs rangs, tâchant de l'attirer au combat, par quelques escarmouches, mais n'osant l'attaquer ouvertement, ni le forcer dans son camp, environné de buissons, de haies vives et de fossés. Après être restés presque tout le jour sous les armes, les Français, vers le soleil couchant, envoient sonner les armes, et font sommer les Anglais, par un héraut, de venir combattre issurant de l'Escament, ou de rendre les ôtages de Sillé, ce que ceux-ci aimèrent mieux faire, que d'accepter le combat. Le gouverneur d'Antenaise, manqua de payer de sa vie l'engagement pris avec les Anglais: le connétable voulait qu'on lui tranchat la tôte, et qu'on mit le feu à Sillé, pour avoir fait une telle composition. De Bueil, afin de lui sauver la vie, s'engagea à défendre la place contre l'ennemi; mais ne put empêcher, qu'après que l'armée française se fut retirée, Arondel, trahissant sa foi, assiégeat Sillé, et le prit d'assaut. Voici comment ce fait, l'un des plus curieux de l'histoire de Sillé et de la province, est rapporté Par quelques anciennes chroniques.

En 1433, vint le comte d'Arondel assièger S.-Céneric, et le prit; puis vint assièger Silly-le-Guillaume, et quand le capitaine dudit Silly vit qu'ils assiégaient, si parlementa eux, et prit jour pour rendre la place, au cas qu'à ce jour qui était dit, les Français ne se trouveraient les plus forts, à un orme qui se trouvait près de ladite place, et de ce il baille hostage, et le comte d'Arondel son scelé. Li s'assemblèrent les seigneurs de France à grande puisance. Et y étaient le duc d'Alençon, messire Charles Janjou, comte du Maine, frère du roi René de Sicile, Monseign. le comte de Richemont, conestable de France, les maréchaux de Rieux et de Rais, les seign. de Lohéac, de Graville et de Bueil, et plusieurs autres capitaines et sens de guerre, jusqu'au nombre de six mille combattants, « vinrent aux champs et audit Orme, lesdits seigneurs, le soir devant la journée, et tinrent la journée pour le roi de France, et là furent tant que l'heure fut passée. Le comte d'Arondel vint de l'autre côté, au-delà d'une petite rivière (la Longuève, probablement, qui sépare Rouez et Crissé de Neuvillalais, ou bien les deux ruisseaux qui séparent Crissé de Pezé, et vont confluer dans la Longuève), et m'osa venir au champ; et quand l'heure fut passée, rendit les otages. Lors les seigneurs de France voyant ces choses,

partirent et s'envinrent à Sablé, et les Anglais demeurèrent sur les champs où ils étaient; et le lendemain vinrent audit Silly, et le prirent, et de là à Beaumont-le-Vicomte, lequel ils prirent pareillement, puis de là il s'en alla au Mans: et il avait en sa compagnie, sept mille Anglais. A cette journée fut fait chevalier Charles d'Anjou, le maréchal de Rieux, le Sr Coëtivy et plusieurs autres (GILLES-LE-BOUVIER, dit Berry, 1er hér. d'arm. de Charles VII, sous le nom d'Alain Chartier).

a L'an mil quatre cens trente-troys, De rechief au Mayne reviendrent, Mettre le siège les Angloys A Sainct-Celerin et le prindrent.

Dela s'en vinrents assiégier, Cillé-le-Guillaume asprement, Tant qu'il fallut pour abreger, Prendre avec eux appointement.

Qui fut tel que dans certains temps Les Françoys renderoient la place, Si les plus forts n'estoient ès champs, Pour là combattre face à face.

Si fut le lieu sur ce adonné, A certain orme et champ de paille, Auquel lieu et jour assigné, Les François furent en bataille.

Là y vint le duc d'Alencon, Charles d'Anjou comte du Mayne, Richemont et gens de façon, En ordonnance souveraine.

Les maréchaux de Rez et Rieux, Loheac, Graville et Bueil, Et des chiefs de guerre avec eulx, Conduisant bien l'ost à merveille.

Le comte d'Arondel angloys, Vint du costé d'une rivière, Mais quant vit l'arroy des Françoys, Il ne s'en approcha de guere.

Lesdits seigneurs là demourerent.
Tout le jour au champ bien en point,
Et leurs ostaiges recouvrerent,
Car les Angloys n'y vindrent point.

Mais depuis le lendemain furent, Prendre ledit Cillé d'assault; Et en oultre prindrent et eurent Beaumont-le-Vicomte plus hault. De là se tirèrent au Mans, Où certain temps là demourerent, Puis se misdrent dessus les champs, Et à temps lors s'en retournèrent.

(MARTIAL DE PARIS, dit D'AUVERGNE; Vigiles de Charles VII, 11-137.)

— 1589. Après la prise du Mans par Henri IV, le premier jour de décembre 1589, la place de Sillé éprouve le sort de toutes celles de la province, et se soumet au vainqueur.

Pendant les différentes phases de la révolution, les habitants de Sillé se distinguent, par un grand attachement aux

principes qu'elle consacre.

— 1790. Pour la célébration de la fête commémorative de la prise de la Bastille, appelée Fédération, l'arbre de la liberté est planté, un autel de la patrie est dressé, dans le parc des Chataigniers, à 1 kilom. au N.O. de la ville. Comme partout en France, en cette occasion, une messe solennelle est célébrée, et suivie d'un banquet, de danses et de chants patriotiques. Cette cérémonie est renouvellée, chaque année, au même lieu, à pareil jour, jusqu'à ce que l'arbre de la liberté fut abattu par les chouans, en 1795.

1794—1795. La correspondance officielle des représentants du peuple, en mission dans l'ouest, des généraux et officiers, commandant les troupes employées contre les rebelles de cette contrée, fait connaître que, en même temps que le district de Sillé est l'un de ceux envahis par les chouans, les gardes nationaux de cette ville, sont toujours prêts à marcher à leur rencontre. Nons allons citer quelques faits, à

l'appui de cette assertion.

A l'occasion de ces événements, l'administration, pour fortifier la ville, fait creuser des fossés, élever et palissader des retranchements, construire des portions de muraille, et fermer les issues, avec des portes en fer, provenant de différents châteaux, qui furent arrachées et vendues en 1798. Plusieurs pièces de petits canons, furent placées dans la

grosse tour du château.

Au mois d'octobre 1795, une affaire a lieu, près le bourg de Parennes (v. cet art. 1v-347), entre les royalistes et les militaires cantonnés à S.-Denis-d'Orques et à Neuvillette. Au bruit de la fusillade, le tocsin sonne à Sillé, les jeunes gens de cette ville, se joignent volontairement aux militaires de la garnison, pour se porter contre les rebelles; mais l'affaire avait cessé, et ceux-ci étaient en fuite, lorsqu'ils arrivèrent au lieu de l'engagement.

— Le 9 nivose an iv (30 déc. 1795), plusieurs détache-

ments républicains, étant à faire du fourrage pour le magasin de Sillé, l'un deux est attaqué au château de Bouillé (Mayenne), à 13 k. S. O. de cette ville. La fusillade dure une heure et demie; les républicains, dont un détachement de Sillé faisait partie, se battent courageusement; les chouans sont mis en déroute, laissant un grand nombre de blessés et deux morts sur place; les républicains n'eurent qu'un homme de blessé.

— 1798. Le 1° fructidor an vi (18 août 1798), la colonne mobile de Sillé, prend part à deux affaires avec les chouans, à Tennie et à Crissé (v. l'art. NEUVILLALAIS et celui TENNIE).

— Le 30 vendémiaire an VII (21 oct. 1798), une division royaliste, commandée par Mérille-Beauregard, après le siège de Ballée (I-cccc), où le comte de Bourmont avait échoué, se rend à Sillé, pour retourner dans le Bas-Maine, avec une pièce de canon, que lui avait donnée le comte de Bourmont, et qu'elle braqua sur la place des Minimes. Au moment où elle se disposait à prendre son repas, après avoir mis en réquisition plusieurs vieillards, pour abattre les portes de ville et l'arbre de la liberté, un détachement de la brigade Vimeux, forte de 1,200 à 1,500 hommes, la fait déloger de Sillé, en apparaissant seulement sur la hauteur qui domine la ville, la poursuit assez faiblement, jusqu'à Connée et S.-Pierre-la-Cour (Mayenne), et laisse cette troupe effrayée, continuer sa route jusqu'à la Chapelle-au-Riboul, où elle cache, dans un pailler, le canon qu'elle emmenait, comme un trophée de la conquête du Mans (I-cccxcn).

— 1799. Au mois de septembre 1799, les chouans ayant repris les armes, après une assez courte pacification, on recommença à fortifier la ville, à refaire de nouveaux retranchements, à y placer des palissades, à la fermer de portes en bois, lesquelles furent de nouveau démolies et ven-

dues, après la pacification de 1800.

Les premiers jours de fructidor an VII (18 au 20 août 1799), la garde territoriale de Sillé, vole au secours des habitants de la Mayenne, aux prises avec les chouans, du côté de Sainte-Suzanne; celle de Tennie s'y était jointe; le combat venait de finir, lorsqu'elles arrivèrent. Les habitants de Ste-Suzanne les accueillirent avec reconnaissance, et tous se promirent de se secourir mutuellement, en pareille occasion.

— Enfin, lors de la courte levée de boucliers des légitimistes, dans les cantons de Conlie et de Sillé, les premiers jours du mois de mai 1831, on vit les gardes nationaux de Sillé, se joindre avec empressement à ceux du Mans et des cantons de Loué et de Conlie, afin de se porter partout où leur présence pouvait être nécessaire, pour réprimer l'in-

ANTIQ. Nous renvoyons à l'art. de la FORÊT, qui va suivre, à parler du dolmen qui y a été observé par L. Maulny, des mombreux amas de scories antiques qui s'y rencontrent, des médailles qui y furent découvertes, en 1827, sur le territoire de Mont-S.-Jean, et des ruines de l'antique château, dont il a déjà été question. On cite, comme ayant été trouvé, en 1800, au bas de la butte d'Oigny, où, dit-on, les laboureurs en rencontrent encore assez souvent, un assez grand nombre de médailles romaines, en argent, grand et moyen bronze, aux types de Trajan, d'Adrien, d'Antonin Pie et de sa femme Faustine. On cite avec plus de détail les suivantes:

Dep. J.-C.

193-211 SEVERVS PIVS AVGVSTVS. (Septime Sévère), tête laurée; revers : la Fortune assise : postifex maximus tribunitia potestas xi. coss. III. pater patrix. — Argent.

237-238 c. jyl. yr. maximys ayg. (Məximin).

256-263 VALERIANYS P. A. AVGVSTVS (Valérien), tête radiée; revers: Une figure debout, tenant, de la main droite, une couronne ou une palme; de la gauche, un trident: oriens avgg. — Saussée..

261-268 ALONIRA AVGVSTA (Salonine, femme de Gallien); rev. rare: Vénus debout, appuyée contre une colonne, tenant dans sa main droite la pomme, prix de la beauté: VENVS VICTAIX. — Saussée.

Biogn. Outre les seigneurs de Sillé, qui, par leurs faits mémorables, doivent trouver place dans la BIOGRAPHIE, on y fera figurer aussi Pierre Pichard, auteur d'un poème latin, de Lubrico temporis curriculo; et l'abbé Tessier, curé de Jublains, qui a fourni des notes à l'abbé Lebœuf, pour établir la position des Diablinics; tous deux nés à Sillé, dans les 16° et 17° siècles.

Bibliogr. ACTE rédigé par Me Bachelier, notaire à Sillé-le-Guillaume, contenant les noms et les impositions des habi-

tants de cette ville, pour 1779 et 1780, 12 p. in-40.

Hydrogr. Le territoire communal de Sillé est traversé, du N.E. au S.O., par le ruiss. le Ruban (1V-689), formé des sources de Belle-Fontaine, des Chouanières, des Cours; lequel, comme nous l'avons dit précédemment, séparait les deux paroisses; ce ruiss. est alimenté, par ceux des sources de la Rigaudière et d'Antoigni; il est limité, au N., sur un petit espace, par celui des Deffais, formé par les sources des Molières, lequel traverse les étangs Neuf, Grand, des Fontaines et du Moulin; le ruiss. des Deffais sépare le territ., sur ce point, de celui de Mont-S.-Jean. — 5 Etangs: des Deffais, Grand-Etang, des Fontaines, Neuf, des Molières,

tous dans la forêt; empoissonnés en carpe, tanche, per brochet, gardon, anguille; sangsues noires. Des essais été faits, il y a 8 à 10 ans, pour peupler l'un de ces éta en sangsues médicinales; soit qu'elles aient été volées ou trement, ces essais ont été sans succès. Le Grand-Etan pêche tous les trois ans, dans les avents de Noël, à caus son étendue et de la difficulté de le remplir au printen les autres en carême. — Moulin des Deffais, à deux ros sur le ruiss. de ce nom. Quoique située en partie dan vallon, la portion occidentale de la ville manque d'eau puits et ses fontaines en sont généralement privés; que bonnes sources, se trouvent au sud du territoire et four sent les eaux qui vont confluer dans la Vègre, au sud-celle, sur laquelle est établi le lavoir public, est mauvais

GÉOL. Sol montueux, dont la partie nord, sur laquelle plantée la forêt de Sillé, appartient à la chaîne graniti des Coëvrons; la partie sud, bornée par la colline schiste d'Oigny, la vallée entre elles deux. Terrain de grauws ou ardoisier, offrant, dans la partie nord, un magnifique phyre vert, à cristaux de feld-spath blanc; des siénite gros cristaux de feld-spath rose; du granit décomposé; à côté, des bancs énormes de schistes, traversés par filons de grès ancien à fucoïdes, et des quartz laiteux uns et les autres chargés d'empreintes, d'une délicatess d'une ténuité admirables; du calcaire ancien, de la grwacke et des schistes de couleurs variées. (v.l'art. coevre et celui cantonnal, qui précède).

Zool. La forêt offre une assez grande quantité de s gliers et de chevreuils, de lièvres, de lapins, de per

grise et rouge.

Plant. rar. — Phanérog.: Alsine tenuifolia, WALHEI Helleborus viridis, LIN.; Prunus insititia, LIN., route Sillé à Conlie? Umbilicus pendulinus, LIN., blocs de gra Vinca major, LIN., rochers, dans la partie supérieur O. de la ville. — Cryptog.: Biatora rivulosa, FRIES, roc granitiques; Lecidea albo-cærulescens, L. confluens coracina, L. geographica, ACH., le dernier sur le Tal Leptohymenium gracile, HUBE, blocs granitiques; Parn parietaria, ACH., sur le Tabor; P. rupestris, N...; P. ca rea, fries, roches calcaires et siliceuses; P. cinerea, proch. granitiq.; P. rivulosa, fries, mêmes roches; Sch dium ciliatum, BRID.; Splachnum ampullaceum, LIN., rede Villaines, au bout d'un étang; Umbilicaria pustul HOFFM., sur le Tabor (Flore du Maine). Voir aussi l'ar forêt de sillé, qui suit. Le Vaccinium Myrtillus, LIN.

telement abondant dans la forêt de Sillé, qu'il pourrait être employé au tannage des cuirs, ainsi qu'on l'a proposé; et qu'on vend ses fruits au marché de cette ville, pour être

mangés en pâtés.

CADASTR. Superficie de 1,290 hect. 91 ar. 14 cent., se mbdivisant ainsi: — Terr. labour., 615-13-44; en 5 class., éval. à 6, 11, 20, 34 et 45 f. — Jard. et pépin., 28-99-91; 445, 57, 79 et 102 f. — Prés, 126-50-30; à 14, 32, 68 et 102 f. — Patis, 8-02-50; à 7 et 18 f. — B. taillis (la partie de la forêt dépend. de la comm. comprise), 395-61-60; à 2,7,14 et 20 f. — Landes, 8-53-20; à 4 f. 50 c. — Etangs, \$436-80; à 7 f. — Mares, 0-12-30; à 7 f. — Sol des propriét. bat., 17-25-03; à 45 f. — Obj. non impos. : Egl., cinet., presbyt., halles, promenades, patis, 0-54-62. — Abreuvoir, lavoir, 0-08-10. — Riv. et ruiss., 0-22-71. — Rout. et chem., 30-51-63. = 125 Maisons classées : 5 à 8f., 14 à 4 f., 27 à 7 f., 21 à 10 f., 9 à 13 f., 14 à 18 f., 16 à 24 f., 15 à 30 f., 4 à 36 f. — 516 autres Maisons, lon classées, ensembre, 16,774 f. — 1 Moulin à eau, 1 120 f.

www.imposab.: { propr. non bâties, 27,588 f. 89 c. } 46,294 f. 89 c. bâties, 18,706 x

CONTRIB. Fonc., 8,091 f.; personn. et mobil., 1,314 f.; port. et fen., 756 f.; 182 patentés : dr. fixe, 1,504 f.; dr. proport., 1,092 f.; total, 13,757 f. — Chef-lieu de perception. — La taille, payée par les 312 feux de la ville de

Sillé, était de 3,320 l., en 1697.

AGRICULT. Nous ne répéterons pas ici, ce que nous avons tarticle cantonnal qui précède, sur le mode de culune et ses améliorations, la commune de Sillé étant, plus Priculièrement, une de celles du canton, à qui s'appliquent renseignements. Superficie généralement fertile, enseencée en céréales, savoir : orge, 130 hectar.; méteil, 7; froment, 50; avoine, 25; produis. 10 1/2 pour 1, Torge; 8 1/2, l'avoine; 8, le froment et le méteil; 6, le eigle. En outre, sarrasin, 50 hect.; pommes de terre, 77; chanvre, 20; lin, 5; prair. artific., 26; bois, prés de bonne qualité, comme au cadastrement; arbres à fruits, etc. On voit, par ce que nous avons rapporté, en parlant des anciens fiefs, que, dans le moyen-age, la culture de la rigne remontait, à l'ouest, jusqu'à Sillé (v. les lignes trases, pour cette culture, sur la carte de la Charnie). lèves d'un assez grand nombre des espèces chevaline, ovine, porcine, et de celle ovine (750 têtes) principaleient; engrais de ces trois dernières espèces; peu de chèvres. — 26 fermes, un plus grand nombre de bordages; 5.6 charrues. — Commerce agricole consistant en grains, dont il n'y a point d'exportation réelle, on le conçoit; en bestiaux de toutes sortes; en bois, foins, chanvre, lins et leurs fils, graine de trèfie, peu; cidre, fruits, menues denrées. Vilalinéa suivant.

Foir. et marc. Fort marché, le mercredi. Sept foires d'un jour, fixées par arrêté du 19 fructidor an x, aux mercredis 1er de fév., 4e avant Pâques et 1er après cette fêter ; 1er de mai et 1er d'août; 3e d'octobre, mercredi avant Noël. Une autre foire, dite des Rois, qui se tient le me credi le plus rapproché du 6 janvier, est autorisée par o donnance royale du 7 juillet 1839. — Les marchés et foir de Sillé, à raison de la position de cette ville, sur la limi de deux anciennes portions de la province, le Haut et Bas-Maine, des deux départements de la Sarthe et de Mayenne, et à peu de distance même, de la limite de celde l'Orne; à raison, encore, de sa situation routière, d' la nature de l'industrie agricole de cette contrée, dirigéprincipalement vers l'éducation des bestiaux, enfin, de caractère des habitants de Sillé, laborieux, industrieux sans être très-instruits, sont le centre d'un commerce im mense, des produits de cette industrie, et, sous ce rapport les meilleurs de tout le pays, fréquentés qu'ils sont, par le

cultivateurs et marchands des trois départements.

Le commerce y consiste en bœufs, vaches et génisses surtout; en cochons, moutons et agneaux, veaux de lait, chevaux; en laine, beurre, volailles, œufs, gibier de toute espèce; marchandises dont la plupart, sont destinées à l'approvisionnement de Paris. Il s'y vend aussi des draps et vieux linges, des toiles, fils, etc. Le droit d'exposition des bestiaux, produit un revenu de plus de 2,400 f. à la ville; celui du mesurage des grains, dont le commerce est également considérable, plus de 1,200 f.; il est perçu aussi, un droit d'étalage et de mesurage des toiles. Les principales foires, sont celles du mercredi d'après les Rois, pour les bœufs gras, avec vigile (vente faite la veille, usage presque général, dans les principaux marchés du département ), pour les porcs gras; celle des mercredis d'après le 3º dimanche de carême et d'après Pâques, pour bœufs, yaches, génisses, moutons, chevaux, etc.; celles du 1er mercredi de mai, et le marché du 2º mercredi suivant; la foire dite de S.-Michel, le mercredi d'après le 16 octobre, et celle du mercredi qui précède Noël, avec vigile, considérables également, pour les porcs gras. Il est regrettable, que l'inté-

ret particulier de quelques aubergistes et marchands de la place des Halles, où a lieu l'exposition des bestiaux, sur un espace beaucoup trop resserré, empêche le transfèrement de ces animaux, sur un terrain tout-à-fait convenable, acquis exprès par la ville, pour le placement de ce marché.

Poids et mes. Sillé, à raison du droit qu'avaient ses seigneurs, comme tous les hauts justiciers, de tailler mesure, en avait quelques-unes de particulières, savoir :

Son boisseau, équivalant, ras, à. 41 litres. 59 cent.

comble, ,46 Sa Pinte.

Industra. La manufacture d'étamine du Mans, occupait 16 mètiers à Sillé, vers 1788 : cette industrie, comme on l'a vu ailleurs (111-622), est entièrement détruite. Celle des toiles, en lin et en chanvre, s'y soutient avantageusement encore (v. l'art. cantonnal et celui nouessé-vassé); on y compte une centaine de métiers, produis. 900 à 1,000 pièces, dites 2/3, très-belles, propres au blanc, qui sont portées à la halle da Mans.—3 Tanneries, donnent des produits estimés, qui se vendent au Mans, à Tours, ou à Paris. — Commerce vez considérable de chiffons. — Un fourneau à chaux,

établi au lieu des Couraudières, en 1831.

Rout. et chem. La commune est traversée, du S. S. E. au N. O., par la route département. nº 2, du Mans à Mayenne; et, de l'O. S. O. á l'E. N. E., par celle nº 5, d'Angers à Alençon et à Mamers, lesquelles se croisent dans la ville. Une route stratégique, partant de la même ville, se dirige à l'O., vers Ste-Suzanne (Mayenne). = Le chemin de grande communication nº 6, de Sillé à Authon (Eure-et-Loir), partant également de Sillé, se dirige du ché opposé, vers l'E., et parcourt 650 m. sur la commune. = Chem. vicin. class.: — 1º allant à Villaine-la-Juhel (Mayenne), part. de la rue de Languiton, passe au carref. des Châtaigniers, et finit à un de ceux de la forêt; long. sur le territ., 3,950 mètr. — 2 à Rouez; part de la route 2, au carref. de la Coque, finit à celui de la Guimberdière: 1,930 m. — 3º à Mont-S.-Jean; part de la même route, à la Croix-Rouge, passe au carr. de Gué-Grécier, f. à l'une des lignes de la forêt; 2,800 m. — 4 auxil. du précédent; part de la rue de la Sangle, atteint le précéd., au carref. de Gué-Grécier, 1,050 m.

LIEUX REMARQ. Aucun autre que Belle-Fontaine, comme habitat. bourgeoise, hors la ville; sous le rapport des noms: les Cours du Haut, du Bas, Petit, des Viaudières, Bois-duCours; la Croix; la Gargouillère; la Boulangerie, la Teintu la Charpenterie, l'Oisonnière, la Poulainerie; Hau Eclair, le Tertre-Pelerin, Beauvais; la Grouas; les Moli res; etc., etc.

ETABL. PUBL. Justice de paix, mairie, cure cantonnal collége, école prim. de garçons, école prim. de filles; he pice, bur. de bienfaisance, et commiss. administrat. po ces établissem.; résidence d'un vaccinateur cantonnal; sid. de 2 notaires, de 2 huissiers, de 2 experts; bur. d'ens gistrem.; résid. d'un percept. des contrib. dir.; recette be des contrib. indir.; 1 déb. de poudre de chasse, 3 déb. tabac; résid. d'une brig. de gendarm. à pied; chef-lieu d'abataillon cantonn. de la garde nationale, compren. 6 comma avec subdiv. de sapeurs-pompiers et musique, effect 986 h. Relais de poste aux chevaux, bureau de poste au lettres.

ETABL. PARTIC. Maison d'éducat. de jeunes filles, ave pensionnat, tenu par des sœurs d'Evron; école primais de garçons, privée; 2 docteurs en médecine, 1 officie de santé, 1 sage-femme; 3 entreprises de voitures publiques, dont 2 ayant leur siège principal à Sillé, pour u service quotidien du Mans à Mayenne; pour Laval, Renne et la Bretagne; pour Angers, Alençon, etc.; 3 messagers

de Sillé au Mans, et retour, 2 fois par semaine.

SILLE-LE-GUILLAUME (FORET DE), plantée sur l partie de la chaîne montagneuse des Coëvrons, qui domini au nord, la ville de Sillé; elle s'étend, de l'est à l'ouest depuis le territoire de Montreuil-le-Chétif, principalemes sur ceux de Sillé et de Mont-S.-Jean, sur le Grèz et Rouess Vassé, dans la Sarthe; S.-Pierre-de-la-Cour, Vimarce jusqu'à S.-Georges-d'Erve ou de Folletorte, dans la Mayens sur une longueur de 18 kilom. environ, en y comprenant k bois d'Usages, et de la Saulaie, en Rouessé-Vassé, contre un largeur, du N. au S., dont le maximum, au N. N. E. de l ville de Sillé, est de 4 k. On varie dans l'estimation de contenance de cette forêt, que les uns portent à 4,324 hect compris 661 h. des bois adjacents, de Rouessé-Vassé, ma non-compris ceux dépendants de la forge d'Orthe; do 2,118 h. sur le territoire de la Sarthe: 3,063 h. apparties nent à la maison d'Uzès, comme dépendance de l'ancien baronnie de Sillé; 600 h. à celle de Brézé, à cause d terres de Courtarvel et de la Lucazière; 661 h. à la fami de Vassé, à cause de la seigneurie de ce nom. Presq toute cette forêt est plantée en taillis, dont les essenc principales sont le chêne et le bouleau: on y observe aus un grand nombre de plants en hètre, châtaignier, tremble, sorbier domestique sauvage, appelé cochêne dans le pays, et non pas le sorbier des oiseaux, comme le porte l'Annuaire pour 1832-170). Un tiers de cette forêt, est assez bien planté; un autre tiers, l'est médiocrement; le dernier tiers, manque de plant; le pin maritime a été semé dans les parues dénudées, où d'autres espèces de bois ne levaient pas. Ces bois, et le charbon qu'ils produisent, servent aux affouages des sorges voisines d'Orthe, de l'Aune, de la Gaudinière, et pour la consommation de la ville de Sillé. Cette forêt a été divisée par des lignes, depuis un demi-siècle, afin d'en faciliter l'exploitation : les chaussées en sont bien tracées et, a plupart, bien encaissées; la partie appartenant à la maison d'Uzes, contient celles en meilleur état. La route départementale nº 2, traverse, du S. S. E. au N. N. O., la presque extrémité occidentale; celle, nº 5, la partie orientale, de l'O. à l'E., sur un trajet de 4 k. environ.

Géol. Cette forêt repose sur le terrain ardoisier et de grauwacke, décrit aux deux articles précédents, où se rencontrent des roches porphyritiques, le grès ancien, le cal-

caire ancien, etc.

HYDROGR. On y compte cinq étangs, dont le Grand-Etang, assez considérable, dénommés à l'art. précédent, et don-nantaissance aux cours d'eau indiqués à cet art., et à celui Mont-S.-Jean.

Zool. Nous avons dit, au même art., que le sanglier et le chevreuil, étaient communs dans cette forêt, ainsi que le lièvre, le lapin, les perdrix rouge et grise, etc. Le loup, le renard, et un grand nombre d'autres animaux de diverses familles, ainsi que des oiseaux aquatiques, doivent également j'y rencontrer. Les poissons, dont sont peuplés ses étangs, sont également indiqués à l'art. qui précède.

Mollusq. L'Helix lapicida, Lin., se rencontre sur les

pur du vieux château, décrit ci-après.

Plant. rar. Sans nous occuper des arbres et arbustes, qui forment l'essence des plantations de la forêt, la Flore de Maine y indique les plantes suivantes: — Phanèrog.: † Alisma repens, LAMK.; † Hypericum linearifolium, VAHL.; † Juncus pygmœus, THUILL.; \* Luzula maxima, DECD.; \* Lysimachia nemoralis, LIN; Vaccinium Myrtyllus, LIN. Nous avons dit (p.155), avec quelle abondance cette dernière se trouvait dans la forêt, et l'usage dont on faisait de ses fruits à Sillé. — Crypt.: Didymodon obscurus, KAULF.; \* Hypnum undulatum, LIN., et H. brevirostrum, EHRH.; Lycopodium clavatum, LIN.; Neckera pennata, HEDW.,

sur les hètres; Polytrichum aloides, HEDW.; †† Stric scrobiculata et S. pulmonacea, ACH.; Trichostomum pall dum, HEDW. = \*† Menyanthes trifoliata, LIN.

Les plantes, dont les noms sont précédés d'un astérisque se trouvent à Rochebrune; de deux, à la Fontaine-Aubrid'une croix, à Fort-à-Porc; de deux, dans le bois de la Curd'un astérisque et d'une croix, dans l'étang des Deffais.

Antiq. Feu L. Maulny, du Mans, antiquaire, a signal l'existence d'un dolmen dans la forêt de Sillé, que person n'a pu dire y avoir vu depuis lui; mais on y rencontre nombreux amas de scories, provenant de forges à bri Nous avons indiqué, à l'art. Mont-s.—JEAN (IV-211), la couverte faite, le 28 nov. 1827, dans la partie de la forêt pendante de cette commune, de plusieurs milliers de dailles romaines du haut-empire, dont 2 en or, les autre en argent.

Voici la description de deux de ces médailles, d'appl

M. Desjobert, à qui j'ai cédé la dernière :

Dep. J.-C.

117-138. MADRIANYS AVGVSTVS. Tête laurée d'Adrien; revers : Une l'impresque en son plein, comprenant 7 étoiles dans son ciril Légende : coss. 11. — Arg.

138-161. FAVSTINE AVG. PII. AVG. FIL., Faustine mère, femme d'Antont revers: Vénus debout, tenant dans sa main droite, une pout avec ses feuilles, et portant sur son bras gauche, un entidens ses langes; symbole d'amour et de maternité. Lég. : 4, man gametrici. — Or, belle conservation.

Nous plaçons ici, bien que ne provenant pas précisément de la forêt, l'indication d'une autre médaille, trouvée par upetit pâtre, en 1836, dans un pré de Mont-S.-Jean.

d'Antonin; rev.: un homme, aux jambes flottantes, lig.

MYNIFIGENTIA AVG. S. C.

Une voie romaine, celle conduisant du Mans à Jublains traversait bien certainement la forêt, ainsi que le prouve nom de Voie, que porte une ferme située sur la lisière nord elle suivait le chemin de Mont-S.-Jean, mais devait prende

à gauche ensuite.

Vieux-Château. Nous avons parlé plusieurs fois, du vieu château de la forêt, dont l'origine est entièrement inconnuet et sur l'existence duquel l'histoire est entièrement muette on sait seulement qu'il appartenait aux seigneurs de Sillé, nous avons vu (p. 124) qu'une tradition populaire le mandans la possession d'un cadet de cette maison, dont le mem tre le fait rentrer à son frère ainé.

Nous devons une description de ce vieux monument, que nons avons visité deux fois nous-même, avec un plan. que

toire, celui surtout des titres de famille de ses possesseur

seraient inconcevable?...

La description de M. Dugué offre quelques détails qu nous croyons devoir ajouter ici : « Les deux tours des an gles du côté de l'est, et celle du milieu, communiquent ave le principal corps de bâtiment, par un couloir, d'un mêtre d largeur au plus : celle de ces deux dernières tours, était et biais; ces quatre tours étaient éclairées, par trois fenètre semblables à celles du principal bâtiment; celle de l'angle sud-ouest, est percée de 4 meurtrières, dont deux sont per rallèles aux murs, une troisième vers l'étang et l'autre vers la forêt. Les murs d'enceinte étaient percés de fenêtres cittrées, de 1 m. 50 de hauteur sur 1 m. 50 de largeur, dest deux encore entières. On peut conjecturer, qu'il y avait une cour au milieu de ce grand bâtiment. On communique dans l'intérieur de celui-ci, par deux brèches, dont l'une, dans le mur N. E., de 2 m. de largeur, peut être considérée comme due à une porte qui aurait existé sur ce point, dont on cret voir dans le mur une pierre de jambage, et dont le tale, qui précède cette brèche, semble avoir été couvert d'un ouvrage extérieur: quant à l'autre brèche, qui se trouve de côté de l'ouest, vers la tour S. O., on voit évidemment, pur les restes de jambages qui s'y trouvent, qu'il y existait une ofverture, fenêtre ou porte. Les fossés, de 15 m. de largest, qui entouraient ce château, ne touchaient pas immédiatement ses murailles: il y existait une levée, d'environ 3 = d'épaisseur, dont les vestiges sont trop réguliers, pour être attribués aux décombres, et trop considérables pour en prévenir. »

On prétend, ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs, qu'a souterrain communiquait de ce château, à celui situé das la ville.

SILLE-LE-PHILIPPE, SILLÉ-LE-BRULÉ; Silicé, Siliacum Philippi; commune dont le nom a, probablement, la même étymologie que celui de la précédente, bien que du à une autre formation géognosique; tenant son premier surnom, de l'un de ses anciens seigneurs, qui n'est per autrement connu; le second, d'un incendie, dont la terdition seule s'est conservée, et que semblent justifier, des pierres calcinées et des charbons, rencontrés fréquemment en creusant la terre des jardins du bourg; de cant. et à 7 kilom. 1/2 N. 1/8-O. de Montfort-le-Rotrou; d'arrond. et à 16 k. du Mans; autrefois, du doyenné et d'archidiac. de Montfort, du dioc. et de l'élect. du Mans Dist. lég. : 8 et 19 kilom.

PT. Bornée au N., par Beaufay et Torcé; à l'E., lerin, Lombron et S.-Corneille; au S., encore par ille et par Savigné-l'Evêque, qui le borne également i forme est celle d'une espèce de triangle irrégut ses côtés de 4, 4 1/2, et 5 k. 1/2 d'étendue, au , à l'O. et à l'E.S.E.; s'allongeant le long de la te de la Vive-Parance, qui la borne de ce dernier bourg, situé à 6 h. seulem. de la limite N. du teronsiste en une rue assez longue, qui s'étend du N. S. O., en passant à l'E. de l'église. Celle-ci, du 'al secondaire, ou du 14º siècle, n'a rien de ree dans sa construction, si ce n'est la flèche de ier, très allongée. Cimetière beaucoup trop petit, : l'église, ceint, en majeure partie, de murs d'apmal entretenus, à l'époque où nous l'avons visité, el on construisait alors, une chapelle sépulcrale, mille Ogier, dans l'emplacement d'une tombe, que ions vue précédemment, recouvrir la sépulture de nte Jean-Louis Ogier d'Yvri, ancien propriétaire e de Passai, mort en 1812.

AT. Comptée pour 138 feux, sur les rôles de l'élection elle était, en 1804, de 175 f. et de 1,019 habitants; récensement de 1826, de 252 f., et de 1,083 h.; et, selui de 1836, de 256 feux, compren. 517 indiv. I fem. total, 1,100; dont 207 dans le bourg, 120 u de Chanteloup, et 30 à celui de la Croix-Buisée. meau de Chanteloup, lieu de passage avec autré sur la route royale du Mans à Bonnétable, à D. du bourg, se compose d'une vingtaine d'assez maisons.

décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 71; 28; déc., 263. — De 1813 à 1822 : mar., 92; naiss., ., 218. — De 1823 à 1832 : mar., 74; naiss., 316; 1. On remarque, à ce sujet, que bien que les naisient excédé les décès dans cette commune, pendant dernières périodes décenn., dans une proport. con, puisqu'elle .est du tiers, la population n'y a pas proportionnellement, puisque cette augmentation ue de 1/18°, pendant le même temps; ce qui pa-à des émigrations, qu'on attribue à l'amour du i conduit beaucoup d'individus chercher fortune

ronale, le dim. le plus proche du 29 juin, fête de

S. Pierre et de S. Paul. Une seconde, le 20 janvier, à l'accasion de la fête de S. Sébastien, où, par un antique usage 3 à 4 jeunes gens portent, dans les campagnes, des laurier chamarés de rubans, avec des gâteaux, qu'ils distribuen dans les principales maisons; puis viennent, avec leur lauriers, et précédés par de la musique, assister à la grande messe. La cure, à la présentation de l'évêque diocésais, valait 2,000 l. de revenu. Le Pouillé ne mentionne par d'autres bénéfices ecclésiastiques dans la paroisse : cependant, une messe par semaine était fondée au fief de la chapelle du Pin, dont il va être parlé plus bas.

La chapelle de S.-Jean et de S.-Antoine-de-la-Lande, desservie dans l'église du Grand-Lucé, était dotée du lieu de la Lande, en Sillé-le-Philippe; et celle de S.-Julien, et l'église de Bonnétable, possédait une maison avec jardin,

au bourg dudit Sillé, pour partie de sa fondation.

En 774, l'évêque du Mans, Mérole, obtient l'approbation de l'empereur Charlemagne, en faveur d'un échange fait avec l'abbé de S.-Calais, de la terre de Savonières, Sabenaria, dans le territoire Labricin, contre deux autres terres de la contrée de Sillé, sur la rive droite de la Sarthe : celle de Courcebœufs, Curtis-Busanæ, et celle du Mont-Trentia, Mons-Ebretanus, entre Sillé et la Chapelle-S.-Remi.

Une ordonn. royale, du 2 sept. 1829, autorise la donation faite à la commune de Sillé-le-Philippe, par la dame Ve Ogier, de l'église et du cimetière de cette paroisse, évalués

1,800 f.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était annexée à la terre de Passai. On trouve, dans un acte du 7 nov. 1498, la mention d'un Roger de Sillé, qui pourrait bien être un descendant des premiers seigneurs de cette paroisse; et, dans des aveux de 1669 et 1681, au nombre des vassaux de la baronnie de Sillé-le-Guillaume (v. cet art.), un Sr Ch. Honoré Mesmin, Sr de Silli (sic), en même temps que Joachim de Vallée, seigneur de Passai; ce qui semble devoir faire croire, que la seigneurie de paroisse n'était pas annexée originairement au fief de Passai.

Quoiqu'il en soit, cette dernière terre relevait à foi el hommage simple, de la baronnie de Touvoie, temporalité des évêques du Mans, ainsi qu'on le voit par l'aveu rendien 1304, pour cette baronnie, par l'évêque P. de Savois Cette terre appartenait, alors, à Gervais d'Izé. En 1576 le Sr de Passai et de Pescherai (au Breil), lequel n'espas nommé, mais devait être un Sr de Vallée, assiste à l'au semblée des trois ordres de la province, pour l'envoi d

députés aux Etats de Blois. En 1630, Louise de Vallée porte Passai en mariage à Th. de Laval, seigneur de Tartigny. En 1669 et 1689, cette terre était revenue à Joachim de Vallée, héritier de cette dame. La famille Ogier est devenue propriétaire de Passai, en 1764, par suite du mariage, en 1748, de M. Paul J.-B. Ogier d'Ivry, avec Dlle Jeanne-Renée Maurin. Cette terre a été possédée depuis, par M. J. L. comte Ogier, lieut.-colon. d'infanterie; et, à dater de 1813, par M. le comte Armand Ogier, son fils afné, qui en est propriétaire aujourd'hui. M. J. L. Ogier, seigneur de Sillé-le-Philippe, assiste à l'assemblée des trois ordres de la province, en 1789.

Le château de Passai ou Passay, situé sur le bord de la Vive-Parance, qui l'embellit de ses eaux, à 1 k. 1/2 S. S. E. du bourg, paraît avoir été bâti à deux époques différentes, dont la plus ancienne, ne remonte pas au-delà du 16° siècle. Il n'a rien de remarquable dans sa construction, que ses massardes coupant le toît, et ses deux pavillons formant avant-corps, aux deux extrémités de sa principale façade, à toits élevés et pointus, qui paraissent du style de la renaissance. Quoique au milieu d'un terrain assez stérile, ce manoir, accompagné de jolis accessoires, est agréablement situé, au milieu d'un bois de haute futaie, bien percé, et d'innombrables plantations de peupliers, dues, sans doute, aux deux demiers possesseurs.

Autres fiefs en Sillé-le-Philippe:

ĮĮ.

T P

1º Jajolay ou N.-D. du Jajolay, dont le nom indique m ancien établissement religieux, ou, du moins, un fief cclésiastique, situé à 2 k. S., un peu vers O., du clocher. Ce fief relevait de la châtellenie de Saint-Aignan, ainsi Mon le voit par la mention suivante, qui se trouve dans maveu rendu pour cette châtellenie, en 1609 : « Ambroise de Pizé (probablement Pezé), mon homme de foi simple, pur raison de son fief du Jajolay, paroisse de Sillé-le-Philippe, où il a plusienrs hommes et sujets, tant en la Me dudit Sillé, que ès-environs. » En 1636, le seigneur dadit lieu, qui n'est pas nommé, est taxé au rôle de l'arntre-ban, deladite année. D'après un autre aveu, rendu en 1643, pour la même châtellenie de S. Aignan, Adam Comusso des Hutières, était alors seigneur de Jajolay. Afin de faire cesser les discussions qui avaient lieu, entre les soigneurs du Jajolay et ceux de Passai, relativement aux droits féodaux, ces derniers firent l'acquisition du fief du Jajolay, a le réunirent, en 1782, à la terre et seigneurie de Passai.

2º La Chapelle-du-Pin, heau fief, situé tout près et l'O. du précédent, avec maison de maître, chapelle fon dée, comme il a été dit plus haut, 100 journ. de terre, e 88 hommées de prés.

3º La Chevalerie, à 1,3 h. S. du bourg; simple ferm

aujourd'hui.

4º Bois-Reneau, ou peut-être plutôt Bois-Rouveau. Par acte du 25 oct. 1448, les neveux et héritiers de Pierre et de Jean les Rouveaux, procédant au partage des biens de ceux-ci, Robert Martin et D<sup>11</sup> Jehanne Martin, sa sœur, sont lotis, entre autres objets, dudit lieu de Bois-Reneau, sis à Sillé-le-Philippe, avec les appartenances d'icelui, et les droits qu'avaient leurs oncles dans ladite paroisse.

5° Boisrier, château bâti en 1814 et 1815, par Mas la comtesse Ve J. L. Ogier, par suite des partages qui on eu lieu après la mort de son mari. Boisrier était un ancien fief, avec maison de maître, compris dans la seigneurie de Passai. Il fut alors attribué, par ce partage de la terre de Passai, à M. Achille Suzanne Vic. Cogier, mort et 1839, et appartient actuellement à son fils, M. le Vic. Alfred Ogier.

On trouve encore la mention suivante, dans l'aveu précité de l'évêque P. de Savoisy: « Item, ce que tient de moi, à foy et hommage, à cause de sa femme, Guillaum de Thoiré, paroissien de Sillé-le-Philippe. » Il n'est point di

pour quel objet.

La paroisse de Sillé, relevait de la juridiction de Touvoie et, par elle, du siège présidial du Mans.

Elle était comprise, dans la circonscription du grenier

sel de Bonnétable.

HIST. CIV. Le monastère des religieuses de la Visitatic du Mans, devait aux pauvres de Sillé, une rente de 25 boi seaux de seigle, mesure du chapitre, sur son moulin de Aulnais, en Torcé.

Une école de filles, fondée vers les trois-quarts du 1 siècle, par le curé Joseph Lecomte, était dotée d'u

maison et d'une rente de 60 l., qui sont perdus.

L'école primaire actuelle de garçons, est entretenue moyen d'une allocation de 300 f., au budget communal, de 100 f. pour loyer du local. Elle reçoit de 20 à 40 élève

En 1815, par arrêté du 15 nov. 1815, la société centre de vaccine de Paris, décerne à M. le comte Ogier, mai de Sillé-le-Philippe, l'une des cent médailles, qu'elle distrib chaque année, à ceux qui ont le plus contribué à la prepagation de la vaccine.

Arriq. Il existe, sous la butte de Sillé-le-Philippe, un souterrain qui la traverse, et dont une extrémité a été reconne sous la maison de la Ve Jouy, dans le bourg; une autre, dans le puits du lieu de la Heuserie, près la route du Mans à Bonnétable. Quelques fouilles, qu'a fait exécuter M. Ogier, en ont fait découvrir la direction, et des parements de mur très-bien conservés. Des éboulements, empichent de pénétrer à l'intérieur; mais la tradition veut, que des portes de fer en ferment l'entrée à quelque distance, a qu'il ait été destiné à mettre les habitants à l'abri des courses des Beaufort ( PRÉC. HIST., CCXXXVIII ), ce qui l'est guère présumable; mais plutôt, antérieurement, de celles des Anglais? Quoiqu'il en soit, l'ouverture qui aboutit m puits de la Heuserie, paraît vaste et profonde, puisque, d'après ceux qui y ont pénétré, une voiture y tour-Berait.

Sillé-le-Philippe est, dit-on, la terre classique des visilles traditions du moyen-âge, que nous allons nous ocesper de recueillir, pour joindre à celles si nombreuses,

m nous possédons déjà.

Hydrogr. La Vive-Parance, qui limite la commune à l'E. et au S. E., est le seul cours d'eau de ce territoire. — 4 Moulins à eau sur cette petite rivière, dont 2 simples et 2 à 2 roues : Neuf, Lalaire, Passai, Bratelet; tous à blé. — 1 Moulin à vent, établi, depuis 15 à 20 ans, sur le chean de Vauguérin, à peu de distance de la grande route. Géol. Sol plat, généralement; montueux, dans sa partie mord, où se trouve la butte dite de Sillé et de Vauguérin, de 30 à 40 m. d'élévation; terrain d'alluvions, reposant sur le grès vert; marne grise.

Plant. rar. Astrocarpus sesamoides, DECD.; Hentrophyllanatum, DECD.; Linaria Pelisseriana, MILL.; Mentha

Tylvestris, LIN. ( J.-R. P. ).

CADASTR. Superficie totale de 1,060 hectar. 10 ar. 80 cmt., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 725-77-38; to 5 class., éval. à 2, 8, 16, 26 et 32 f. — Allées, aven., douv. et aires, 4-00-70; à 32 f. — Jard., pépin., 52-78-42; à 32 et 56 f. — Vignes, 3-98-40; à 20 f. — Prés, 149-87-80; à 10, 18, 24, 42 et 50 f. — Pâtures et pâtis, 35-12-20; à 15 et 24 f. — B. fut. et taillis, 17-74-30; à 16 f. — Aulnaies, 3-75-80; à 15 f. — Broussaill., 0-44-20; à 2 f. — Pinièr., 33-79-50; à 8 et 16 f. — Bruyères, 1-49-70; à 2 f. — Sol des proprièt. bât., 11-12-68; à 32 f. Obj. non imposables: Egl., cimet., presbyt., et autres objets, 0-89-72. — Rout., chem. et plac. publ., 26-43-00. — Riv. et ruiss., 2-87-00.

= 270 Maisons, en 10 class.: 5 à 3 f., 30 à 6 f., 83 à 10 f., 67 à 13 f., 52 à 15 f., 16 à 20 f., 6 à 25 f., 7 à 30 f., 1 40 f., 3 à 55 f. — 2 Châteaux, à 150 f. chacun. — 5 Moulins, à 30, 100, 120, 180 et 150 f.

REVENU impos.: { Propriét. non bât., 22,894 f. 17 c. } 27,335 f. 17 c-

CONTRIB. Foncier, 4,966 f.; personn. et mobil., 567 f. port. et fen., 208 f.; 34 patentés: dr. fixe, 193 f., dr proport., 80 f. 99 c.; total, 6,014 f. 99 c. — Perception des

Savigné-l'Evêque,

. Agric. Superficie argileuse, argilo-sablonneuse, purement sablonneuse, dans la proport. du tiers, à peu près, d chaque nature; ensemencés en céréales: seigle, 150 hect. avoine, 60; froment, méteil, orge, 50 de chaq.; produiss -5 pour 1, le froment, le méteil, l'orge et l'avoine; 7 1/2 l seigle. En outre: maïs, 50 hect.; sarrasin, 20; pomm. d. terre, 60; lég. secs, 10; prair. artific., 50; chanvre, 50; prés, bois, comme au cadastrement; arbres à fruits, etc. Elève d'un petit nombre de chevaux et de moutons; beaumcoup plus de porcs, de chèvres et de l'espèce bovice; # 2 fermes, 66 bordages; 50 charrues. = Commerce agricole consist. en grains, dont il y a exportat. réelle d'une trè petite quantité, si ce n'est de l'avoine; en foin, bois, cha wavre et fil, fruits et cidre, très-peu de vin; en bestiaux de toute sorte et poulains; menues denrées, = Fréquentat. des foires et marchés de Montfort, du Pont-de-Gesnes, de Bonnétable, de Savigné-l'Evêque et du Mans.

INDUSTR. Fabrication d'environ 500 pièces de toiles, dites brins et communs, occupant 50 métiers, et blanchiment

des fils.

Rout. Et Chem. La route royale nº 138 bis, du Mans à Mortagne et Paris, par Bonnétable, traverse le territoire, du S. O. au N. = Le chem. de grande communicat. nº 8, de Savigné à Bouloire, passe à peu de distance de la partie méridionale. = 2 chem. vicin. classés:—1º allant à Lombron; part du bourg, au carref. des 3 routes, finit à celui de Lalaire; long. sur le territ., 1,700 mètr.;—2º à Courcebœufs; part du même point que le nº 1er, passe à Montaigu, finit à la limite des deux communes de Beaufay et Sillé-!e-Philippe, 2,650 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: Passai, Boirier, Vau-Guérin, jolie petite maisonnette, près la grande route, récemment acquise, de M. Géraud Richard, par M<sup>me</sup> la comtesse de Nicolaï, V<sup>e</sup> du pair de France et belle-mère du fils ainé de M. le comte Ogier; la Chapelle du Pin; la Croix, sur

la grande route, en face de Montlivois, avec d'assez beaux jardins, etc.; sous le rapport des noms, outre ceux déjà cités: la Chevalerie, Ville-Seigneur; l'Aunai, la Brosse; la Lande, le Sablonnier; le Vivier, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire; 1 déb. de tabac. Bur. de poste aux lettres, au Mans; de distribut.,

à Savigné-l'Evêque.

SIMPHORIEN (SAINT-); VOYEZ SAINT-SYMPHORIEN.

SOLÈME; voir solesme, dont l'article suit.

SOLESME, solème, s; soulesme, s (Ménage); saint-MERRE ET SAINT-PAUL DE SOLESME (Pouillé); Saloniacum, Selemniacum, Solemis, Solesiims (Cenom.) Solemnæ, as, is, ; ancienne paroisse, omise par Lepaige, dans son Dictionn. lepogr. du Maine, laquelle, probablement, tire son nom de mint Solemnus, év. de Chartres, mort à Maillé, près Blois, 🗪 507, à la suite du roi Clovis, lorsque ce prince allait combattre les Visigoths; ou, ce qui est moins probable, de Solemnis, 2º év. de Carcassonne : M. Allou (Mém. de la Sec. royale des Antiq. de France, XII), fait remarquer que es deux premiers noms latins ci-dessus, sont exactement les mêmes, que ceux que les historiens et les chartres du Limossin, donnent à la célèbre abbaye de Solignac, bâtie par 8. Eloi, auprès de Limoges, et qu'il existe, aux environs de Cambrai, une petite ville appelée aussi Solesme ou Solème, que Chidebert III donna, en 706, à l'abbaye de S.-Denis, près Paris. Nous ajouterons, que le nom de Solemnis se lisait sur le fameux marbre de Thorigny, qui servait de base à la statue érigée après sa mort, en 991 de la fondat. de Rome, par la cité des Viducasses (Vieux, près Caen), sa Patrie, à Titus Sinnius Solemnis, prêtre ou pontife de Mars, de Mercure et de Diane, sur un terrain concédé par le senat de cette cité, en exécution d'un décret de l'assemblée générale des trois provinces des Gaules, l'Aquitanique, la Lyonnaise, la Narbonnaise, ou bien, selon une autre verson, l'Aquitanique, la Lyonnaise et la Belgique. Commune cant. et à 2 kilom. 3 h. N. E. de Sablé; de l'arrond. et 124 k. 6 h. N. O. de la Flèche; à 41 k. O. S. O. du Mans; jadis, du doyenné de Sablé, en deçà de l'Ouette, et de l'archid. du même lieu, du dioc. du Mans, et de l'élect. de la Flèche. — Dist. lég. : 3, 29 et 49 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Juigné, dont la rivière de Sarthe la sépare; à l'E., par Parcé et par Vion; par cette dernière encore, au S.; à l'O., par Sablé; cette commune a la forme d'un triangle irrégulier, ou d'une pyramide ren-

versée, ayant sa base au N., son sommet au S., et do les côtés varient de 3 k. 8., h. à 4 et 5 k. Le bourg, situé la limite N. N. O. du territoire, au sommet d'un côte; fort élevé, qui domine la rive gauche de la Sarthe, jon d'une admirable perspective au N., et, en remontant Sarthe, à l'E., jusqu'à l'église et au château de Juigne sur le vallon où coule cette rivière; et, à l'O. surtout, o la petite ville de Sablé et son vaste château, borne l'horizon. Il se compose de plusieurs petites rues, abou tissant à une place, dont le prieuré de Solesme, son églis et celle paroissiale, occupent le côté septentrional. Joli petite église paroissiale, du genre gothique, à croisée ornées de quatre feuilles, à clocher en flèche, dans laquelk se trouve un autel à la romaine. Celle du prieuré, voutés en pierre, paraît être du 13º siècle, à l'exception des voûtes, qui furent achevées ou réparées en 1554, selon G. Ménage. Le clocher seul, offrant une tour carrée et massive, d'environ 40 m. d'élévation, paraît devoir être rapporté au 19 siècle, et avoir fait partie de l'édifice primitif : il est coronné par une espèce de dôme, portant à son intérieur la date de 1731, terminé par une lanterne d'un style médiocre. Nous renvoyons à la fin de cet article, la description détaillée de ce curieux édifice, et des nombreux groupes de figures, connues sous le nom de Saints de Solesme, dont i est décoré. Le monastère, fondé au 11° siècle, rebâti av 12º et 13º, l'a été dans son état actuel, en 1722, C'est un maison fort simple, de forme moderne, dont la situation est, plus que celle de toute autre maison du bourg, admirable ment placée, pour jouir des diverses perspectives dont nou avons parlé. L'ancien cimetière, qui entourait l'église parois siale, supprimé et planté en tilleuls; le nouveau, où se trouv une chapelle, situé près et au S. E. du bourg. — Un bac sur la Sarthe, fait communiquer le bourg de Solesme, ave la rive droite de cette rivière.

POPULAT. Comptée pour 88 feux, dans l'affouage d'élection de la Flèche; elle était, en 1834, de 136 f. et de 48 habit.; en 1826, de 114 f., et de 482 h.; et, selon le reces sem. de 1836, de 116 feux, compren. 252 indiv. mâles 235 femelles, total, 487; dont 93 dans le bourg.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv. : mar., 57 naiss., 195; déc., 144. — De 1803 à 1812 : mar., 37; naiss 122; déc., 123. — De 1813 à 1822 : mar., 35; naiss., 119 déc., 101. — De 1823 à 1832 : mar., 52, naiss., 159 déc., 104.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée à S. Pierre, et, probable

ment aussi, à S. Paul. Point d'assemblée patronale, proprement dite, seulement, Solesme est, l'après midi du lundi des fêtes de Pâques, le but de la promenade des habitants de Sablé, qui y vont manger une salade aux œufs durs, qu'on y vend coloriés, ce qui fait appeler cette réunion, l'Assemblée aux œufs rouges. La cure, ainsi que le prieure, dépendant de l'abbaye de la Conture du Mans, étaient à la présentation de l'abbé de ce monastère. Autres fondations: 1º le prieuré conventuel de S.-Pierre et S.-Paul de Solesme (voir plus bas); 2º chapelle de Ste-Croix, réunie audit prisuré, à la même présentation que lui; 3º chapelle de &-Aquilain, au Cimetière-Dieu de Solesme, à la présentat. messe par mois; 🖊 au 16º siècle, L. Barré fonde un pain-béni, pour être distribué, le jour des Rogations, à ceux des paroissiens de Seblé qui viennent, ledit jour, en procession à Solesme. - Une chapelle, non fondée, existe encore au manoir de Beaucé. — Celle de N.-D. de S.-Jean-Baptiste en N.-D., de sablé, était dotée, entre autres fonds, du lieu de la Grande-Senotière, et de 5 quart. de vigne, en Solesme.

L'église de Solesme, de Solemnis, que consacra l'évêque S. Thuribe, est l'une de celles sur lesquelles l'év. Avesgaud, \$\fommu-1035, c\u00e9da, au monastère de S.-Pierre de la Couture,

da Mans, le droit de rélévation, dont il jouissait.

Jean de Lessillé, seign. de Juigné (v. cetart.), par son testement, de l'an 1382, fait don au curé de Solesme et à ses seccesseurs, de 4 s. de rente perpétuelle; plus, 40 s. de rente, à répartir entre six curés, dont celui de Solesme.

Histoire du Prieuré. On fait remonter à l'an 1,010, la fondation du prieuré conventuel de Solesme, et on l'attribre à Geoffroi dit le Vieux, seigneur de Sablé, fils de Robert de Beaumont, vicomte du Mans, lequel aurait acheté la paroisse de Solesme de Raoul, son frère ainé, vicomte de Beaumont, qui en aurait hérité du chef de leur mère, de Mone que lui, Geoffroi, de la seigneurie de Sablé. Geoffroi, l'on on en croit G. Ménage, historien de Sablé, plaça, dens cette cella, des religienx du monastère de Marmoutier, et les mit sous l'autorité et à la présentation de Tabbé de la Couture. Ménage ajoute, que ce durent être ces religieux, qui donnèrent à ce lieu le nom du saint évêque de Chartres, Solemnis, qui pouvait et devait être en vénéra-tion chez eux; et que ceux de la Couture, y auraient ajouté le patronage de S. Pierre, sous lequel leur monastère était placé. Mais Ménage ne réfléchit pas, sans doute, que Solesme portait déjà probablement son nom, avant la fondation de

ce prieuré. Quoi qu'il en soit, la dédicace de l'és prieuré de Solesme, placée sous l'invocation de S. et de S. Paul, patrons de l'abbaye de la Couture, fi avec une grande solennité, par l'èv. Avesgaud, en pr d'Herbert, év. d'Angers, et des abhés de la Coutur S.-Vincent du Mans, Reynauld et Engelbauld. Hugi comte du Maine, invité à cette cérémonie, ratifia cet dation, en apposant une croix au bas de l'acte, qui la signature des évêques et des abbés sus-désignés celle de Geoffroi de Sablé, d'Adélaïde sa femme et de l leur fils. Selon Morand, Robert-le-Bourguignon, se de Sablé, et Avoise sa femme, fille et héritière de G firent aussi des dons considérables au prieuré de Sc pour achever et consolider l'établissement, et y ent 6 religieux. Enfin, Robert IV, sire de Sablé, vers la 12° siècle, accorde à ce monastère de nouveaux b privilèges, pour le repos de l'âme de Geoffroi son fré terré dans l'église. Robert de Auvers-le-Hamon, sot à cette dernière fondation. Par suite de ces différents le prieuré de Solesme jouissait de 6,000 l. de revent sédait la seigneurie de cette paroisse, et celle de Boi près Sablé.

Les prieuré et couvent de S.-Pierre et S.-Paul de Sc furent unis, par décret du 18 juin 1753, insinué la année : les offices de sacristain, d'infirmier, etc., ét

la présentation de l'abbé de la Couture.

La perte des chartriers, tant du prieuré de Solesn du monastère de la Couture, dans le cours de la 1 tion, ne permet pas d'établir la liste des prieurs de nastère. On sait, seulement, que D. Guill. Patry et D. Mat la Mote, furent revêtus de cette dignité, avant d'être à celle d'abbés de la Couture, en 1399 et 1485. On 1 nait plus, après eux, que J. Bouglers, docteur en thé mort en 1553, à qui les arts doivent les beaux grot statues et la décoration de l'église priorale, après duquel, le prieuré fut mis en commande, comme l'a l'abbaye de la Couture, en 1518. L'office de prieu rétabli triennalement, lors de l'introduction de la c gation reformée de S.-Maur, dans les deux monastèr 1660. D. Sageon exerçait cette charge, lors de la su sion des ordres religieux, en 1791. Le régime gén l'ordre, avait affecté cette maison, depuis quelque comme toutes celles qui, situées pareillement à la cam présentaient des ressources, pour cet effet, à servir traite aux vieillards, aux infirmes, et à ceux qui, p motifs quelconques, paraissaient les moins propres à habiter les grandes abbayes. Les armes de ce prieuré étaient : de sable, à une crosse d'argent, accompagnée de 2 étoiles de même. — Les religieux et prieur de Solesme, convoqués à l'assemblée des trois ordres de la province, tenue, en 1614, pour l'envoi de députés aux états de Sens, font défaut. Dom Sageon, prieur claustral, comparaît, pour sa communuté, à celle tenue en 1789. Les religieux étaient encore au mombre de six, lors de la suppression du monastère, en 1791.

Jean de Lessillé, seign. de Juigné, dans son testament précité, donne au prieuré et couvent de S.-Pierre de Solesme, 40 s. une fois payés, « pour ce et afin qu'ils soient tenus à dire et célébrer pour moi, un anniversaire solennel.»

Depuis 1830, un jeune ecclésiastique, natif du Mans, Dom Prosper Guéranger, conçut le projet de ressusciter l'association religieuse des bénédictins de S.-Maur, dans l'ancien prieuré de Solesme, vendu comme domaine national. ody faire refleurir les études et les travaux littéraires, qui ont si justement honoré cette congrégation. Le 11 juillet 1833, fête de la translation des reliques de S. Benoît, la pouvelle communauté, composée de religieux et de novices, est installée dans cette maison, rachetée, à cet effet, et appropriée à cette nouvelle destination, par son jeune prieur, ses l'autorité de l'év. du Mans, M. Carron. Après quatre mées d'existence, sous le titre modeste de prieuré, le moustère de Solesme est érigé en abbaye régulière, et le Pieur, Dom Guéranger, élevé à la dignité d'abbé, par S. S. le pape Grégoire XVI. Des lettres apostoliques, en date du 1ª sept. 1837, y ont rétabli l'ordre de S. Benoît, sous le ure de congrégation de France, succédant aux anciennes congrégations de Cluny, de S.-Vanne et S.-Hidulphe et de 8-Maur. On y compte, en ce moment, treize religieux, dont deux espagnols réfugiés et quinze à seize profès et novices.

Historique. Vers l'an 1089, l'évêque du Mans, Hoël, yant paru entrer plus particulièrement dans les intérets des princes normands, à raison de leurs prétentions sur le comté du Maine, est obligé de s'éloigner de son siège, pour se soustraire aux persécutions des partisans du comte Hugues III, et à celles de ses chanoines en particulier. Il se retire d'abord à Sablé, puis au monastère de Solesme, d'où illance un interdit sur le diocèse. Il y consacre le saint chrême, y célèbre pontificalement les fêtes de Pâques, et y tient un synode provincial, pendant celles de la Pentecôte, ce qui attire un grand concours de sidèles en ce lieu, pendant tout

son séjour. « Les chanoines rompirent des processions que venaient dans ce lieu-là, pour y recevoir la bénédiction leur évêque, ce qui attirait tant de monde de toutes part qu'il semblait que le village de Soulesme, fut changé en un ville. » (Vies des év. du Mans, Bondonnet, Préc. HISTO-I-XCII; BIOGR. XXXIII.)

En 1096, le pape Urbain II, ayant prêché une croisa pendant la tenue du concile de Clermont, vient à Sablé, emper Robert-le-Bourguignon, seigneur de cette ville, à prodre part à cette entreprise, et s'arrête au monastère de lesme, lors de son passage en ce lieu, pour se rendres

Mans (IV-780).

Hist. réod. La seigneurie de paroisse de Solesme é d'après ce qui précède, un des domaines de la 1<sup>re</sup> maisone Sablé, dans les 10<sup>e</sup> et 11<sup>e</sup> siècles. Elle passa, de Raoul resultable de cette maison, à l'un de ses fils, nommé au Raoul, de qui l'acheta Geoffroi, frère de père de celuiqui tenait de sa mère, également, la seigneurie de Sablé. Geofroi et ses successeurs, en fondant et dotant un prieuré à Solesme, comprirent, dans cette dotation, le fief seigneurial de paroisse, que le prieuré paraît avoir toujours possédé depuis

La paroisse de Solesme, relevait de la juridiction de Sable et devait ressortir, par appel, au moins en partie, au siège royal de Bourgnouvel, à Mayenne; pour partie aussi, au siège présidial de la sénéchaussée du Mans. « Du temps de la fondation du prieuré, Solesme ne relevait pas de Sablé; sen relève maintenant. » (G. Ménage, Hist. de Sablé, 29.

- Solesme dépendait, du grenier à sel de Sablé.

Le fief de Beaucé (peut-être Beausé, diminutif de beau sé jour), dont le château, avec chapelle, est, en effet, situ dans une agréable position, appartenait anciennement l'illustre famille du Guesclin. Gabriel du Guesclin, marié, 26 nov. 1610, à Renée, fille de Roland Neveu, Sr de la Marelière, bailli de Sablé, et de Marie de Foulon, ache Beaucé, vers 1620. Cette terre étant tombée en partage au deux sœurs de René II du Guesclin, leurs petit-fils et petit filles, le 21 déc. 1689, celles-ci disposèrent, par un acte (18 oct. 1696, que Beaucé retournerait, après elles, au faîné de leur frère, et, à défaut, à l'ainé qui suivrait, et ain de suite.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, soutenue au moyd'une allocation de 260 f., au budget communal, dont 60 pour le loyer du local; reçoit de 15 à 30 enfants.

ANTIQ. MONUM. Voir, à la fin de l'art., la description de l'église du prieuré et des monuments connus sous le titre

de Saints de Solesme, qu'elle contient.

HISTOR. « Il paraît, par les registres du grand-conseil, que ce corps était à Angers, le dernier mai 1488 et le 2 moût de la même année; que le 19 et le 20 du même mois d'août, il était à Marolles, en Anjou; le 25 du même mois, et le 1er septembre, à Solesme. » (G. Ménage, Hist.

de Sablé, 334).

Hydrogr. La rivière de Sarthe, navigable d'Angers au Mans, limite la commune au nord, ainsi que nous l'avons dit, sur un trajet de 5 k. environ, en passant au pied du plateau, sur lequel est situé le bourg et tout le territoire de Solesme. — Le ruiss. de l'Aubrée, ayant sa source près la ferme de ce nom, se dirige au sud, pour aller se réunir à un aure sur Courtillers. Un bac passe-cheval, sert à communique sur la rive droite de cette rivière. — 2 Moulins à blé, dis du Bourg, et 1 à tan, tous sur la Sarthe.

GÉOL. Sol élevé, assez uni; terrain secondaire inférieur, chant le grès ancien, le calcaire jurassique, des couches de silex pyromaque, des blocs de quartz et de silex roulé;

grement d'antrhacite.

Plant. rar. — Phanér.: \* Anthyllis minima, Desrouss.; † Aristolochia 'clematitis, Lin.; Asperula peregrina, Lin.; Cyperus longus, Lin.; \* Draba muralis, Lin.; Festuca ciliata, DANTH.; \* Linum usitatissimum, Lin.; \* Lotus angustimus, Lin.; † Potentilla Vaillantii, Nestler; \* † Trifolium glomeratum, et \* T. pratense, Lin., var. gracile. — Crypt.: Ceterach. officinarum, WILD., murs du couvent; Ophioglossum vulgare, Lin., vignes de la Tournerie (Flore du Maine). — † Ammi majus, Lin., entre la Sarthe et Sablé (M. Cl. Goupil).

Les plantes, dont le nom est précédé d'un astérisque, se touvent sur les rochers; celles précédées d'une croix, entre sablé et Solesme; d'un astérique et d'une croix, sur les bords de la Sarthe; dans ces deux derniers cas, il n'est pas loujours certain, qu'elles soient du territoire communal.

CADASTR. Superfic. totale de 1,218 hect. 27 ar. 66 cent., subdivis. de cette manière: — Terr. labour., 823-18-24; en 5 class., éval. à 5, 9, 13, 20 et 27 f. — Jardins, 16-17-68; à 27,34 et 40 f. — Allées, pépin., vergers, 0-84-10; à 27 f. — Vignes, 28-28-40; à 13 et 20 f. — Prés, 146-25-70; à 11, 18,36 et 50 f. — Pâtures, 4-32-77; à 7 et 13 f. — Pâtis, 8-92-90; à 6 f. — Bois taillis, 83-22-54; à 5, 8, 14 et 22 f. — Pinièr., 0-79-00; à 5 f. — Landes, 38-13-90; à 3 et 5 f.

— Douv., pièces d'eau, 0-17-90; à 27 f. — Etangs, 3-20; à 13 f. — Mares, 0-83-30; à 9 f. — Sol des propribat., 8-37-01; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., probyt., 0-87-72. — Plac. publ., chem., 28-58-60. — Rivruiss., 26-15-80. = 120 Maisons, en 8 class.: 14 à 12 à 9 à 9 f., 28 à 14 f., 26 à 18 f., 12 à 27 f., 7 à 36 f., 45 f., 1 à 250 f.—2 Moulins à blé, à 75 et 300 f.—1 Mou à tan, à 75 f.

REVENU imposable: { Propr. non bâties, 19,285 f. 13 c. } 21,887 f. t.

CONTRIB. Fonc., 3,756 f.; personn. et mobil., 319 port. et fen., 145 f.; 16 patentés : dr. fixe, 83 f., dr. p port., 48 f. 99 c.; total, 4,351 f. 99 c. — Percept. de Sa

Agric. Sol argileux, argilo-calcaire et argilo-sablonne ensemencé en céréales, dans les proport. suiv. : mé 194 hect.; froment, 55; orge, 45; seigle, 28; point d'a ne; produis. 6 pour 1, le froment, le méteil et l'orge seulem., le seigle. En outre : sarrasin, 10 h.; pomm terre, 20; chanvre, 3; prair. artif., en trèfie, 32 h.; vi bois, prés, comme au cadastrement; arbres à cidre assez petite quantité. Educat. de quelques poulins, nombre moyen de moutons, beaucoup plus de porcs e bêtes à cornes; 2 chèvres seulement. — 6 fermes princ 15 moyennes et bordages; 20 charrues. == Comm. ag consist. en grains, dont il y a exportat. réelle du tiers moins, des produits; en un petit nombre de poulins. bestiaux de toutes sortes, bois, peu de vin, cidre, fru très-peu de graine de trèfle, de chanvre et de fil, me denrées. = Fréquentat. des marchés de Sablé, pre exclusivement.

Industra. Extraction du calcaire, pour bâtir; fabriqu toiles communes, dans un petit nombre de métiers.

ROUT. ET CHEM. Les routes département., n°, 1, du l à Sablé; n° 5, d'Angers et de Sablé, à Alençon et à Man et n° 8, de la Fontaine-S.-Martin à Sablé; passent à pe distance du territoire, ainsi que le chem. de grande c municat. n° 10, du Mans à Sablé. Cette favorable situat a rendu peu urgent le classement de chemins vicinaux cette commune.

LIEUX REMARQ. Le Prieuré, Beaucé, comme habitat

Quant aux noms : rien qui mérite d'être indiqué.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de cons, abbaye de religieux bénédictins; 1 débit de ta subdiv. de la garde nationale, de 10 hommes, non es taillonnée. Bur. de poste aux lettres, à Sablé.

## Saints de Solesme.

Depuis le milieu du 16° siècle, qu'ont été terminés les merveilleux groupes de figures appelés Saints de Solesme, dans l'église priorale de ce nom, ces curieux monuments de l'art statuaire, confinés dans un village, éloigné alors de toute grande voie de communication, sur la limite des deux provinces du Maine et d'Anjou, bien qu'à 60 l. de Paris seulement, étaient restés à peu près inconnus au reste de la France, même aux artistes de la capitale! Ménage seul. dans son Histoire de Sablé, en avait révélé l'existence, et. deprès lui, sans doute, quelques lignes leur furent consatrées dans les dictionnaires de Trévoux, de Baudrand et de la Martinière. La description de l'archevêché de Tours. l'étant qu'ébauchée dans le 14e vol. du Gallia Christiana, ce mant ouvrage n'en parle point. Lepaige qui, comme nous l'avons dit, a omis l'article Solesme, dans son Dictionnaire Maine, avait perdu l'occasion de les faire connaître.

Tout se réduisait donc, à leur égard, après l'article de Ménage, à quelques courts articles, épars dans les Annuaime de la Sarthe, publiés depuis la révolution; à quelques courts passages de P. Renouard, dans ses Essais histor. sur le Maine, à l'occasion de l'habile statuaire Germain Pilon; et dans une notice du même, analysée par M. Lenoir, dans le t. III, p. 102, de sa Description du Musée des Monu-

ments français.

L'un des premiers soins de D. Guéranger, après avoir réntégré la congrégation des bénédictins de S.-Maur, dans l'ancien prieuré de Solesme, a été d'appeler l'attention des attistes et des amis de l'art, sur ce curieux monûment, par la publication d'une notice descriptive fort détaillée (1). Vers le même temps, M. C. N. Allou, qui, pendant l'exercice de ses fonctions d'ingénieur des mines, dans la Sarthe, avait eu plus d'une fois l'occasion de visiter Solesme, lisait me semblable description à la Société royale des Antiquires de France, dont il est membre, description publiée desse le tome xII des mémoires de cette savante compagie (2); et M. F. J. Verger, de Nantes, y consacrait aussi plusieurs pages, accompagnées d'une lithographie, dans la

<sup>(1)</sup> Le Mans, impr. de Fleuriot, in-8°, 33 pages.
(2) Descript. de l'église de l'ancien prieuré de Solesme, etc., Paris, 27 p.

2º édit. de sa Notice sur Jublains, publiée à Nantes,

en 1835 (1).

M. Allou a bien voulu, en traitant ce sujet, donner un suffrage d'estime à notre ouvrage, et manifester le regret qu'il ne contint pas encore alors l'art. Solesme, heureux qu'il aurait été, dit-il, de pouvoir le consulter, sur les monuments qui font l'objet de son mémoire. Malheureusement, nous aurions trompé ses espérances, et bien que, comme lui, nous les ayons vu plusieurs fois, et toujours avec une nouvelle admiration, notre insuffisance est telle, pour en juger sainement, que nous sommes réduit, au contraire, pour les décrire ici, à recourir aux notices que nous venons de citer, dont la première, celle publiée par D. Guéranger, nous semble l'ouvrage d'un véritable artiste, et dont celles de MM. Allou et Verger, nous paraissent contenir, également, de fort justes appréciations de ces curieux chefs-d'œuvre.

« L'église de l'abbaye de Solesme, qui n'est plus aujourd'hui qu'une grande chapelle, est-il dit, dans la notice publiée par D. Guéranger, paraît avoir été construite, dans son origine, en basilique à trois ness: on aperçoit encore, à l'extérieur, les arcades à plein cintre, qui ouvraient sur les bas côtés, ainsi qu'il est d'usage dans certaines églises romanes. Quelques fragments en échiquier, à l'intérieur et à l'extérieur, attestent l'époque de la première fondation. L'abside se termimait, dans le principe, en hémicycle. Le chœur était établi sous une crypte, détruite postérieurement, et dont l'existence est encore attestée... par un soupirail de style roman, orné de deux colonnettes très-rapprochées, visibles seulement à l'extérieur de l'édifice, dont la longueux totale est de 33 m., sur 14 m. de largeur à la croisée, le tout mesure dans œuvre. Les sept voûtes, disposées en croix latine, qui composem ( l'église actuelle, furent construites au 16° siècle, par les soins du prieux D. Jehan Bougler, et la dernière, qui est celle de la chapelle de droite, porte la date de 1532. Leur élégance, l'extrême pureté des nervures ... la légèreté àvec laquelle elles sont établies, sont dignes d'admiration-Plusieurs clés de ces voûtes, sont historiées d'une manière assez curieus. L'une représente une croix, entourée des instruments de la passion; une autre, le monogramme I A S, en lettres gothiques; une autre, enfin, deux cles en sautoir, qui figuraient, comme supports, dans les armes de l'abbaye de la Couture. La saillie qu'on remarque dans les muns de la nef, provient de la présence de la grosse tour carrée, qui faissit partie de l'ancien édifice. Cette tour présente, dans ses parties, les divers caractères des temps où elle a été successivement construite. La partie inférieure, caractérisée par des débris d'échiquier encon visibles, est évidemment romane; la ceinture ogivale, placée au-dessu des ouvertures supérieures, remonte au 16e siècle; l'espèce de dôm et sa lanterne, de style tout moderne, sut construit en 1731, époqu

<sup>(1)</sup> Notice sur Jublains, chap. vi, p. 150, 2º édit., in-8º, Nantes, 18'

où furent élevés les bâtiments actuels du monastère. Cette tour, de 130 p. d'élévation, renfermait une belle cloche, donnée depuis à la parouse, et portant cette inscription : m.ccccc.111. Pierre + 1HS, Ste Petre sple Xri, audi rogantes servulos. Te Deum laudamus. Le chœur incline à droite, suivant l'usage de plusieurs anciennes églises. Son maitre-autel, à la romaine, en marbre du pays, est remarquable par une suspense, qui consiste en une colombe rensermant le Saint-Sacrement, et placée sous un pavillon de bois doré; le tout supporté par une grande crosse, entourée de pampres de vigne. Cette manière de suspendre Eucharistie, est de la plus haute antiquité dans l'Eglise, et a précédé l'institution des tabernacles. L'usage s'en était maintenu à Solesme, jusqu'à la révolution. Le maître autel, tourné vers le chœur, à la manière des églises de Rome, est établi sur un autre, tourné vers le peuple, et rensermant le corps de S. Léonce, martyr, trouvé sous la voie Appienne, in Cameterio Callisti, le 28 nov. 1832, et apporté à Solesme, par D. Guéranger. Ce second autel, avec ses accessoires, a été construit sur le modèle des autels primitifs des catacombes de Rome.

« Au-dessus et au-dedans de la porte d'entrée, se trouve une boiserie ancienne, partagée en trois compartiments, où sont figurés des sujets de l'Écriture, savoir : Samson, attachant des flambeaux à la queue des renards; le même (ou peut-être David), terrassant un lion; dans le 5 compartiment, la Vierge apparaît à un personnage qui garde des troupeaux. Cette boiserie, du temps de la renaissance, est d'une exécu-

tion mediocre.

Le chœur, qui s'avance jusqu'au milieu de la croisée du transept, somé par les deux chapelles qui doivent faire le principal objet de cette decription, est entouré d'une vaste grille, d'assez mauvais goût. Au fond, est un tableau, paraissant très-ancien, qui offre la tête de S. Benoît, fondateur de l'ordre auquel appartenait le prieuré. Les vibaux actuels, qui ont peut-être remplacé de curieuses peintures du temps, sont unis et sans ornement; à l'exception de la verrière du and, privée malheureusement d'un de ses paneaux, où l'on a représenté, trois tableaux, le monde, le paradis, et l'enfer. En haut, on voit les-Christ sur les nuages, entouré de bienheureux. Dans le second tableau, vers le milieu d'un ensemble de tours et de palais (dont le Me grec, bien prononcé, et l'éclat des couleurs, indiquent l'époque la renaissance), on apercoit des saints, guérissant des malades et des possédés, et des diables sortant du corps de ceux-ci; ensin, dans le bas du vitrail, des démons, armés de fourches, précipitent les ames 🚧 pécheurs, dans les flammes éternelles.

Les stalles sont d'une forme très-élégante, disposées sur deux rangs, as nombre de 24 de chaque côté. Elles méritent une attention particulière, pour l'élégance et la légèreté de l'ensemble. Elles ont souffert quelque peu des ravages du temps, et par suite de l'application, faite as siècle dernier, d'une couche de peinture grossière. Chaque stalle est ornée de deux rangs de bustes, en reliefs très-saillants, qui représentent les ancêtres de J.-C., depuis David, suivant la filiation indiquée dans les Evangiles. Le rameau généalogique, qui se continue sous chacun des personnages, aboutit à une statue, pareillement en relief, de la sainte Vierge, portant l'enfant Jésus. Les statues que l'on remarque sur le couronnement des stalles, sont celles des apôtres: plusieurs ont péri. Dans toutes ces stalles, dont l'ensemble serait certainemeut remarqué dans une église de toute autre importance, le dessous des siéges est encore orné de jolis bas-reliefs, où l'on voit des têtes d'anges, d'hommes et d'animaux, et la mort, montrant du doigt un livre

ouvert. Tous les carractères de ce travail, attestent la même main et le même ciseau, auxquels on doit les sculptures de la chapelle de gauche, décrite ci-après. Les portraits y ont une analogie frappante,

avec les têtes du groupe de Jésus au milieu des docteurs.

I. CHAPELLE DE DROITE (1). On appercoit d'abord un vaste portail gothique, que son caractère sleuri, plus encore que l'inscription placée au bas des deux pilastres latéraux, nous force de rapporter à la fin du 16° siècle. Un arc surbaissé, introduit l'œil sous une voûte aux ogives larges et tourmentées, sous laquelle huit personnages de haute stature, accomplissent la sépulture du Sauveur. Ce sont : à gauche, Nicodême, en robe damassée, camail et escarcelle de pélerin, ceinture ornée de caractères gothiques, le turban en tête, et les traits du visage à demi ensevelis sous une barbe majestueuse; en face, Joseph d'Arimathie, avec le costume du temps de Louis XI, et décoré de quelques ordres de chevalerie. Suivant la tradition locale, ce personnage qui, évidemment, est un portrait, figure un des anciens seigneurs de Sablé. Si cette tradition est fondée, ce pourrait être celui de René 11, duc de Lorraine, qui se sit adjuger la seigneurie de Sablé, par arrêt du parlement de Parls, en 1486, et la posséda jusqu'en 1508; à moins que l'on ne veuille reconnaître ici, le bon roi René lui-même, qui, à ses divers titres, joignit celui de seigneur de Sablé (v. l'art. sablé, v-752, 754), et mou-rut peu d'années avant l'érection de ce monument? Les traits du personnage dont il s'agit, ne sont pas sans analogie avec ceux sous lesquels on représente, d'ordinaire, le roi des Trouvères du 15° siècle. - Le Christ, étendu sur le linceul, présente ses grands et nobles traits, que l'on retrouve sidèlement dans toutes les traditions de la peinture et de la scuplture du moyen-age, qui les avait reçus des siècles précédents. Il est à regreter que cette statue, jugée d'ailleurs diver-sement par les artistes, suivant l'école à laquelle ils appartiennent, ait autant souffert des injures du temps. — La Vierge, dont la pose n'est pas heureuse, est soutenue par S. Jean, dont les traits sont calmes et purs, et le costume d'une grande richesse. A la gauche de la Vierge sont deux femmes, dont les figures paraissent aussi offrir des portraits, et dont le costume, contemporain du monument, est exécuté avec une rare sidélité. L'une d'elles tient un vase rempli de parsums, qu'elle se dispose à répandre sur le corps du Christ. A l'autre extrémité, à la gauche de S. Jean, un disciple, avec barbe et turban, offre des traits pleins de sentiment: il arrête ses regards sur la tête du Christ. Mais, ce qui étonne le plus dans ce groupe, c'est cette Magdeleine, assise en méditation, sur le premier plan. Cette sigure est rendue avec une exquise pureté de ciseau. Elle vit, elle respire doucement, dans le silence et la prière; rien ici qui ressente l'inspiration profane de l'antique; c'est l'art catholique développé, mais réduit encore à ses seules formes, et produisant de lui-même, à la sin du 15° siècle. Quatre charmants petits anges, deux tenant des chandeliers, et deux autres présentant, l'un le voile de la Véronique, sur lequel est empreinte la face du Christ, l'autre tenant la bourse qui renserme le prix de la trahison de Judas, se détachent gracieusement des murs de la grotte : ce dernier surtout est remarquable, par une inessable expression de douleur ensantine. Le pendentif, en forme de chapelle gothique, qui descend de la voute, est destiné à recevoir la relique de la Ste Epine, conservée de temps immé-

<sup>(1)</sup> La droite ou la gauche, sont prises par rapport au chœur : c'est le contraire par rapport au spectateur, arrivant par la porte occidentale.

morial, dans le trésor du monastère de Solesme. - Le cintre extérieur de cette grotte ou caveau, est orné d'une guirlande de demi-trèfles, de la plus grande légèreté; mais on ne saurait trop admirer le double arceau de branches et de feuillages qui s'élève au-dessus. On dirait que ces rameaux, si gracieusement courbés en arc, ont été magiquement transformés en pierre. — Les deux soldats mutilés, qui gardent l'entrée de la grotte, présentent de beaux détails de costumes militaires, partie antique, partie chevaleresque. Plusieurs des mutilations qui les défigurent, remontent à l'époque de nos grands troubles politiques; quelques-uns même datent de plus loin, et sont dus au zèle aveuglément religieux, des villageois de Solesme, qui pensaient venger, sur les figures inanimées de ces malheureux satellites, les outrages dont le Sauveur avait été l'objet de la part des Juifs. — Les deux pilastres qu'on admire, à la droite et à la gauche du caveau, et dont les arabesques saillants sont d'une si grande richesse, portent au bas, celui de la gauche, l'inscription gothique : M. CCC. 333. XV30; l'autre, celle :

Carolo VIII regnante.

« La partie supérieure du monument, est séparée de l'inférieure, par une sorte de rinceau, délicatement ouvragé en feuillages, en choux, en fleurs, merveilleusement évides. On y remarque quatre écussons, dont l'un a pour support des apges, l'autre des lions, et les deux autres, sont enchassés dans des feuillages. Les armoiries en ont été grattées : elles devaient être celles du monastère, des seigneurs de Sablé, ou de quelques bienfaiteurs. — Un calvaire, avec tous ses accessoires, occupe la partie supérieure du portail. Le Sauveur n'est plus sur la croix, avec raison, puisqu'au- dessous on procède à son ensévelissement; les deux voleurs, au contraire, aux membres contractés, sont encore attachés sur l'instrument de leur supplice. Le sculpteur a prêté, on ne sait pourquoi, une perruque large et bouclée, à celui qui, placé à la gauche, doit être le mauvais larron. - David, d'un côté, le diadême en tête; Isaïe, de l'autre; prophétisent, de concert, sur la mort du Christ. Un ange, d'une pose et d'une sigure grave et ensantine tout à la fois, embrasse le pied de la grande croix. Un autre, placé sous celle du bon larron, présente, d'une main, la colonne, et de l'autre, les fouets de la slagellation; tandis qu'au pied de celle du mauvais larron, un troisième ange, auquel on a donné aussi une chevelure énorme, supporte les débris de la lance et du roseau. Enfin, à la hauteur des fenêtres, sont deux autres anges, revêtus du surplis et de l'étole, portant quelques autres instruments de la Passion, dont la couronne d'épines, notamment, qui ont été mutilés.

« La même chapelle renserme un autel, au-dessus duquel devait être place un groupe, semblable à celui que nous admirerons bientôt dans celle de gauche. Ce travail ne fut point achevé : il appartenaità l'ensemble des sujets qui décorent la chapelle de gauche, et là s'arrête l'œuvre que sit exécuter le pricur D. Bougler; la date 1553, inscrite sur l'une des colonnes qui accompagnent l'autel, étant celle de sa mort. La plus légère inspection de ce nouveau monument, véritable bors-d'œuvre dans cette chapelle, montre qu'il appartient à l'époque de la renaissance. Les arabesques qui décorent les colonnes, et le rinceau qui regne au-dessus, sont de la plus grande richesse, mais d'un caractère presque entièrement mythologique. On ignore à quelle époque fut détruite la cinquième colonne, qui devait être au milieu. Le sujet de ce bas-relief, est le Martyre des Innocents. Malgré ses mutilations, il offre encore une scène, où l'artiste a rendu, avec bonheur, la désolation des mères, la fureur des soldats, le désordre du massacre. Tandis que les figures du premier plan, se montrent presque détachées du forpar une forte saillie, la Ste Famille paraît fuir en Egypte, dans le locain. — Au-dessus se trouve placée, de temps immémorial, une Made de Pitié, plus célèbre par la vénération populaire, que par l'ecution. A gauche de l'autel est un Saint Pierre, la tiare en tè et revêtu de la chappe, admiré des amateurs de l'ancienne sculpture Cette statue, dont la tête offre l'empreinte d'une douce majesté et d'une vive componction, paraît apportenir aux mêmes artistes, les statues du sépulcre que nous venons de décrire. Le rochet et la chappe, sont historiés dans le même goût que les robes de Nicode et de S. Jean. A la droite de l'autel, est un S. Paul, à longue bar les, du même temps, mais infiniment moins remarquable, tenant en manin une de ces épées à poignées en croix, telles que les portaient les cheveliers au moyen-age.

II. CHAPELLE DE GAUCHE. Cette chapelle renserme cinq grandes scènes de la vie de la sainte Vierge. Dans celle dite de la Pumoison, qui se trous au-dessus de l'autel, Marie est à genoux, prête à recevoir la communi con de la main du Sauveur, qui vient la visiter. Un vieillard venérable, S. Pierre, la soutient doucement. A genoux, près de sa mère d'ado tion, S. Jean lui prodigue les soins de la tendresse filiale. Six apôtre =, dans l'attitude du respect, assistent à cette grande scène. L'un d'eu 🚐 🥦 le genou en terre, tient un livre sur lequel était sans doute insc = it un passage des Ecritures, analogue à la circonstance. Un vénérable p sonnage, en chappe, les mains jointes, qu'on aperçoit dans u embrasure, à droite, sur le devant, et qui parait prêter une si gran attention à la scène, est S. Hiérothée, disciple des apôtres, qui, rapport de l'auteur du livre des Noms divins, était présent à la mode la Vierge. Derrière les personnages du premier plan, sont de semmes, dont la sigure est pleine de douleur et d'expression. L'u surtout, placée à gauche, est d'une grande beauté, et montre, par pureté de dessin et sa noble simplicité, que l'auteur n'était pas étrang à l'étude de l'antique. Dans un enfoncement, à gauche, un moine revêtu de l'habit de bénédictin, antérieur à celui porté depuis 🕒 résorme de S.-Maur, est remarquable, par un positis de physionomie qui annonce encore un portrait. En esset, cette tête, où se retrouve évidemment le type manceau, est celle de D. Michel Bureau, dernies abbé régulier de la Couture.

» Il est facile de remarquer, au premier coup-d'œil, que la statue du Christ, dont la tête n'est pas sans mérite, a subi une mutilation. On l'attribue à un prieur de Solesme, homme véritablement classique, qui frappé du choquant anachronisme, par lequel le Christ donnait la communion à sa mère, eût la docte barbarie de casser le bras droit qui présentait l'hostie, et, probablement aussi, le bras gauche, qui tenait sans doute le ciboire.

»Deux personnages, font partie nécessaire de la grande scène de la Pamoison, bien que l'artiste ait paru vouloir les en isoler. Le premier, placé à gauche, sous un charmant baldaquin en pierre, est S. Denis l'Aréopagite. Sa tête expressive, est tournée vers un autre évêque, qu'on remarque au-delà du tombeau de la Vierge, à l'ombre d'un semblable baldaquin. Une grâce exquise, a présidé à l'agencement des draperies, à la délicatesse de la pose. Une chasuble à l'antique, recouvre la dalmatique du prélat; un léger manipule pend à son bras gauche, qui supporte une mitre dans le goût du moyen-age. Il adresse à l'autre évêque, les paroles gravées sur l'écusson gothique qu'il soutient, et qui sont un passage du livre des

Nome diviss, attribué à S. Denis l'Aréopagite (1). De l'autre côté du tomben de la Vierge, S. Timothée, penché en avant, semble prêter attribue aux paroles de S. Denis, en même temps qu'il prend part à la ce. Ses traits austères, rappellent l'homme rigide dont parle S. Paul. Il ce rochet et en chappe, et les détails des draperies sont fort remarbles. L'inscription gothique, placée au-dessous de sa mitre, est tirée de S. Denis l'Aréopagite, qui lui est attribuée.

Avant de considérer une autre scène, il est juste de payer un tribut dimiration, aux délicieux détails d'architecture qui décorent cette grotte. Sive capricieuse de la renaissance, en partage la voûte en gracieux comtiments, et en prolonge la clef, par un merveilleux pendentif. Les besques du rinceau, des pilastres et des colonnes, rappellent, ainsi que sur que nous verrons bientôt, les plus riches inventions de Raphaël en genre. Deux têtes de mort sont jetées, comme une pensée grave, au mi-

🖚 u de ces jeux, d'une main légère et inspirée.

The monument adossé au côté gauche de cette chapelle, n'a qu'un **Exal étage, parce qu'on avait jugé à propos de percer une croisée, dans la** tie supérieure du mur de ce côté. L'ordonnance générale est à peu près même ici, que pour le précédent; ce sont encore des arcades portées par rilastres et par des colonnes, ioniques dans le bas, corinthiennes and la partie supérieure. Celui-ci offre encore un groupe très-remarmable : c'est Jésus enfant, enseignant au milieu des docteurs. L'expres-Lon de surprise de quelques sigures, l'air d'admiration de quelques aures, sont parfaitement rendus; seulement, on y remarque un peu d'exaration, ce qui donne à deux d'entre elles, surtout, quelque chose de tesque. Voyez ces personnages, en bonnet d'université, et dont les ma-Maries doctorales, à la façon du 16° siècle, annoncent bien plutôt le adué dans les quatre facultés, que le scribe de la synagogue. Les livres les prophètes sont entre leurs mains : sur l'un des textes, on lit la pro-Maétie de Jacob. Au milieu de la discussion, qui paraît être vive, l'un Les docteurs, ôtant ses lunettes, paraît prêt à émettre un avis important : même instrument repose dans un étui, à la ceinture d'un de ses col-L'obésité de plusieurs d'entre eux, fait un contraste piquant, avec docte maigreur de quelques autres. Les traits de plusieurs de ces doc-Ecun sont trop positifs, pour qu'on n'y reconnaisse pas les portraits de personnages contemporains de l'artiste. Quoi qu'il en soit, l'agencement de ce groupe de dix personnages, dans un si petit espace, est véritablement savant: il n'y a d'invraisemblance, que dans la pose du docteur

Nous voici arrivé au morceau capital, celui qui occupe le milieu de la chapelle, représentant la Sépulture de la Vierge. Jusqu'ici, nous avons tutrevu des éclairs de génie; mais nous avons maintenant devant nous, le thé-d'œuvre capital. Considérez cette Vierge au tombeau, si doucement momie, si gracieusement posée, si chastement drapée. C'est bien là la mère de Dieu, celle que les liens de la mort n'ont pu retenir, parce que, de u chair divine, elle a fourni un corps au fils de l'Eternel. La corruption du tombeau n'eut jamais de droits sur cette céleste créature, et l'âme, m'éloignant pour quelques heures de ce corps virginal, l'a laissé beau, fesible, angélique; en un mot, il est encore le trésor de la terre, en at-

tendant qu'il devienne la merveille des cieux.

<sup>(1)</sup> Il nous est impossible de copier ici ces nombreuses et longues inscriptions, rapportées avec d'élégantes traductions, dans la première des notices citées plus haut, selle publiée par D. Guérangez.

Saint Pierre et Saint Jean, se trouvent presents à cette scène de deut Le prince des apôtres, inclinant sa tête chauve et joignant ses mains vénérables, veut étudier encore une fois, avant de les confier à la tombe, les traits divins de la mère du Sauveur. À la gauche de S. Pierre, et tenant des coins du linceul, S. Jean rend à la terre, celle que Jésus lui donne pour mère sur la croix. À l'expression profonde et melancolique de ses traits, on voit que ces funérailles lui en rappellent d'autres, plus lames tables encore. Un autre disciple, S. Jacques, frère du Seigneur, premiéré évêque de Jérusalem, se présente à la droite du prince des apôtres. Se belle et noble tête penchée, annonce qu'il adore, le cœur serré, les hautes volontés du Très-Haut.

» Par un de ces touchants anachronismes si communs dans les œuvr de l'art, à l'époque de la renaissance, un moine bénédictin tient aussi u des coins du linceul. C'est Dom J. Bougler, ce prieur de Solesme, qui fi exécuter les statues et décorations, qui font de cette chapelle un si admirable musée. Honneur à l'artiste dont le ciseau reconnaissant, nous a légue les traits de cet homme vénérable! La tête de Dom Bougler a été sciée, ains celle du personnage que l'on voit tenir, en face de lui, un des coins du linceul. Cet acte d'un horrible vandalisme, fut exécuté par la barbarie des commissaires chargés de sonder les statues de tous les Saints de Solesme, afin de s'assurer s'il était prudent de les exposer aux inconvénients du transport, alors que, sous l'empire, M. Lenoir projeta de les faire acquérir par le gouvernement, pour en enrichir le musée des monuments français, qu'il avait formé à Paris. Ces commissaires ne purent acquerir la conviction de cette impossibilité, qu'en saisant jouer la scie sur la tête même des personnage du premier plan, et la tarière, à travers les draperies des plus belles statues de la chapelle de droite; brutalité dont on a fait disparaitre les traces autant qu'on l'a pu.

»Les autres personnages de la scène, semblent prêter une vive attention à l'action qui occupe plus immédiatement ceux qu'on vient de désigner. On admire surtout ce vénérable vicillard, à longue barbe, peut-être le divin lliérothée, et les deux saintes femmes, dont la physionomie, empreinte d'une expression diverse, mais profondément recueillie, ajoute un si haut degré de tristesse à toute la scène. On admire aussi les élégants bas-reliefs du tombeau, un peu maltraités par le temps, représentant Esther, qui sauve son peuple de la mort; Judith, qui immole l'ennemi de sa race. La figure mutilée, assise près du tombeau, a été, comme les deux soldats du saint sépulcre, victime de la dévotion populaire, qui a cru que cette statue représentait le diable, cherchant dans un livre les péchés de la Sainte Vierge, et désespéré de trouver ce livre blanc à toutes les pages. Enfin, on ne saurait refuser son admiration à l'édifice lui-même, dont l'architecture sévère, est en harmonie avec l'action dont il est le théatre. A elles seules, les deux charmantes colonnes qui en décorent l'entrée, l'une entourée d'un lierre chargé de fruits, et l'autre ccinte d'une vigne ornée de ses grappes, captiveraient l'attention, si d'autres merveilles ne l'appelaient ailleurs.

» Voici d'abord quatre saints docteurs, posant sur leurs niches avec une souveraine dignité, et prêchant, comme du haut du ciel, la gloire de Marie ressuscitée. Le prefuier à gauche, est S. Bernard, avec l'ancien habit de son ordre et la crosse abbatiale. Viennent ensuite deux évêques, S. Anselme et S. Pierre Damien, éloquents panégyristes de la mère de Dieu. Le quatrième vieillard, aux traits austères et prononcés, est S. Bonaventure, non moins éloquent sur les grandeurs de Marie. Les légendes, inscrites sous les niches, ont pour but de célébrer le mystère des

١.

<u>.</u>

ďI.

21

23

Ľ

douze étoiles, dont l'Eglise, d'après la prophétie de S. Jean, a formé la couvenne de la Reine des cieux. On y trouve le génie poétique et métaphysique du moyen-âge, dans sa plus belle fleur.

» Avant de considérer la scène placée au-dessus des quatre docteurs, econtous-nous à quelque distance, pour jouir de l'ensemble du monument. L'architecte a liguré un magnifique portail d'église, avec ses trois portes, ses niches ornées de saints, ses trois senêtres, et ses tourelles d'ornement, étagées comme les clochetons aériens, que l'artiste du moyen-age decoupait, sur les portiques de nos vieilles cathédrales. Cette réminiscence des habitudes de l'art gothique, traitée avec tout le sseuri de la renais-💴ce, époque si courte et si brillante dans l'histoire de l'art, présente un grand charme, sinon par la majesté, du moins par la grace la plus esquise. Tout l'espace, jusqu'à la voute de la chapelle, est rempli par ces delicieuses fantaisies, d'un génie vraiment créateur. Le second temple, superposé au premier, dont il est séparé par un admirable rinceau, présente trois gracieuses voutes, deux ornées de charmants pendentifs, et celle du milieu, tapissée d'anges et de chérubins, d'une beauté ravisante. Au-dessus du plus haut entablement, on remarque le lion et le bans ailé des prophètes.

La scène, que ce magnique édifice est appelé à recevoir, est l'Asmption de la mère de Dieu. Ce groupe, il faut l'avouer, est de beaucoup inférieur aux deux autres: les deux principaux personnages, le Christ et la Vierge, sont même tout-à-fait mauvais. Huit apôtres et un moine bélédictin, sorment l'assistance. Ces sigures, d'ailleurs assez communes, dans l'idée et l'exécution, regardent bien, et sont posées avec une entente assez remarquable. Elles cherchent à suivre des yeux, la triomphante Assomption. Sur le devant, David célèbre, sur sa harpe, les grandeurs de son heureuse fille. Deux petits anges, qui soulèvent la pierre d'un sarcophage, placé presque sous les pieds de la Vierge, avec toute la prévoyance du moyen-àge, mais contre toutes les exigences de la perspective, présentent d'assez agréables sormes ensantines. Quelque soit la saiblesse de l'exécution, l'idée est belle, et l'esset général assez frappant.

p Il est temps de revenir à l'autel de la Pamoison, et de considérer la suite de cette merveilleuse histoire, qui se continue dans la partie supérieure du monument, mais avec un luxe d'allégories et de mystères, dont rien de ce qui précède ne saurait donner l'idée. C'est ici qu'est vraiment la clef de l'œuvre tout entier.

Dom Bougler Faratt avoir donné pour thème, à ses artistes, les paseages des chapitres XII et XVII de l'Apocalypse, où S. Jean parle du grand dragon à sept têtes et de la prostituée de Babylone, en se réservant Llui-même, d'en sournir le commentaire, dans des incriptions étincelantes de poésie. Il nous montre, d'abord, dans la femme de la prophétie, Marie elle-même, poursuivie par la rage du dragon, dont son pied victorieux a écrasé la tête, et soustraite à ses atteintes, par la protection de son fils, qui l'enlève au ciel. La scène s'explique d'elle-même. D'abord, le monstre aux sept têtes hideuses, est tel qu'il est décrit dans l'Apocalyse. C'est vraiment l'ennemi de la femme, le serpent infernal. Le monstre vomit le Menve dont parle la prophétie, et on lit, sur les flots qui tombent de sa principale gueule, cette imprécation de l'enfer contre Marie, contre l'Eglise et contre l'Ame fidèle, dont elle est l'emblême : Quando morietur et peribit nomen ejus? Sur la croupe du Dragon, est assisc la prostituée de Babylone, plongée dans l'ivresse, et parée de tous les atours du 16e siècle: son bras, aujourd'hui mutilé, présentait la coupe des abominations. Au-dessus de sa tête est placée une légende, formée des paroles

mêmes de S. Jean, expliquée sur une inscription soutenue par un p sonnage, qu'on a placé à gauche, près du groupe de l'Assomption. Vierge, l'Eglise, l'Ame fidèle, ont échappé aux embûches du Drage Marie resplendit au ciel, comme la plus brillante des constellations; autre personnage, placé au-dessus de S. Timothée, à la gauche du groi de l'Assomption, célèbre son triomphe dans une autre légende, tirécé lement de l'Apocalypse. Marie est représentée, avec de longs cheve épars et deux alles d'aigle, suivant la prophétie. On ne saurait trop i mirer la légèreté, le vol aérien, des deux petits anges qui la couronne Mais l'allégorie n'est pas encore expliquée dans son entier. Marie, de nous contemplons maintenant la Glorification, après avoir considéré Trépassement, sa Sépulture et son Assomption, Marie n'est arrivée à ce hauteur, et ni l'Eglise, ni l'Ame fidèle, n'y arriveront, que sur l'atle Vertus. La Prudence, la Justice, la Tempérance, l'Humlité, la Foi, ( opère par la Charité, n'avaient donc garde d'être oubliées dans cette blime épopée. Elles sont là, dans l'attitude du triomphe, et, du sein d gloire, Marie leur adresse ces paroles, qu'on lit sur un cartouche app qué au nuage même qui lui sert de trône : O virtutes quæ ex utero i tris meæ crevistis mecum, draconis capita conterentes, coronis gloriæ vicem gratulemur. Cette statue de la Vierge, ainsi que celles des Vert saissent beaucoup à désirer, sous le rapport de l'exécution : l'on voit s peine, que l'art n'ait pas su atteindre à la perfection de la pensée. Cep dant, vues de plus près, les statues des Vertus ne sont pas sans méri principalement la Foi, et on ne saurait, même d'en bas, leur refusez naturel parfait dans la pose, et une grande harmonie dans l'ensemble attitudes. Le costume de plusieurs d'entre elles présente, d'une mani assez curieuse, plusieurs détails d'habillement du 16° siècle. Mais, p compléter et fixer d'une manière positive, le sens anagogique du mysti qui fait le sujet de ce monument, et montrer comment Marie, type l'église catholique, est aussi le symbole de l'âme chrétienne, Dom B gler, donnant l'essor à sa verve poétique et métaphysique en même tem mous apprend, par le texte éloquent d'une inscription placée à la gau du monstre à sept têtes, comment se consomment chaque jour de si s rieux mystères, dans les cœurs semblables en humilité et en simple: au cœur de la mère des mortels.

» Enfin, on ne doit point quitter cette partie du monument, s payer un juste tribut d'admiration, au charmant édifice que l'archit de la renaissance a bâti pour le sculpteur, et sur les entablements duq celui-ci a placé des oiseaux fantastiques, remarquables par la plus

gante bizarrerie.

« Après avoir contemplé cette superbe synthèse mystique, d laquelle le plus pur spiritualisme se marie, sans effort, aux concepti les plus merveilleusement poétiques, le spectateur, pour peu qu'il étudié l'art avec foi, n'aura pas de peine à reconnaître, que le monum de Solesme, est, pour ainsi dire, unique en son genre. On y voit l'art tholique, en progrès vers la stétique, sans avoir rien perdu encore de c fleur des traditions mystiques, qui décorait si richement les portique nos vieilles cathédrales. Le jugement, sans doute, ne saurait s'appliq dans son entier, à tous les détails d'ornementation jetés avec tan luxe sur les arceaux, les pilastres et les rinceaux. Presque constamme les habitudes mythologiques s'y montrent dans toute leur nudité ; fame, comme pour signaler l'envahissement prochain de la forme l'esprit, mais nous pensons que le monument de Solesme, qui a traversé trois siècles, survivra, sinon aux œuvres, du moins au tème de ceux qui ne voient dans tout ceci, que « des arabesques

« quies, inutilement dépensées, à encadrer d'insignifiantes statues de

a pierre ».

a Dans une salle basse, donnant sur la chapelle de droite, en face de l'autel, est la statue mutilée d'un chevalier, sculptée en demirelief, représenté couché, armé et couvert de son écu. On lit, sur une pierre de marbre, placée en 1672, à la clef de la voute, cette insciplion : « CY-GIST GEOFFROY DE SABLÉ , - PRINCIPAL FONDATEUR DE CE ( maistère, - vers l'an de notre seigneur mil-diz. » Le vêtement éguerre de cette statue consiste, autant qu'on peut le reconnaître, faris son état de dégradation, en une chemise de mailles, ou haubert, me le chapeau pareil, relevé autour de la tête, et composant, à lui toute l'armure de cette partie du corps. L'écu ou bouclier, de forms tirellongée, est suspendu au cou, à l'aide d'une couroie, et présente maigle eployée, à demi effacée. Les manches de mailles se prolongent mulau bout des doigts, mais la cotte ne parait descendre que vers genoux. On voit, par cette description, dit M. Allou, combien est précieuse la remarque de Ménage, qui, malgré l'opinion reçue, soutient 🗪 ce tombeau ne peut être celui de Geoffroy de Sablé, qui vivait en 1910. Il observe très-bien, qu'à cette époque, on ne connaissait pas Comes de familles, et qu'ainsi, quoique l'aigle d'azur en un champ du, figure dans l'écusson des seigneurs de Sablé, qu'on remarque sur vitraux de l'église de N.-D. de cette ville, le chevalier, inhumé le caveau, ne peut avoir été le Geoffroy, fondateur du prieuré de Mone. On pourrait conclure le même fait, de la seule inspection accontante militaire: l'emploi du haubert, avec ses manches et son muil, ne remonte pas au-delà des premières années du 12º siècle. Lingé s'est assuré, d'ailleurs, par l'inspection d'un titre du monasmeme, que ce tombeau était celui d'un autre Geoffroy, mort au mencement de ce même siècle. « Voir notre chronologie des seiper de Sablé, 1v-746 et suivantes.

Après avoir étalé toutes ces merveilles aux yeux des amis de l'art, il mitiste que l'église de l'abbaye de Solesme ne puisse rien leur apprende certain, sur l'artiste aux travaux duquel elle doit sa gloire. On a trit plusieurs fois, que les statues reconnaissaient pour auteur l'émule de L'Goujon, le celebre sculpteur Germain Pilon. Les preuves de cette etion, sont encore à fournir, dit I). Guéranger; on peut même latiquer, invinciblement, par plusieurs raisons. D'abord, il est évi-. tat, par le style, autant que par une date précise, que cinquante au moins, s'étaient écoulées, depuis l'érection du monument La chapelle de droite, lorsqu'on éleva celui de la chapelle de gauche. a l'on ne parle que de cette dernière, comment un seul homme M-Il pu exécuter les détails infinis de sculpture et d'architecture, dont elle est, pour ainsi dire, encombrée? N'avons-nous pas été à même découvrir, dans ces œuvres si variées, les traces de plusieurs ciseaux, Mabileté inégale? Beaucoup de statues sont faibles, quelques-unes muvaises, et quand il n'y aurait que cette seule raison, elles ne sevent être de Germain Pilon, qui, vers 1550, était à l'apogée de son Ment, et travaillait alors, dans la capitale, aux chess-d'œuvres qui et immortalisé son nom, et qui présentent un caractère tout aussi assique, que la statuaire de Solesme l'est peu. Ce jugement est confirmé, ur celui de plusieurs artistes distingués, qui ont étudié ce monument. n reste, l'assirmation en faveur de Germain Pilon, est d'une date sez récente. Elle a reposé, dans le principe, sur une simple con-ture de Ménage, qui, répétée avec la même bonne soi, a passé à tat de tradition, ensorte qu'elle a été consignée, sans examen, dans

plusieurs écrits de ce siècle (notamment par P. Renouard, dans a Rssais histor. sur le Maine). La première origine et, probablement l'unique raison de la conjecture de Ménage, sera venue de la circonstant du lieu de naissance de Germain Pilon, lequel ayant vu le jour à Lou (opinion douteuse, voir son article à la BIOGRAPHIE), village distant de celui de Solesme, d'environ quatre lieues, cet auteur s'est cru e droit de supposer, que l'illustre sculpteur n'avait pu être étranger au

merveilles de son art, qu'on admire si près de son berceau.

« Une autre tradition, obscure, il est vrai, mais plus ancient que la première, attribue les sculptures de la chapelle de gauche, trois artistes italiens, qui auraient offert leur service à D. Bougler, e exécuté, à eux seuls, tous les travaux d'architecture et de sculptur de la chapelle de gauche. Un homme, dont le jugement est de natur à faire autorité, croit, au contraire, reconnaître un ciseau allemanc dans les sculptures de Solesme, et serait en mesure de produire, apr de longues études de l'art catholique au-delà du Rhin, plusieu points de comparaison. Il est permis de différer de sentiment, ca si la naïveté du faire, dans plusieurs groupes, décèle l'artiste allemanc de l'autre, la richesse et le luxe des arabesques si florantins, qui trouvent prodigués dans tout le monument, attestent, à leur tous le génie abondant et gracieux de l'Italie. En outre, il n'en eut p plus coûté, à la mémoire populaire, de retenir la qualité d'artist allemands, que celle d'artistes italiens : dans tous les cas, les sculteurs de Solesme auraient donc été étrangers à la France.

a L'isolement, presque absolu, du monument de Solesme, isoleme causé par son genre tout spécial, au milieu des autres œuvres derenaissance, qu'on rencontre encore dans notre patrie, lui donne, semble, je ne sais quel caractère exotique. Pour peu qu'on ait mêx légèrement étudié l'histoire de l'art, on se rappellera ces migratio d'artistes italiens, si fréquentes dans la première moitié du 15° siècl Tandis que les cours de François le, de Henri II et de François l'offraient, aux plus fameux, une hospitalité royale, d'autres, plobscurs, venaient en réclamer une moins brillante, mais non moi honorable, aux vieilles abbayes, aux prieurés séculiers de nos previnces méridionales. Des circonstances particulières, ignorées aujou d'hui, conduisirent, jusque dans le Maine, quelques uns de ces hos habiles, qui nous ont laissé ces traces immortelles de leur passage.

« M. Lesebyre, vieillard respectable, qui, après avoir exerci, Solesme, les fonctions de curé, dès l'année 1786, a terminé sa carrièr plus qu'octogénaire, en 1819, dans sa paroisse, avait recueilli, de bouche des anciens religieux, plusieurs particularités traditionnelles que sans lui, seraient, aujourd'hui, complètement ignorées. D'après déposition, les trois artistes italiens, ayant entendu parler des scul tures du 15° siècle, qui décorent la chapelle de droite, se présentères vers 1550, au prieuré de Solesme, y admirèrent, principalement, statue de la Magdeleine, et firent preuve d'une si haute compréhension dans leurs jugements, que le prieur, D. Bougler, leur proposa consacrer leur talent à décorer la chapelle de gauche, suivant le ple qu'il en avait formé. Ces artistes se mirent aussitôt à l'ouvrage, so la haute direction du prieur, que toutes les traditions s'accordent représenter, comme un homme supérieur. D. Bougler leur assign le sujet de chaque statue : tous trois s'essorçaient de rendre sa pensé et lorsque chacun avait achevé son œuvre, la meilleure statue ét acceptée, et l'on brisait les deux autres. Lorsqu'en 1731, les bénédictins Solesme rebatirent leur monastère, on trouva, dit-on, dans les fouil que nécesita cette opération, une quantité considérable de fragments de ces statues brisées. On garde encore, dans l'abbaye, plusieurs débris de statues non achevées, et qui paraissent avoir été mutilées à dessein.

— Suivant le dire des anciens religieux, recueilli et rapporté par le cuté Lesebre, les sculptures et décorations de la chapelle de gauche, amient coûté 150 mille livres. La famille seigneuriale de Sablé, vint, dus cette circonstance, au secours des bénédictins, de même que, plus tard, en 1731, lors de la reconstruction de leur monastère, la imille Colbert de Torcy, qui jouissait alors de cette seigneurie, aida puissamment à cette réédification, et tint à honneur de continuer, tures Solesme, le patronnage dont Geoffroy de Sablé s'était chargé, sut siècles auparavant.

se la matière des statues, est une pierre blanche, très-tendre, d'un sin extrêmement sin, et susceptible du plus beau poli. On sit venir este pierre, dit-on, des environs de Tours, et ce ne sur pas une des mindres dépeuses, que réclama la consection de ce grand œuvre. »

Placé entre la nécessité, de ne donner qu'une sèche et strile indication, des différents sujets traités dans ces sublines pages, comme l'ont fait plusieurs écrivains, de reproduire des descriptions incomplètes, comme le sont les mices de MM. Allou et Verger, ou bien de nous étendre mez, pour donner une véritable description artistique; que pervions-nous faire de mieux, que d'analyser l'admirable Mice publiée par D. Guéranger, si poétique et si exacte? Laivant, nous avons l'orgueil de le croire, pour la postaté, nous avons pensé qu'il fallait qu'elle pût, notre livre à la main, aller étudier cette belle épopée, si la brochere venait à lui manquer. Nous ne pensons pas que L'labbé Guéranger, nous reproche un tel emprunt! Quant l'historique de ce travail, nous ne pouvons que déplorer 4 ne pouvoir, malgré nos recherches, déchirer le voile pais qui recouvre le nom de ses auteurs. Il est douteux que b temps parvienne à dissiper cette obscurité, surtout pour b premier travail, celui de la chapelle de droite; car, quant à celle de gauche, il n'est guère permis de douter ajourd'hui, qu'elle ne soit due aux Italiens dont il a été parlé. Les explications, données à ce sujet par D. Guéranger, sont tellement conformes à celles que nous aurions Patirer de nos propres matériaux, que nous n'avons eu qu'à les répèter.

Il est un fait honorable, pour plusieurs de nos concioyens, qu'a consigné M. Allou dans sa notice, et que nous

e pouvons nous dispenser de reproduire ici.

C'est merveille que le monument de Solesme, ait pu traerser sans dommage, nos guerres de religion et celles de la houannerie, ait pu échapper à l'aveugle fureur des iconoclas s de cette première époque, à celle des vandales de 93.

« En 1825, dit M. Allou, des spéculateurs (apparten: pent-être, à quelque bande noire), se présenterent p acheter le couvent de Solesme et ses dépendances. Des glais, qui avaient organisé un autre genre de guerre, co nos vieux monuments nationaux, agissaient en mêmo te de leur côté, et convoitaient surtout les belles statues renferme son église. Le vieux prieuré, courait de grands ques; le patriotisme vint le sauver. Plusieurs négociant propriétaires du Mans, de Sablé et des environs, se décide à acheter en commun les bâtiments de Solesme, dans la si vue de conserver aux arts et à leur pays, un monun unique en France et trop peu connu. Depuis, cette ciété (nous croyons que c'est la même qui a entrepri première, et avec tant de succès, l'exploitation de l'anticite dans le département), songeait à utiliser les bâtime du monastère qui, par leur étendue et leur position, bord d'une rivière navigable, se prétaient parfaiteme l'établissement d'une grande usine. » Un parti allait ( pris, la société se disposait à aliéner le couvent, à faire de son église à la commune, mais en la réduisant à la p tion nécessaire pour la conservation de ses monuments, chapelles et le chœur, lorsqu'un autre compatriote, I Prosper Guéranger, conçut l'heureuse idée d'en confie conservation à des hommes de science aussi, les bénéc tins de S.-Maur, dont il avait projeté le rétablissement et lieu. Rien, du reste, ne doit étonner dans la belle per à laquelle est due la conservation de ces richesses nationa quand, parmi les membres de la société dont nous ven de parler et dont nous regrettons de ne pas connaître t les noms, pour les inscrire ici, on trouve les plus honoral du département : ceux des Thoré, des Blondel, du Ma des Salmon, des Cherouvrier, des Charpentier, de Sal

Il nous reste, en terminant cet article, à exprimer le gret de ne pouvoir y joindre des dessins, qui puissent d ner une idée de ces monuments, plus complète que peut faire une description écrite. Un artiste de la locali M<sup>me</sup> Legué-Larivière, dont le talent s'est révélé d'une i nière si brillante, à l'exposition départementale de 18 nous avait fait faire des offres à ce sujet, que nous auri voulu pouvoir accepter. Depuis, la commission, instit par M. le Préfet de la Sarthe, pour la conservation monuments, avait conçu le projet de leur reproduct par le dessin, et en avait confié l'exécution à deux articapables de bien s'en acquitter, M. Delarue, archite du département, et M. Châtel, peintre distingué, lors des difficultés, qu'on dit avoir été élevées par M. l'abbé

Soleme, ont fait échouer, ou du moins suspendre, ce projet. Que si M. l'abbé D. Guéranger veut se ménager le mosepole d'une publication, dont il ne peut méconnaître l'indispensable utilité, qu'il se hâte! Qu'il la joigne, par exemm, à une nouvelle édition de sa notice descriptive, à une dition aussi soignée, sous le rapport typographique, qu'elle est sous le rapport littéraire et artistique, et il aura beausep ajouté au service imminent qu'il a déjà rendu au pays, n assurant la conservation des saints de Solesme, et en reablissant, dans le Maine, qui en a été le berceau (v-683), boyer des études littéraires et historiques des bénédictins. pi se livrent, en outre, à la culture de quelques terres et poursuivent activem. l'exploitat. de l'anthracite, sur les commes de Solesme et de Poillé. — L'abbaye d'après, un rensignement certain, que nous recevons à l'instant, compte 22 religieux de chœur, dont 16 profès et 6 novices; en outre, frères converts.

SONNE, SONNETTE, SONNOIS; contraction de

MOSNE, SAOSNETTE, SAOSNOIS. Voir ces mots.

SORE, ruisseau qui prend sa source dans la partie O. M. O. de la forêt de Perseigne, sur S.-Rigomer, coule an M. O., arrose Lignières, le Chevain, S.-Patern, en sépament l'ancien territoire de cette commune, cédé au département de l'Orne, de celui actuel, et se jette dans la Sarthe, en face et au S. E. d'Alençon, après un cours de 7 kil. environ. Point de moulins sur son cours.

SORTOIR ou sortouer (LE GRAND-), fief situé dans la comm. de Brettes, relevant de la baronnie de Château-du-Les, pour lequel L. Vasse, licencié ès-lois, qui la tient du chef de Suzanne Mougereau, sa mère, rend aveu en 1669.

SOUCHES, corrompu de sourches; v. ce dernier mot. SOUCIS (LANDE DES), nommée ainsi, par corruption mots Saxis, Saceium, à raison, probablement, des roches de grès quartzeux, dont le sol est couvert. Cette ande, que Lepaige a pris pour celle des Fauconnières (v. mot), occupe un vaste espace des communes d'Oizé, de Pontaine-S.-Martin et de S.-Jean-de-la-Motte. Elle est mate à la gauche de la route royale n° 23, entre Foulletorte et la Flèche, et jouit d'une certaine célébrité locale, a raison de deux pierres fiches ou peulvans qui s'y trouvent, Appelées la Mère et la Fille, dont ont parlé Lepaige, dans Dictionnaire du Maine; P. Renouard, dans ses Essais histor. sur le Maine; et Vaysse de Villiers, dans son Itinéreire descriptif de la France, région du Sud-Ouest. Toutelois, ces auteurs ayant négligé, dans les courtes descriptions re'ils en ont données, d'y comprendre les autres blocs, fort

nombreux, qui accompagnent ces deux principales pierres; et qui nous ont paru les présenter sous un aspect beaucoup plus intéressant, que celui qu'elles auraient isolées; nous en offrons ici une nouvelle description, d'après notre propre examen et celui de M. Dugué l'ainé, dont les observations, sur ce point, sont parfaitement d'accord avec, les nôtres.

Les Celtes et les Gaulois, leurs descendants, adoraient la divinité dans les forêts, dans les bois, près des fontaines, etc., et les emplacements qu'ils préféraient pour cet objet, « étaient les lieux incultes, où l'on ne vit rieu qui ne point l'ouvrage de la nature, et où la main de l'homme n'est point dérangé ni séparé les parties d'une matière qui était, pour ainsi dire, le corps et le véhicule de la divinité: pour ainsi dire, le corps et le véhicule de la divinité: pur c'est ce qu'ils appelaient un lieu pur. Ils ne voulaient pas pu'on labourât la terre des lieux consacrés, de peur de proubler l'action de la divinité qui y préside. préside.

La lande des Soucis, hérissée de roches naturelles, tout à fait agreste, à laquelle le lichen rangiserinus, qui y domine, donne une teinte neigeuse, qui en augmente l'aspect mélancolique, était très-propre à servir de lieu consacré, pour la célébration du culte druidique. Voyons donc si les blocs, dont est hérissée cette lande, ne seraient pas des

monuments de ce culte?

En quittant, à l'auberge du Point-du-Jour, entre la Fontaine-S.-Martin et Ligron, la route royale de Paris à Nantes, et prenant à gauche, on entre, après un très-court trajet, dans la lande des Soucis, où, après avoir fait quelques centaines de pas, on rencontre un premier groupe de pierres levées, pierres fiches, de la nature du grès, disposées dans un ordre symétrique, et ayant les proportions que voici:

## Sud-Est.

0 o m. 50 centim.

0 1 m. 66

Nord-Ouest.

En poursuivant sa route, dans la direction du sud-est, jusque vers l'extrémité de la lande, on trouve un autre groupe nombreux de pierres debout, dominées par les deux principales, appelées la Mère et la Fille, ou bien Mèr-et-Fil, en langage du pays, placées à 7 m. 78 c. de distance, regardant le nord-ouest, de cette manière :

## 1 I

La plus grande de ces pierres, la Mère, a 5 m. 50 de hant., et 3 m. de largeur à la base; non-seulement, elle penche de côté, c'est-à-dire vers le N. E., mais aussi en avant, ou vers le N. O., comme si elle menacait d'une chute prochaine; la plus petite, ou la Fille, a 2 m. 33, sur 1 m. 66 c. L'une et l'autre vont en décroissant de largeur, d'une manière irrégulière, de la base au sommet.

A cent pas environ de distance de ces deux pierres, vers le nord-ouest, s'en trouve un autre groupe nombreux (1), ne paraissant point, selon nous, avoir été placées au hasard, dont quelques-unes sont renversées actuellement. En voici la disposition et les proportions:

En sortant de la lande, par un chemin situé au nord-est, un peu en deçà de ce dernier groupe, un trouve, tout près de

<sup>(1)</sup> Il paraîtrait, d'après la description de M. Dugué, que le nombre de ces pierres aurait diminué, par l'enlèvement de quelques-unes d'elles, dans l'intervalle de 3 à 4 années qui s'est écoulé, entre notre visite des lieux et la sienne : nous décrivons l'état des choses, tel qu'il nous est apparu.

ce chemin, à droite, dans un bois appartenant à M. le ce de Mailly, à 1 k. de la lande, une autre pierre debout 1 m. 33 c. de hauteur, qui semble être également un peul

Enfin, la Pierre potelée, située à 200 pas environ, au f des pierres de Mère et Fille, et que des plantations de et de peupliers cachent actuellement, offre un autre pe van, en forme de parallélogramme, de 2 m. 75 de haut sur 2 m. de largeur, dont les faces regardent le nord e sud. Cette pierre est moins remarquable comme monun gaulois, que comme objet d'histoire naturelle. En effet, tire son nom des nombreuses aspérités en bossages, gros rement arrondis, dont elle est comme mamelonée, sur face méridionale. On y remarque une multitude de cavit dont une seule, placée à l'angle supérieur occidental, traverse entièrement. Lorsqu'on frappe cette pierre avec main, dans les parties assez profondes de ses anfractuosit elle rend un son semblable, à celui que donne un vase terre félé.

Les anciens historiens s'accordent tous à affirmer, que Celtes et les Gaulois rendaient un culte au soleil, à la le et aux étoiles, et l'on a, dans les monuments de Carnac, d le beau Cromlech des environs de Saumur, et dans plusie autres du même genre, des preuves suffisantes de cette sertion. Suivant plusieurs d'entre ces historiens, « les pier » monumentales et religieuses étaient, sur la terre, le sy » bole des astres qui brillent dans les cieux. Il est effecti » ment très-probable, que les hommes de la nature, viv » avec plus de simplicité que nous, et ayant surtout mo » de besoins, étaient plus à portée d'observer le cours » astres et les plus admirables phénomènes de l'univers. » ne doit donc point être étonné, que leur culte y eût un r » port immédiat, et que ce culte soit devenu, par la suite » base de toutes les théogonies payennes. » (M. JACOB f Notice sur un monum. druid. des environs de Reims.)

En admettant cette hypothèse, qui n'offre rien que très rationnel, puisque le sabéisme, à défaut des lumié de la révélation, est la plus naturelle des croyances r gieuses, il ne semble pas déraisonnable d'admettre, que pierres de la lande des Soucis, auraient eu une semble destination; qu'ainsi, les deux principales, nommées la le et la Fille, auraient dû figurer les deux astres principale soleil et la lune; le groupe le plus rapproché de ces pier de même que celui qui s'en éloigne davantage, des cons lations, qu'il serait téméraire de vouloir désigner actue ment, non-seulement, parce qu'elles ont pu être impar

tement représentées, mais, surtout, parce qu'elles peuvent être très-incomplètes aujourd'hui, par l'enlèvement de quelques unes des pierres, qui en faisaient autrefois partie; et. dans ce cas, ne pourrait-on supposer aussi, que les proportions différentes de leurs blocs, se rapporteraient à la grandeur relative des étoiles, de chacune des constellations qu'on aurait voulu figurer? Cette opinion, du reste, n'a pas pour elle notre seule autorité. « Une chose remarquable, dit l'auteur anonyme d'un Essai sur les monuments Armoricains, publié à Nantes, en 1805, c'est qu'à la suite d'un certain nombre de pierres basses, on en voit de » très-élevées; ce qui semblerait indiquer, la station des officiers ou des chefs, de même qu'en avant du front, on en remarque des groupes de plusieurs fort élevées. Cette ob-» servation prouve, que ces pierres, rangées sur onze rangs, » étaient le symbole de l'armée céleste, des onze constella-» tions du zodiaque, composées d'étoiles de différentes gran-<sup>3</sup> deurs; etc. <sup>3</sup> Nous n'insisterons pas davantage sur ces considérations, que nous livrons, sur la foi de notre propre conviction, à l'examen de plus savants que nous; mais, jusqu'à preuve contraire, nous déclarons n'admettre d'objeclion raisonnable contre elles, que la nature même du sol, bérissé partout de roches, de la nature de ces blocs.

Dans tous les cas, nous devons dire que la conservation des deux pierres de Mèrè et Fille, est due au zèle éclairé de M. le comte de Mailly, qui, pour les sauver de la destruction, est venu acheter le terrain où elles sont implantées, au moment même où la pioche avait frappé le premier comp, pour en opérer la destruction.

SOUDAI, SOULDAI, SOUDÉ; SOUDAYAIS, SOULDAYAIS; mom d'un fief situé paroisse de Vion, et du territoire qui en dépendait. Voir l'art. VION.

SOUGÉ-LE-GANELON, ou le GANNELON (Annuaire, 1815) et le GANESLON, ce dernier nom peu usité; soulgé; Sougeium, Silgiacum; comm. du cant. et à 5 kil. 2 h. N., m peu vers O., de Fresnay; de l'arrond. et à 29 k. O. de Mamers; à 39 k. N. 1/6-O. du Mans; autrefois, du doyenné de Fresnay, du Grand-Archidiaconé, dit de Saosnois; du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég. : 6, 35 et 45 kil.

DESCRIPT. Bornée au N., par S.-Léonard-des-Bois; à l'E., par Assé-le-Boisne; au S., par Fresnay, dont la Sarthe le sépare, ainsi que de S.-Paul et de S.-Georges-le-Gaultier, presque entièrement, à l'O; la forme de cette commune, est celle d'un triangle, de 5 à 6 k. de côtés, ceux-ci fort irrégu-

liers. Assez gros bourg, situé vers le centre du diam. longitudinal, ou du N. au S., et à peu de distance de la limite orientale du territoire, se composant de plusieurs petites rues, qui viennent aboutir en demi-cercle, en face le côté méridional de l'église; dans lequel on remarque plusieurs maisons assez jolies, et une autre en dehors, sur le chemin du Gué-Ory. Grande église, avec chapelle dans les bascôtés, séparée du chœur par de grandes arcades, les unes cintrées, les autres semi-ogivales; à clocher en bâtière.

POPUL. De 200 feux, jadis; on en comptait 250 et 1356 habit., en 1804; 376 f. et 1,486 h., en 1826; et, d'après le récensem. de 1836, 393 feux, compren. 770 indiv. mâl., 786 fem., total, 1556; dont 430 dans le bourg, et, dans les hameaux, savoir : de la forge de la Gaudinière, 104; du Gué-Ory, de la Rivière, de la Chapelle, 76, 65 et 64; du

Rocher, de la Bussonière, 53 et 42.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 109; naiss., 361; déc., 319.—De 1813 à 1822 : mar., 96; naiss., 352; déc., 237. — De 1823 à 1832 : mar., 122; naiss., 366; déc., 296.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée à S. Martin de Tours. Assemblée patronale, le 11 nov., anciennement; transférée, par arrêté préfectoral, du 4 sep. 1806, au dim. qui suit le

20 juin.

La cure, à la présentat. de l'abbé de la Couture du Mans, valait, selon Lepaige, 800 l. de revenu. — Le prieuré, à la même présentation, 1,350 l., d'après le Pouillé diocésain, y compris 800 l. de pot-de-vin et les subsides, consistant dans les 2/3 des dimes de toute espèce, 2 fermes, un gros sur la cure du Petit-Oisseau et un taillis; à la charge de 2

messes par semaine.

Odolant Desnos nous apprend (11-503), que Foulques de Sougé, en 835, donna, par moitié, au chapitre du Mans, et au prieur de Sougé, dépend. du monastère de la Couture de la même ville, le pays de Hellou, dont il était possesseur (v. l'art. Hellou, 11-543). — Gui Pécate, bénédictin de l'abbaye de la Couture, dans le 6° siècle, auteur de poésies latines, fut prieur de Sougé (v. la BIOGR., art. Pécate). — Dom J.-B • Petit, prieur, en nov. 1747.

Autres fondations: 1° chapelle du S.-N. de Jésus, dite de Chenais, fond. le 7 juill. 1670, par Mathur. Lhouin, prieur de S.-Martin de Morlaix, et curé de Sougé, décrét. le 18 mai 1671; à la présent. du plus proche parent, à défaut, du curé; au plus proche parent ou à un prêtre natif; dotée de la ferme de Chenais, en Sougé; chargée

de 3 mess. par sem. — 2º Chapelle de N.-D. de Piété, dite de la Chalonnière, f. le 6 févr. 1554, par J. Leroyer, ceré, décret. le dernier avril 1555; le plus proche parent, an Plus proche parent, ou à un natif, prêtre; dot., le lieu de la Chalonnière, en Douillet, maison, jardin, etc., produis. 220 l.; d. 2 mess. par sem., 4 services aux Quatre-Temps, et un Stabat; — 3º chapelle de la Guyardière, f. Par P. Saillant, curé; à la présent. de l'évêque; dot., la maison de la Guyardière autrefois, remplacée par des port. de terr. et de pré; et une rente de 30 l., en total, 60 l.; 1 messe Par sem., et 3 l. de rente; — 4° prestimonie Corbin, de l'école ou collège de Sougé, f. par Marguer. Corbin, dame de Sougé, par testam. de 1631; à la présent. des Capucins d'Alençon, ou du curé, de leur gré; à déf., celle de l'évêque; maison et jardin à Sougé, et rente de 150 l., sur le lieu de la Chapelle; 2 messes par semaime. — La chapelle de S.-Joseph des Quillets, desservie à l'autel du Rosaire, en Montsort (v. cet art.), possédait, entre autres biens, le lieu de l'Aunay, en Sougé.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était annexée au château du Ray, situé tout près et au N. N. O. du bourg,

actuellement détruit.

Confirme à l'abbaye de S.-Evroult, les biens qu'elle possède au Maine, au nombre desquels était la vicairerie de Sougé, composée de la paroisse de Gesnes (limitrophe), de Courtiou et d'Entrevaux, situés à l'O. et au S. E. de l'église de Ce dernier lieu. Le lieu de S.-Evroult, en Oisseau, à 6 k. 1/2 N. E., du bourg de Sougé, était sans doute un prieuré de

cette abbaye.

Nous avons vu, plus haut, que, dans le 9° siècle, un Poulques de Sougé, probablement seigneur de cette parouse, était bienfaiteur, et peut-être même fondateur du Pieuré.—En 1407, et en 1445, Gervaise Anne et Simon Anne, deux écuyers, rendent aveu pour l'habergement de Sougé, alids Sougié, relevant du Mans. Est-ce Sougé-le-unelon, dont il est question, ou bien de Sougé-le-Bruant, Près Sablé, ou de Sougé-sur-Loir? Il y a lieu de croire, raison du ressort, qu'il s'agit du premier? — En 1631, reguerite Corbin, fondatrice du collège, était dame de Sougé-le-Ganelon. — Pans le même siècle, et dans le 18°, la seigneurie de Sougé appartenait à une branche de la famille le Silleur, laquelle avait pour armes : d'azur, à la bande d'or, accostée de 2 molettes d'or et de 3 coquilles

d'argent; deux lions pour supports.—En 1776, cette seigneurie était possédée par M<sup>me</sup> de Saint-Aubin de Montesson; et, en 1789, par M. L. P. Jos. comte de Montesson, seign. de Douillet, de Gesnes-le-Gandelain, de S.-Aubin-du-Désert (Mayenne), du Cormier, etc., lequel assiste, par représentation, à l'assemblée des trois ordres de la province, tenue au Mans, ladite année, pour l'envoi de députés aux Etats-Généraux.

Autre fief: Corbusain. En 1638, Damlle Marguer. de Boispitard, Ve du Sr de Chaises, est taxée à fournir un picquier, au rôle de l'arrière-ban de ladite année, pour la terre et seigneurie de Corbuzon (sic).

La paroisse relevait, partie au siège présidial de la sénéchaussée du Mans, et, pour autre partie, au bailliage de

Fresnay, d'où elle reportait au même siége présidial.

Cette paroisse s'approvisionnait de sel, au grenier de

Fresnay.

HIST. CIV. Dans la première moitié du 17° siècle, Marguerite Corbin, dame de Sougé, comme on l'a vu plushaut, fonde un collège, ou école de garçons, dans cette paroisse.

Une ordonn. royale, du 24 févr. 1837, autorise l'acceptat. du legs fait par le S<sup>r</sup> Dalon, d'une somme de 1500 f., aux pauvres des comm. d'Assé-le-Boisne, de Fresnay, et de Sougé-le-Ganelon.

Ecole primaire de garçons, pour laquelle la commune fournit un local, au moyen d'une allocation de 150 f., pour en payer le loyer; fréquentée par 25 à 45 enfants.

En 1789, M. Guérin, maître de forges à la Gaudinière, paroisse de Sougé, est nommé député aux États-Généraux, par l'ordre du Tiers-État. — En 1834, M. Edouard François Buon, maître de forges, également, à la Gaudinière, est nommé membre de la chambre des députés, par le 7° collége électoral du département, siégeant à Beaumont.

Hydrogr. La riv. de Sarthe, limite la commune à l'ouest, ainsi qu'au sud, excepté sur une étendue d'environ 2 k., sur cé premier point; le ruiss. de Pont-Behier, venant d'Assé-le-Boisne, en traverse la partie septentrionale, d'E. à O., pour aller confluer dans la précédente. — Moulins de la forge de la Gaudinière et du Gué-Ory, ce dernier à blé; des Suardières, à Foulon; sur la Sarthe. — Un mauvais pont, en bois, sur la Sarthe, au Gué-Ory.

GÉOL. Sol ondulé, montueux, excepté dans la partie centrale orientale, et dans la partie nord-est; terrain de transition, analogue à celui de S.-Léonard-des-Bois (v. cet art.), offrant des roches porphyritiques, le long du cours

de la Sarthe; le calcaire, en extraction, pour être converti en chaux, et pour être employé, comme fondant, sous le nom de castine, à la forge de la Gaudinière; des marnes

blanches et jaunatres; du minerai de fer, etc.

Plant. rar.—Phanérog.: \* Asperula odorata, Lin.; Carex maxima, scop.; Deschampsia cœspitosa, beauv.; \* Luzula maxima, decd.; Malva moschata, Lin.; Phyteuma spicata, Lin.; Saponaria officinalis, Lin., buttes de scories de la forge de la Gaudinière; Scilla autumnalis, Lin.; Teucrium Botrys, Lin.; Valerianella Morisonii, decd. — Crypt.: Racomitrium funale, hube., et \* R. lanuginosum, brid. (Flore du Maine.)

Les plantes, dont les noms sont précédés d'un astérisque, se trouvent sur les roches porphyritiques de Roche-

Moignon.

CADASTR. Superfic. tot. de 1,827 hect. 65 ares, se subdivis. comme il suit: — Terr. labour., 1,355-67-84; en 5 class., éval. à 10 f. 40 c., 18, 27, 44 et 56 f. — Jard., 24-35-48; à 56, 67 et 75 f. — Prés, 211-67-69; à 17, 34, 65 et 90 f. — Pâtures, 24-49-49; à 3 et 10 f. — B. fut. et taillis, 104-12-00; à 7, 16 et 23 f. — Douv. et mares, 0-34-30; à 56 f. — Superf. des propriét. bât., 10-68-84; à 56 f. Obj. son impos.: Egl. et cimet., 0-26-00. — Chemins, 51-62-06. — Riv. et ruiss., 32-52-10. — 322 Maisons, en 10 class.: 29 à 7 f., 62 à 12 f., 69 à 18 f., 73 à 24 f., 37 à 30 f., 19 à 35 f., 20 à 45 f., 7 à 52 f., 4 à 65 f., 2 à 80 f. — 1 Moulin à blé, à 600 f. — 1 Moul. à foulon, à 100 f. — 1 Forge, à 1.800 f.

вувят ітрозав.: { Propriét. non bât., 51;404 f. 19 с. }61,304 f. 19 с. bâties., 9,900 » }61,304 f. 19 с.

CONTRIB. Fonc., 6,671 f.; personn. et mobil., 939 f.; port. et fen., 260 f.; 21 patentés : dr. fixe, 211 f., dr. proport.,

259 f.; total, 8,340 f. — Perception de Fresnay.

CULTUR. Sot argileux, argilo-calcaire, sablonneux et caillouteux. Ensemencés en céréales: orge, 300 hectar.; froment, 240; méteil, 50; seigle, 20; avoine, 11; produis. de
4 à 4 1/2 pour 1, le seigle, le méteil et le froment; 6 à 6 1/2,
l'orge et l'avoine. Autres produits: sarrasin, 32 h.; pomm.
de terre, 20; prair. artific., 300; chanvre, 12; bois, prés,
comme au cadastrement; arbres à fruits, etc. Un assez
grand nombre d'élèves de chevaux, et de bestiaux de toutes
sortes. — 10 Fermes, dont 3 principales, 60 bordages; 35
charrues. = Comm. agric. consist. en grains, dont il y a
exportat. réelle, des 4/7° des produits; en chanvre et fil,
graine de trèfie, bois, fruits et cidre; jeune chevaux, bes-

tiaux de toute espèce, menues denrées. = Fréquentat. des marchés de Fresnay, de la Pooté (Mayenne), d'Alençon (Orne)

INDUSTR. Fabrication du fer, et cuisson de la chaux, i la forge de la Gaudinière (v. cet art.). Briqueterie et cuisson de la chaux, au fourneau établi en 1829, dans les bois de Chemasson. Fabricat. de toiles, en lin et chanvre, occupant 5 à 6 métiers, se vendant à Alençon. Extracțion du minera de fer; du calcaire moëllon, dans deux carrières, pour bâ tir, pour la chaux et pour castine; de l'argile, pour la briqueterie; de la marne, pour l'amendement des terres, etc.

ROUT. ET CHEM. Le chemin de grande vicinalité nº 4, de Fresnay à Villaines-la-Juhel, est la principale voie de communication de ce territoire, situé à quesque distance des routes royale nº 138, et départementale nº 5, dans l'angle N.O. formé par l'intersection de ces deux routes, à la Hutte == Chem. vicin. classés: -- 1º allant à S.-Léonard-des-Bois part du bourg, passe le pont Béhier, finit à la Noë d Malheur; long. sur la comm., 3,250 mètr.; — 2º à la Chæ pelle; p. du Puits-Forget, traverse la Sarthe au Gué C Monnet, f. au ham. de la Chapelle; 3,700 m.; — 3º du G de Brives; part de la croix de la Couetterie, passe au Chan nay, f. au Gué de Brives; 3,100 m.; — 4º du Rocher; pan de la place du bourg, passe au Ray, f. à la croix du Roche 1,250 m.; — 5° des Chauvières; part du n° 1er, au carr de l'Ouche, passe au village de la Rivière, f. au carref. 🛲 Chauvières; 1,300 m.; — 6° des Riguaires; par. du nº 2, carref. de la Tonnelle, traverse le ham, des Ferettes, f. . Sarthe, au gué de Monnet; 2,300 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitat.: la maison de la Gauck nière, et celle indiquée près le bourg. Sous le rapport de noms: la Chapelle; la Grande-Maison, la Prévostière, la Barre; le Rocher; la Rivière, la Mare, le Marais; le Bois

Ory, les Chesnaies, les Bruyères, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale; école primaire de garcons, semi-communale; 1 expert; 1 déb. de tabac, 1 déb. de poudre de chasse; chef-lieu d'un bataillon cantonn. de la garde nationale, 7 comm., effect., 938 h. Bureau de poste aux lettres, à Fresnay.

ETABL. PARTICUL. Ecole primaire de filles; 20 enfants.

SOUILI.E. Soullaium, Solliacum; comm. du cant. e à 7 kilom. 1/2 S. S. O. de Ballon; de l'arrond. et à 12 k. N du Mans; jadis, de la Quinte, du grand-doyenné, du dioc et de l'élect. du Mans. — Dist. légal : 9 et 15 kilom.

DESCRIPT. Bornes: Ste-James-sur-Sarthe, au N.; la Guier che, dont la sépare la riv. de Sarthe, à l'E.; Montreuil-sur

Sarthe, au S.; la Bazoge, à l'O.; cette comm. forme un espèce de triangle, à angles arrondis, de 2,5 à 2,6 h. de côtés. Tout petit bourg, situé près de la limite orientale du territoire, sur le bord droit de la Sarthe, presque en regard de celui de la Guierche, situé sur l'autre rive de cette rivière; ne se composant que d'un très-petit nombre de maisons, éparses à l'O., au N. et à l'E. de l'église. Celle-ci, n'offrant aucun intrêt monumental, à clocher en flèche, entourée par le cinetière, clos de haies.

Popul. De 66 feux, anciennement; on en comptait 80 et 49 habit., en 1804; 102 f. et 387 h. seulement, en 1826; enfin, d'après le récensement de 1836, 97 feux, se composant de 176 indiv. du sexe masculin, 198 du féminin, total 374; dont 26 dans le bourg; 26 et 15, aux ham. de la Jauverie et de la Moradrie; 14 à chacun de ceux de l'Auberdière, de la Coodre, de Champblanc; 13 et 11 aux ham. de la Lande et

de la Poupetière.

0

**Zi** 

7

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 30; naiss., 86; déc., 87. — De 1813 à 1822: mar., 38; naiss., 111; déc., 271.—De 1823 à 1832: mar., 38; naiss., 85; déc., 67.

Hist. ECCLÉS. Eglise dédiée à S.-Martin de Tours. Assemblée fixée au dim. le plus proche du 4 juillet, fête de la translat. des reliq. de ce saint évêque, par arrêté préfectoral du 1er mars 1807.

La cure, dont Lepaige fixe le revenn à 500 l., fut d'abord la présentation de l'abbé et des religieux du monastère de S.-Martin de Séez; plus tard, à celle de l'abbé seul. Le Prieuré, qui ne valait que 100 l., d'après le Pouillé, à la Présentat. du même abbé, avait été supprimé et réuni à la leuse de celui-ci. — La chapelle des Teillais, paroisse du Pré, au Mans, avait, au nombre des biens de sa fondation, mondage en Souillé.

Cette commune étant réunie à celle de Ste-James, pour le spirituel, depuis 1802, son église est convertie en chapelle

vicariale de cette paroisse.

HIST. PÉOD. La seigneurie de paroisse, annexée au fief de la baronnie de la Guierche, appartenant aux familles de Beaumanoir et de Froullai de Tessé, était comprise dans la composition du marquisat de Lavardin, érigé en 1601 (II-591).

Autres fiefs: 1° du Prieuré, appartenant aux bénédictins de S.-Martin de Séez; 2° de la Heusardière, au N. du bourg, au S Boullier, bourgeois du Mans, en 1776; 3° de Chante-leuve, à 1,2 h. N. E. du même, sur le bord de la Sarthe;

le de la Jouasserie, à 1,8 h. O. S. O.

La paroisse de Souillé relevait, pour partie, à la juridiction du marquisat de Lavardin, et, pour autre partie, an siège présidial du Mans, où elle reportait en appel, pour la première partie. Celui de la Boucelle, dont le chef était situé paroisse de la Bazoge, s'étendait sur une partie de celle de Souillé. — Elle était comprise, dans le ressort du granier à sel de Ballon.

HIST. CIV. Ecole primaire communale de garçons, réunie à celle de la comm. de la Guierche, qui possède une maison, d'école. La partie afférente à Souillé, dans la dépense de cet établissem., laquelle est portée à 238 f. 25, loyer compris, est de 114 f. 75 c.

HYDROGR. La commune est limitée, à l'E., par la Sarthe; au N., par le ruiss. de Jolles, qui la sépare de Ste-James; par celui de la Jousserie ou des Coudres, au S.; à l'O., enfin, par un autre petit ruisseau. — Point de moulins.

GÉOL. Sol assez plat, traversé du N. à l'O. S. O., par un

petit chainon collineux; terrain secondaire inférieur.

Plant. rar. Podospermum laciniatum, DECD., prés le long

de la Sarthe. (Fl. du Maine.)

CADASTR. Superfic. de 456 hect. 62 ar. 40 cent., se subdivis. ainsi: Terr. labour., 373-58-90; en 5 class., éval. à 10, 20, 25, 30 et 40 f. — Jard., pépin., 11-72-50; à 40 ct 50 f. — Prés, 40-23-40; à 10, 30, 45 et 60 f. — Pâtis, 2-08-10; à 10 f. — B. taillis, 5-94-60; à 15 et 25. — Broussailles, 0-08-00; à 10 f. — Etangs, 0-28-60; à 40 f. — Mares, 0-27-90; à 10, 20, 25, 30 et 40 f. — Superf. des bâtiments, cours, aires, 4-67-70; à 40 f. Obj. non impos.: Egl., cimet. et autres obj., 0-12-10.—Chemins, 11-87-60.—Riv. et ruiss, 5-73-00. — 103 Maisons, en 7 class.: 5 à 3 f., 12 à 6 f., 35 à 10 f., 21 à 12 f., 18 à 15 f., 10 à 30 f., 1 à 60 f. — 1 Tri-lerie, à 70 f.

REVENU impos. : { Propr. non bâtics, 12,902 f. 78 c. } 14,301 f. 78 c.

Contrib. Fonc., 2,260 f.; personn. et mobil., 197 f.; portet fen., 48 f.; 1 patenté: dr. fixe, 25 f.; total, 2,530 f.—

Perception de la Bazoge.

CULTUR. Superf. argileuse et argilo—sablonneuse; ensemencés en céréales: orgo, 48 hectar.; froment et métel, de chaq., 36; avoine, 22; seigle, 18; produis. de 7 à 7 1/2 pour 1, l'orge et l'avoine; 6 le froment, le méteil et le seigle. En outre: pommes de terre, 30 h.; lég. secs, 4; prair. artific., en trèfle, un peu de vesce, etc., 30; chanvre, 20; beaucoup d'arbres à fruits; bois, prés, comme au cadastrement; élèves de quelques chevaux; d'un bon nombre des

spèces bovine, porcine et caprine; peu de l'espèce ovine; sermes principales, un bon nombre de moyennes et de bordages; 42 charrues. = Comm. agric. consist. en grajns, dest il y a exportation réelle de 1/8° environ, des 6/7° de l'avoine; en graine de trèfle, chanvre et fil, fruits et ci-tre, etc.; chevaux, bestiaux de toutes sortes, menues denres. = Fréquentat. des marchés de Ballon et du Mans.

limestra. Fabrication de la briqueterie et cuisson de la chex, au fourneau de la Lande, pour lequel la pierre se prend à Domfront, la terre à tuile près le bourg.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 138, de Bordeaux à Gen, passe près et à l'ouest du territoire. — Chem. vicin. cheés: — 1º de Ste-James au Mans; commence au ruiss. de Fontaines ou de Jolles, finit à celui des Coudres; long. The territ., 2,180 mètres; — 2º allant à la Guierche; part de bourg, finit au gué du Moulin, sur la Sarthe; 540 m.; — 1 S.—Jean-d'Assé; part du bourg, va joindre la grande mute au carref. de la Boulaie; 2,205.

LIEUX REMARQ. Aucun, comme habitation; quant aux pons: S.-Gilles; Haut-Eclair; les Deffais; la Lande, la Pière, Champblanc; la Pierre; les Rotes; Chante-louve; etc.

ETABL. PUBL. Mairie, chapelle vicariale; école primaire de garçons (réunie à celle la Guierche). Bur. de poste aux lettres, au Mans; de distribution, à Ballon.

80ULDAI, souldé, souldayais; voyez soudai.

SOULESME, voir solesme.

SOULIGNE, Sub-lignum; lieu seigneurial et métairie, proisse de Beaufay, à 3,6 h. O. S. O. du bourg, appartenant, à la fin du siècle dernier, à la famille des Desmazis, seign. de Vouvray, près Connerré. Cette terre se composait, d'une maison de maître, ferme, etc., bois de futaie et taillis; un beau fief, avec différents cens et rentes, environ 60 sujets ou censitaires, droit de chasse, etc., plus le lieu et dépendance de la Petite-Vallée, même paroisse.

SOULIGNÉ-SOUS-BALLON, ET SAINT-REMI-DES-BOIS; Siliniacus; Sub-ligneium, vel ligniacum, sub, seu, propè Balladonem; et Sti-Remigii de Boscis; commune à 4 k. 2 h. & de Ballon, composée de celle de Souligné, faisant partie de même canton, dès 1790, et de celle de S.-Remi, du cant. de Savigné-l'Evêque, à la même époque, réunie à la première, par décret du 18 févr. 1806; de l'arrond. et à 14 k. i., un peu vers E., du Mans; anciennement, du doyenné de

Ballon, du grand-archid., du dioc. et de l'élect. du Ma

— Dist. lég. : 4 et 18 kil.

DESCRIPT. Bornée au N. et au N. E., par Ballon et S.-Ma sous-Ballon; à l'E. et au S., par Courcebœufs; au S. ( par Joué-l'Abbé; à l'O., encore par Joué et par la Guiercl au N. O., par Montbizot; sa forme se rapproche, d' espèce de triangle pyramidal, tout-à-fait informe, s'allo geant du N.O. au S.E., sur un diam. central d'environ 81 contre une largeur qui varie, de 1,4 h. seulem., vers l'ext mité N. O., à 4 k. L'ancien territoire particulier à S.-Rem des-Bois, occupe l'extrémité S. de ce territoire. Le bourge Souligné, assez important, dont celui de S.-Remi, ou moins son emplacement, est distant de 2 k. au S. E., co siste en une assez longue rue, s'étend. du N. au S., le la de la route départementale du Mans à Mamers, par Ballo d'une autre rue, partant de celle-ci et se dirigeant à l'C pour aboutir à une place, qui entoure l'église de trois côt L'ancienne église, de la première époque de l'ogive, a ( remplacée, depuis 8 ans environ, par une nouvelle, de etj moderne, à clocher en campanille ou lanterne, à 4 fac et 4 ouvertures. Cimetière situé hors et à l'O. du bour clos de haies seulement. On remarque, à l'entrée méridi nale du bourg, un calvaire en forme de chapelle, auto du cintre duquel on lit: voici le dieu de l'univers, vist L'ADORER. Une belle, longue et large avenue, plantée peupliers, partant du côté oriental du bourg, conduit château de la Freslonnière.

Populat. Portée à 156 feux, pour Souligné, sur les rôl de l'élection, et à 16 f., pour S.-Remi, tot. 172; elle étaien 1804, de 259 f. et de 1,559 habitants; en 1826, de 348 et de 1,439 h.; d'après le récensem. de 1836, de 373 fet compren. 728 indiv. mâles, 815 femelles, total, 1,543; de 598 au bourg, 198, 75 et 57 aux ham. des Arcis, de Boilent, et de Villerense

Bellant, et de Villeneuve.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv., y compris 8 Remi (v. v-576, son mouv. décenn. particulier, pends cette période): mar., 109; div. 1; naiss., 411; déc., 31 — De 1813 à 1822, S.-Remi réuni: mar., 128; naiss 440; déc., 341. — De 1323 à 1832: mar., 116; naiss., 42 déc., 353.

HIST. ECCLÉS. L'église de Souligné, de Siliniacus, sous patronage de l'évêque de S.-Martin de Tours, fut l'une celles que consacra l'évêque S. Pavace, second successe de S.-Julien, mort vers 337. L'assemblée, qui tenait autr fois le 27 juill., fête de S. Jacques-le-Majeur, fixée, par l'

rété préfect., du 1er mars 1807, au dim. le plus rapproché du 1er août, afin d'éviter sa rencontre avec celle de la Guierche, dût être établie au château de la Freslonnière, et être célébrée dans sa chapelle, qui était, comme on va le voir, sous le vocable de S. Jacques.

La cure, dont le Pouillé fixe le revenu à 2,400 l., était

à la présentation de l'évêque diocésain.

Fondations religieuses: 1° chapelle de S.-Jacques et de S.-Philippe, dite des Perrières, au château de la Frescanière, fond. en 1508, par Jacq. de Maridort, seign. de ce château, et Lorette de Croismare, son épouse; ensuite, par J. Cesne, prêtre, décrétée le 7 avril 1510; à la prétentat. du seigneur dudit lieu; dotée du lieu du Livet, légué par lesdits seigneurs, et de celui des Perrais, par le curé; chargé de 2 mess. par semaine; 2° prestimonie de la 1° messe, al. de S.-Genou, desserv. à l'autel de la Vierge, fond. en 1508, par J. Lainé, prêtre; même présentat. des migneurs.—La chapelle de l'Officialité, au palais épiscopal, était dotée, entre autres biens, du lieu de la Galbrennière, m Souligné.

En 1832, le Sr Jacq. R. Chappelle, fait don à la comme de Souligné, d'une somme de 1,000 f., pour la démeration de la nouvelle église, dont l'acceptat. est automée par ordonn. royale du 19 août de ladite année. Cette sonnée a servi à l'acquisition du maître-autel et de son

thernacle, l'un et l'autre en marbre.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, annexée à la terre de la Freslonnière, était une châtellenie, composée seigneuries de paroisse de Courcebœufs, et de S.-Remi-

-Bois, outre celle de Souligné.

Le plus ancien de ses seigneurs, dont le nom soit connu, confirmée en 1097, fait don au monastère de S.-Vintent du Mans, de l'église de N.-D. de Villaines (sous Lucé), cet art., et celui de l'abbaye de S.-Vincent, (v-664). Le parenté de ce donateur, avec Jean de la Guierche, parisse voisine, laisse croire que c'est de Souligné-sous-laisse, qu'était Gunhérius.

Nous avons vu plus haut, Jacq. de Maridort, fonder, en 1508, la chapelle de S.-Jacques, au château de la Frespanière. On voit, les 8 et 15 oct. de la même année, Jean de Maridort, cheval., fils de Jacques, seign. de la Frespanière et de Château-Sénéchal, comparaître à l'assemblée des trois ordres de la province, pour l'examen de la Contume du Maine. Les seigneurs de la Freslonnière, du nom de Maridort, étant en même temps seigneurs de Va en Belin, habitèrent la terre de la Freslonnière, après destruction du château de Vaux, jusqu'à la réunion de ce dernière seigneurie à celle de Belin (v. cet art.). En 162 dame Marie-Géneviève de Chambes, marquise de Sou ches, habitait ce même château (v. plus bas, HIST. CIV.

En 1738, Michel Coupard, de la Bloterie, écuyer, se crétaire du Roi, était seigneur de la Freslonnière, ain qu'il résulte d'un aveu, par lequel il rend hommage pou les chât., terres et seigneuries de Bellesaule, et du Cres en Courcebœufs, ensemble la terre et seigneurie de

Guierche.

Ballon.

En 1776, la Freslonnière appartenait à M<sup>me</sup> la comtes de Briquevelle, dont M. Hardouin de la Girouardière, avi épousé la fille ainée. Cette dame, alors veuve, compart par procureur, à l'assemblée de la noblesse du Maine, 1789. Après elle, la Freslonnière passa à ses enfants, M. marquis de la Girouardière, et ses frères, qui n'ont ces de la posséder indivise. Cette famille a pour armes : d'a gent, à la fasce de gueules, accompagnée, en chef, d'un li léopardé de sable, lampassé de gueules, et, en pointe, 2 quintefeuilles de sinople. La terre de la Freslonnière, t une très-belle habitation, avec un château construit da le siècle précédent, à 1,2 h. à l'E. du bourg, précédé, côté de l'O., d'une avenue qui conduit au bourg, et d'u cour, fermée d'une très-longue grille; de beaux ja dins, enceints de murs; plusieurs belles avenues, vers l' et le N. E., et de fort beaux dehors.

Les paroisses de Souligné et de S.-Remi-des-Bois, relevaient de la juridiction du marquisat de Ballon, et par appel, au siège présidial du Mans. — Ces paroiss étaient comprises, dans le ressort du grenier à sel c

HIST. CIV. L'existence d'un champ, dépendant de l'a cienne fabrique, portant le nom de Maladrerie, fait pre sumer qu'une léproserie, a existé autrefois en cette proisse.

Par acte passé devant Leroy, notaire à Souligné, le 1<sup>er</sup> jui 1686, M.º Ant. Blondeau, prêtre de l'Oratoire, curé de paroisse de S.-Vincent du Mans, fait l'acquisition du lieu d'Bois-Bellant, en Souligné, pour servir à la dotation d'un école de filles, en ladite paroisse, laquelle serait dirig par une personne de son choix Ce donateur, au lieu d'un charge trois personnes, Catherine Vasseur, Eléonore Allie et Marie Lemaître, d'enseigner à lire, prier Dieu, le c

téchisme, et la croyance à l'église catholique et romaine, aux jeunes filles. Le 8 septembre 1688, Dme Marie Géneviève de Chambes, épouse séparée de L. Fr. du Bouchet, marq. de Sourches (v. cet art.), etc., dame de la Freslonnière, et y demeurant, fait, gratuitement, remise des droits de mouvance de son fief, en considération de ce que ce don est fait pour le bien public. Enfin, par autre acte, du 27 dec. 1700, les Dmes Alliot et Renard, acquièrent la maison servant encore à l'établissement, qui, seule, est restée à la commune, le surplus de la fondation, ayant été aliéné pendant la révolution.

Après elles, cette école continua de subsister, sous la direction de deux sœurs libres, jusqu'en 1839, que celles-ci se retirèrent, et ont été remplacées par une institutrice séculière, qui fait également l'école aux jeunes filles pauvres, un moyen d'une allocation communale de 100 f., de la rétribution des élèves payants, et du produit d'un petit pensionnat. Cette école reçoit 40 à 80 élèves, selon la mison.

L'école primaire de garçons, pour laquelle la commune possède un local, est l'objet d'une allocation communale de 200 f., pour le traitement de l'instituteur. Elle est fré-

mentée, par 40 à 60 élèves.

Hydrogr. La riv. d'Orne-Saosnoise, limite l'extrémité N.O. du territoire; le ruisseau de l'Aunay, a deux sources principales, la première sur S.-Mars-sous-Ballon, près de a limite N. E. de Souligné; la seconde, au S. E. du bourg, près le château de la Freslonière, d'où il se dirige à l'O., en passant près et au S. du bourg, pour aller confluer dans l'Orne-Saosnoise, au pont de pierre dit du Bizot. Celui de l'ont-Froger, décrit à l'art. S.-Remi-des-Bois, arrose cette partie du territoire. — Moulin de l'Aunay, sur le ruiss. de ce nom; moulin Neuf, sur l'Orne, dont le tourant seul est de Souligné. — 1 Moulin à vent, près le ciactière.

Géol. Sol ondulé et boisé, dans la partie sud et sud-est, dont le tertre de la Haute-Roche, assez élevé; plat, sur le terplus. Passage du terrain secondaire inférieur, au supétion, offrant le calcaire jurassique, et le grès vert.

Plant. rar. Inula Helenium, LIN.; Iris fœtidissima, LIN.;

Oxalis stricta, LIN. (Fl. du Maine).

CADASTR. Superficie de 1,275 hect. 74 ar. 70 cent., subvisée ainsi: — Terr. labour., 817-41-00; en 5 class., éval. 44, 9, 16, 27 et 36 f. — Aires, aven., douv. et charm., 17-69-41; à 36 f. — Jard., 26-31-95; à 36, 45 et 57 f. —

et du Mans.

Vignes, 14-18-60; à 18 et 27 f. — Prés, 167-26-90; à 134 et 57 f. — Pâtur., 41-76-06; à 14 et 29 f. — B. tailli 140-58-50; à 7, 12 et 16 f. — Supefic. des propriét. bât 14-23-93; à 36 f. Obj., non impos.: Egl., cimet. et autobj., 0-61-91. — Chem. et plac. publ., 31-55-90. — Ret ruiss., 2-23-00. = 412 Maisons, en 7 class.: 26 à 21178 à 8 f., 117 à 15 f., 56 à 25 f., 16 à 30 f., 10 à 4019 à 60 f. — 1 Château, à 500 f. — 2 Moulins: de l'Orn 135 f.; de l'Aunay, 40 f.

REVENU imposab.: { Propriétés non bâties, 28,390 fr. 54 c. } 35,116 f. 54

CONTRIB. Fonc., 6,764 f.; personn. et mobil., 914 port. et fen., 281 f.; 40 patentés : dr. fixe, 206 f., dr. pi port., 49 f. 50 c.; total, 8,214 f. 50 c.—Percept. de Ballo AGRIC. Sol argileux et argilo-calcaire, ensemencé en c réales : orge, 163 hectar.; méteil, 100 ; froment, 84 ; avois 33; seigle, 12; produis. 5 pour 1, le seigle, le méteil l'orge; 6 le froment, 7 l'avoine. En outre : pomm. de tern 28 h.; légumes secs, haricots, 18; chanvre, 25; prair.a tific., 98; bois, prés, vigne, comme au cadastrem.; arbre à fruits. Très-peu d'élèves des espèces chevaline et ovine beaucoup plus de celles bovine, porcine et caprine.M. L. Ma nier, obtient une mention honor., pour poulains, au concor du comice agric. cantonn., en 1838. = 6 Fermes princi pales, 20 moyennes, un bien plus grand nombre de bor dages; 28 charrues. = Comm. agric. consist. en grains dont il n'y a point d'exportat. réelle, si ce n'est de l'avoist mais, au contraire, insuffisance de près la moitié; en grais de trèfle, chanvre et fil, haricots; bois, fruits, cidre, vi de petite qualité, consommé sur place; quelques poulains bestiaux de toute sorte, gras et maigres; menues denréel = Fréquentat. des marchés de Savigné-l'Evêque, de Ballo

INDUSTR. Fabrication de toiles, dites communes et canvas, pour la consommation locale, occupant un petit not bre de métiers.

ROUT. BT CHEM. La route département. n° 11, du Mar à Mamers, par Ballon, traverse, du S. au N., la partie ce trale du territoire, en passant au bourg. = Les chem. que grande communicat. n° 6, de Sillé-le-Guillaume à Authonet n° 8 bis, de Ballon à Savigné-l'Evêque, passent à sa preximité, au N. E. = Chem. vicin. classés: — 1° de Balla à Montfort; commence au carref. de la Butte, passe au Tetre-Bouvet, fin. au carref. des Brières; long. sur la commune, 700 mètr.;—2° allant à la Guierche, part du gué

la Mare-Rotie, atteint la route n° 11, au petit carref. de la Groix-Malingre; 1,470 m.; — 3° à Courcebœufs; part de la route n° 11, au carref. de la Groix-Malingre, passe aux

Arcis, f. à la limite; 2,739 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations, le château de la Freslemière; Poillé, maison bourgeoise, à M. Guérétin, de Mamers; quelques maisons bourgeoises du bourg; sous le rapport des noms, non compris ceux du territ. de S.-Remi, indiq. à cet art.: S.-Genou; la Chevallerie; Villeneuve, les Arcis; le Mesnil; l'Enfer; la Roche, les Roches, la Motte, la Pierrai; la Louverie, les Oisonneries; le Chêne, la Chemie, l'Epinaux, le Noyer, la Tremblais; le Gast, les Varemes; Moc-Souris; l'Auge-Marie; etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garcons; maison de charité et école primaire de filles; résid. du notaire et d'un expert; 2 déb. de tabac. Chef-lieu d'un betaill. cantonn. de la garde nation., 6 comm., effect. 617 h.; wodiv. de sapeurs pompiers rur., 20 h. Bureau de poste

lettres, au Mans; de distribut., à Ballon.

Etabl. Partic. 1 docteur en médecine.

Voir à l'art. SAINT-REMI-DES-BOIS, V-576, ce qui est par-

Culier à cette ancienne commune et paroisse.

SOULIGNE-SOUS-VALLON ET FLACÉ; Vallis sub-Lignum; sub-Ligneium; sub-Ligniacum, sub, vel propè Vellonium et Flacum; commune formée, par décret du nov. 1810, de la réunion de celle de Flacé à celle de Soulipé-sous-Vallon, toutes deux, en 1790, du canton de Vallon, supprimé; actuellem. du cant. et à 9 k. 4 h. N. de la Suze; de l'arond. et à 15 k. O. un peu vers S. du Mans; anciennem. de doyenné de Vallon, de l'archid. de Sablé, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég.: 11 et 17 kilom.

Prins, Coulans, Chaufour et Fay, cette dernière, sur un rès-petit trajet; à l'E., par Etival-lès-le-Mans et Loupelande; an S., par Loupelande, encore, et par Chemiré-le-Gaudin; i l'O., encore par Chemiré, et par Vallon; cette comm. ofte une forme tout-à-fait irrégulière, se rapprochant, toutefois, de celle d'une écaille d'huitre, dont la partie antérieure est au N. O., et dont le territoire de Flacé occupe la partie sud-ouest. Les plus grands diam. centraux sont, du N. O. au S. S. E., de 5 k. 1/2; du N. E. au S. O, de 7 k. Le bourg de Souligné, assez laid, situé à peu de distance de la limite septentrionale du territoire, et dont celui de Flacé est distant de 2 k. au S., un peu vers O., forme une rue, qui s'étend de l'E. N. E, à l'O., en passant au N.

de l'église. Celle-ci, assez jobie, à ouvertures ceintres restaurée depuis quelques années, à clocher en bâtie

Cimetière hors et à l'E. du bourg, clos de murs.

POPUL. Jadis de 117 feux, pour Souligné, et de 49 pt Flacé, total, 166; elle était, en 1604, pour les deux communes, de 284 f. et de 968 habit.; selon le recensement 1826, de 479 f., et de 1,001 habitants; et, d'après celui 1836, de 251 feux, compren. 528 indiv. males, 483 melles, total, 1,011; dont 246 au bourg de Souligné et 16 celui de Flacé; 63, 45 et 36, aux ham. de Chanteloup, Coudray, et des Petites-Groies; 32, 31, 23 et 18, à cenx Tertre, des Richardes, du Pré-de-Vaux, et des Douba dières.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv., y compi Flacé: mar., 61; naiss., 223; déc., 176. — De 1813 1822: mar., 87; naiss., 236; déc., 258. — De 1823 à 1831

mar., 68; naiss., 257; déc., 217.

HIST. ECCLÉS. Eglise de Souligné, sous le patronage (S. Rigomer, prêtre et solitaire, qui, sous l'épiscopat (S. Innocent, 532-543, fit bâtir, dans cette paroisse, u petite église, avec deux ou trois cellules, pour quelque solitaires, qui s'y retirèrent avec lui, et où il mourut, 23 août, vers 560, après avoir résidé 18 ans en ce le (Le Corvaisier, Asseline, Cenomania). Assemblée fixe au dim. le plus proche du 25 août, par arrêté préfector du 1er mars 1807. Voir, pour celle de Flacé, à cet at (11-348).

La cure, dont Lepaige estime le revenu à 700 l., éta à la présentat. alternative de l'abbé de S.-Vincent, de la collégiale de S.-Pierre du Mans, par transaction de

9 février 1717.

Fondations ecclésiastiques, d'après le Powillé diocéssis 10 chapelle de S.-Luc et de S.-Gilles de Lorgerais, au che teau des Epichelières, à la présentat. du seigneur des Epichelières, Lorgerais, etc.; doté du lieu de Lorgerais, v lant 220 l. de revenu; chargée de 2 mess. par semain 20 chapelle de N.-D. de la Borderie, al. de la Petito-Rochou du château des Epichelières, fond. en 1498, par Nicou, prêtre, décretée le 16 août 1498; à la présent du seign. des Epichelières, la Roche, etc.; dot. maiso jard., 3 quartiers de vigne, au fief de la Borderie, ten et prés, val. 80 l. de rev.; dev. 1 messe par semaine. La chap. de S.-Mathurin et N.-D. de Friloux, en Marignosséd., entre autres biens, le lieu de Friloux, et 11 qua de vigne, en Souligné.

Les historiens des évêques du Mans, ont annoncé, et nous l'avons répété, d'après eux, à l'art. S.-Rigomer-des-Bois (v-605), que le corps de S.-Rigomer, mort à Souligné, et celui de Ste-Tenestine, première supérieure d'un monastère de filles, établi dans la paroisse de Gourdaine an Mans (11-511), avaient été transférés en l'abbaye de Maillezais en Poitou. Il paraît évident, d'après des autorités que nous ne pouvons relater ici, que c'est une erreur, en ce qui concerne le corps de Ste Tenestine, qui, au contraire, paraît l'avoir été au monastère de Fleury ou S.-Benoît-sur-Loire. Du reste, la manière dont les reliques de S. Rigomer, passèrent en la possession des religieux de Maillezais, est

assez curieuse, pour être raportée ici.

Peu d'années après l'an 1010, selon ce que raporte le moine Pierre, historien de ce monastère, Hugues (v. la MOGR., LXXXIX), comte du Maine, fut trouver, à son moustère, l'abbé de Maillezais, Théodolin, afin d'employer son crédit auprès de Guillaume, duc d'Aquitaine, et comte de Poitou, avec qui il avait quelques affaires importantes traiter. L'abbé Théodolin, ayant répondu favorablement ux avances du comte du Maine, celui-ci lui offrit des marques de sa munificence pour son monastère, soit en biens, wit en argent, ce que l'abbé refusa, son abbaye étant aux riche en biens temporels, lui demandant seulement quelques reliques de saints, dont elle l'était beaucoup moins. Hugues, frappé de cette demande, promit d'y sawaire, et trouva moyen de faire enlever, de nuit, le corps de S. Rigomer, de l'église de Souligné, où il était déposé, pour le remettre entre les mains d'un moine de Maillezais, bonne d'expédition, que l'abbé Théodolin avait adressé ta comte Hugues, pour le recevoir. Dom Mabillon, dans annales de l'ordre de S.-Benoît, place ce fait en l'an 1914. Le moine, chargé de ces précieuses reliques, fit une delle diligence pour s'en retourner, que, du Mans, il arriva boir même à Angers. Etant allé, le lendemain, avec son depôt, assister à l'office de l'église de S.-Aubin, dont on célébrait la fête, un paralytique se trouva guéri par l'intercession de S. Rigomer. Craignant que le comte d'Anjou, Foulques, averti par ce miracle du trésor dont il était chargé, et no le lui fit enlever, le moine laissa prudemment attibuer, par le peuple, cette guérison à S. Auhin. D'Angers, les moines que l'abbé Théodolin avait envoyé recevoir, dans cette ville, les reliques de S. Rigomer, les conduisirent à Bourgueil, où l'abbé lui-même les attendait, et d'où elles furent transférées à Maillezais, reçues avec une grande pompe, placées dans la chapelle de Ste-Vierge, la grande église du monastère n'étant pas es core terminée alors; et où elles furent, parmi les fidèle l'objet d'une grande vénération, jusqu'au temps des guerr de religion. Depuis lors, la mémoire de S. Rigomer a point cessé d'être honorée dans la paroisse de Maillezais dans l'église de laquelle une portion des reliques de ce sais

se trouvaient encore, à l'époque de la révolution.

Par une charte, sans date, faite sous l'épiscopat de l'év. Hamelin, 1190-1214, mais postérieure à l'an 1194, Garin de Drisagiis, chan. et official de cet év., prie la communauté du monastère de S.-Vincent, de lui donner à ferme, pour sa vie seulement, la portion dont elle jouissait, tant dans les offrandes, que dans les dimes de l'église de Souligné, dont il était curé, persona; ce qui lui fut accordé, moyennant 100 sous de cens, monnaie du Mans. Garin reconnaît avoir reçu du chapitre de S.-Vincent, la moitié de l'investiture de ladite église, et l'autre moitié des cens du chemetière, deux écus de cens sur un pâturage, etc.

Le 8 oct. 1529, le chapitre de l'église du Mans décide, qu'on donnera à M. Guillard (v. ci-après HIST. PÉOD.), président au parlement de Paris, un morceau d'une côte de l'évêque S. Bertrand, que ce seigneur avait demandé, pour être placé dans la chapelle qu'il avait dessein de faire bâtif, à son château des Epichelières. Cette relique était conser-

vée dans l'église de Souligné.

Le chapitre du Mans possédait, dans cette paroisse, le lieu

de la Gontrie, produisant 400 l. de revenu, en 1789.

Un usage semblable à celui existant pour une portion de la commune de Préval, restée annexée pour le spirituel à la paroisse de Souvigné (v.1v-509), existait à Souligné, à l'égard du lieu dit le Châtelier. Cette portion du territoire communal de Coulans, s'étendant du ham. des Nouis, se la limite nord de Souligné, sur une longueur de 1,300 minen suivant, au sud-est, le cours du ruiss. de Pissot, jusqu'il Belair, sur une largeur à peu près égale, est restée soul l'administration spirituelle du curé de Souligné, qui célèbre les baptêmes, mariages et sépultures des habitants de cette portion de territoire, comprenant la maison de maître de Châtelier, 3 fermes, 9 bordages et 4 hameaux, ensemble, 120 à 130 individus. Ainsi, lorsqu'on interroge les habitants de ce lieu sur leur résidence, ils répondent qu'ils sont de bon Dieu de Souligné et du Diable de Coulans.

Une ordonnance royale, du 21 avril 1824, autorise l'acceptat. d'une fondation faite dans l'église de Souligné-sout

Valon, moyennant une rente annuelle de 25 f., par le S' Moulin de la Blanchère.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était une châtellenie annexée à la terre de l'Epichelière ou des Epichelières. On trouve un Guillaume de Souligné, écuyer, de 1393

1406, au nombre des vassaux de la baronnie de Lavardin. Charles Guillard ou Guillart, né au Maine, président au Parlement de Paris, en 1521, conseiller d'état, etc., seign. de Créans, Vallon, Maigné et Souligné, fit bâtir le château des Epichelières, où il mourut, le 13 nov. 1537. Son fils Louis, successiv. év. de Tournai, de Chartres, de Châlons et de Senlis, lui succéda dans la possession de cette terre, et mourut en 1565. André Guillart, conseiller du Roi, fils d'André, chevalier, sieur du Mortier, rend aveu, en 1572, Pour les terres seign. de l'Isle, de l'Epichelière, Vallon et Maigné, ensemble, le droit de patronage en l'église de Souligné, etc. C'était sans doute un neveu de l'év. Louis Guillart et, probablement, un frère de Charles, qui fut doyen de l'église du Mans, succéda à son oncle Louis, sur le siège épiscopal de Chartres, et fit son testament en 1573. Cette famille Guillart était issue de Jean, seigneur d'Arci, anobli en février 1464 : elle s'éteignit en 1751. Elle avait pour armes: de gueules, à 2 bourdons d'or, posés en chevron, accompagnés de 3 montagnes d'argent. Le Sr Guillart de L'Epichelière (on n'indique pas lequel), assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1614, pour l'élection de dé-Palés aux Etats-Généraux de Sens.

On ne dit pas à quelle date Macée, fille de Jean de Neuvillette, qui épousa Gervais Poussin, seigneur de Juigné,

tait dame de Souligné.

2 1

ı İ

4 21

k.

L

En 1776, la seigneurie de Souligné, avec la terre des Epichelières, appartenaient à M. du Buat, à qui les avait apportées en mariage, la fille ainée du Sr des Chapelles, seign. des Chapelles, qui les tenait, probablement, de son mariage avec la seconde fille du Sr Renard de la Brainière, mort au

Mans, quelques années avant cette date.

Le château des Epichelières, situé à 1 k. S. O. du bourg, de l'époque de la renaissance, est entouré de belles douves, sur lesquelles est un pont-levis, conduisant à une porte fermant la cour, surmontée d'un balcon, supporté par des pilastres cannelés. Il est accompagné d'un parc, enceint de murs, d'avenues, etc. On y voit une statue en marbre, dont le buste manque et dont la partie inférieure est retroussée jusqu'au ventre. Près de la ferme appelée la Cassine, située à 6 h. S. du château, vers laquelle se dirige une des ave-

nues, se trouve une belle fuie en ruine, et un autre bâtimes presque detruit également, dont une partie a été une gran salle, une autre, en forme de caveau voûté, reçoit un robin dont l'eau se rend dans une espèce de mare carrée, une e pèce de piscine. C'est près de ce lieu, qu'a été trouvée statue décrite ci-dessus, qui paraît être une naïade, ce q semble annoncer que ce bâtiment qui, du reste, n'a a cun caractère d'antiquité, devait être une salle de bais La terre des Epichelières, est actuellement la propriété la famille Moullin de la Blanchère.

Autres fiefs: 1° et 2° la Petite-Roche, près et au N. bourg, et Lorgerie, à 2 k. 1/2 E. du même, réunis à la ter des Épichelières, ainsi qu'il résulte de l'historique des chapelles fondées à ce château; 3° Belle-Fontaine, fief appatenant, dit-on, à des moines, à ceux de S.-Vincent, probablement, avec une maison assez remarquable, avait passi depuis la révolution, à M. Richefeu, ancien maître de forge au Mans; 4° Onglée, où se trouvait une chapelle, et doune famille portait encore le nom au 17° siècle (v. ci-après HIST. CIV.); propriété de Mìle de Tournay, aussi du Mans

La léproserie de S.-Lazare du Mans, possédait deux part des dimes des bordages de la Butterie et de Langeraie (per être mieux l'Orgerie), paroisse de Souligné, et la dime et

tière de celui de la Guinardière.

Les terres et fiefs du Bois de Macquillé, de Maupertuil des Richardières, de Bonveu, d'Auvers, étant situés sur territoire particulier de Flacé, c'est à cet art. qu'il faut re courir, pour ce qui les concerne. Le fief de Bonveu, releva des Epichelières.

La paroisse de Souligné, dépendait de la juridiction de Valle et, par elle, reportait, en appel, au siège présidial du Man

Cette paroisse, s'approvisionnait au grenier à sel du Mas Hist. civ. En 1677, Catherine Rose ve de Langlée (cl'Onglée, plutôt?), fonde un collége à Vallon (v. cet art. dans lequel doivent être admis les enfants de la paroisse souligné. Il ne reste rien de cette fondation. — L'école paraire actuelle de garçons, pour laquelle la commune posède un local, est l'objet d'une allocat. communale de 2001 pour le traitement de l'instituteur; fréquentée par 30 à 40 e fants. — Une école prim. de filles, est l'objet d'une autre locat. de 30 f.; admet 20 à 38 enfants.

Biogn. Plusieurs membres de la famille Guillard, sert

l'objet de notices dans la Biographie.

HISTOR. Le 1er avril 1562, les réformés s'étant empaide l'autorité dans la ville du Mans, le seigneur de l'Epich

I'm d'eux, se fait remarquer au nombre des plus pass de cette faction. Peut-être était-ce André Guillert, us haut, et, dans ce cas, le seigneur du Mortier, qu'on purer au même rang, était probablement André, son orgerie, dont le nom se rencontre aussi parmi eux,

être le seigneur du fief de ce nom.

hâteau de l'Epichelière, paraît avoir été pris par les s, vers 1589, puisqu'on lit, dans les registres de de-Ville du Mans, à la date du 26 août : « Il est acà M. de Lansac, 40,000 écus, à prendre sur les tailles, rembourser des dépenses qu'il a faites à la prise de le (v. préc. MIST., CCIV). l'Epichelière et autres.

ie (v. préc. mist., eciv), l'Epichelière et autres. 696, alors que les guerres prolongées de Louis XIV, bes, l'année suivante, par le traité de Riswick, renle recrutement des armées fort difficile, pour les seide fiefs, obligés de lever des troupes sur leurs terres, s faire entretenir par leurs sujets et vassaux, un S. Dale Langotière, seigneur du Châtelier, terre que nous vu plus haut être, située sur les paroisses de Coulans, s temporel, et de Souligné pour le spirituel, amène ui, audit lieu, trois racoleurs, les nommés Pierre Bou-Jasmin et Courtiller, qui étaient probablement soldats compagnie d'infanterie, dont il était capitaine, afin uter les plus beaux hommes des paroisses de Brains, s et Souligné, dont il avait besoin, pour compléter pagnie. Les trois racoleurs, pour mieux réussir dans rération, s'associent un nommé Lafleur, du bourg de s, chargé de parcourir avec eux la campagne, et de onder dans les moyens de séduction ou de violence, iendraient nécessaires pour assurer leurs succès, «car, votice qui nous révèle ces faits, ces racoleurs faiusage de tous les moyens coercitifs imaginables, ent de vive force les jeunes gens du domicile de leurs , et, lorsque ceux-ci faisaient résistance, les emnt liés et garottés au Châtelier, où ils étaient attachés, ne les jeunes gens qui refusaient de s'engager, à des x de fer, qui se voyaient, naguère encore, scellés de la cuisine de ce castel. » Ces scènes de violence pression, qui contristaient le pays, inspirèrent aux its le désir d'y mettre un terme. Un certain nombre eux, les plus influents des trois paroisses, s'assem-, à Coulans, pour y tenir conseil, dans lequel il fut que, le lendemain jeudi, 2 févr., jour où les racoleurs it venir à Coulans, recevoir de Lasseur plusieurs reu'il avait embauchés, on se réunirait en armes, au son

du tocsin, pour les chasser jusqu'au Châtelier. En effet, a moment où la cloche de l'église de Coulans sonnait une mossi fondée depuis longtemps, par les seigneurs du lieu de l'En fermerie, terre située à Brains, et pour laquelle il devait êtr tiré trente coups, les conjurés, qui croient que c'est le sc du tocsin convenu, tombent sur Lasleur d'abord, puis, r instant après, sur Bouteiller, Jasmin et Courtiller, qui vienne à paraître en grand uniforme et armés. Ceux-ci tirent en va leur épée, pour opposer de la résistance : ils sont assaille par un nombre considérable d'habitants, armés d'instaments de toute sorte: vainement prennent-ils la fuite, po regagner leur habitation; arrivés à un petit carrefour, près lieu de l'Enfermerie, et ne sachant quel chemin prendrapperçoivent les conjurés de Souligné-sous-Vallon, qu voyant ces hommes poursuivis par ceux de Coulans et Brains, les enveloppent et les placent au milieu de tous leur ennemis. Alors, un homme place sur le haut d'une haie q borde le carrefour, atteint Courtiller d'un instrument trai chant, nommé paroir, et lui fend la tête en deux; Jasmin Bouteiller résistent plus longtemps, mais bientôt sont laisse pour morts sur la place. Ce dernier, qu'un nommé Janvie avait blessé à mort d'un coup de vouge, peut cependant fair appeler un prêtre, un vicaire de Coulans, pour recevoi sa confession; Jasmin, au contraire, refuse les secours de la religion : son corps, fut dit-on, traîné sur une claie e déposé dans un coin non béni du cimetière de Brains, appelé depuis le Carré à Jasmin. Bouteiller reçut la sépulture ecclésiastique, à l'extrémité nord du cimetière de Coulans, par la permission du prieur-curé de Brains, et son décès constaté sur les registres des sépultures, ce qui ne parai pas avoir eu lieu pour les deux autres. Courtiller fut enterre au lieu même de sa mort, par les conjurés.

C'est à l'occasion de cet événement, dont la tradition seule a conservé la mémoire, et dont la relation est due le M. Fréd. Piel, qui l'a publiée dans le journal l'Ami des Lois que le lieu en a retenu le nom de Carrefour de la tuerie o

de la bataille.

Des poursuites criminelles furent dirigées contre les au teurs de ces meurtres, et, selon la tradition, le bourg d'Coulans n'était menacé rien moins que d'une destruction complète. Mais la déposition du prêtre, qui avait assist Bouteiller à ses derniers moments, ayant fait connaître que n'avait pas été le tocsin qu'on avait sonné, comme cavait pu le croire, mais la messe dite de trente coups, célébré ce jour-là, les poursuites restèrent sans résultat, eu égare

à ce qu'il paraît, aux violences exercées par les racoleurs. Depuis cette époque, jusqu'en 1789, la messe dont il s'agit, qui se disait auparavant, indistinctement, l'un ou l'autre des jours de la semaine, se célébra habituellement le jeudi, en commémoration de cet événement et pour rendre plus vrai le témoignage du prêtre, qui avait été d'un si grand secours.

Le 4 nivôse an IV (25 déc. 1795), un détachement de 45 militaires républicains, du cantonnement de Vallon, conduisant au Mans 6 prévenus d'assassinat et de vols, sont attaqués par 500 chouans, embusqués entre Souligné et le Grand-S.-Georges. Après un combat de plusieurs heures, les chouans laissent sur la place 12 à 15 morts et un grand nombre de blessés, dont plusieurs, entre autres un de Souligné, mourarent des suites de leurs blessures : les républicains n'eurent que 6 blessés. (Rapport offic.)

Hydrogr. La petite rivière de Renom (IV-608), formée de deux cours d'eau, dont le principal traverse le parc des Epichelières, et qui se réunissent près et au sud de l'ancien bourg de Flacé, traverse le territoire du N. au S. O.—Point

de moulins.

GÉOL. Superficie très ondulée, sillonnée par deux collines principales, celle de Fisard, à l'E. du bourg, de 50 m.
d'élévation; et celle de la Roche, de 35 m., ayant sa direction du N. au S.; terrain secondaire inférieur, offrant le
talcaire jurassique à gryphées; le grèz ferrifère, sur quelques points. — Deux fontaines minérales, indiquées par
laillet, près le château des Epichelières, pour l'usage desquelles avaient peut-être été construite l'espèce de piscine et
de salle de bains décrites plus haut. Leur vertu a du être reconnue bien faible, puisque, non-seulement on a laissé tomber cet édifice en ruine, mais qu'aucun médecin et chimiste
pays, ne s'est occupé d'en constater la nature et les effets.

Plant. rar. Chlora perfoliata, Lin., à Bellevue; Helleborus fœtidus, Lin.; Prunella laciniata, Lin.; Rubia peregina, Lin.; Teucrium Chamædrys, Lin.; Vinca major, Lin., haie du jardin du Bois de Macquillé; Vitis vinifera,

W., var. Labrusca, Vigne sauvage (Fl. du Maine).

CADASTR. Superficie totale de 1,652 hectar. 84 ar. 93 cent.; subdivisée ainsi qu'il suit: — Terr. labour., 1,122-65-80; en 5 class., éval. à 8 f. 40 c., 17-90, 24-20, 38 f. et 48 f. 40 c. — Jard., 37-75-20; à 48, 60, 64 f. 40 c. — Vergers, 3-61-40; à 24 f. 20 c., 38 et 48 f. — Vignes, 10-49-00; à 31-70; 47-40, 63 et 88 f. — Prés, 226-96-80; 15, 48, 81 et 108 f. — Pâtur., 11-11-20; à 16 f. —

B. taillis, 79-13-80; à 3-60, 10-60, 18 et 24 f. — Landfrich., 11-66-80; à 1 f. 30 c. — Douves, 0-53-50; à 48 f. — Superf. des propriét. bât., 14-01-10; à 48 f. 40 — Obj. non impos.: Egl., presbyt., cimet., 0-44-10. — Chemins, 53-04-05. — Riv. et ruiss., 0-97-48. — 22 Maisons, en 10 class.: 29 à 9 f., 90 à 12 f., 57 à 17 f. 25 à 25 f., 11 à 34 f., 12 à 40 f., 1 à 54 f., 4 à 78 f. 1 à 150 f., 1 à 190 f.

neven.imposab.: { Propr. non bâties, 54,995 f. 69 c. } 59,445 f. 69 bâties, 4,450 p

CONTRIB. Fonc., 6,810 f.; personn. et mobil., 555 f.; po tt. et fen., 202 f.; 29 patentés: dr. fixe, 166 f., dr. proport, 29 f.;

totat., 7,762 f. — Perception de Vallon.

AGRIC. Sol argileux, argilo-sablonneux et caillouteux, dans la partie sud-ouest; sablonneux, dans celle sud-exert; cultivé en céréales, dans la proport. de 8 part. en seigne, 7 en froment, 3 en orge, 2 en avoine; prod. en outre, trèfle, chanvre, pommes de terre, etc.; bois, prés, vigne, comme au cadastrement; arbres à fruits, abondants. Eleve de quelques chevaux, de bêtes à cornes en nombre, de moutons, chèvres, porcs, engrais de ceux-ci. — Assole au quadriennal; 15 fermes principales, 10 autres, 33 bordages; 56 charrues. — Comm. agricole, consist. en grains, dont la production suffit à peine à la consommation; en poulains, bestiaux de toutes sortes, porcs gras, laine, etc., bois, vin, consommé sur place; cidre, fruits, graine de trèfle, chanvre et fil, menues denrées. — Fréquentat. des marchés de Vallon, de la Suze, de Loué, et du Mans.

INDUSTR. Fabrication de la toile, dans un petit nombre

de métiers.

ROUT. ET CHEM. La route départem. n° 1, du Mans à Sablé, passe à peu de distance, au S., du territoire. = Le chem. de grande communication, n° 10, ayant la même destination, le traverse. = Chem. vicin. classés: — 1° de Vallon au Mans; passe au bourg; long. sur la comm., 3,460 mètr. — 2° de Crannes au Mans; 1,150 m. — 3° allant à Coulans, partant du bourg; 800 m. — 4° à S.-Léonard, puis au Mans; 520 m. — 5° de Chantenay à S.-Léonard, puis au Mans; 520 m. — 6° allant à la Suze, par Fercé et Chemiré; partant du bourg; 3,000 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations, sur les deux territ.: le château du Bois, les Épichelières, l'Onglée, à Mue de Tournay, du Mans. ainsi que la Cholerie; Belle-Fontaine, le Tertre, ancien manoir; la Groie, l'Aunay-Guillon, maisons bourgeoises. Quant aux noms: la Fuie, la Cassine; le Bourgneuf, la

Commune; la Roche, le Tertre, Bel-Air, Monceaux, Maupertui, la Perrière, la Groie; Belle-Fontaine; le Coudrai, le Cormier, l'Aunai, les Vigneaux ; Friloux; Chanteloup, le Mortrais.

Etabl. Publ. Mairie, succursale, écoles prim. de garcons et de filles; 2 débits de tabac; 1 comp. isolée de la garde nationale, effectif, 148 h. Bur. deposte aux lettres, au Mans; de distribut., à Chemiré-le-Gaudin.

SOULITRE, Solitreium, Soulitreium; comm. du cant. et à 5 k. 1/2 S. E. de Montfort; de l'arrond., à 19 k. E. du Mans; jadis, du doyenné et de l'archid. de Montfort, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég. : 6 et 23 kil.

Bornée au N., par le Pont-de-Gesnes et Connerré; à l'E., par Nuillé-le-Jalais; au S., par le Breil; à l'O., par Ardemay et par S.-Mars-la-Brière; cette comm. forme un quadrilatère fort irrégulier, s'étend. du N. N. O. au S. E., sur un diam. de 4 k. de longueur, et une largeur qui varie de 1,8 à 3,3 h. Le bourg, situé à la presque extrémité méridionale du territoire, se compose d'une rue principale, s'étendant le long du chemin qui, de la grande route de S-Calais, conduit au château de la Roche, et au bourg de Naillé, terminée par une petite promenade plantée de illeuls, en forme de quinconce, et par deux lignes de maisons, entourant l'église et le cimetière, à l'E. et au S. Eglise très-proprement tenue, à ouvertures ogivales, n'ayant rien de remarquable, du reste, dans sa construction; à clocher en flèche, sur une tour placée à l'entrée occidentale, percée de meurtrières. Assez belle maison presbytérale, située en face et à l'est de l'église. Cimetière entourant celle-ci, enceint de murs d'appui.

POPUL. Portée à 111 feux, sur les rôles de l'élection; elle était de 149 feux, et de 695 habitants, en 1834; de 167 f., et de 651 habit., selon le récensem. de 1826; en dernier lieu, d'après celui de 1836, de 210 feux, compren. 397 indiv. mål., 425 fem., total, 822; dont 181 au bourg, et dans les hameaux : de la Tuilerie, de Longuenier, du Haut-Tertre, des Ménardières, des Simonières, 67, 44, 39, 35 et 28; de la Hauto-Roche, des Ardrillers, chac. 18; de Préaux, des Petites-Fousselières, de Montifoux, de la Petite-Tuilerie, chac. 16; du Bas-Tertre, de Brusson, de la Croix-Douce, chac. 15; de la Bouverie, des Thuaudières, 14 et 11. Le ham. de la Croix-Douce, situé sur la route de Paris à Nantes, en face le bourg du Pont-de-Gesnes, est divisé en deux parties, par le chem. de Montfort à Bouloire. dont celle occidentale, dépend de Soulitré; celle orientale,

la maison du maréchal comprise, de Connerré.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 47 naiss., 216; déc., 168. — De 1813 à 1822: mar., 55; naiss., 170; déc., 127. — De 1823 à 1832: mar., 61; naiss., 24 déc., 184.

Hist. Ecclés. Eglise sous le vocable de S.-Martin Tours. Assemblée fixée, par arrêté préfect. du 1er mars 1807, au 1er dim. de juin, au lieu du 4 juill., fête de la translation des reliques de ce saint, pour éviter la concurrence avec celle de Thorigné, commune voisine.

La cure, valant 1,800 l. de revenu, selon le Pouillé, était à la présentat. de l'év. diocés., ainsi que la chapelle

de S.-Eutrope, qui paraissait y avoir été réunie.

On remarque, sur l'un des piliers de l'église de Soulitré, une plaque en cuivre, sur laquelle est gravée l'inscription suivante, qui paraît se rapporter à cette chapelle de S.-Eutrope:

a Ichan Amellon prestre hono-

De Tussé recteur acceptable, Desirant ses biens departir, En bons usaiges sist bastir Des son vivant cette chapelle. Depuis emeu d'un divin zelle, Ordonne par son testament Messe perpetuellement P estre ditte et celebrée Chacun dimanche de l'année, Et à la fin sub venite, Suppliant la divinité Par le sang du fils meritoire Le delivrer du purgatoire Et tous sidelles trespasses Leurs crimes estans essaces.

Requiescat in pace. Amen. Obiit die ven. XXX2 octob. 1567.

Vers l'an 1280, J. d'Ardenai, écuyer, de la paroisse de S.-Hilaire, assigna, au chapitre de l'église du Mans, 25 s. mansais, de rente, pour 24 l. tourn., sur les dimes de Soulitré. Il paraît que ce revenu était perdu, car nous ne voyons pas, dans l'état de ceux de ce chapitre, en 1789, qu'il possédat rien à Soulitré.

L'évêque Martin Berruyer, 1452-1458, acheta, de Jacq. Tallement, seigneur de Loresse (en Lombron), les métairies des Touches et de la Roche, en Soulitré; et du seign. d'Ardenai, dont elles relevaient, le droit d'indemnité, afin de pouvoir en disposer, par don, échange, ou

autrement, en faveur de son óglise.

HIST. PÉOD. La seigneurie de paroisse, était annexée, depuis longtemps, à la terre d'Ardenai (v. cet art.), et possédée par les seigneurs de celle-ci, de la famille desquels était, évidemment, J. d'Ardenai, cité plus haut. Elle relevait de sa juridiction, et reportait, avec celle-ci, au mar-

quist de Montfort-le-Rotrou (v. aussi cet art.), dont toutes deux étaient membres.

Autres fiefs: 1° la Roche-Breslay, à 1,4 h. N. N. E. du bourg. On vient de voir, à l'HIST. ECCLÉS., que cette terre appartenait, dans le 15° siècle, à un seigneur de Loresse, du nom de Tallement, qu'elle relevait, comme la seigneurie de paroisse, de celle d'Ardenai, et qu'elle fut acquise alors par l'évêque du Mans, pour être donnée à son

chapitre.

Celui-ci le revendit, probablement, puisque, comme aous l'avons fait observer, le chapitre ne possédait rien à Soulitré, et que, en 1655 et 1678, on voit Ch. de Breslay, & de la Roche, rendre aveu pour cette terre, laquelle relevait de celle de Thorigné; le même, avec le titre d'écuyer, être taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour ladite terre et celle du Plessis, en S.-Célerin; et, sur celui de 1690, avec le titre de Seigneur de Soulitré. La seigneurie de paroisse, était-elle donc annexée à ce fief? Cela est, au moins douteux; mais, dans ce cas, cette seigneurio n'aurait été comprise, que comme subordonnée, à la terre d'Ardenai. et non comme propriété de ses seigneurs. La terre de la Roche, est une très-belle propriété, avec château, cours, jardins, de belles avenues à quatre rangs d'arbres, prairies, étang, et un bois de haute futaie, percé d'allées. Elle appartient actuellement à M. Busson l'ainé, du Mans, dont il sera reparlé au paragraphe industrie.

2. Les Touches, terre citée plus haut, dans l'acquisition

fuite par l'év. Martin Berruyer.

3. Brusson, à 8 h. S. O. du bourg, sur le chemin qui conduit à la grande route du Mans à S.-Calais, est une maison moderne, accompagnée de jardins, de prairies, et de nombreuses plantations de peupliers. Elle avait le titre de châtellenie, et fut possédée, jadis, par les familles d'Avaugour, et de Montmorency-Fosseux. Acquise de M. d'Argens, depuis la révolution, par M. Jeslin, chirurgien au Mans, elle a passé en plusieurs autres mains, et appartient, actuellement, à M. Duriveau fils, capitaine du génie en retraite.

4. La Becanne, à 4 k. O. 1/4-S. du bourg, que nous croyons ne plus faire partie du territoire de Soulitré, mais se trouver comprise dans celui de S.-Mars-la-Bruyère. Cette terre relevait de la châtellenie de S.-Aignan, ainsi qu'on le voit par deux aveux rendus, pour celle-ci, en 1609 et 1613. dans lesquels elle est ainsi mentionnée. « Mess. Jehan de Thou, chev., Sr de Prasinier, à cause de Anne

de Lucy, son épouse, et ses cohéritiers de défunt not Antoine de Chahannay, vivant seign. de S.-Mars (v. & Mars-la-Bruyère) et la Becanne, homme de foi, à deux f et deux hommages simples, pour leur dit dom. de la Becana fief dépend. de la seigneur. de S.-Mars, et autres fiefs de paroisse, et dans celles de S.-Denis (du Tertre) et de So sitré, autant et pour tant qu'ils relèvent de lui.»

5º La Fosse, mentionnée dans les mêmes aveux, comm relevant de ladite châtellenie de S.-Aignan, pour laquell Marin Amellon doit foi et hommage simple, ainsi qu'il lu a été constitué par ledit de Thou, et ses cohéritiers, en contr échange, et récompense du fief de la Herye; duquel se de la Fosse, icclui Amellon a plusieurs sujets, tant en hom

mage qu'en sensive.

6º La Prévôté, au bourg de Soulitré, pour laquelle Mari Foucqué est porté au rôle de l'arrière-ban de 1639, mai

n'est pas taxé, « attendu sa pauvreté ».

La paroisse de Soulitré, comme on le voit, relevait, par tie de la seigneurie d'Ardenay, et partie de la châtellenie d S.-Aignan, toutes deux ayant haute, moyenne et basse ju tice, et reportant, en apppel, au siège présidial de la séné chaussée du Mans. Cette paroisse était la résidence d'u notaire, avant la révolution.

Elle était comprise, dans la circonscription du genier à •

de Bouloire.

Hist. civ. Ecole primaire de garçons, pour laquelle commune alloue 282 f. de subvention annuelle, dont 82 pour loyer du local; fréquentée par 25 à 36 élèves.

Hydrogr. Un ruisseau, prenant sa source dans les pat de la Calendrière, passe au sud du bourg et va se jeter des celui de Merise ou de Landon, sur la limite S. O. de la ces

mune. — Point de Moulins.

Géol. Sol ondulé, traversé, de l'E. au S. O., par un chi non collineux; buttes de Montifaux et du Haut-Tertre, # N. du bourg, de 30 à 35 mètr. d'élévation. Terrain secse daire inférieur, offrant le calcaire jurassique oolithique, • extraction; des marnes blanche et grise, la première don nant une chaux hydraulique très-estimée.

Plant. rar. Alyssum calycinum, Lin.; Anthyllis vuln raria, Lin.; Teucrium scordium, Lin., marais de Brusso et T. montanum, LIN.; Thesium linophyllum, LIN.; &

deux dernières, près la Roche. (Flore du Mainc.)
CADASTREM. Superfic. tot. de 1,099 hectar. 13 ar. 40 cem subdivisée de cette manière : — Terr. labour., 764-49-4 en 5 class., éval. à 3, 5, 9, 16 et 22 f.—Jard., pépin., avec 38-53-37; à 22, 32 et 50 f.—Vignes, 3-98-50; à 5 et 16 f.—Prés, 28-63-20; à 16, 26, 38 et 48 f.—Patis, 3-30-30; à 10 et 16 f.—B. taillis, 59-84-40; à 4, 8, 10 et 13 f.—Plants de peuphers, 5-60-60; à 12 f.—Pinières, 149-55-80; à 4, 6 et 8 f.—Land., 3-83-80; à 3 f.—Carrièr., 3-10-00; à 3, 5 et 16 f.—Douv., 0-97-70; à 22 f.—Sol des propriét. bât., 10-97-63; à 22 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., et autres obj., 0-23-70. — 219 Maisons, en 10 class.: 30 à 4 f., 32 à 5 f., 45 à 6f., 48 à 8 f., 38 à 10 f., 13 à 13 f., 5 à 16 f., 5 à 20 f., 24 30 f., 1 à 44 f. — 3 hors classes, ensemble, 390 f. — 3 Fours. à chaux, en masse, 800 f.

Propr. non bâties, 12,672 f. 68 c. 35,629 f. 68 c. 515,629 f. 68 c.

CONTRIB. Fonc., 3,291 f.; personn. et mobil., 357 f.; port. et fen., 134 f.; 19 patentés : dr. fixe, 125 f., dr. proport., 18 f. 50 c.; total, 3,952 f. 50 c.— Percept. du Breil. AGRICULT. Superficie généralem. sablonneuse; argileuse « argilo-sablonneuse, en moindre proportion; ensemencés m céréales : seigle, 140 hectar.; méteil, 80 ; orge et seige, de chaq., 40; froment, 25; produis. de 5 1/2 à 6 pour 1, le méteil et le seigle, 6 1/2 le froment, 8 l'orge, 9 1/2 à 10 l'avoine : En outre : mais, 60 h.; sarrasin, 40; Pomm. de terre, 75; légumes secs (haricots), 10; prair. artif., en trèfle principalem., 45; chanvre, 5; bois, prés, vignes, comme au cadastrem.; arbres à fruits, etc. Très-Peu d'élèves de l'espèce chevaline; un assez bon nombre de celles bovine, ovine et caprine; davantage encore de Porcs; engrais de ceux-ci. En 1839, le comice agric. cant., décerne une mention honor. à M. Busson-la-Groie, propriét. 8 Soulitré, pour le meilleur poulain, élevé dans un bon terrain; un prix à M. Richard, pour la meilleure pouliche, dev. dans un mauvais terrain; un prix à la Ve Langlais, Pour le meilleur belier, de race indigène; un prix à M. Perrigne, comme possédant le plus grand nombre de ruches canton. = 6 fermes principales, 30 moyennes et gros bordages, autant, au moins de plus petites tenues; 36 charres. = Commerce agricole consist. en grains, dont il y export. réelle du tiers, environ ; en graine de trèfle, chanvre et fil, peu; légumes secs; bois, consommé, du reste, dans les usines dont il va être parlé; en fruits et cidre estimés; le vin, vendu sur place; bestiaux de toute sorte, porcs gras surtout; laine, cire et miel, menues denrées. = Fréquentat. des foires et marchés de Bouloire, de Montfort, et du Pont-de-Gesnes, principalement.

Industr. Usine considérable, se composant de plusieu fourneaux, pour la fabrication de la briqueterie, et la cui son de la chaux, dépendante de la terre de la Roche, aya donné lieu au ham. de ce nom, habité par les ouvrie qui y sont employés, au nombre de plus de cent. Elle pre duit annuellement, plus de 200 milliers de carreau ou pavé pour la fabrication desquels on emploie une forte presse i balancier, et 1,800 milliers de tuiles et briques, de première qualité; il s'y cuit de 4,500 à 5,000 barriques de chaux, dont celle, dite grasse, est employée, de préférence, sur travaux de navigation de la Sarthe, l'analyse en ayant fuit reconnaître la supériorité. La pierre et l'argile, sont extraites à proximité de l'usine; les bois de la Roche, dépendants de la même propriété, et les pinières des environs, fournissent le combustible. Au nombre des articles de sa fabrique, présentés à l'exposition départementale, en 1836, par M. Busson-la-Groie, propriétaire de cette usine, à qui le jury décerna une médaille en bronze, étaient des tuiles légères, propres à remplacer l'ardoise. — Confection d'un petit nombre de pièces de toile, à l'instar de celles de Breil, vendues à la halle du Mans.

Rout. et chem. La route royale n° 23, de Paris i Nantes; celle n° 157, de Blois à Laval; le chem. de grande communicat. n° 8, de Savigné à Bouloire; celui n° 21, de Tuffé au Grand-Lucé, traversent le territoire, ou passent à sa proximité. = Chem. vicin. classés: —n° 1, de Montfort à Bouloire: c'est le même que celui n° 8, ci-dessus long. sur le territ., 4,050 mètr. — 2° allant à Montfort partant de la promenade, dans le bourg; 4,282 m.—3° au Breil; partant du même point que le précédent 1,041 m. — 4° au Mans; même point de départ, finit a carref. de Noyers; 1,230 m. — 5° à Nuillé-le-Jalais; même point de départ; 1,887 m. — 6° de Surfond à Montfort part du gué d'un ruisseau, à la limite d'Ardenai, jusqu'a

carref. de Noyers; 780 m.

LIEUX REMARQ. Le château de la Roche, et celui de Brusson, déjà cités; la Bouverie, maisons bourgeoises sous le rapport des noms: le Châtelet; la Roche-Simon, Bas et le Haut-Tertre, Montifaux; les Ardilliers; Clincham Grand-Champ; le Boulay; la Bergerie; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école prim. de ga çons; 2 experts; Bureau de poste aux lettres, à Conners SOURCHES, souches (Cout. du Maine); CHAOURCE Coarcis, originairement; terre seigneuriale, ayant titre de châtellenie, située commune et ancienne parois de S.-Symphorien-en-Champagne, dont nous avons décrit, à cet article (v-622), le château et ses dépendances.

La maison de Chaourches, dit G. Ménage (Hist. de Sa-W), l'une des plus illustres du Maine, tirait son nom de la terre de Chourches, Chources ou Chaources, de Caortis, Caortia, à Cadurcis, Cadurcia. Il y a dans le Maine, poute-t-il, deux terres du nom de Chourches: les Chourtes d'Antenaise, et les Chourches le Vayer. On ne sait le laquelle de ces terres, la maison de Chourches a tiré on nom. Cette maison existait du temps de Geoffroi, abbé e Vendôme, qui vivait encore en 1129, et n'a fini que arla mort de Jean de Chaourches, seigneur de Malicorne, poverneur du Poitou, et de Marguerite, sa sœur, première mane de Charles, marquis de Beaumanoir, et mère du aréchal Jean de Beaumanoir, de Lavardin. »

Nous ajouterons, qu'en outre des deux terres du nom de hourches, métamorphosé en Sourches, situées dans le mine, il y en a une troisième en Anjou, aux environs de récigné, dont nous parlerons à la suite du présent article; ne les Chourches—le-Vayer, ne sont qu'une branche des hourches de S.-Symphorien; et que, tandis que le nom e Chaourches se métamorphosait en Sourches, dans la riscipale terre de cette maison, ce nom était transféré, vec son ortographe originelle, sur une autre terre située Piacé (v. cet art.), et porté ainsi, par une branche de ette maison.

Vers 1085, Patri de Chaourches, ayant tué accidentelment Geoffroi, fils de Geoffroi, seigneur de Brûlon, donne
père du défunt, en réparation de ce meurtre, la promété et seigneurie de l'église et du cimetière de Bernai,
lout celui-ci fait don au monastère de la Couture du Mans,
pi y fonde un prieuré. Peu après, se disposant à faire
voyage de la Terre-Sainte, Patri donne, au même mometère, différents biens, situés au même lieu (v. 1-155,
56), et lui accorde la permission de prendre, dans les
vis de la Charnie, dedit boscum Charneiæ, dépendants de
l terre de Sourches, les matériaux nécessaires pour la
metruction d'une église.

En 1151, le même Patri de Chaourches, ou peut-être son 5, ayant le même nom, porte bannière, ou chevalier meret, sous Philippe-Auguste, fonde le monastère de ronneau, dans la paroisse de S.-Aignan (v. ces deux ts).

In trouve un Payen de Chaources, Paganus de Caorcis,

15

au nombre des seigneurs du Maine, qui se croisèrent av

Geoffroi de Mayenne, en 1156.

En 1235, Hervé de Chaourches, fait des dons consid rables, à la chartreuse du parc d'Orques (v. cet art. établie, la même année, par la comtesse de Fif, de maison de Beaumont.

Enfin, un autre Payen de Chaourches, appose son sce à une déclaration donnée, en 1246, par le roi S. Louis, d'avis des barons de l'Anjou et du Maine, relative au bail d

tutelle des mineurs.

On n'indique pas le passage, médiat ou immédiat, de le terre de Sourches, de la maison de Chaoùrches, dans celle de Vassé (v. l'art. ROUESSÉ-VASSÉ). On sait, seulement que cette terre passa dans la maison du Bouchet, par le mariage de Jeanne de Vassé, le 24 juill. 1459, avec Guillaum du Bouchet, lieutenant et connétable de la ville et châtea du Mans.

La maison du Bouchet, de laquelle descendait Guillaume était l'une des plus anciennes de la province du Maine, « originaire d'Anjou, où elle possédait la terre du Bouchet dont elle tirait son nom. Elle s'établit dans le Maine, a commencement du 12° siècle, à la fin duquel elle pri alliance avec celles des comtes de Vendôme et des ancien comtes d'Alençon, par le mariage de Jeanne du Bouchet d'abord, avec Hugues IV, comte de Vendôme, vicomte d Châteaudun, puis, avec Robert IV, comte de Bélesme d'Alençon, etc. Jeanne, morte sans enfants de ses deu mariages, était tante et marraine de Robert 1er du Bouche seigneur de la Ferté-Macé (Orne), S.-Léonard-des-Bois Malèfre, etc., dont Robert II, marié en 1263, lequel ! le voyage de la Terre-Sainte, et sut père de Pierre qui, en 1301, épousa Léonore de Hertré ( terre pre d'Alençon).

Beaudouin du Boucher, fils de ce dernier, épousa Chalotte de Clinchamp, en 1355, dont Hardouin, marié Jacqueline de Longaunai, en 1369; Jean, qui fut chef la branche de Malèfre, et de celle qui s'établit en Vend mois. La branche de Malèfre, finit à la 8° génération, en personne de Jacques III, mort sans enfants, en 173 laissant deux sœurs, Marthe, dame de Malèfre, après le Leanne, mariée en 1716, à Claude le Paulmier, dit

marquis de Bouillon.

De Hardouin du Bouchet, fils de Beaudouin, naquit Je du Bouchet, qui épousa Charlotte d'Assé, en 1415. Ge aume, leur fils, s'allie, comme nous l'avons dit, à Jean de Vassé, en 1459, laquelle lui apporta en mariage la terre de Sourches, dont il a transmis le nom à ses descendants. Ils eurent plusieurs enfants, dont René, qui suit, et une fille,

religieuse à l'abbaye d'Etival.

René du Bouchet fut marié, en 1433, à Louise de Thévalle, dont Beaudouin II, et Jacques, prieur de S.-Symphonien de Sourches. René comparut, les 9 oct. et 2 sept 1508, aux procès-verbaux d'examen et de publication de la coutume du Maine.

Beaudouin 11 épousa, en 1517, Marguerite de Bellanger, dont François et plusicurs autres. François, capitaine de 50 hommes d'armes, est député de la noblesse du Maine, aux états-généraux de Blois, en 1588. Il avait épousé, en 1556, Sidonie du Plessis-Liancourt, dont Honorat du Bouchet, seign, de Sourches, chev. de l'ordre du Roi, en faveur duquel, la châtellenie de Sourches fut érigée en baronnie, en 1598. Marié, en 1595, avec Caherine Hurault (v. l'art. vibraye), Honorat n'était point mort en 1627, comme le dit Lepaige (11-504), puisque nous le voyons habiter Sourches, avec Catherine sa femme, dans un acte relatif à la terre de Verdigné, en Saosnois, du 8 févr. 1628, et figurer, avec elle également, dans un autre du 2 avril 1629. Il dût mourir peu de jours après cette dernière date, Jean 11, son sis, aliénant la terre de Verdigné, sous le titre de marquis de Sourches, par acte du 23 du même mois. Honorat du Bouchet et Catherine Hurault, outre Jean 11 qui suit, eurent encore pour enfants, Julien, dit le baron de Sourches, qui épousa N.... Chéronne de Semur; Jacques, abbé de S.-Latin de Troan, etc.; et une autre fille. Honorat assiste, en 1614, à l'assemblée de la noblesse du Maine, pour l'élection de députés aux états de Sens.

Jean II du Bouchet, seign. de Sourches, chev. des ordres du Roi, grand-prévôt de l'Hôtel et grand-prévôt de France, en 1645, en faveur duquel la baronnie de Sourches fut érigée en marquisat, en 1652, mourut en 1677. Il avait épousé, en 1632, Marie Nivelet, dont Louis François, qui suit. —
La 12 déc. 1644, l'avocat du Roi, Omer Talon, se plaint su parlement de Paris, du mauvais traitement qu'avait éprouvé me huissier de la cour, appelé Vacherot, qui, « étant allé dans la maison du prévôt de l'Hôtel, pour remettre un simple exploit à l'abbé de Sourches, frère de ce prévôt, fut livré à la valetaille, aux pages ou laquais de cet abbé, qui le rasèrent, le fouettèrent et le maltraitèrent, au point que le parlement ordonna, qu'il fut visité par des chirurgiens. « Reg.

manuscr. du Parlem. de Paris.

Louis François du Bouchet, marquis de Sourche de l'Hôtel et grand-prévôt de France, comme son le gouvernement du Maine, de Laval, du Perche, et château du Mans, charges à l'occasion desquell qu'il ne les possédat plus, en 1690, à ce qu'il p corps de ville du Mans l'envoya complimenter, le son château de Sourches. De son mariage avec M neviève de Chambes, comtesse de Montsoreau, Louis François eût Louis II, qui suit; Jean Louis, é Dole, en 1715, mort en 1748; Louis François, qui branche des comtes de Sourches, fut capitaine de compagnies que le marquis de Gesvres, fils du du mes, alors gouverneur de la province, introduisi ville du Mans, en 1652, pour la retenir dans l'ok du Roi; illustra son nom, dans la suite, par les ser gnalés qu'il rendit à l'empereur Ferdinand II (v. la PHIE); Louis Vincent et Louis, chevalier de Malthe sieurs autres.

Louis II, marq. de Sourches et du Bellai, comte soreau, etc., prévôt de l'Hôtel et grand-prévôt de lieuten.—génér. des armées du Roi, mourut en 174 eu quatre enfants de Jeanne Agnès Thérèse de Poc

Hamel, qu'il avait épousée en 1704.

Louis HI, l'ainé d'entre eux, possédant les titres ges de son père, naquit en 1711 et épousa, d'al 1730, Charlotte Antonine de Gontaut-Biron, 1740, dont cinq filles et un garçon, mort jeune; 1741, Marguerite Henriette des Marets de Maillebe Louis Emmanuel du Bouchet, 4e du nom, dit le c Montsoreau, puis marquis de Tourzel, par donat. e de la comtesse de Rupelmard, sa grande tante ma du marquisat de ce nom, mort à l'âge de 13 ans. Fr. du Bouchet, chev. de Malthe, dit le chevalier ches, né le 7 déc. 1744, marq. de Tourzel, comme de la substitution, par la mort de son frère ainé, n taire dans la 110 compagnie de ce corps, et, success capitaine aux régiments de Royal-Champagne, cavale Royal-Cravate; en survivance de la charge de gran de France, le 27 déc. 1769, mestre du camp, le 3 jai marié, le 7 avril 1764, à Louise Elisabeth, etc., d'Havré (fille du duc d'Havré, grand-d'Espagne et c Cunégonde de Montmorency-Luxembourg), gouvern enfants de France, en 1789; créée duchesse, par de S. M. Louis XVIII, du 21 janv..., avec réversi titre, en faveur d'Olivier Charles, etc., son petit-fils

plus bas; morte le 15 mai 1839, veuve dudit L. Fr. du Bouchet, tué à Fontainebleau, à l'une des chasses du roi Louis XVI. Charles Louis Yves du Bouchet, leur fils, dit le conte de Tourzel, né le 27 août 1768, puis marquis de Toursel, grand-prévôt de France et prévôt de l'Hôtel, en survivance, conseiller d'état, etc., etc., mort le 5 avril 1815, avait épousé Augustine Eléonore de Pons; dont M. Olivier Charles Henri Roger du Bouchet, marquis de Toursel, propriétaire actuel de la terre de Sourches, créé pair de France par S. M. Charles X, le 27 janv. 1830, et devenu duc, par le décès de son aïeule, la duchesse de Tourzel; merié, le 2 mai 1832, à Dile Anastasie Victorine Victurienne de Crussol-d'Uzès, décédée le 18 févr. 1837; dont Louis Emmanuel de Tourzel, âgé de cinq ans, héritier pour un quart de la terre de Sillé-le-Guillaume, comme on l'a vu, Page 140.

Nous avons fait connaître, à l'article s.-symphonien (v-622), la composition du marquisat de Sourches, sa juridic-

tion et le ressortissement de celle-ci.

SOURCHES ou CHOURCE, EN MAYET, dont nous avons parlé à cet article; terre pour laquelle rendent aveu, en 1393, Guillaume de Vendosmois, et, en 1402, Jeanne sa veuve; et pour laquelle Eléonore du Bouchet, Ve d'Argy, est portée au rôle de l'arrière-ban de 1689.

SOURCHES, en précioné, sur lequel nous ne possédons aucun autre renseignement que son nom. Voir l'art. Précioné, 1V-558.

SOURICE ou sourisse, ruisseau qui, ayant sa source dans les hauteurs à l'E. de Surfond, près la ferme de la Bisardière, coule de l'E. à l'O. passe au S. du bourg de Surfond, et se jette dans la petite rivière de Narais, après voir reçu le ruisseau de Merise ou de Landon, à l'O. de la ferme de Chaiseau et du château d'Ardenai. Pendant un cours d'environ 8 k., la Sourice, peuplée de truites et d'écrevisses, fait tourner deux moulins.

SOUVIGNÉ (BOIS DE); voyez l'article souvigné-sur-MARTHE.

SOUVIGNÉ-EN-FERTOIS; voir l'art. qui suit.

SOUVIGNÉ-SUR-MÊME, souvigné-en-rertois, souvigné, y; Souvigneium, Subvineum; comm. et anc. paroisse du Fertois, tirant son nom de la situation de son bourg, sous ou près les vignes; improprement nommée en latin, quelquefois, Sylviniacum, bien qu'il s'y trouve aussi

des bois, mais son nom français ne justifiant point cet étymologie, à laquelle on n'a pris l'habitude de donner u surnom, que depuis la révolution, pour la distinguer de suivante; du cant. et à 4 k. N. de la Ferté-Bernard; de l'arond. et à 24 k. S. E. de Mamers; à 40 k. N. E. du Mans; a trefois, du doyenné de la Ferté, de l'archid. de Montfort, dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég.: 5,29 et 47 kilo-

DESCRIPT. Bornée au N., par S.-Germain-de-la-Couss (Orne); à l'E., par Avézé et Cherreau, la riv. d'Huisne em elle et cette dernière; au S., par la Ferté-Bernard; à l' par S.-Antoine de Rochefort et Préval, dont la rivière Même la sépare; cette commune forme une ellipse, s longeant du N. N. O. au S. S. E., puis, se contournant rectement au S., de 5 k. environ de diam., contre une geur de 1,8 h. au plus. Le bourg, situé sur le revers oc≪ d'une colline, qui occupe le centre du territoire, ne se co pose que de 5 à 6 maisons, dont l'église, le presbytèr≪ une maison appelée le vicariat, sont distants de 100 m plus, au nord. Petite église. à ouvertures de genre goth≣ « flamboyant, très-proprement décorée à l'intérieur, à 🗢 cher en flèche, entourée, des trois côtés E., S. et O., par cimetière, enceint de murs d'appui, dans l'espace circ • crit duquel, n'apparaît aucun monument somptueux. Unprès seul s'y fait remarquer, de deux qu'y avait place piété filiale. Il recouvre la sépulture de mon respectable pe Michel Pesche, né à Cherreau, commune limitrophe, vers 1 7 décédé, en 1799, dans sa 65° année, l'un de ces homm de bien, dont il est permis aux enfants de faire l'éloge l'art. PRÉVAL, IV-569), sans craindre d'être démentis. A côtés repose sa vertueuse femme, Marie Marguerite F çoise Verdier, fille d'un chirurgien de la Ferté, et sœuz médecins Verdier, qui auront leur article à la Biograp In décédée le 30 avril 1823, dans sa 86° année. Cette exc lente femme fut un modèle de toutes les vertus, rélevées F une haute piété, sans bigoterie, sans préjugés et sans o tentation. Sa charité était telle, qu'avec une fortune à pei modique, après avoir eu seize enfants, elle et mon pè se chargèrent, pour l'élever, d'une pauvre orpheline ind gente, presque au berçeau; bonne action qui, du reste, n'e pas demeurée sans récompense, puisque cette fille leur e: restée attachée, à l'un et à l'autre, jusqu'à leur lit de mori J'ai vu ma mère, ne jouissant pas de plus de 5 à 600 l. de rev. obligée d'avoir une domestique, à raison de son grand ag et de quelques infirmités, trouver le moyen d'être encore ge néreuse envers ses enfants, et d'exercer journellement

haité, envers tous les malbeureux qui se présentaient à sa ore. N'eût-elle que des fruits, des légumes de son jardin leur donner, elle n'en refusait aucun, leur faisait place à m foyer, les réchauffait en hiver, leur faisait une rôtie du in qu'ils avaient recueilli ailleurs, avec du cidre qu'elle ur donnait, et nul ne sortait de chez elle sans lui prodier des bénédictions. Agée et infirme, comme je l'ai dit, e ne manqua point, jusqu'à ses dernières années, de se odre, le dimanche, tant qu'elle le pût, et malgré la disice, à la messe à Souvigné. Combien j'ai joui souvent, l'y conduisant, de l'empressement des habitants, qui ' rendaient également, à l'accoster, à l'accompagner, à suvrir les barrières, à lui applanir les obstacles qui se avaient sur son trajet; de les voir former la haie sur son ssage et la saluer avec respect, amour et vénération, me aurait pu l'être, autrefois, une bonne dame de paisse!

O mon excellente et vertueuse mère! O mon digne et bon re! Si la fortune ne m'a permis de placer sur vos sépultes qu'un modeste cyprès, il m'est doux de pouvoir vous ver ici un monument plus durable peut-être, que s'il était marbre ou d'airain. Puissiez-vous, du haut des cieux où is habitez, en voyant les larmes dont je l'arrose, après tant mées déjà, que je vous ai perdus, jetter encore un regard mour sur le plus jeune de vos enfants, que vous aimiez endrement, comme d'ailleurs vous les aimiez tous!

Que si l'on me reprochait l'étendue que peuvent donner détails, à l'article d'une commune si peu importante, appelerais à tous les cœurs chez qui la piété filiale n'est éteinte, et tous m'excuseraient, je n'en doute pas.

POPULAT. De 68 feux anciennement, elle était, en 1804, 76 f. et de 242 habitants; de 94 f. et de 390 h., selon le censement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 81 feux, mpren. 154 indiv. du sexe masculin, 183 du féminin, tal, 337; dont 35 dans le bourg.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 32; iss., 114; déc., 111. — De 1813 à 1822: mar., 28; naiss., 12; déc., 94. — De 1823 à 1832: mar., 25; naiss., 72; èc., 76.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée à S.-Martin, év. de Tours. Asemblée, très-peu importante, le dim. le plus proche du juillet, fête de la translation des reliques de ce saint.

La cure, dont le revenu, non indiqué au Pouillé, est évale à 700 l. par Lepaige, était à la présentation de l'évêque iu Mans.

A partir du curé J.-Bte Ahier, nommé à la cure de Sou vigné, en 1749, et qui vivait encore en 1780, cette parois ne compte que cinq pasteurs : lui, l'abbé Goutard, ma vers 1800; l'abbé Marieux, son successeur, jusqu'en 1814 l'abbé Bignon, de 1812 à 1819; et l'abbé Leroy, depuis 181 L'abbé Goutard était un homme bien au-dessus d'une sition si modeste. Instruit, religieux, philosophe, c'és un pasteur tel que l'a si bien caractérisé M. de Lamartin dans le Curé de campagne et dans Joscelin. Il accepta bonne foi la constitution civile du clerge, lui prêta ment par patriotisme, resta fidèle à celui-ci jusqu'à la me et supporta avec résignation, les indignes traitements que firent subir une bande de misérables qui, sous le masse de la religion et du royalisme, convertirent en briganda. les dernières années de la chouannerie. Sa bibliothèque 🗲 plus riche, en livres de science et d'histoire, qu'on me pu l'espérer de celle d'un curé d'une aussi petite parois: qui, véritable pasteur du troupeau confié à ses soins, pandait sur lui, en abondance, les trésors de sa chami Placée au faite de son presbytère, ce bon curé domina ce point les riches prairies qu'arrose la Même et le past resque côteau qui les borne à l'occident, et, pouvait jou delà, tout à la fois, des plaisirs de l'étude et de celui non moi agréable, de voir la plupart de ses ouailles, vaquer aux tra vaux de la culture et des moissons. Que de fois nous avon envié et nous envions encore une situation si calme, si pit toresque et qui doit rendre si heureux! Vendu, comme bien national, et acquis par le curé Goutard, la commune a racheté de sa famille, une portion de ce presbytère, pour la rendre à sa première destination.

Ainsi que nous l'avons dit à l'art. PRÉVAL (1V-569), le curé de Souvigné exerce son ministère spirituel, sur le habitants d'une portion du territoire de la commune de Préval, s'étendant au-delà de la limite occidentale de Souvigné, le long et à droite du chemin de la Ferté-Bernare à Bélesme, sur une longueur de 2 kilom. environ. C'est là au sommet du côteau boisé, qui domine ce chemin, à la ferme de la Matrassière-Boulay, le 1er octobre 1780, qui nous avons reçu le jour; c'est là aussi que nous avons perdi

les deux êtres vertueux à qui nous le devions!

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse de Souvigné étai annexée, comme le dit Lepaige, au Château, que nou croyons avoir été situé au lieu de la Cour, sur la rive gau che de la Même, à 1 k. S. S. E. du clocher, et duquel dé pendait le moulin dit de Souvigné. Ce n'a dû être que lors

que la famille de la Trémoille, dont il va être parlé, eut acquis la possession des terres du Grand-Parc et du Molan, que la seigneurie de Souvigné, comme le dit l'Annuaire de la Sarthe pour 1828, a été annexée à la première, située en S.-Antoine de Rochefort.

Par acte du 25 oct. 1448, passé en la cour de Beaumontk-Vicomte, les héritiers de feus Pierre et Jean les Rouveaux, procédant au partage de la succession de ceux-ci, Robin Martin et Jehanne Martin, sa sœur, leurs neveu et nièce, sont partagés, entre autres biens, « de la terre de Souvigné, près la Ferté-Bernard, sinsi qu'elle se contient, avectoutes les appartenances d'icelle, tant en domaines, prés, patures, bois, haies, étangs, comme toutes les autres choses à béritages appartenant, avec moulin, garennes, rivière, cens, rentes, avenues, etc.—Avec ce, aura la récompense telle comme Olivier de Cornille et dame Jehanne sa femme, étaient tenus faire, pour certain douaire sis sur Souvigné et la Galaisière. » Cette seigneurie appartenait, en 1776, à Mess. Jean Bretagne Charles Godefroy, sire de la Trémoille, duc de Thouars, pair de France, comte de Laval, etc., etc. - La terre de la Cour, ancien lieu de juridiction de cette seigneurie, vendue comme bien d'émigré, pendant la révolution, appartient à M. Avenant, chef du service des relais, à l'administration générale des postes, à Paris.

Autres fiefs: 1º le Molan ou les Molans, terre située Près celle de la Cour, avait Jean Richer pour propriétaire et seigneur, en 1489; le duc de la Trémoille, en 1775; — 2º Ecossé, à 1 k. N. du bourg, appartenait à un Sr Boilleau, dont la fille épousa M. de Renusson. Cette terre passa ensuite, à une époque assez rapprochée, à M. de Vanssey, cuyer, chev. de S. Louis, qui avait épousé la Die de Remason. M. Ch. de Vanssey, seign. de Chaine-de-Cœurs et d'Ecossé, assiste à l'assemblée des trois ordres au Mans, 4 1789 (v. l'art. s.-pavace, v-510). Ecossé, qui possédait m sef assez considérable, dont relevaient la terre de Préval et celle de la Matrassière, en cette paroisse (1v-566), est une maison moderne assez simple, avec jardins, avenues, boie, etc. Cette terre appartient actuellement à M. Max. de Clinchamp, du chef de Dme Gaudin de Saint-Remy, sa semme, dont la mère était fille de M. Ch. de Vanssey.

La paroisse de Souvigné était comprise, avant l'ordonnance de 1573, dans le bailliage d'Avèzé, de la châtellenie de la Plesse, l'une des trois châtellenies de la baronnie de la Ferté-Bernard. Elle relevait de la juridiction de ladite baronnie, et, par appel, au siège présidial du Mans, pour La cas royaux seulement.

Cette paroisse s'approvisionnait, au grenier à sel de

Ferté-Bernard.

HIST. CIV. Vers l'an 1780, le curé Ahier légue, en faveul des pauvres de Souvigné, une rente de 240 l., réduite au tiers consolidé, de 80 f., pendant la révolution. Le bureau de bienfaisance, dont cette rente a constitué le premier fonds, jouit actuellement de 165 f. 06 c. de revenu fixe.

Le même ecclésiastique, avait aussi établi une école pour les filles indigentes ; il ne reste plus rien de cette fondation.

La commune alloue annuellement 270 f., sur son budget, pour l'entretien d'une école primaire de garçons, non encore en activité.

HISTOR. L'épidémie catharrale, qui régna dans le Fertois, au printemps de 1789, donna 45 malades, dont 16 mouru-

rent, dans la petite paroisse de Souvigné.

HYDROGR. La petite rivière de Même, Maxima (voir son art.), limite le territoire à l'occident, dans toute sa longueur; celle d'Huisne, en borne également, à l'orient, la partie la plus méridionale; le ruiss. de la Boue, ayant sa source près le Boulay, en Avézé, coule dans la partie nord-est.—Moulin

de Souvigné, sur la Même.

GÉOL. Sol montueux, dans sa partie centrale, formant me cone allongé, qui sépare les deux vallées de l'Huisne et de la Même, situées à l'E. et à l'O., et s'affaisse en croupe vers le sed, où se réunissent les deux vallées. Terrain secondaire supérieur ou crétacé, dont la partie montueuse est composée d'une roche de grèz vert ou calcaire chlorité, appelée pierre sableuse, formée d'un amas de gryphées, de trigonies, d'huites, etc., etc.; marne grise.

Plant. rar. Colchicum autumnalis, Lin.; Inula Helenium, Lin. (Fl. du Maine). — Rhamnus catharticus, Lin.; Sani-

cula Europæa, LIN. (J.-R. P.)

CADASTR. Superf. de 640 hect. 01 ar. 64 cent., subdiviste ainsi: — Terr. labour., 290-80-30; en 5 class., éval. à 71. 13 f. 50 c., 25, 34 et 41 f. — Jard., 7-41-91; à 41, 45, 546 61 f. — Vignes, 2-53-90; à 6 et 12 f. — Prés et pâtur., 244-67-50; à 18, 36, 54, 72 et 84 f. — Pâtis, 1-16-00; à 2f. — B. taillis, 72-81-95; à 3, 7-50 et 10 f. 50 c. — Vivier, 0-18-50; à 41 f. — Mares, 0-03-20; à 1 f. — Superf. de propriétés bâties, 6-34-68; en masse, 260 f. 21 c. Obj non impos.: Chemins, 8-72-40. — Riv. et ruiss., 5-31-30 — 77 Maisons, en 6 class.: 9 à 4 f., 37 à 10 f., 14 à 15 f. 12 à 20 f., 4 à 30 f, 1 à 40 f. — 1 Moulin, à 135 f.

resse impos.: { Propriét. non bât., 23,957 f. 39 c. } 25,108 f. 39 c. bâties, 1,151 » } 25,108 f. 39 c.

CONTRIB. Fonc., 5,065 f.; personn. et mobil., 201 f.; port. et fen., 58 f.; 7 patentés: dr. fixe, 84 f. 66 c.; dr. prop., 45 f. 66 c.; total, 5,453 f. 66 c.—Perception d'Avézé.

CULTUR. Terres argileuses fortes, argilo-sablonneuses ou lorces. Ensemencés en céréales : orge, 70 h.; froment, 15; méteil, 20; seigle, 8; avoine, 3; produis. de 4 à 5 our 1, le seigle, le méteil, l'avoine; 6 à 7, le froment; 8 à , l'orge. En outre : pommes de terre, 2 h.; chanvre, 12; rair. artif. en trèfle, dans les ensemencés en orge; prés, vis, vigne, comme au cadastrement; arbres à fruits. — Weres de quelques chevaux, de bêtes à cornes, porcs, mouons; presque pas de chèvres; engraissement des bœufs et be porcs.—Obtiennent aux concours du comice agric. canvan., en 1838 : le Sr Couronne, prix unique, pour pouliches **b** 2 à 3 ans; le même, 2° prix, pour pouliches; au conwurs d'arrondissement: le Sr Tacheau, Benjamin, 2º ment. enor., pour taureaux d'un an.—Assolem. trienn. et quahienn.; 21 fermes, grandes et moyennes, 36 bordages; b charrues. = Comm. agric. consist. en grains, dont il y Importat. réelle, du quart environ; en chevaux, bestiaux, cufs et porcs gras; chanvre et fil, graine de trèfle; bois, trits, cidre, ayant de la qualité, dans les hauteurs; vin Midiocre, consommé sur place. On a vu, cependant, ce vin tre détaillé à la Ferté, pour vin de Beaugency, dans quelbonnes années; beurre, fromage, menues denrées. Préquentation des marchés de la Ferté; des foires de Made Bélesme et de Mortagne; ces dernières, pour les chevaux.

IDUSTR. Nulle.

MOUT. ET CHEM. Les habitants de la partie orientale de Souviné, ne peuvent accéder à la route royale n° 23, de Paris Mantes, peu éloignée de leur territoire, que par le bourg Avézé. — Chemins vicinaux classés: 1° de S.-Antoine Avézé; part de l'Arche de Souvigné, f. à la Motte; long., 500 mètr.; — 2° du Bourg au bois de la Chienne, limite vec S.-Germain-de-la-Coudre (Orne); 2,000 m.; — 3° all. Avézé; part du bourg, f. au carref. du Pressoir; 870 m. Lieux remarq. Ecossé, maison bourgeoise; le Puits, le avereau, belles maisons de ferme. Sous le rapport des mas: la Cour; les Vacheries; le Boulay, les Tanneries, etc. Etabl. Publ. Mairie, succursale; bur. de bienfais., école

prim. votée, non organisée. Bureau de poste aux lettres, la Ferté.

SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE, souvigné, y; mal propos sauvigné, par Cassini; Subvineum, Souvigneium commune tirant son nom, comme la précèdente, de sa si tuation dans un vignoble; improprement appelée Salviniacus cum, dans l'Encyclop. Méthod., Géogr. mod.; du cant. et à 4 k. 2 h. O. S. O. de Sablé; de l'arrond. et à 27 k. N. O. de la Flèche; à 47 k. 1/2 O. 1/4-S. du Mans; autrefois, du doyenné et de l'archidiaconé de Sablé, du dioc. du Mans et de l'élect. de la Flèche. — Dist. lég. : 5,33 et 57 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N. O., par S.-Brice; au N. et au N. N. E., par Sablé; à l'E., par Piacé; au S., par S.-Denis d'Anjou; à l'O., par Bouère et encore par S.-Brice, ces trois der nières de la Mayenne; cette commune décrit, à perprès, la moitié d'un cercle, si ce n'est un angle rentrant à l'O., dont la section ou la corde est au N. N. E., et dont le diam. est de 5 k. 1/2 environ. Le bourg, situé prè de la limite N. N. E., formée par cette corde ou section, compose de deux petites rues, et d'une place, entourage l'église, au midi et au couchant. Très-jolie église romane, porte semi-ogivale, ornée d'une colonne de chaque côté : d'un cordon uni, entourant l'archivolte, dont il est sépart par des têtes plates; à clocher en flèche, reposant sur un tour romane, percée de doubles fenêtres sur chaque face, ornées de sculptures, à entablement à modillons; l'intérieu de cette église bien décoré, le chœur surtout, où se trouve un autel à la romaine et une belle boiserie à stalles. Cime tière hors et à l'O. du bourg, clos de murs. Assez bell maison presbytérale.

POPUL. Comptée pour 117 feux, sur les rôles de l'électe elle était de 119 f. et de 554 habit., en 1834; de 152 f. et de 639 h., selon le récensem. de 1826; et, d'après ceux de 1831 et de 1836, de 161 feux, compren. 358 indiv. mal.

318 fem., total, 676; dont 213 dans le bourg.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv. : mar., 35 naiss., 127; déc., 92. — De 1803 à 1812 : mar., 53; naiss. 145; déc., 144. — De 1813 à 1822 : mar., 48; naiss., 211 déc., 116. — De 1823 à 1832 : mar., 56; naiss., 179; déc., 111

Hist. Ecclés. Eglise sous le vocable de S. Maurille, et d'Angers, de 397 à 437, lequel, suivant la tradition locale passant par Sablé, pour se rendre en Angleterre, voyaque G. Ménage (Hist. de Sablé), traite d'apocryphe, se n posa sur une pierre qu'on montrait dans la forêt de Sou vigné, entre le village de ce nom et Sablé. — Assemblée p

tronale, le dim. le plus proche du 13 sept., fête de ce saint. La cure, dont Lepaige fixe le revenu à 800 l., était à la présentat. de l'abbesse du Ronceray d'Angers.-Chapelles: i de Ste-Marguerite de Vauvert, fond., le 17 janv. 1483, par Hardouin, fils de Bertrand de la Jaille, seigneur de la Reche-Talbot, décret., le 18 févr. 1483, à la présentat. du seign. de la Roche-Talbot, la Courbe, etc.; chargée de 3 mess. par sem.; — 2° de Ste-Barbe de la Noë, f., en oct. 1529, par J. Sainton, prêtre, décr. le 22 mars 1530; prés. per le seign. de la Roche-Talbot, Souvigné, etc.; dot. du hou de la Noë, du 1/4 de celui de Chantepie, etc., etc.; dev. 2 mess. par sem., dont 1 au château de la Roche-Talbot; — 3° de S.-Jean-l'Evangéliste et de la Vierge, dite des Meveuries, f., en avr. 1506, par J. Neveu, prêtre, décr., le 7 juin 1506; augm. par J. Gallard, pr.; prés. par le plus proche, au plus proche parent; dot. d'une maison, jardin, 2 champs dits des Neveuries, du lieu de la Petite-Brulaie, val. 125 l. net; 1 m. par sem.; — 4° de N.-D. des Buzets, I., en 1465, par Renaut Macé, curé; prés. par le plus proche parent, au plus proche parent; d. d'un pré, affermé 30 l., etc.; 2 m. par sem.; — 5° de N.-D. de Piété du chât. de la Courbe, à la présent. du seign. de ce lieu; d. du lieu des Petites-Besnardières, 150 l.; 2 m. par sem.; — 60 des Ciaq-Plaies, al. du Vallet, desserv. à l'aut. de la Vierge, f., mars 1626, par J. Plessis, vic. de Douet; prés. par le plus Proche parent, au curé, qui confère; 1 m. par sem.

Par son testament de l'an 1382, J. de Lessillé, seign. de Juigné (v. cet art.), comprend le curé de Souvigné, pour m'dixième, dans le legs de 40 s. de rente, qu'il fait à dix rec-

leurs des paroisses de la contrée.

Hist. véod. La seigneurie de paroisse, qu'on peut voir, ci-dessus, en avoir été distincte, était annexée, dès le 16° siècle, à celle de la Roche-Talbot, Rupes Talboti, dont le châteu, belle maison reconstruite à la moderne, est situé à 4 h. N. E. du bourg, vers le sommet d'un côteau, qui domine à l'O. le vallon de la Sarthe.

La terre de Souvigné eût d'abord, selon l'usage, des seipeurs de ce nom, dont était Jean de Souvigné qui, dans le lé siècle, épousa Hélène, fille de P. d'Aubigné, écuyer, signeur de la Touche en Anjou, dont le père, Guillaume

**CAu**bigné, était né en 1300.

Dans une charte, du 19 avril 1317, par laquelle Amauri III, sire de Craon, sénéchal des provinces d'Anjou, Maine et Touraine, reçoit le serment de fidélité fait par l'év. d'Angers, Guill. le Maire, à Philippe V et à son fils, roi dudit royaume,

après lui, figure le nom de G. de Souvigné, doyen de l'é de Brains sur Authion. Cette charte offre ces curieuses p ticularités, dans la description de la cérémonie de ce se ment: a C'est à savoir, y est-il dit, l'estolle lu mise au con en manière de croix, e la main mise au piz, les évait p giles devant lui mises, jura foi et loiauté, etc.... E si i p li demandent conseil, il le lour donnera bon et loial.

Quant à la Roche-Talbot: «Il y avait en ce temps-là, d G. Ménage (loc. cit.), en Anjou et au Maine, une famil noble, du nom d'Anjou, seigneurs de la Roche-Talbot, dans l paroisse de Souvigné, près Sablé. On croit que ces d'Anjou descendaient de quelque bâtard des comtes d'Anjou. Cet famille, éteinte depuis plus de cent ans (c'est-à-dire avai la fin du 16° siècle), portait : d'azur, à la bande dor. »

Lorette d'Anjou, porte la Roche-Talbot à Bertrand de Jaille, chambellan de René, comte d'Anjou et roi de Sicili - Bertrand de la Jaille fut inhumé, en 1459, dans la cha pelle de S.-Roch, de l'église de Souligné. C'est lui, proba blement, sous le nom de la Roche-Talbot, qu'on voit a nombre des capitaines manceaux et angevins qui, en 1426 surprennent la ville du Mans, que tenaient les Anglais, con mandés par Suffolck, et les forcent à se retirer dans le chl teau (111-675), glorieux coup de main, qui eût un cruel n tour; c'est lui qu'on voit encore, sous le même nom, au not bre des braves gentilshommes des deux provinces, qui, e 1441, se portent au secours des habitants de S.-Denis d'Al jou, assiégés dans leur église par les Anglais (IV-785). -Hardouin, fils de Bertrand de la Jaille, seign. de la Rocht Talbot, fonde, comme nous l'avons vu, en 1483, la chapel de Ste-Marguerite de Vauvert. — Claude de la Jaille, fille René, seign. de la Roche-Talbot et de Jeanne de Hérissol épouse, d'abord, Gui de Laval, seign. de Lezai, lequel, 1525, et antérieurement à ce mariage, avait été fait prisol nier à la bataille de Pavie; puis, claude de Laval, seign. Téligny, de la branche de Bois-Dauphin.—Cette terre, à l quelle était annexée alors, et depuis longtemps, la seigne rie de paroisse, et dont dépendait le bouquet de bois app foret de Souvigne, d'une contenance de 260 hectar., , sence de chêne à grappes et de chêne tauzin, principaleme passa ensuite dans la maison de Montesson, qui la pos dait en 1776. Elle appartenait, en 1789, à M. Jacq. de F ning, lequel, comme seigneur dudit lieu, assiste, ladite: née, à l'assemblée de la noblesse d'Anjou, pour l'élect de députés aux Etats-Généraux. La Roche-Talbot, proprié en dernier lieu, de M. Lemonnier de Lorière père, anc maire de la commune, est actuellement en la possession de

sa vezve, qui réside à Laval.

Autres fiefs: 1° la Courbe, située à peu de distance et au S. S. E. du bourg, avec chapelle autrefois, était possédée, lors de la fonciation de celle-ci, par les seigneurs de la Roche-Talbot. Cette terre appartient à M. L. H. Chrétien Vauvilliers, colonel du génie, en activité; 2° Vauvert, avec chapelle autrefois, et un moulin; 3° Mortelève, ou plutôt Motte-Lève, sur la limite S. O. du territoire, à 3 h. du bourg, simple ferme, à M. Souvestre, de Sablé; 4° le Châtelet, à 2,3 h. S. du même, ferme également aujourd'hui, appartient au maire actuel, M. Simon.

La juridiction de la paroisse de Souvigné, relevait de celle du comté de Laval. Le nom de Gibet à la Truie, donné, comme au mont de la Garde en Courgains, aux fourches patibulaires de cette seigneurie, annonce un procès, suivi dexécution, fait anciennement à un animal de cette espèce,

par les officiers de cette juridiction.

La paroisse de Souvigné, relevait du grenier à sel de

Sablé.

化多分分子 医水流性医水流

The second second

Hist. Civ. Vote annuel, par le conseil municipal, d'une somme de 240 f., pour l'entretien d'une école primaire de gargons, non encore en activité.

HISTOR. Le 10 juillet 1481, René, comte d'Alençon, est arrêlé, par ordre de Louis XI, au château de la Roche-Talbot

(v. 11-405).

Au mois d'août 1491, le roi Charles VIII, probablement lorsqu'il se rendit à Nantes, recevoir le serment des habitants de cette ville, qui venait de lui être remise, passe par Sou-

rigné et loge au château de la Roche-Talbot.

Le 23 nivose an IV (13 mars 1796), 300 militaires, partis de Sablé, sous les ordres du général Geney, font une battue sur les communes de Souvigné, S.-Denis d'Anjou, Chemiré-sur-Sarthe et Miré; rencontrent plusieurs fois les chouans, à qui ils tuent 20 hommes et en blessent un nombre considérable. Vingt-quatre de ces 300 hommes, revenant par Morannes, rencontrent de nouveau l'ennemi, qu'ils mettent en fuite et à qui ils prennent un cheval, dont le cavalier parvient à se sauver. (Rapport offic.)

Hydrogr. La Sarthe, limite la commune à l'orient; la petite rivière de Taude, la traverse, de son angle nord-ouest à l'E., en passant près et au N. du bourg, pour aller confluer dans la Sarthe. — Moulins de la Basse-Porte, du Petit-Molancé ou de Chantepie, Boureau, de Hercemeule, Vauvert

et Talbot, tous à blé.

GÉOL. Sol formant un plateau assez uni, s'affaissant aux nord et à l'est, le long du cours de la Taude et de la Sarthe; terrain ardoisier, dans lequel le schiste forme, le long du cours de ces rivières, des monticules ou collines, de 30 à 355 mètr. d'élévation; offrant l'anthracite et l'ampélite graphiques (pierre noire), en extraction; une veine d'amphibolite qu'i, du faubourg de S.-Nicolas, à Sablé, sur la rive gauche de La Sarthe, traverse cette rivière, et reparaît sur sa rive droite, à Souvigné.

Plant. rar. Quercus toza, Bosc, et Q. cerris, LIN.; haies,

forêt de Souvigné.

CADASTR. Superficie de 1,706 hect. 31 ar. 60 cent., aimsi subdivisée: — Terr. labour., 1,151-73-45; en 5 class., éval, à 7, 14, 20, 27 et 34 f. — Jard., 18-79-67; à 34 et 45 f. — Vergers, terr. plantés, 8-47-60; à 20 et 27 f. — Vignes, 23-34-80; à 9, 18 et 27 f. — Prés, 233-76-05; à 15, 27, 42 et 60 f.—Pâtis incult., 25-26-70; à 5 f.—B. futaies, 1-84-00; à 18 f. — B. taillis, 177-77-10; à 7, 13, 20 et 32 f. — Châtaigner., 0-27-90; à 14 f. — Broussils, 0-19-00; à 5 f.—Pièc. d'eau, 0-49-30; à 34 f. — Marcs, 0-58-60; à 13 f. — Sol des propriét. bât., 10 34-93; à 34 f.: Obj. non impes.: Egl., presbyt., 0-75-70.—Rout. et chem., 36-47-70.—Riv. et ruiss., 16-19-20. == 140 Maisons, en 7 class.: 18 à 6 f., 63 à 10 f., 25 à 15 f., 28 à 20 f., 4 à 30 f., 1 à 40 f., 1 à 200 f. = 6 Moulins, à 70 f. chacun.

Revenu imposable: { Propr. non bâties, 36,684 f. 90 c. } 39,437 f. 90 c. } 39,437 f. 90 c.

CONTRIB. Fonc., 5,398 f.; personn. et mob., 347 f.; portet fen., 135 f.; 16 patentés : dr. fixe, 71 f., dr. proport-, 51 f. 50 c.; total, 6,002 f. 50 c. — Perception de Sablé.

Cultur. Sol argileux et argilo—sablonneux; ensemencés est céréales: froment, 280 hect.; méteil, 88; orge et avoine, de chaque, 60; seigle, 17; point ou peu d'avoine; produis. 5 pour 1, le seigle; 6 à 6 1/2, l'orge et le méteil; 7 1/2 à 8, le froment et l'avoine. En outre: pommes de terre, 12 h.; prairartific., 55; peu de chanvre; prés, bois, vignes, comme a cadastrement; arbres à fruits. Education d'un assez bou nombre de chevaux et de bestiaux de toutes sortes, excepté de chèvres. Prix obtenu aux concours agricoles: en 1838, comice cantonnal, le Sr Dugast, 2º prix, pour poulains; 2º prix partagé, pour taureaux; en 1839: M. Beaumier, un des deux premiers prix, pour pouliches. — 8 à 10 fermes principales, 18 moyennes et bordages; 28 charrues. — Commerce agric. consist. en grains, dont il y a exportat. réelle, de moitié environ des produits; en bois, foin, vin,

SPAY. 241

d'assez bonne qualité, fruits, cidre, etc.; poulains, bestianz de toute sorte; menues denrées, etc. = Fréquentat. des foires et marchés de Sablé, de Bouère et de Grèz-en-Bouère, de S.-Denis-d'Anjou, de Morannes, etc.

INDUSTR. Extraction de l'anthracite, par la compagnie, dite des mines de Sablé (v. IV-726); de l'amphibole; etc. Fabrication de toiles de commande, pour particuliers, par

m petit nombre d'ouvriers.

ROUT. ET CHEM. La route départementale nº 5, d'Angers à Alençon, par Sablé, traverse le territ., du S. au N. E., en passant au bourg. Un anc. chemin, de Morannes et S.-Denis d'Anjou à Grèz-en-Bouère, en traverse l'extrémité occidentale. Echemins vicinaux classés: 1º du bourg au carref. de la Corbinière; long. sur la comm., 3,550 mètr.; — 2º du bourg au port de Pincé; part de la grande route, arrive au cours d'eau guéable des Vallées, limite avec S.-Denis d'Anjou; 2,410 m.—3° de S.-Denis d'Anjou à S.-Brice; part du ruiss. des Vallées et f. au gué du Pont-Corbin, sur la Taude; 5,238 m., dont 382 m. en commun avec S.-Brice; — 4º de Souvigné à Boëssay; comm. près la Gigotière, f. à la limite avec Sablé; 1,042 m., d. 454 m. avec Sablé.

LIEUX REMARQ. La Roche-Talbot et la Courbe, comme habitations; quant aux noms : le Plessis, le Châtelet, la Mote-Lève (Motte élevée); le Tertre, la Perrière; le Trem-

blai, le Boulai, la Chesnaie, la Forêt, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire votée, non organisée; 1 débit de tabac; 1 subdiv. de sapeurs-pompiers ruraux, de 30 h., pour toute garde nationale. Bureau de poste aux lettres, à Sablé.

SOUVRE (LE GRAND ET LE PETIT), fiefs; voir les arti-

cles conlie (11-79) et neuvy (1V-262).

SPAI, Y; Spaium; peut-être de Spadonis, a, um, qui ne Moduit point, ce terrain ayant dû, en effet, être bien peu productif autrefois? Comm. du cant. et à 9 k. 6 h. E. N. E. de h Suze; de l'arrond. et à 10 k. O. 1/8-S. du Mans; autrefois, dans la Quinte, le grand-doyenné, le dioc. et l'élect. du Mans. — Dist. lég. : 12 et 11 kilom., ce qui est l'opposé des véritables distances, celle du Mans étant plus considérable que celle de la Suze.

DESCRIPT. Bornée au N., par Allonnes; par Pontlieue, au N. E., où elle prend une portion du ham. d'Arnage (v. ciaprès, popul.); à l'E. et au S. E., par Moncé-en-Belin; au S. et à l'O., en partie, par Fillé-Guécélard; à l'O., pour le surplus, par Voivres; cette comm., dont un tiers environ du territoire, s'étend sur la rive gauche de la Sarthe, affecte,

à peu près, la forme d'une cloche, dont la partie supérieu est à l'E., l'inférieure ou l'ouverture, à l'O.; son plus grand diam., de l'un à l'autre de ces deux points, est de 5 kil., s un diam. égal, du N: au S., à l'extrémité occident.; de 3,2 seulem., à l'extrémité orientale. Le bourg, peu important. situé vers le centre du territoire, sur la rive droite de Sarthe, à 4 h. seulement de cette rivière, qu'il faut trav erser en bateau, pour communiquer avec la partie de la rave gauche, se compose d'une rue principale, peu étendue. dirigeant du N. au S., en passant à l'O. de l'église, et d'une autre rue, plus petite, qui, de l'extrémité septentrionale de la première, s'étend au N. O. Assez belle église, du style ogival primitif, à clocher en flèche élevée, reposant sur une belle tour, percée d'ouvertures romanes. Beau presbytere, situé derrière et à l'E. de l'église. Cimetière attenant au c ôté nord de celle-ci, clos de murs d'appui, en majeure par tie; de haies, pour le surplus.

POPUL. De 107 feux jadis; de 154 f. et de 720 habit. , en 1804; elle était, lors du récensem. de 1826, de 174 f. et de 775 habit.; d'après celui de 1836, de 187 feux, compren. 424 indiv. mâles, 410 femelles, total, 834; dont 108 au bourg, 77 dans la partie du ham. d'Arnage, dépend. de Spay; et, dans les hameaux: savoir: des Aulnais, des Loges, des Mortraits, 48, 41 et 33; de la Pierre, des Liardières, de Tartifume, des Petits-Mortraits et des Vignaux, 29, 28, 25, 24

et 22; de la Tuilerie et du Tertre, 11 et 9.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 61; div. = 1; naiss., 195; déc., 207. — De 1813 à 1822: mar., 66 = naiss., 248; déc., 214. — De 1823 à 1832; mar., 63; naiss. = 210; déc., 177.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée à la mère de la Ste Vierge. Deux assemblées; l'une, le dim. le plus proche du 26 juill., fête de Ste Anne; l'autre, le dim. le plus voisin du 25 nov., fête de Ste Catherine.

La cure, dont Lepaige fixe le revenu a 1,000 l., était à la présentation de l'évêque diocésain. La chapelle Bellanger des Biserais, fondée en 1708, estimée 80 l., était présentée par le seigneur dudit lieu des Biserais.

Gui Pécate, bénédictin, auteur de poésies latines, mort secrétaire de l'abbé de la Couture, en 1580, avait été curé

de Spay.

Le chapitre de l'église du Mans, possédait, en cette paroisse, en 1789, une rente de 16 boiss. de seigle et de 14 l. 1 s. en argent, sur la métairie des Loges.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, originairement

amerée à la terre de Cré, avait été réunie, postérieurement, par suite de l'acquisition de ce fief, à celle du Gros-Chenai, en Fillé (v. cet art.). En 1600 et 1602, Michel de Jalesme,

chevalier, était seigneur de Spay.

Pierre Hoyau, dit Spay, compris au nombre des calvinistes poursuivis et condamnés, par sentence de la sénéchausée, du 12 janv. 1563, pour pillage de l'église S.-Julien, lors de la sédition des religionnaires, le 1er avr. 1562, tenait-il

son surnom de la seigneurie de Spay?

Autres fiefs: 1º les Biscrais, avec chapelle, à 1,8 h. N. O. du bourg, fief dont le château, en ruine aujourd'hui, avait été acquis par un membre de la famille Trouillard, famille distinguée dans le Maine, dès la fin du 15° siècle, dont P. Trouillard, juge du Mans, en 1500; Jacq. Trouilard, médecin d'Antoine de Bourbon, et auteur de plusieurs ouvrages de chimie, vivant en 1553; Guill. Trouillard, frère du précédent, avocat au Mans, en 1564; Elisée Trouillard, Sr des Touches, élu échevin du Mans, en 1611; P. Trouillard, Sr de Monchenon, conseiller au présidial, en 1639; et P. Trouillard, Sr de Montferré, aussi avocat, auteur d'une histoire des comtes du Maine, vivant en 1656. Veir la BIOGRAPHIE. — 2º Belle-Borde, à 1 k. S. du bourg, . sa la rive gauche de la Sarthe. — 3° et 4° les fiefs de la châtellenie de Vaux et comté de Belin réunis, et celui de l'abbaye de la Couture, s'étendaient sur la paroisse de Spay, qui relevait aussi du marquisat de Lavardin. Cette paroisse rescortissait, soit directement, soit par moyen et en appel, de la sénéchaussée et siège présidial du Mans.

Elle était comprise, dans le ressort du grenier à sel de

ceue dernière ville.

Hist. civ. Ecole prim. commun. de garçons, entretenue au moyen d'une allocat. annuelle de 280 f., dont 80 f. pour loyer du local; fréquentée par 8 à 32 enfants.

ANTIQ. Plusieurs médailles romaines ont été recueillies, à

déférentes époques, sur le territoire de Spay, savoir :

<sup>81-96. 1</sup>MP. CES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XV. GENS. PERP. P. P. Tête laurée de Domitien. Revers: Figure assise, tenant une balance de la main droite, une corne d'abondance de la gauche.— Bronze.

<sup>95-98.</sup> HERVA C.E.S. AVG. Nerva, emperenr.

<sup>193-193.</sup> L. SEPTIMVS SEVERVS PERT. ATG. Pertinax.

<sup>245-249.</sup> M. IVL. PHILIPPVS.... Philippe le père.

<sup>253-268.</sup> AVP. GALLIENVS AVG. Exergue: FIDES MILITVM. Revers: Figure assise, entre deux enseignes militaires. — Bronze.

<sup>261-267.</sup> M. CASS. LAT. POSTEUMYS. Posthume.

Hydroca. La Sarthe limite la partie N. E. de la commune puis, dans son cours de l'E. au S. O., divise le territoire deux parties inégales, dont 2/3 environ sur sa rive droite 1/3 sur la gauche, en passant à peu de distance au N. bourg; le ruiss. de l'Arche-aux-Moines, coulant dans partie de la rive gauche, et passant au sud de l'église d'anage, divise la portion de ce hameau qui dépend de Sparte de celle, plus considérable, appartenant à Pontlieue. Petits ruisseaux de l'Enfournoire et du Mortier-Noir, dus passant près et au S. E. du bourg, pour aller se jeter d'ans la Sarthe, après 2 k. seulement de cours; le second, près de la limite occidentale, d'où il se dirige à l'O., pour aller confluer dans l'Orne-Champenoise, en face du bourg de Voivres. — Moulin de Spay, à blé, sur la Sarthe.

Géol. Sol plat, généralement; terrain d'alluvion, tour-

beux dans les landes humides et les marais.

Plant. rar.: Arctinocarpus Damasonium, DESV., douved des Biserais; Erica ciliaris, LIN.; Juncus capitatus, Weight aux Biserais; J. Tenagius, EHRH., bois humides des Biserais Quercus Robur, LIN.; var. pedunculata, EHRH., même bois Q. Toza, Bosc.; Taraxacum palustre, DECD., lande des Biserais; Verbascum nigrum, LIN. (Flore du Maine.) = Lobe

lia urens, LIN. (J.-R.-P.)

CADASTR. Superf. tot. do 1,532 hect. 41 ar. 75 cent.—ainsi subdivisée: — Terr. labour., 1,064-60-62; en 5 class.—éval. à 3 f. 60 c., 10, 16-50, 28 et 37 f. — Jard., 13-92-70—à 37, 41-41, 49-40, 74 et 99 f. — Prés, 101-80-60; à 19—41-40, 74 et 99 f. — Pâtur., 20-44-24; à 9 f., 20 et 18 f. 50 c. — B. fut., 1-25-50; à 12 f. 20 c.—B. taillis, 90-14-43 ; à 3-20, 12-20, 19-10 et 26 f. — Pinièr., 80-23-80; à 2 f. —3-50, 6 et 9 f. — Land., 85-33-36; à 1-20, 4-60 et 9 f. 20 c.—Marais, 0-54-00; à 10 f. — Douv., mares, 0-23-40; à 37 f. — Superf. des propriét. bât., 8-50-81; à 37 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt. et jard., 0-62-00.—Chemins, 37-43-04. — Riv. et ruiss., 27-33-25. — 166 Maisons, en 8 class.: 9 à 9 f., 20 à 11 f., 56 à 12 f., 41 à 18 f., 22 à 24 f., 9 à 34 f., 1 à 48 f., 6 à 60 f., 2 à 119 f. — 1 Moulin, à 320. f.

ARVENU imposab.: { propr. non bâties, 34,214 f. 72 c. } 27,725 f.72 c. bâties, 3,511 p

CONTRIB. Foncier, 3,249 f.; personn. et mobil., 519 f.; port. et fen., 126 f.; 25 patentés: dr. fixe, 164 f. 50 c., dr. proport., 79 f.; total, 4,137 f. 50 c. — Percept. de la Suze. Cultur. Superficie généralement sablonneuse, maigre et

pes Productive ; ensemencée principalement en seigle, avoine, méteil, peu d'orge et de froment, mais, pommes de terre, peu de chanvre, etc., etc., prés médiocres, bois, arbres à fruits; ayant reçu, cependant, des améliorations, depuis quelques années, au moyen de nombreux défrichements de landes, mises en culture ou plantées en pins maritimes. Les améliorations les plus récentes, sont dues à MM. Rondeau et Ch. Drouet, propriétaires des terres des Biserais et de Castel-Joli, dans cette commune. M. Ch. Drouet a lu, à la Société d'Agriculture du Mans, le 2 juin 1840, un mémoire sur la culture du seigle multicaule, entreprise en grand et avec succès sur cette dernière terre, en juin 1839. Elève d'un petit nombre de chevaux, de bêtes à cornes, moutons, porcs, engrais de ceux-ci = Comm. agric. consist. en grains, dont il y a peu d'exportat. réelle; en bois, chanvre et fil, fruits et cidre; en chevaux, bestiaux, porcs gras, laine, menues denrées; 20 fermes, 30 bordages; 42 charrues. — Fréquentation des marchés du Mans et de la Suze.

Industra. Deux fourneaux à chaux et à briqueterie, dont un au hameau d'Arnage, avec un four à poterie commune. Fabrique de noir animal, au même hameau, autorisée le 26 avril 1839.

Rout. et chem. La route royale nº 23, de Paris à Nantes, traverse l'extrémité orientale du territoire, sur la rive gauche de la Sarthe, en passant au hameau d'Arnage. La route departement. nº 1, du Mans à Sablé, et le chemin de grande Vicinalité nº 10, du Mans à la Suze, qui s'embranche avec elle, passent à proximité du territoire, au N. et au N. O., en facilitent les communications. = Chemins vicinaux Classés: — 1º du Mans au Lude; part de la route nº 23, au Carref. de la Tuilerie, entre en Moncé, à celui de la Croix de Brée; long. sur la comm., 230 mètres. C'est le chem. de Tande communication nº 1.; — 2º allant à Allonnes; part bourg, atteint la limite près le carref. de la Croix des Brosses; 2,620 m.; — 3° all. à Fillé; même point de départ, int la limite près le carref. du Bois de Mont; 1,675 m.; \_\_\_\_ 4º all. à Voivres; même point de départ, atteint la limite Pres le carref. des Landes des Fontaines; 3,090 m.; — 5° à Arnage; part du bourg, traverse la Sarthe au bac dit Port, atteint la route royale au carref. des Petits-Mati-

LIEUX REMARQ. Comme habitations: les Malfeux, maison urgeoise, sur la rive gauche de la Sarthe, à M. Lefebvre Allais; Castel-Joly, maison nouvellement construite, par

M. Ch. Drouet, du Mans, sur la rive droite de la Sarth Sous le rapport des noms: les Plessis, Belleborde; la Van delle; la Croix; les Mortraits; la Fontaine, l'Enfournoire la Pierre, le Tertre, la Perraie; les Vigneaux, les Auluai les Chênes; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de gecons; 1 déb. de tabac. Bur. de poste aux lettres, au Ma ETABL. PARTIC. Ecole primaire de filles; de 20 à 30 élève

SUBDINUM, SUBDUNUM, SUINDINUM; noms originaires dville du Mans, changés, vers la fin du 4º siècle, lorsque l'usafit disparaître, successivement, les noms gaulois des prapales cités, pour y substituer ceux des peuples. Ainsi, de mans que les Romains avaient donné une terminaison latine, noms celtiques des lieux qu'ils avaient envahis, et appelès Suindinum, Noïodunum, les lieux nommés avant eux Suindinum, Noïodunum, les lieux nommés avant eux Suindinum, Noïodun, etc., dun, en langue celtique signifiant éminence, élévation; de même, la cité des Cén mans, fut appelée Mans, par abréviation, nom auquel quajouta plus tard Le. Voyez l'art. Mans (le), MI-245.

SURFOND, SOURFONS (Expilly, Hist. des par. de l'élect de Château-du-Loir); comm. dont le nom français, comm celui latin Surdi, ou Super-Fontes, semblerait indique l'existence d'une fontaine, et le culte des eaux, qui y auraété établi par les gaulois, auquel le christianisme aurasubstitué, comme ça été l'usage, celui de la Ste Vierge ('HIST. ECCLÉS.); à moins que ce nom ne vienne de la situatic du bourg, dans un lieu bas, auquel cas le nom latin devraêtre Super-Fondus; du cant.et à 9 kilom. S., un peu ves E., de Monfort-le-Rotrou; de l'arrond. et à 20 k. E., un pe vers S., du Mans; jadis, du doyenné et de l'archid. d Montfort, du dioc. du Mans, de l'élect. de Château-du-Loi — Dist. lég.: 10 et 24 kilom.

Descript. Bornée au N., par le Breil; à l'E., par Bou loire; au S., par Volnay, dont la sépare le ruiss. de Sourice et qui, autrefois, s'avançait jusque dans le bourg, dont possédait le tiers; à l'O., par Ardenay; cette commun décrit un trapèze ou carré long irrégulier, en forme de coisétendant du N. O. à l'E., sur une long. moyenne de 4 à contre une largeur, du N. au S., de 1,3 h., à l'extrémité orietale, à 1,9 h., à celle occidentale. Assez joli bourg, situé dan un fond, vers le centre du diam. longitudinal, sur la limi sud du territoire, formée par la Sourice, se composant d'un petite rue, qui s'étend du N. au S., en passant à l'E. de l'églis d'où une seconde, plus considérable, s'étend à angle dre

vers l'O. Eglise n'ayant rien de remarquable dans sa construction, à clocher en flèche, assez propre à son intérieur, où l'on remarque, près de la porte latérale sud, une pierre tombale frustre, recouvrant ou ayant recouvert, la sépulture de l'un des anciens seigneurs de la paroisse. Cimetière entourant l'église, au S. et à l'O., principalement, clos de murs de soutennement, son sol étant élevé au-dessus de celui de bourg. En dehors et au midi de celui-ci, sur la rive pauche de la Sourice, on remarque la maison bourgeoise de la Chaussée, avec jardin, enceint de murs, appartenant

maire, M. Barbault.

Une loi du 11 mai 1836, détermine une nouvelle délimitacon entre la commune de Surfond et celle de Volnay, de l'arrond. de S.-Calais, d'après le plan annexé à cette loi et sans préjudice des droits d'usage et autres, qui sont réciproquement acquis ». D'après les indications de ce plan, nouvelle limite entre les deux communes et, par conséquent, entre les deux arrondissements, du Mans et de S.-Lalais, se trouve fixée et formée par le ruisseau de Sourice. Ainsi, désormais, non-seulement les maisons du bourg qui de pendaient de Volnay, mais aussi les hameaux de la Badouilère, des Chênes, de Montmacon, et des Tronneries, qui trouvaient près et au N. O. du bourg de Surfond, et Dignés de 5 à 6 k. de celui de Volnay, se trouvent réunis la première de ces communes, qui acquiert 110 habitants, Par ce changement, réclamé depuis longtemps. D'un autre té, une portion de Surfond, située sur la rive gauche de Sourice, dont est la maison de la Chaussée, et formant enclave dans la commune de Volnay, a été maintenue à Surfond, à raison du peu d'étendue et d'importance de celle-ci, même après cette nouvelle acquisition.

POPUL. De 36 feux, d'après les rôles de l'élection; elle stait de 47 f. et de 219 habitat., en 1804; de 57 f. et de 263 h., d'après les récensements de 1826 et de 1831; enfin, d'après celui de 1836, de 95 feux, comprenant 188 indiv. 265, 198 femelles, total, 386; dont 223 au bourg et 20

hameau des Touchettes.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 16; naiss., 52; déc., 71.—De 1813 à 1822 : mar., 18; naiss., 52; déc., 40. — De 1823 à 1832 : mar., 23; naiss., 46; déc., 25.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée à la Ste-Vierge, sous le titre de Notre-Dame de Surfond. Deux assemblées, le lundi de Paques, et le 15 août, fête de l'Assomption. La cure, dont Lepaige ne porte qu'à 300 l. le revenu, que le Pouillé fixe à 600 l., était à la présentat. de l'abbé de la Couture du Mans.

—La chapelle de N.-D. du château du Coudray, fond. en oct. 1528, par P. de Bernay, seign. dudit lieu, à la présent. de seigneurs de cette terre, était dotée de la grande maison lieu de la Marchelière, et chargée de 2 messes par semaiu.

Une ordonn. royale, du 23 févr. 1839, érige en succurs de l'église de Surfond, dont la paroisse avait été réunie à celle de Volnay, depuis le concor dat de 1802.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était annexée à la terre du Coudray, possédée successivement, d'abord, comme on vient de le voir, par Pierre de Bernay, en 1528; ensuite, dans les 17° et 18° siècles, à la famille de Jeucion, puis à celles Bailly de S.-Mars et d'Haraucourt, dont M. Ch. Alb. de Longueval-d'Haraucourt, propriétaire actual (v. v-408). Le château du Coudray, en partie détruit, situé sur une élévation, à 1 k. 1/2 à l'E. du bourg de Surfond, est une vieille maison, près de laquelle on voit des restes d'anciennes murailles, et d'où une avenue, se dirigeant à l'est, conduit dans un bois d'environ 26 hect., percé d'allées, dépendant de cette terre.

Autres fiefs: 1° de la Michollerie (sic), actus la Micholière, pour lequel R. Jousseaume est compris au rôle de l'arrièreban de 1639, mais non taxé « attendu sa modicité »; — 2° et 3° ceux du Prieuré de Volnay, et de la terre d'Ardenay,

lesquels s'étendaient sur la paroisse de Surfond.

Cette paroisse, résidence d'un notaire avant la révolution, relevait nuement, pour partie, au siège de la sénéchaussée du Maine, et, pour autre partie, à la juridiction de l'abbaye de la Couture, d'où elle reportait, en appel, au siège présidial de la même sénéchaussée. L'Annuaire pour 1838, p. 91, l'a fait relever aussi de Touvoie, pour partie. Le motif de ce ressort, serait donc postérieur à l'aveu de l'évêque P. de Savoisy, de l'an 1394, rien, dans cet aveu, ne justifiant cette assertion.

La paroisse de Surfond, était comprise dans la circonscription du grenier à sel de Bouloire.

Hist. civ. En 1789, M. Cornilleau, notaire à Surfond, est nommé l'un des deux suppléans de l'ordre du tiers-état, aux états-généraux convoqués à Versailles. Nommé également suppléant à la Convention nationale, en 1792, il y remplace M. Chevalier, démissionnaire. Il est élu ensuite au Conseil des Anciens, créé par la Constitution de l'an in, pour la portion de ce conseil, dont la Convention s'est réservée la nomination; puis, par les électeurs du départe-

ment, au Corps-Législatif établi par la Constitution de l'an vui (1799). Voir la BIOGRAPHIE.

Ecole primaire de garçons, pour laquelle la commune alloue annuellement 260 f. sur son budget; non encore en activité.

Hydrogr. Le ruisseau de Sourice (v. ci-dess., p. 229), limite le territoire au S., dans toute son étendue, en coulant de l'E. à l'O., sauf l'enclave qui franchit cette limite, ainsi

qu'il est dit plus haut. — Point de moulins.

GÉOL. Sol très-ondulé, ainsi que l'indiquent les noms de fermes en grand nombre, dans la composition desquels entre la racine Mont; terrain d'alluvion, offrant la marne-tuffeau, la glauconie sableuse ou grès vert, en extraction; dans les landes décrites à l'article ARDENAY, des amas de silex ou cailloux roulés, recouverts de sables siliceux profonds.

Plant. rar.: Nigella arvensis, LIN. (Fl. du Maine), et la

plupart de celles indiquées à l'art ARDENAY.

Cadastr. Superf. de 484 hect. 64 ar. 40 cent., se subdivis. ainsi: — Terr. labour., chem. privés, 366-84-90; en 5 class., éval. à 2, 4, 7, 12 et 16 f. — Jard., pépin., 10-25-42; à 16, 24 et 34 f. — Vignes, 1-45-00; à 10 f. — Prés, 14-08-70; à 6, 12, 22 et 30 f. — Pâtur., et pâtis, 6-54-10; à 4 et 6 f. — B. fut. et taillis, 24-68-20; à 4, 7 et 10 f. — Broussaill., 1-01-90; à 4 f. — Pinièr., 32-64-60; à 3, 4 et 5 f. — Landes, 16-55-10; à 3 f. — Marnières, 0-09-60; à 4 f.—Sol des propriét. bât., 2-77-81; à 16. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-40-77. — Chemins, 6-76-70. — Cours d'eau, 0-51-60. — 93 Maisons, en 10 class.: 5 à 3 f., 13 à 5 f., 13 à 6 f., 23 à 8 f., 16 à 10 f., 10 à 12 f., 7 à 14 f., 3 à 16 f., 1 à 20 f., 2 à 30 f. — 1 hors classe, à 36 f.

Propr. non bâties, 3,850 f. 96 c. 3,734 f. 96 c. bâties, 884 > 4,734 f. 96 c.

CONTRIB. Fonc., 901 f.; personn. et mobil., 112 f.; port. et fen., 65 f.; 7 patentés: dr. fixe, 30 f. 50 c., dr. proport.,

1 f. 50 c.; total, 1,110 f. — Perception du Breil.

AGRICULT. Sol sablonneux et maigre; ensemencé en orge et avoine, de chaq. 45 hectar.; froment, méteil et seigle, 30 h.; produis. 6 pour 1, les 4 premiers; 8, le seigle; en outre: sarrasin, 30 h., maïs, 9; pemm. de terre, 24; chanvre, 2; vigne, bois, prés, comme au cadastrem.; un peu de trêle, peu d'arbres à fruits. Elève de quelques chevaux, de bétes à cornes, de chèvres; d'avantage, proportionnellem., de moutons et de porcs, engrais de ces derniers. — 5 Fermes, 15 bordages; 13 charrues. — Comm. agric. consist. en grains, dont il n'y a pas d'exportat. réelle, si ce n'est

d'un peu d'avoine et de maïs; en bois, cidre, bestiaux, polains, menues denrées. = Fréquentat. des foires et ma chés de Bouloire, principalement; de S.-Calais, de Monfort, du Pont-de-Gesnes et du Mans.

Industrie. Fabrication, occupant un petit nombre d métiers, de toiles, dites brins, communs et bâtards, comm

au Breil, se vendant au Mans.

ROUT. ET CHEM. La partie de la route royale, nº 157 de S.-Calais au Mans, passe au nord et à peu de distanc du territoire, que traverse le chemin de grande communication, nº 21, de Tuffé au Grand-Lucé. = Chem. vicis classés:—1º du Grand-Lucé à Connerré; p. du Gué de la Sourice, f. carref. de Montmacon, en pass. au bourg; long. su la comm., 1,140 mètr. — 2º all. à Montfort; part du bourg passe au carref. de Buisson-Réjoyi, jusqu'au fossé de la se pinière de Combray; 1,970 m. — 3º all. à Ardenay; même point de départ, jusqu'à la sapinière de la Caluère; 1,9% m. — 4º all. à Bouloire; ajourné.

LIEUX REMARQ. Le château du Coudray, la maison de Chaussée, comme habitations; quant aux noms: Montang Montmacon; le Fayé, les Chênes, le Buisson-Réjoui, etc., et

ETABL. PUBL. Mairie, succursale; école primaire de gr cons, votée seulement. Bureau de poste aux lettres, à Co nerré; de distribution, à Bouloire.

SUZE (CANTON DE LA), de l'arrond. du Mans, complentre le 2° degré 8 min. 50 sec., et le 2° d. 21 m. 55 s. longit. occid. du mérid. de Paris; et entre le 47° d. 50 l 49 s., et le 48° d. 0 m. 55 s., de latitude septentrionale; compose de 10 communes ou de 13 anc. paroisses et de chapelles succursales, ces deux dernières indiquées par u croix, savoir:

Chemiré-le-Gaudin, \* Athenai et S.-Benoît-sur-Sarthe, Etival-lès-le-Mans, Fillé et + Guécélard, Loupelande et + S.-Léonard, Parigné-le-Pôlin,

Roëzé, \* Souligné-sous-Vallon et \* Fla Spay, Suze (la), chef-lieu; Voivres.

Formé également de 10 comm., du district du Mans, 1790, dont S.-Benoît-sur-Sarthe, commune distincte alo celles dont les noms sont précèdés d'un astérisque, étai comprises dans le canton de Vallon, supprimé, lors l'organisation de l'an x. Toutes ces communes étaie avant la révolution, de la province du Maine, de l'élé et du diocèse du Mans.

Ce canton, borné, au N. O., par celui de Loué; au N

M.E., par ceux du Mans; encore à l'E., par le canton d'Ecommoy; au S., par celui de Pontvallain; à l'O., par ceux de Malicorne et de Brûlon, et encore par celui de Loué; a a forme d'une ellipse irrégulière, s'étendant du N. O. au S. i.E., sur un diam. central de 22 à 23 kilom., contre une repeur centrale, d'E. à O., de 19 k. environ. Sa limite la lus rapprochée du Mans, chef-lieu d'arrond. et de déparmen, qui est la limite orientale de Spay, en est distante de k. seulement; et la plus éloignée, qui est au S. S. O., la gue séparative entre la Suze et Mézeray, de 46 k.—Le chefme, situé vers l'extrémité S. O. du canton, n'est distant que la 1 k. 1/2 de la limite de celui-ci, de ce côté; tandis qu'il let de près de 12 k. de celle la plus éloignée, directement m. dudit chef-lieu; de 12 k. 6 h., de celle orientale, et de 1 k. 1/2, de celle S. S. E.

De 157 kil. 1/2 environ de superficie, le cant. de la Suze conient, d'après les évaluations cadastrales, 15,747 hectar. 20 ar. 53 cent. de terrain, se subdivisant comme il suit :

| Terres labourables. Jardins, courtils, avenues, bosquets. Vignes Près, pâtures, marais. Bois futaies, taillis, broussils, aulnaies. Pinières. Landes, friches, carrières. Douves, pièces d'eau, étangs, mares. Superf. des proprièt. bât., cours, etc. Egl., cimet., presbyt. et dépend., établiss. publ. divers. Boutes, chemins, places publiques. Rivières et ruisseaux. | hectar.<br>11,034<br>838<br>459<br>49<br>1,329<br>722<br>982<br>5<br>108 | ares. 30 97 33 54 80 75 44 62 79 | cent.<br>68<br>30<br>40<br>28<br>95<br>27<br>12<br>40<br>50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,747                                                                   | 20                               | 53                                                          |

= 2,186 Maisons, dont plusieurs châteaux, ou maisons bourgeoises importantes; 12 moulins à eau, 1 moulin à ent, 2 fourneaux à chaux (nombre bien au-dessous de la falité, v. plus bas, INDUSTR.); 18 loges.

| colant du rev. | Propriét. non-bât.. 377,488 f. 72c. | 429,302 f. 52c. | imposable: | bâties, 51,813 80 | 429,302 f. 52c.

CONTRIB. Foncier, 51,190 f.; personn. et mobil., 6,560 f.; rt. et fen., 1,995 f.; 392 patentés: dr. fixe, 2,585 f. 50 c., proport., 393 f. 50 c.; total, 62,724 f. — 4 Percepteurs, nt 2 seulem. résident dans le canton, sont chargés du reuvrement de ces impositions. — La population étant, iprès le recensement de 1826, de 10,481 individus, c'est

5 f. 98 c. 1/2 environ, par chacun d'eux; à quoi ajouter 3 f. 29 c. 8/10<sup>es</sup>, de centim. addit., c'est 9 f. 28 c. 3/5<sup>es</sup> payés

par chaque individu de ce canton.

POPUL. De 10,480 indiv., d'après le recensement de 1826, qui a été suivi dans ce travail, répartis en 2,866 feux, compren. 5,135 individ. mâl., 5,345 fem. — Augmentation depuis 1804, de 553 feux et de 639 individ. seulement, ou de 3/13<sup>13</sup> environ. — De 1826, jusqu'au récensem. de 1836, l'augmentation est de 612 indiv., ou d'un peu plus de 1/17.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 675; naiss., 2,808; déc., 3,065. — Prod. de chaque mariage, 4 3/19 environ.—Excédant des décès sur les naiss., résults contraire à celui ordinaire, dans les autres cantons, et même à celui des deux périodes suivantes, 257 ou près de 1/11. — De 1813 à 1822 : mar., 846; naiss., 2,936; déc., 2,791. — Prod. de chaque mar., 3 1/2, un peu moins. — Excéd. des naiss. sur les décès, ce qui rentre dans l'état normal, 145, ou 1/19 e. — De 1823 à 1832 : mar., 870; naiss.; 2,961; déc., 2,546. — Prod. de chaq. mar., 3 35/87 e. — Excéd. des naiss., sur les déc., 415, ou 1/6 e.

Du 3° arrond. électoral, dont le chef-lieu était la Flèche, avant la loi du 19 avril 1831, le cant. de la Suze comptait, postérieurement à cette loi, les électeurs et jurés dont les

nombres suivent:

|                |       |      |     |     |     |     |    |      |     |    | jurés     | <b>ILECTEUM</b> |          |  |
|----------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----|-----------|-----------------|----------|--|
|                |       |      |     |     |     |     |    |      |     |    |           | d'arroad.       |          |  |
| Pour 1828,     | et él | lect | ion | s d | e n | ove | mb | re 1 | 183 | 7. | 25        | 23              | 6        |  |
| <b>— 1829.</b> | •     | •    | •   |     |     |     |    | •    |     | •  | 25        | 24              | 6        |  |
| <b>— 1830.</b> | •     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •  | 27        | 25              | 6,       |  |
| <b>— 1831.</b> | •     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •  | <b>30</b> | 29              | <b>)</b> |  |

\* Les grands-collèges, ou collèges de département, étaient supprimés en 1831. V. à l'art. départemental complémentaire, qui doit suivre, le nombre d'électeurs et de jurés produit, par les dispositions des lois électorales de 1831 et de 1832.

Hydrogr. La Sarthe, le plus important cours d'eau de canton, navigable dans tout son trajet, le traverse de l'E. à l'O. S. O., en se contournant en forme de demi-cercle, vers le sud, de manière à se rapprocher, jusqu'à 7 h. seulement, de sa limite méridionale, vers le milieu de ce cours, en laissant les 3/4 au moins de sa superficie sur sa rive droite, contre 1/4 seulement sur la gauche.—Un seul pont en pierre, celui de la Suze, se trouve sur cette rivière, dans tout son trajet sur ce canton, qui est de 27 k. — Deux bacs et bâteaux, facilitent son passage, à Spay et à Roëzé. Les autres cours d'eau qui arrosent le canton, et affluent tous à la

Sarthe, sont, par sa rive droite: l'Orne-Nord ou Champenoise, le ruiss. de la Haye, les petites rivières de Renom et de
Gée, celle-ci limitant le territoire sur un point, à l'O.; par
la rive gauche: le ruiss. de l'Arche-aux-Moines, qui délinits également le canton à l'E.; les petites rivières de Rhône
et de Fessard. — Le cadastre indique, comme on l'a vu,
la moulins sur ces cours d'eau, dont plusieurs à deux roues;
deux sont à tan, 1 à foulon, le surplus à blé. — Plusieurs
serres minérales salines, existent sur l'une et l'autre rive
de la Sarthe, à Chemiré-le-Gaudin, anc. territ. d'Athenay
et de S.-Benoît; et à Souligné, sur la rive droite; à la Suze
et à Roèzé, sur la gauche. Ces sources sont décrites, aux articles de ces localités.

Géol. Le soi, passablement découvert sur les plâteaux, plus boise dans les parties bases, se rattachant au N., avec chi de la Champagne du Maine (v. cet art.), appartient, comme lui, en majeure partie, à la formation calcaire oolilique, ou aux terrains secondaires inférieurs. La partie Midionale, au contraire, constituant le vallon de la Sarthe, recouverte, sur l'une et l'autre des rives de ce cours fau, des alluvions qu'il y a transportés, ainsi qu'on peut b voir ci-dessus, page 27; enfin, la colline qui limite a rallon au sud, appartient aux terrains secondaires supérieurs ou crétaces. Outre le calcaire jurassique, sur lequel repose principalement le sol des communes de Chemiré, Etival, Loupelande, Souligné et Voivres, on rencontre l'ar-Dieue, sur l'ancien territoire de S.-Benoît, le grès vert \* Fillé, le calcaire tuffeau, à Guécélard, et, surtout, à Parigné-le-Pôlin, où il est très-riche en fossiles (voir cet aticle), et forme le noyau des côteaux dont l'élévation, mmet du château des Perrays, est de 122 m. 60 c. audeux du niveau de la mer; le grès ferrisère à S.-Benoît, à Lival, à Fillé, à Loupelande et à Souligné; enfin, le sucrésinoïde et le lignite, ont été rencontrés sur le terriwire de Roëzé; la tourbe dans les prés marécageux de Spay; eux minérales, sur différents points des deux rives de h Sarthe, indiquées plus haut.

Plant. rar. Nous établissons ici, celles des plantes indiquées dans la Flore du Maine, publiée en 1838, qui ne le sont pas dans nos articles de communes, ci-après : pour les autres communes, les plantes signalées dans cette Flore, trouvent à leurs articles.

Chemiré-le-Gaudin: Campanula glomerata, Lin.; Inula Paveoleas, DESF.; \* Iris fœtidissima, Lin.; Petasites offici-

nalis, MOENCH; \* Polygala amara, LIN.; Rubia peregrine, LIN.; \* Teucrium chamædrys, LIN. Celles des plantes distinguées par un astérisque, se trouvent sur ou près la route de Sablé, entre Chemiré et Fercé.

Etival-les-le-Mans: Alisma plantago, LIN.; Arctinocarpus Damasonium, DESV.; Carex intermedia, GOOD., prés de la Mardelle; Centaurea nigrescens, wild.; Chenopodica polyspermum, LIN.; Ch. humid. près l'étang de la Rivière; C. hybridum, LIN., à la Goulotière; Chrisanthemum segetum, LIN.; Eriophorum latifolium, Hop., près de la Rivière et de la Ferrière; Exacum filiforme; LIN.; Galeopsis grandiflora, GMEL.; Gypsophila muralis, LIN.; Inula Helenium, LM.; Leontodon hispidum, Lin.; Parnassia palustris, Lin.; Picris hieracioides, Lin., var. divergens, Drouet; champs pierreux du fourneau de la Touche; Silene conica, LIN.; Sison Amomum, LIN.; ch. de l'Ormeau; Solanum miniatum, BERUH., jard. de la Rivière; Taraxacum palustre, DECA, prés de la Noë et lande de Bihoreau; Thypha angustifolia, Lin., ét. de la Rivière; Valeriana dioica, Lin.; Veronica triphylla, Lin.

Fillé-Guécélard: Athæa officinalis, et A. hirsuta, LIN.; Atrocarpus sesamoides, DECD.

Loupclande: Lythrum hyssopifolia, LIN.

Parigné-le-Pôlin: Schœnus nigricans et S. compredu, LIN., landes du bourg et des Perrais.

AGRICULT. Dans toute la partie nord, et à l'extrémité de la partie sud, où sa superficie repose sur le calcaire, le sol argilo-calcaire est favorable à culture des céréales, &, dans les parties les plus élevées et les plus découvertes, à celle de la vigne, dont les produits, dans les proportions des 6/7 en blanc, contre 1/7 en rouge, commence à presdre de la qualité, comparativement à ceux plus à l'E. et m N. E. du département. Dans le vallon de la Sarthe, au comtraire, où les sables d'alluvion dominent, existaient des landes tout-à-fait incultes, il y a cinquante ans, dans la proportiou de 1/10° de la superficie totale, telles que celles du Bourrai (v. ce mot), dont près de la moitié ont été plantécs depuis lors, en pin maritime, qui leur donne une grande valeur aujourd'hui. Les terres arables de la rive droite de la Sarthe, se divisent en terres de groies, ou argilo-calcaires, en terres fortes, purement argileuses, et en terres légères ou argilo-sablonneuses, saines ou mouillantes, quelquefoi tourbeuses; sur la rive gauche, les terres sont généralemen sablonneuses dans la vallée, argilo-calcaires sur le côteau

méridional, qu'occupe Parigné-le-Pôlin. - Les ensemencés en céréales, dans ce canton, où l'assolement quadriennal est généralement en usage, sauf à Parigné, où le triennal s'est conservé, ont lieu dans les proportions suivantes : seigle, 2,090 hectar.; orge, 1,300; froment, 1,060; méteil, 855; avoine, 347; leur produit est de 6 à 7 pour 1, le seigle et le froment; 8 à 8 1/2 l'orge, le méteil et l'avoine. On remarque, que la culture de cette dernière a sensiblement diminué, depuis l'emploi de la marne. Les autres cultures consistent, mais. 300 h.; sarrasin, 255; légumes secs, pois ronds & haricots, 47; pommes de terre, 1,786; prair. artific., consist. principalement en trèfle, sainfoin, vesceron (Vicia stica, L.), luzerne, celle-ci en très-petite quantité; betteraves, 5 h.; colzas, 1; chanvre, 171; un peu de lin. Le cadetrement indique la contenance des prés et patures, gé-Malement de bonne qualité, sauf ceux qui sont mouillants Mourbeux; de la vigne; des bois plantés sur ce sol, dont b principaux bouquets, occupant la partie centrale et Evennement élevée de la rive droite, sont ceux de la terre • Villaine ou d'Aux, de Macquille, de la Sauvagère, du Gros-Chenay et des Teillais, restes de l'ancienne et célèbre bet du Mans (v. cet art.); sur la rive gauche, les bois des Parais. Les haies des champs, sont généralement bien garmis de souches, dans les mêmes parties, en chênes, frênes, emes, etc. On y rencontre un bon nombre d'arbres à fruits à cidre, de maronniers, dans les terrains sablonneux, de byers, dans ceux plantés en vigne, etc. Le cépage de edeci est, en blanc, le Pineau, et, le moins possible de Guas; les espèces de pommes recherchées pour le cidre, Doux-Amer, différ. variét. de Fréquin et l'Aigre-Doux. Toues les espèces de poires, sont employées pour la confiction du poiré, dans laquelle entre aussi le fruit du sordomestique, vulgairement cormier.

L'usage de la marne, qu'on tire de Chemiré, de Loupelade, et surtout de Pruillé-le-Chétif, commune limitrophe, des marnes de tuffeau, à Parigné, a beaucoup contribué, depuis un demi-siècle, au progrès de l'agriculture dans ce destant. Celui de la chaux, qu'on mélange aux terreaux et aux déris de végétaux, pour en faire des compôts, ne peut proir d'importance réelle, dans les terrains calcaires dits de proiss, mais seulement dans les parties où prédominent les arres argileuses fortes, ou dans les terres froides et husides, des communes d'Etival, Loupelande, Voivres, etc., à elle doit avoir les mêmes succès que la marne. Outre les miers naturels, on emploie encore, comme amendement.

la charrée, dans les prés et pâturages; et les compôts joint aux fumiers, dans les semis de chanvre et de lin.

Les labours sont généralement faits en sillons, avec l'araired du pays, dont on compte environ 475 dans le canton: Barmoitié de ces charrues, est trainée par des bœufs et des chevaux, le surplus par ces derniers seuls. — Les barmaruraux, de neuf années généralement, dont quelques-uns même, conditionnés fractionnellement, s'associent mal avec l'assolement le plus généralement usité. Ces baux sont tous faits à prix d'argent, avec quelques subsides. Les plus grandes tenues, varient de 30 à 40 hectar.; les moyennes de 20 à 25; le prix de fermage des premières, est de 1,500 à 2,000 et 2,400 f.; celui des secondes, de 800 à 1,000 et 1,200 f.; le prix de fermage des bordages, de 200 à 400 et 600 f. En thèse générale, le prix de fermage de l'hectare de terre labourable, non-compris l'impôt, varie de 27 à 34 et 45 f.;

celui de l'hectare de prés, de 72 à 98 et 105 f.

On élève, dans ce canton, un certain nombre de pouzlains, qui se vendent à l'âge de 6 mois, aux foires de Vallon et de Conlie, quelques-uns au Mans. La nature du sol, permet d'y élever de bons chevaux de trait et de selle, qui y réussiraient à merveille, si l'on y donnait des soins à leur amélioration. Les élèves de l'espèce bovine, généralement de petite race, y sont assez considérables: les communes de Chemiré et de Souligné, sont celles qui fournissent les sujets de la plus belle espèce. La quantité de moutons, nourris dans ce canton, et qui sont estimés, varie seloz l'abondance des herbes livrées à leur pacage; cette ressource épuisée, ces animaux sont jetés dans le commerce ou livrés au boucher. L'éducation des porcs, est l'une des branches de l'industrie agricole la plus productive, surtout leur engraissement, auquel contribuent la grande quantité de pommes de terre cultivée dans le canton, et les marcs des fruits à cidre. Les chèvres, en assez grand nombre, coasidérées comme un fléau par les propriétaires de bois, offrent une ressource précieuse par leur lait, aux pauvres maisonniers et journaliers, des parties les moins fertiles de la contrée, pour les aider à élever leurs enfants. On s'occupe quelque peu, dans ce canton, de l'éducation des abeilles, dont chaque fermier posséde quelques ruches. Un petit marchand de la commune de Roëzé, en entretenait même plus de 500, il y a quelques années, en les plaçant, à moitié, chez les cultivateurs des communes environnantes: il avait adopté l'excellente méthode, malheureusement pen connue et peu usitée dans le département, de transvaser les essains sans les faire périr, en retirant les 3/4 seulement du miel, dont il laissait l'autre quart pour leur nourriture pendant l'hiver. — Le nombre d'animaux, nourris par les cultivateurs de ce canton, est évalué, savoir : 157 poulains, 1,400 chevaux et juments, 12 mulets, 54 ânes, 4,190 indiv. de race bovine, 1,284 de race ovine, 355 chèvres, 3,408 porcs; total, 10,860 indiv., donnant un capital de 683,546 f. — Aucun des cultivateurs de ce canton, n'obtient de mention, dans les concours agricoles établis depuis 1838.

Le commerce agricole du canton de la Suze, consiste en grains, dont il y a exportation réelle du quart environ; en poulains, chevaux, bestiaux de toute espèce, maigres et gras; en laine, oies et autres volailles, gibier, cire, miel, beurre, etc.; fourrages, graine de trèfle, chanvre et fil; vin qui, autrefois, s'exportait au Mans, à Loué et dans la Mayenne, et qui, délaissé pour ceux d'Anjou, est abandonné à la consommation locale; bois, cidre, fruits, marrons, noix, etc. — La Suze est la seule localité du canton, qui possédat jadis des mesures particulières. Voir son art., à la suite de celui-ci.

Foir. Et Marchés. Le chef-lieu possède un marché, le jeudi de chaque semaine; et 6 foires, de chacune un jour, pour la vente des grains, bestiaux et autres denrées. Les labitants fréquentent, en outre, à raison de leur situation respective, ceux environnants de Vallon, Loué, Conlie,

Noyen, Foulletourte et le Mans.

INDUSTR. L'industrie du cant. consiste, dans l'exploitation de la pierre calcaire et du tuffeau, pour bâtir et pour convertir en chaux, à Etival, à Chemiré et à Parigné; du grès roussard, à Etival, à Fillé; de la marne, à Chemiré et à Loupelande. Les usines sont, 1 tuilerie, 6 fours à chaux, 5 autres fourneaux à chaux avec tuilerie, 2 fourn. à poterie commune et 1 à faience; 1 fabrique du noir animal, sur Spay, au ham. d'Arnage; 2 fortes tanneries et corroieries, 2 chapelleries et teinturies, au chef-lieu. L'ancienne fabrique d'étamines, établie à la Suze, entièrement tombée pour ce genre de tissus, occupe encore quelques métiers, pour la confection de la serge et de quelques autres grosses étoffes. Chacune des localités de ce canton, possède aussi quelques métiers pour la fabrication de toiles communes, de commande, pour particuliers. — Le moulin à vent de la Grève, en Etival, porté au cadastrement, a cessé d'exister. - Un petit port, établi sur la Sarte, à la Suze, reçoit par cette rivière, des sels, des fers, de la résine, de l'ardoise, etc., emmagasinés dans cette ville, pour le commerce

17

de détail. Le perfectionnement de la navigation de ce ce d'eau, ne peut manquer d'ajouter à l'importande de ce p

et du commerce de cette petite ville.

ROUT. ET CHEM. Le canton de la Suze qui, avant la lo 21 mai 1836, ne possédait de grande voie de communicat que la route royale nº 23, laquelle, traversant l'extrémit E. du territoire, n'était d'aucun secours à toute la partie tuée sur la rive droite de la Sarthe, et n'avait, pour ai dire, d'autres moyens de transport, que la navigation cette rivière, plus favorable aux importations, qu'à l'éco lement des produits du sol, a acquis de nombreux avantag depuis lors, par la conversion en route départemental sous le n° 1, du grand chemin du Mans à Sablé, par Etive S.-Léonard et Chemiré; par la confection d'un chemin grande vicinalité, sous le nº 10, ayant la même destination et passant plus au nord, par Souligné; et par la mise au mêi état, sous le nº 11, de celui du Mans à la Suze. d'une difficile exploitation autrefois, et sa prolongation jusqu Malicorne, où il se relie avec les rout. départem. nº 8 10, de Malicorne à Sablé et à la Flèche; de sorte que ce t ritoire, dont la partie nord est peu distante aussi de la ro royale no 157, du Mans à Laval, est actuellement l'un plus favorisés sous ce rapport.

Chemins vicinaux classés dans ce canton, en exécut

de la loi précitée :

| Chemiré-le-Gaudin,<br>Etival-lès-le-Mans,<br>Fillé-Guécélard,<br>Loupelande,<br>Parigné-le-Pôlin,<br>Roëzé,<br>Souligné-sous-Vallon<br>Spay,<br>Suze (la),<br>Voivres, | 6 chemins; 3 5 4 6 6 6 6 | longueur, | COMMUNES<br>seules.<br>13,107<br>3,660<br>11,910<br>6,400<br>7,885<br>19,590<br>12,010<br>10,725<br>22,050<br>8,170 |                  | EN COMMI<br>avec d'autr<br>830 m<br>350<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOI(100)                                                                                                                                                               |                          |           | 115,507<br>1,180                                                                                                    | n. ou <b>2</b> 4 | 1,180                                                                                                                 |

ANTIQ., MONUM. Nous avons signalé, à l'art. PARIGNÉPOLIN, un dolmen situé dans la lande de Bruon, et décr
cet article; dans celui de Chemiré-le-Gaudin, les antiqu
gallo-romaines, rencontrées dans le Cimetière des Payens
cette localité; et à l'art. ATHENAY (I-46), deux sarcopha
en roussard, trouvés dans un champ du lieu de la Tê

dière, sur cette ancienne paroisse, dans chacun desquels était un squelette, ayant encore un anneau d'or à l'un des doigts. Un autre cercueil, en argile ou terre cuite, avait été découvert, en 1726, dans le même champ, où ont été recueillies, il y a 16 à 17 ans, les médailles en argent, décrites ci-dessous, d'après M. Desjobert (Mém. de la Soc. d'Agric. du Mans, 1836-83, 84; 1837-289).

138-239 IMP. C. D. CABL. BALBINVS AVG. Tête laurée de Balbin; Revers: une victoire allée, tenant dans sa main droite une couronne, dans l'autre une palme; lég.: VICTORIA AVG.

238-245 IMP. GORDIANYS PIVS FEL AVG. Tête radiée de Gordien III; Rev.: figure vêtue de la toge, sacrifiant près d'un trépied.

Rome, sous la figure de Minerve, assise sur un bouclier, portant une Victoire dans sa main droite, tenant de la main gauche une pique : lég. : ROMAE ARTERNAE.

Loupelande offre, près de son ancien bourg, la motte de

l'ancien châteu, entourée de larges fossés.

F

**计算图数语句** 

Aucune église de ce canton, n'offre beaucoup d'intérêt, sous le rapport monumental. — Son plus ancien château, celui de la Suze, était une forteresse, dominant la rive droite de la Sarthe, n'ayant rien de curieux aujourd'hui. Celui de Belle-Fille, à Chemiré-le-Gaudin, donnerait à peine lieu à une mention, sans la légende de Damegerose, rapportée à l'art. ATHENAI; ceux d'Aux ou de Villaines, du Bois de Macquillé, du Gros-Chenay, des Epichelières, de la Sauvagère, et celui des Perrais, surtout, quoique d'époques modernes, sont beaucoup plus intéressants, à raison de leur importance et de leurs accessoires. Voir les articles de localité.

BIOGR. Au premier rang des hommes remarquables, qu'a produit ce canton, doit être placé le cardinal de la Forêt, né à la Suze, mort en 1361; viennent ensuite P. de Courthardy, premier président au parlement de Paris, né à Chemiré, dans le 15° siècle; Louis et Charles Guillard, de la famille des seigneurs des Epichelières, tous deux évêques de Chartres, dans le 16° siècle; P. Olivier, Sr du Bouchet, et L. Belin de la Fuye, avocats, auteurs de différents écrits; l'abbé Lepaige, à qui l'on doit le Dictionnaire topographique du Maine; et plusieurs autres, indiqués aux articles locaux, qui, comme ceux-ci, trouveront place dans la BIOGRAPHIE.

ETABL. PUBL. Une justice de paix, 10 mairies, 1 cure cantonnale, 10 succursales, y compris celle rétablie à Guécélard; 3 maisons de charité, avec écoles primaires de jeunes filles; 3 bur. de bienfaisance; 7 écoles prim. de garçons, organisées, sur 10 votées; 3 études de notaire, 1 cabinet

d'huissier et 3 cabinets d'experts, relev. du bur. d'en trement de Vallon; 2 résid. de percepteurs des cont directes; 1 recette à cheval et 3 rec. bural. des cont indir., 12 débits de tabac et 6 déb. de poudre de cha brigades de gendarmerie, 1 à cheval, à Guécélard, 1 à à la Suze; 1 bataill. cant. de la garde nationale, compr 8 comm., effect. 1,009 h. et 2 compagn. isolées, à Et à Souligné, eff. 266 h.; 3 subdivis. de sapeurs-pompie raux, à Chemiré, à Roëzé, à la Suze, effect. 30, 15 et Un relais de poste aux chevaux, à Guécélard, route de à Nantes; service de la poste aux lettres, par les bu Mans et de Foulletourte, et bur. de distribut. à Chemin Gaudin, relevant du Mans et de Sablé, desservant comm. des cant. de la Suze, de Loué, de Brûlon.

ETABL. PARTIC. Plusieurs écoles prim. privées de l' l'autre sexe; 1 doct. en médecine, 1 offic. de santé, 4 s femmes. Passage quotidien de voitures publiques, sur le tes royales n° 23 et départem. n° 1; plusieurs message la Suze, de Chemiré, de Souligné, etc., allant périod

ment au Mans, à Sablé, à Noyen, etc.

SUZE (LA), Suza et, successivement, dans les at titres, Seusa, Secusa, Setusa et Setusia; nom qui po venir, de sus, suis, parce que, anciennement comm jourd'hui, peut-être, on y élevait des porcs; ou bien, préposition secus, auprès, proche, au long, à raison situation du château et de la ville, le long de la Sar moins que, comme dans plusieurs autres lieux, ce ne été donné par les Romains, en souvenir de la ville de capitale de la vallée du même nom, dans les Alpes, l'établissement est dû à une colonie romaine? Commpetite ville, chef-lieu du canton dont l'article précèd l'arrond. et à 18 k. S. O. du Mans; autrefois du do de Vallon, de l'archid. de Sablé, du dioc. du Mans, l'élect. de la Flèche. — Dist. légale, 21 kil.

DESCRIP. Bornée au N. O., par Chemiré-le-Gaudin territ. de S.-Benoît-sur-Sarthe; au N. et à l'E., par R au S. par Cerans et par Mézeray; à l'O., par S.-Jea Bois et par Fercé; cette comm. s'étend inégalement, N. O. au S. S. E., sur les deux rives de la Sarthe, en d'ellipse, sur un diam. central de 6 k. 6 h., contre un geur égalem. centrale, d'E. à O., de 4 k. 7 h. La méridionale de ce territoire, était anciennement couver la forêt de Longaunay (v. cet art. et, ci-après, HIST. F La ville, située dans la partie nord du territoire, sur la gauche de la Sarthe, communique avec un petit faub

dit de S.-Michel, qui se trouve sur la rive opposée, au mo yen d'un pont de neuf arches, fort étroit, construit sur cette rivière, sous le règne de Henri IV, et dont le syndic Belin, posa la première pierre au nom du Roi. La ville, non pavée, consiste en une assez grande place, entourée de maisons passablement bâties, où se trouve l'église, le château et une halle en bois; en une portion de rue, se dirigeant 1 PE., vers le pont; en une autre rue principale, dite la Grande-Rue, s'étendant du N. au S., derrière le côté occidental de la place, avec laquelle elle communique; en plusieurs autres petites rues, adjacentes à la place et à la Grande-Rue, celles du Collège et des Jardins, en une promenade, à l'extrémité N. E. de cette dernière, appelée le Champ de Plaisir; en fin, dans le faubourg S.-Nicolas, situé à l'extrémité sud de la Grande-Rue. L'église, qui était originairement la chapelle du château, n'a rien de remarquable, sous le rap-Port monumental, si ce n'est la beauté de sa nef; le chœur, restauré depuis quelques années, d'un style simple mais élésant; et son clocher en campanille : sous le chœur de cette Elise, et de la même grandeur que lui, se trouve un caveau, rvant aujourd'hui de cellier à des particuliers, autrefois de lieu de sépulture des seigneurs, dont on voyait un cerla in nombre de cercueils en plomb, renfermés dans d'autres en bois et posés sur des trétaux. Les ossements des seigneurs de la maison de Champagne et de quelques autres, qu'ils Contenaient, furent profanés et dispersés, pendant la révolution, afin de s'emparer du plomb. Le château, assez con-Mérable autrefois, dont il ne reste plus qu'une portion, Ctait une ancienne forteresse, située sur le côteau qui domine la Sarthe, entourée de fossés, sur lesquels était un pontlevis; il n'a de remarquable, que ses fenêtres en croix; et sert actuellement d'hôtel-de-ville, de prétoire pour la justice de Paix et de caserne pour la gendarmerie. Le cimetière, hors et à l'E. de la ville, sur la rive droite de la Sarthe, près le faub. S.-Michel, sur le bord du chemin de Roëzé, est clos de haies seulement. On y remarque la chapelle de S.-Michel, dont le faubourg a pris le nom, et une colonne funéraire en Pierre, d'un assez bon goût, recouvrant la sépulture d'un Cultivateur, nommé Louis Esnoul. L'ancien collége, servant diourd'hui de maison d'école primaire, près et à l'O. de la Grande-Rue, est un bâtiment assez important, qui pouvait re-Cevoir 40 à 50 pensionnaires. On remarque encore le presbytère, situé à peu de distance au N. de la ville, maison vaste bien meublée; un peu plus loin, dans la même direction, la realison de la Fuye; à l'O. S. O., les ruines du château de la

Chambeil; toutes unies en un seul corps, chacune avec le titre de baronnie, lors de l'érection de ce comté, en faveur de Nicolas de Champagne, seigneur de la Chapelle-Rainsoin. La juridiction de ce premier comté, s'étendait sur 30 paroisses et 76 hommages en relevaient alors. La seconde érection et lieu, après le démembrement de ce premier comté, en 1699, par suite du dérangement des affaires de Gaspard de Champagne, par lettres du mois de mai 1720, enregistrées au parlement et à la chambre des Comptes, le 20 août 1722 et 23 janvier 1723, en faveur de Michel Chamillart, ministre d'état, etc., qui, ayant acquis la terre de la Suze, en 1718, y réunit les seigneuries de Courcelles, de Château-Sénéchal, S.-Germain-du-Val, Verron, et autres châtellenies, et transféro le siège de ce comté, au château des Vieilles-Courcelles, dans la paroisse de ce nom (II-127).

La chronologie des seigneurs de la Suze, offre à établir des difficultés, dont on ne paraît guère s'être inquiété avant nous et que, dans l'impossibilité où nous sommes de les aplanir, nous nous bornerons à indiquer. En ce qui concerne la première famille de ces seigneurs, du nom de la Suze, on ne trouve guère que des noms, sans pouvoir et

reconnaître la filiation, un seul excepté.

I. Maison de la Suze. = 1º renaud ou renault de la suze. Le plus ancien dont fasse mention les anciennes chartes, est Renault, que, dans un don fait, dans le 10e siècle, aux moines de l'abbaye de S.-Aubin d'Angers, de l'église de Malicorne, Basile, seigneur dudit lieu, appelle son seigneur. Ce même Renault, sous l'épiscopat de l'év. du Mans, Gervais, 1036-1055, confirme, comme seigneur de fief, la donation faite par ce prélat, au monastère de S.-Vincent du Mans, de l'église de S.-Corneille de Bagnols (v. v-178), qu'il avait acquise d'Herbert, frère du prêtre Fulcois. = 2º DROGON, mari d'Herberte et père d'un autre Drogon & de Renault, lesquels, sous l'épiscopat du même évêque Gervais, souscrivent comme témoins, avec leur père, l'acte de fondation du prieuré de Roëzé, par Lonon ou Lonudon, seigneur dudit lieu. = 3º RENAULT, fils de Drogon, à la même époque, ajoute à la fondation de ce prieuré, le don de la chapelle de son château de la Suze, dédiée à S. Julien. = 4º HUBERT DE LA SUZE, est cité dans une charte de concessions, faites par Hugues III, comte du Maine, à l'év. Hoël ot à ses chanoines, laquelle doit être de l'an 1095, ces concessions ayant été faites immediatement avant le départ du comte pour l'Italie (v. BIOGR., XCII). Cet Hubert de la Suze, est probablement le même à qui Foulques-Nerra, comte d'Anjou,

donna, en 1053, le château de Durtal, qu'il avait fait bâtir en 1040. Hubert souscrivit aussi, comme témoin, la charte de la donation faite de l'église de Tennie, au monastère de la Couture, du Mans, par Robert Riboulé et par Gloriande sa femme. = 5° HERBERT ou HUBERT, fils du précédent, si ce n'est lui-même, seigneur de la Suze et de Loupelande, laisse deux enfants, Renault et Hersende, qui fit passer ces terres dans la maison de Sablé. Herbert fit le voyage de la Terre-Sainte et y mourut, vers 1110.

II. Maison de Sablé.=6° Robert II de sablé, surnommé Festrol, devint seigneur de la Suze, par son mariage avec Hersende, fille d'Hubert (suivre la chronologie des seigneurs de Sablé, IV-747 et suiv., pour une grande partie de celleci), dont quatre enfants. = 7° LISIARD, seign. de Sablé et de la Suze, après Robert son père. = 8° ROBERT III, seign. de Sablé, succède également à son père, dans la possession de la Suze. = 9° ROBERT IV, fils du précédent, sire de Sablé et de la Suze, qui, vers 1190, suivit Richard-Cœur-de-Lion en Palestine.

Nous ne savons si ce sont les armes de ces premiers seipeurs, que celles qui se voyaient sur un vitrail, autour du tombeau de Pierre de Vendôme, mort en 1249, dans l'église royale et collégiale de cette ville, et qu'on désigne comme étant celles de la maison de la Suze, lesquelles étaient : trois chevrons de sable, brisés.

III. MAISON DES ROCHES. == 10° GUILLAUME DES ROCHES, chéchal d'Anjou, Maine et Touraine, par son mariage avec Marguerite, fille de Robert IV, morte en 1209, était devenu cigneur de la Suze, en même temps que de Sablé. Ses mes étaient : d'argent, à une bande fuselée de gueules.

IV. MAISON DE CHATEAUDUN. == 11° GEOFFROI, vicomte le Châteaudun, devient, à son tour, seigneur de la Suze et le Loupelande, par son mariage, en 1220, avec Clémence, le puisnée de Guillaume des Roches et de Marguerite de la blé. Geoffroi, qui fut aussi seigneur de Montdoubleau, de L-Calais, de Château-du-Loir, mourut en 1248. Il portait : Dangé d'or et de gueules, au bâton d'argent, mis en bande.

V et VI. Maisons de Montfort-l'Amaury et de Brienne-=12° et 13° Jean, comte de Montfort et Jean de Briennecanne de Châteaudun, fille de Geoffroi et de Clémence, est lariée, 1° à Jean, comte de Montfort-l'Amaury, dont elle It Beatrix; 2° à Jean de Brienne, bouteiller de France, dont lanche de Brienne. Nous ignorons si la terre de la Suze 1552 à Jeanne, du vivant de son premier mari.

VII. MAISON DE FIENNE. = 14° GUILLAUME DE FIENNE. Quoi qu'il en soit, Blanche, issue du second lit, porta le terre de la Suze à Guillaume de Fienne, son mari.

VIII. Maison de Dreux. == 15° Robert, comte de Dreux. Blanche étant morte sans enfants, la terre de la Suze retourna à sa sœur utérine, Béatrix de Montfort-l'Amauy,

femme de Robert, comte de Dreux, en 1260.

IX. MAISON DE ROUCI.—16° JEAN DE ROUCI, ayant épousé Jeanne, fille de Robert de Dreux et de Béatrix de Montfort, devint, par cette alliance, seigneur de la Suze. Rouci avait pour armes : d'or, au lion d'azur.

X. Maison de Craon-Sablé == 17° amauri iii de Craon, seigneur de Sablé, par son mariage, en 2° noces, avec Béatrix, fille de Jean de Rouci et de Jeanne de Dreux, réunit de nouveau la terre de la Suze à celle de Sablé (IV-749).

XI. Maison de Laval. == 18° gui de laval. Il est remarquable, que la terre de la Suze paraît destinée à devenir, dans chaque famille, le patrimoine des filles, ce qui occasionne les fréquentes et nombreuses mutations qui, comme on vient de le voir, ont lieu dans les noms des possesseurs de cette seigneurie. Ainsi, Marie de Craon, dame de la Suze, issue du second mariage d'Amauri III, fait passer cette terre dans la maison de Laval, par son mariage, en 1403, avec Gui II de Laval, seigneur de Raiz, frère de Gilles, maréchal de France, brûlé à Nantes, pour crime de magie, en 1440. = 19 RENÉ DE LAVAL, seigneur de Raiz et de la Suze, fils de Gui et de Marie de Craon, épouse Anne de Champagne, fille de Jean 111 de Champagne-Parcé et d'Anne de Sillé-le-Guillaume, laquelle lui apporte les terres et seigneuries de Crénon, Vallon, Berus et Maigné, du chef de son aïeule, Ambroisine de Crénon, femme de Jean II de Champagne, sire de Pescheseul et de Parcé, duc de Bary et grand-maréchal d'Anjou.

Ces différentes transmissions, toutes bien établies qu'elles paraissent, sont néanmoins, en réalité, l'objet d'assez graves difficultés. Il paraîtrait, en effet, qu'elles n'ont pu avoir lieu ainsi immédiatement, et que la Suze serait tombée, comme Sablé peut-être, dans la possession de la maison d'Anjou, et vendue par elle à reméré (1v-751), à P. de Craon, puisqu'on voit, dans le recueil intitulé: Noms féodaux, que Capture de Machecou, veuve de P. de Craon, sire de la Suze, était dame de la Suze et de Benaste (la Beunèche, en Roëze, probablement) en 1408. Dans un autre aveu, de l'an 140 prendu au duc d'Anjou, pour la châtellenie de Chantocé, et Lean de Craon, chevalier, prend aussi le titre de sire de

Suze. Une autre difficulté se présente encore, c'est que, à l'époque de la confiscation des biens de P. de Craon, après l'assassinat du connétable de Clisson, sa femme était Jeanne de Châtillon: mais, entre l'an 1392 et l'an 1403, P. de Craon pouvait avoir contracté une autre alliance. Du reste, ces difficultés ne sont pas les seules que nous rencontrerons.

XII. MAISON DE CHAMPAGNE-LA-SUZE. La maison de Champagne d'Anjou, ou Champagne de Parcé et de Pescheseul, dont était Jean II de Champagne, aïeul d'Anne, se subdivise itien une branche dite de la Suze, dont celle-ci, par Jean III son père, devient la souche, laquelle nous verrons bientôt se subdiviser encore, en celle de Champagne de Villaine-la-Juhel, au Bas-Maine. = 20° ANNE DE CHAMPAGNE. René de Laval ayant dissipé la dot de sa femme, celle-ci, devenue veuve, fait reprise de ses droits, en 1674, est mise en possession des terres de la Suze et de Loupelande, et obtient, en outre, celle de Briolé, en Anjou, appartenant à son mari.

XIII. MAISON DE CHAUVIGNY. = 21° FRANÇOIS DE CHAU-MGNY. Jeanne, ou, selon d'autres, Marie, fille unique de Moné de Laval et d'Anne de Champagne, unique héritière de la maison de Raiz, est mariée à François de Chauvigny, vicomte de Brosses. = 22° ANDRÉ DE CHAUVIGNY, leur fils, seigneur de Roëzé et de la Suze, après sa mère, épouse Louise de Bourbon, dont il n'a point d'enfants, et meurt en 1502. Chauvigny de Brosses portait : d'argent, à 5 fusées de gueules en fasce.

XIV. MAISON DE CHAMPAGNE, pour la 2° fois = 23° ANNE CHAMPAGNE, aïeule d'André de Chauvigny, rentre en possision de nouveau de la terre de la Suze, et la lègue à Brandelis de Champagne, son neveu, baron de Bazouges, 5° fils de P. de Champagne, sire de Pescheseul, vice-roi et marchal de René, roi de Sicile et comte d'Anjou, et de Marie,

Me de Thibault de Laval-Loué.

Nous ne chercherons pas à expliquer comment et à quel tire, J. de Soissons, cheval., seign. de Moreul et prince de la leix, se trouve rendre aveu pour la terre seigneuriale de la

Seze, relevant du Mans.

Letre de la Suze, après la mort d'Anne, sa tante. Brande-Le avait épousé Renée, fille de Guillaume de Varie, chev., Lesseurs, de l'Isle-Savary, en Touraine. Au nombre de ses successeurs, dont nous ne pouvons garantir la filiation exacte et continue, sont : = 25° NICOLAS DE CHAMPAGNE, chev. de l'ordre du Roi, en faveur de qui est érigé le premier comté de la Suze, en 1566, tué à la bataille de Coutras, en 1567.

26° LOUIS I<sup>cr</sup>, comte de la Suze, baron de Brouassin et de la Chapelle-Rainsoin, conseiller d'état, capit. de 50 h. d'armes, né en 1555, tué à la bataille de Coutras, en 1587. Avait épousé, en 1552, Magdeleine, fille de Ch. de Melur, seign. de Normanville, dont 3 filles. Brandelis II, son frère, fut la souche des marquis de Villaine-la-Juhel.—27° Louis II de Champagne, comte de la Suze, maréchal de camp, chev. de l'ordre, mort en 1630, avait épousé Charlotte, fille de Ch. de Roie de la Rochefoucauld, comte de Rouci. — 28° GAS-PARD DE CHAMPAGNE, comte de la Suze, cheval. de l'ordre du Roi, marié, 1° à Henriette, fille aînée de Gaspard II de Coligny; 2° à Louise de Clermont-Gallerande, dont Thibault & quatre filles.

XV. Maison de Royers. = 29° jacques ii de royers, marquis de la Brisolière, devint possesseur de la terre de la Suze, par son mariage avec Nicole, fille de Gaspard de Champagne et de Louise de Clermont-Tonnerre, dont Louise, marquise de la Brisolière.

Les armes de la maison de Champagne-la-Suze étaient: au 1<sup>er</sup> et au 4<sup>e</sup> de sable, freté d'argent de 6 pièces, au chef d'argent, au lion issant de gueules. Louis de Champagne re y ajoutait : au 2<sup>e</sup> et au 3<sup>e</sup>, de Laval-Montmorency : et sur le tout, de Champagne comté : partie d'azur, au lion d'or, l'éca semé de fleurs de lis de même.

Gaspard de Champagne ayant dissipé son bien, le comté de la Suze est démembré. En 1699, Jacques de Gaignon, achète la baronnie de Loupelande de ses héritiers, et la réunit à sa terre de Villaines, située dans ladite paroisse (v. 11-645); M. Gautier, celle de Coulans, passée depuis à la maison Pasquier. En 1711 ou 1718, M. Michel Chamillart achète le surplus de la terre de la Suze, y ajoute plusieurs autres seigneuries et, comme nous l'avons vu, en 1720, fait ériger le tout en comté, composé des seigneuries de la Suze, Courcelles, Château-Sénéchal, S.-Germain-du-Val et Verron, auxquelles il ajoute plus tard Pirmil; le fief de la Sigonnière, qu'il réunit à Château-Sénéchal, après en avoir aliéné les terres ; et transfére le siège de ce nouveau comté, au magnifique château de Courcelles, situé paroisse de ce nom (11-127), bâti de 1640 à 1660, et dont la construction ruina son propriétaire, M. Louis de Champlais; « lequel château des Vieilles-Courcelles, est-il dit, dans les lettres d'érection du nouveau comté, à raison du peu d'importance du château de la ville de la Suze, s'appellera, à l'ave-nir, de ce nom, et sera considéré comme le chef-lieu du comté, pour relever directement du Roi, par le comté du Maine.

XVI. Maison de Chamillart. == 30° michel chamillart, chev. du S. Esprit, marquis de Cani, devient seigneur de la Suze et de Courcelles par acquisition. Né le 6 janv. 1652, de Guy Chamillard, Mire des requêtes et intend. de Caen, ilépousa, le 28 nov. 1680, Isabelle Thérèse le Rebours, sa cousine germaine, qui mourut au château de la Suze, le 26 jullet 1731, agée d'environ 74 ans. Il était décédé à Paris, b 14 avr. 1721, dans sa 70° année. Ses armes étaient : dazur, à une levrette d'argent, colletée de gueules, au chef dor, chargé de 3 étoiles de sable. = 31° LOUIS MICHEL DE CHA-MLLART, grand-maréchal-des-logis de la maison du Roi, colonel d'un régim. de dragons, en 1731, né le 8 févr. 1709, rend aveu, en 1737, pour le comté de la Suze, à lui donné par Michel Chamillart, ministre d'état, et Elis. Thér. le Rebours, 368 aïeux, le 7 janv. 1719. Il était fils de Michel Chamillart, ministre d'état, en survivance de son père, etc., mort le 23 juill. 1716, à l'âge de 17 ans, et de Marie Françoise, fille de L de Rochechouart, duc de Mortemart. = 32º Louis Fran-MIS CHAMILLART, comte et marquis de la Suze, grand-maréchal-des-logis de la maison du Roi, etc., assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, au Mans, en 1789, et à celle de la noblesse d'Anjou, la même année, comme seign. &S.-Germain-du-Val et de Verron; est fait pair de France, le 17 août 1815; vivant lorsque nous écrivions l'art. courcel-Us, en 1828. = 33° ALPHONSE CHAMILLART, comte de la Suze, fils du précédent, ancien colonel de la légion de la Sarthe (1815), propriétaire actuel.

Les ànciennes paroisses relevant du dernier comté de la Size, soit en entier, soit pour partie, à raison des fiefs qui y sont situés, étaient : la Suze, Courcelles, S.-Germain-du-Val, Verron, Pirmil, Clermont, Ligron, \* Cerans, \* la Fontaine-S.-Martin, \* S.-Jean-de-la-Motte, \* Mansigné, \* Marigné, \* S.-Pierre-des-Bois, \* Sarcé, \* Yvré-le-Pôlin. L'as-térisque indique, celles qui n'en relevaient que pour partie.

Le prieuré de Roëzé, d'après le titre de sa fondation, ou plutôt de la donation faite par Renault, de la chapelle du château, devait, chaque année, au seigneur de la Suze,

3 herrées de paille, estimées 12 l. (v. IV-630).

La maison de Chamillart tenait, par engagement, la baronnie et ancienne forêt de Longaunay, par l'acquisition
qu'elle en avait faite, en même temps que de la terre de
Courcelles, le 8 oct. 1709, du Sr Boisset d'Harville, légataire du Sr de Montgivrault, et du marquisat de la Suzo,

270 • SUZE.

le 28 juin 1808. La portion de ce domaine, faisant partie de cette dernière acquisition, située sur le territoire communel de la Suze, consiste dans la lande du Grain de Forêt, de 130 hectares.

La juridiction du comté de la Suze, était exercée par ma bailly, un procureur-fiscal et un greffier. Ses fourches patibulaires, étaient établies dans une lande, à la gauche du chemin du Mans, à 1 k. 1/2 au N. E. du faubourg S.-Michel. Elle relevait: chacune pour partie, de la sénéchaussée de Château-du-Loir, du siège présidial de la Flèche, du siège royal de Longaunay, et, par appel, à cause de ce dernier et de Château-du-Loir, du siège présidial du Mans, seulement pour les cas royaux.

Le comté de la Suze relevait encore, avec ce qu'il tensit de la forêt de Longannay, de la maîtrisse des eaux et forêts

du Mans.

Une brigade de maréchaussée était établie à la Suze, et relevait de la lieutenance de la Flèche.

La paroisse était comprise, dans le ressort du grenier à sel de Malicorne.

Autres fiefs:—1° la Roche-Patras, château en ruines, sins à 5 h. O. S. O. de la ville, réunie depuis longtemps à la terre de la Suze, et divisée aujourd'hui en plusieurs bordages. Le seigneur de cette terre, qui n'est pas nommé, est taxé à ax la au rôle de l'arrière-ban de 1639; Renée de Patras, femme de Henri Robert de Faison, chev., sire de Contest, est taxée pour le même fief, à celui de 1675. — 2° la Fuie, à la même distance au N., maison bourgeoise, dont le poète L. Belin, portait le nom, et était probablement seigneur; aujourd'hui à M. Neveu.—3° la Grande-Maison, à 3 k. S., un peu vers E.; maison bourgeoise également, appartenant à Mae Vi Hamard.—4° les Vivancières, à 1 k. S.; maison peu importante, mais ayant de jolis dehors, avec deux avenues; appartenait à M. Mortier-Duparc, ancien député, mort en 1833. — 5° fief du Prieuré de Roëzé.

Hist. civ. L'existence d'une léproserie sur le territoire de la Suze, paraît attestée par le nom de Maladrerie, que porte une ferme, située au S. S. O. de la ville, près le chemin de Malicorne. — Une maison de charité fut fondée à la Suze, dans le 18° siècle, par le curé Prudhomme et plusieur dames de la ville: elle était tenue par deux sœurs de charité Les revenus fixes de celle actuelle, communs avec ceux d'bureau de bienfaisance, s'élèvent à 853 f. 80 c.; ses recettes éventuelles, à environ 300 f. par an. Trois sœus d'Evron y sont attachées, dont l'une est chargée de l'écol

SUZE · 271

primaires de filles, fréquentée par 25 à 30 enfants, pour la quelle la commune alloue une subvention annuelle de 400 f. Les deux établissem. de charité, ont été l'objet des biensaits suivants: 1º legs aux pauvres de la Suze, par la Dile Chanteloup, d'une somme de 424 f.; 2° donat. aux mêmes, par les Sr et Dme Chantoiseau, d'une rente perpétuelle de 5 f.; 3º legs aux mêmes, par le Sr Lechat, d'une autre rente fencière de 50 f.; 4º donat. aux mêmes, par les Dmes Ves Durand et Cabaret, d'une pièce de terre, estimée 1,000 f.; sautre donat., aux mêmes, par la Dme Ve Lechat, d'une petite maison et portion de jardin, estimées 600 f.; 60 domat. aux sœurs de charité, par le Sr Gasselin, d'une portion de terrain, évaluée 60 f.; 7° autre donat., au bureau de bienfaisance, par le Sr Lablanchetière-Lechat, d'une rente perpétuelle de 26 f.; le tout autorisé par décrets et ordon-Mances des 16 avr. 1811, 4 mai 1812, 7 avr. 1813, 13 sept.

1820, 6 juin et 5 août 1821 et 27 sept. 1826.

Vers la fin du 17° siècle, un Sr Noël Hubert et son frère, bedent à la Suze un collège de garçons, qu'ils dotent d'une belle maison avec jardin, d'une métairie et un bordage, vaensemble 400 l. de revenu, à la condition, que le fils de 7 d'eux, qui ne survécut que de quelques années à son phe, y serait instruit gratuitement, ainsi que ses descents. Ce collège, tenu autrefois par un ou plusieurs prêtres, l'était en dernier lieu par un laïque, ayant titre de principal et resplissant les fonctions de régent. On y enseignait les premières classes du latin et quelquefois du grec, le dessin, la mique, etc. Le nombre des élèves externes, s'élevait jus-🕶 à 50 à 60; le pensionnat qui, à raison de l'étendue de la mison, eût pu recevoir aisément jusqu'à 50 élèves, en Munissait 12 à 15 au plus. Un arrête du 20 ventose an XI, rigea ce collège en école secondaire, sous la direction de L'Courtheil. Les dispositions de l'ordonnance royale du pjanvier 1839, relative aux collèges communaux des pelocalités, ont fait supprimer ce collége, converti en bole primaire avec pensionnat. Outre la maison, qui lui ap-Prient, la commune alloue sur son budget annuel 400 f., Pour le traitement de l'instituteur, qui s'augmente d'environ 600 f., par les rétributions des élèves payants. Une soixand'élèves, fréquentent cette école. Une seconde école Liles, tenue par une laïque, recevant 100 f. d'allocation la commune, réunit jusqu'à 80 à 90 élèves.

La Suze, dit un ancien auteur, était autrefois une ville la laquelle se faisait un commerce assez considérable étamines. Les habitants, la plupart petits propriétaires,

possédent une partie des vignobles de S.—Benoît, dont le d'une qualité estimée, sert à leur consommation. » Ajout qu'il dépend de leur activité, que cette petite ville, bien vivante et encore peu commerçante aujourd'hui, prenne mouvement et voie s'accroître son commerce, au moyer l'amélioration de la navigation de la Sarthe et par l'étal sement du chemin de grande communication du Mans à licorne, qui la traverse, et qui est une acquisition précie

pour eux.

HISTOR. En 1146, Lisiard de Sablé et Robert III son seigneurs de la Suze, de Sablé et de Briolé, déclarent guerre à Geoffroi-Plantagenet, comte d'Anjou et du Ma (BIOGR., XCVII). Lisiard ayant fait des courses jusqu' portes d'Angers, le comte Geoffroi assemble des trou avec lesquelles il prend et pille Briolé, fait le dégat aut de Sablé, et, passant plus avant, pousse jusqu'à la Suze, c prend. Après la mort de Lisiard, Geoffroi rend cette pl à Robert, avec qui il avait été élevé. Cette paix fut de de durée : Robert, suivant de mauvais conseils, entre tres, ceux de Hugues de Matefélon son parent, recomme la guerre, pille la campagne depuis Briolé jusqu'à Ang Le comte Geoffroi arme de nouveau, lui enlève Briolé Suze, et oblige les habitants de cette dernière place, i prêter serment de fidélité. La paix est faite de nouveau e eux, en 1144, par l'entremise des évêques d'Angers et Mans. — 1200. Jean-Sans-Terre, roi d'Angleterre, ent en jouissance du comté du Maine, dont il venait de dépe ler le jeune Arthur, son neveu (BIOGR., CII, CIII), parc cette province et séjourne à la Suze, les 3 et 4 septem — 1620. Le roi Louis XIII, arrivé au Mans, le 13 juil après avoir entendu la messe dans le chœur de la cathédi monte à cheval à la porte, près le bénitier, le 3 août, su 6 h. du matin, et va diner à la Suze, avec Monsieur, sonfr

BIOGR. La petite ville de la Suze est illustrée, par la n sance du cardinal P. de la Forêt, qui fut chancelier France, en 1350, et chargé, en cette qualité, d'exp la situation du royaume, aux états-généraux de Paris 1356. C'est aussi la patrie de P. Olivier, Sr du Bourg, tous deux et historien, et de L. Hoellet, Sr du Bourg, tous deux vants dans le 16° siècle; de L. Belin, Sr de la Fuye, pe mort en 1723; de Cl. Cornu, curé de Chemiré-le-Gauauteur de tables chronologiques et historiques, inéd mort en 1753; de l'abbé A. R. Lepaige, à qui la protest redevable du Dictionnaire topographique, historique, du Maine, que notre ouvrage a eu pour but de raje

ensin, de M. Mortier-Duparc, législateur. Voir, à la BIOGRA-

PHIE, les notices qui les concernent.

Hydrogr. La Sarthe, traverse la partie septentrionale de la commune, du N. N. E. au N. N. O., en laissant 1/8° environ du territoire, le faub. S.-Michel de la ville compris, sur sa rive droite, le surplus, sur sa rive gauche. Un petit port marchand, est établi sur la rive droite, près le faub. S.-Michel; le pont en pierre, qui la traverse, est le seul de cette nature, entre le Mans et Sablé. Le ruisseau ou petite rivière de Fessard, limite une portion du territoire de la rive gauche, à l'est; le ruiss. de la Haye, en délimite la partie occidentale de la rive droite, d'avec Chemiré.—Moulin à blé de la Suze, à 2 roues; moulin à tan, à 1 roue, sur la Sarthe. — Sources d'eaux minérales.

GÉOL. Sol plat, généralement; terrain de transport, appartenant aux alluvions de la Sarthe, décrites page 27.—Dans un des jardins du château, occupant l'emplacement des anciens fossés, existe une fontaine minérale saline, qui coule jusqu'à un endroit au-dessus de la ville, nommé les Rues-Creuses; une autre, de même nature, au lieu nommé le Gru, à 1 k. 1/2 à l'O. de la ville. Leurs eaux, sont de la nature de celle en Chemiré-le-Gaudin, dont nous avons indiqué la composition à cet article (11-10). Les gens du peuple et de la campagne, emploient ces eaux pour tenir lieu de sel de cuisine, ce que justifie, jusqu'à un certain point, la grande proportion dans laquelle s'y rencontre l'hydrochlorate de soude.

Plant. rar. Bupleuvrum tenuissimum, LIN., environs? Linaria cymbalaria, MILL.; murs du vieux château; Quer-

cus toza, Bosc. (Flor. du Maine.)

CADASTR. Superf. de 2,129 hect. 81 ar. 20 cent., se subdivis. de cette manière: — Terr. labour., 1,178-26-17; en 5 class., éval. à 5 f. 30 c., 11-40, 18-80, 32-50, 45 f. ard., courtils, bosquets, 50-84-00; à 45, 56, 61 f.—Vignes, 0-49-50; à 57 f. — Prés, 202-92-48; à 17-70, 42-60, 72 et **%** f. — Patur., 27-31-20; à 8 et 13 f. 50 c. — B. fut. et Milis, 115-47-92; à 3, 10-60, 18-50 et 22 f. 50 c. — Brous-\*ils, 0-02-70; à 3 f. 50 c. — Pinières, 148-47-37; à 3-30, 3-50, 6-10, 7-70 et 9 f. 40 c.—Land., terr. incult., 311-03-36; à 50 c. et 2 f. 40 c. — Superf. des propriét. bât., 13-10-30; à 45 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt. et autres propriét. publ., 2-04-00. — Chem. et plac. publ., 57-46-50. — Riv. et ruiss., 22-35-10. = 415 Maisons, en 29 class., de 6 à 90 f., mont. à 11,024 f.; 1 à 114 f., 1 à 130 f., 1 à 150 f., et 1 à 225 f. — 2 Moulins, à 148 et à 400 f. — 4 Loges, à 3 f.

18

REVENU impos. : { Propr. non bâties, 33,470 f. > 35,6

CONTRIB. Fonc., 6,143 f.; personn. et mobil., port et fen., 455 f.; 131 patentés : dr. fixe, 1,054 f., port., 398 f.; total. 9,454 f. — Chef-lieu de percel La paroisse de la Suze payait 1,550 l. de tailles,

CULTUR. Superficie généralement sablonneuse, rep une argile jaunâtre, et sur un rôc de petites pierre calcaires, à peu près stériles, la couche végétale pas plus d'un décim. de profondeur, dans les parties élevées. Petite culture, bien soignée, dans un rayo 2 k. autour de la ville, où la jachère, presque ent supprimée, est remplacée par le trèfle, les pon terre, etc., et où la culture des céréales, alterne a du chanvre, des pois, choux, navets et autres me duits. Les récoltes en céréales, consistent en seigle moitié des produits, un quart en orge et en fromen plus en avoine, maïs et sarrasin. Jusqu'en 1760. du territoire était inculte et couvert de bruyères; d chements successifs, en ont rendu la majeure partie ture et aux plantations de pin maritime, indiquée dastrement. Les cultivateurs élèvent des génisses el reaux, destinés au remplacent du vieux bétail, qu'on c pour le marché; beaucoup de chevaux chétifs, peu les défrichements ayant enlevé beaucoup de maigi rages, ont réduit à peu de choses la race des petits i qu'on élevait à la Suze, où l'éducation et l'engra des porcs, fait la principale ressource du cultivateu peu de grains à vendre, peu de graine de trèfie et de Bois, prés, vignes, indiqués au cadastrement; les deu foin des bords de la Sarthe, vendus pour les aubers route de Paris à Nantes. Pommes à cidre et marre mant la plus forte partie du produit de la commur genre; peu de noix et de fruits à couteau. — 7 fern cipales, un grand nombre de bordages et de petitos à bras ou maisonnies; 50 charrues. = Commerce consist. en grains, dont il n'y a point d'exporta mais, au contraire, une grande insuffisance, boi: peu de chanvre et de fil; chevaux, bestiaux de tou laine, cire, miel, etc., etc. La majeure partie des 1 cru de Saint-Benoît, en Chemiré, appartenant, c l'a dit, aux habitants de la Suze, entre dans la ma merciale agricole de cette commune.

Industra. La fabrique d'étamines du Mans ent avant la révolution, un certain nombre de métiers

dont le canton et celui de Sillé, fournissaient la matière première; depuis la suppression de cette industrie, on y substitua la confection de étamines à pavillon, pour la marine, laquelle, en 1804, occupait 150 ouvriers et produisait 200 pièces, de 40 aunes, en demi-aunes; plus tard, sous l'empire, jusqu'à 250 personnes, en y comprenant la filature de la laine; 5 à 6 métiers, sont encore employés à la confection des serges, flanelles, droguets et autres grosses étoffes. Deux fortes tanneries et corroieries, donnent des produits estimés; 2 chapeleries et teintureries, où se confectionnent des chapeaux de feutre communs. 1 Fourn. à chaux, 1 autre avec tuilerie et briqueterie, un fourn. à poterie, transféré. en 1838, du faub. S.-Michel, au champ de la Fontaine. Commerce en gros, consistant en sel, fer, résine, ardoises, etc., que la navigation de la Sarthe, vient déposer sur le petit port de cette ville, dont l'importance doit acquérir inévitablement de l'accroissement, au fur et à mesure de celui de cette navigation.

Foir. Et March. Marché le jeudi de chaque semaine, peu considérable en grains et bestiaux, si ce n'est en porcs; plus important en oies, volailles, gibier, fruits, noix, marrons et menues denrées, enlevés par les marchands du Mans et de la Flèche; autre petit marché de menues denrées, le dimanche matin.—6 foires d'un jour, peu fortes également, fixées, les quatre premières, par décret du 19 fructidor an x, les deux autres, par ordonn. du 7 mars 1817, aux jeudis 2º de févr., 2º après Pâques, 2º de juin, 4º de juillet, 1º d'oct. et 1º de décembre. Par ordonn. du 25 déc. 1840, celle de ces foires, fixées au 2º jeudi de février, tiendra à l'avenir le jeudi qui précède le mardi gras, le jeudi gras, par conséquent. Le marché de la Suze, et 4 de ses foires, fixées alors au jeudi gras, au jeudi après la Quasimodo, au jeudi d'après la Pentecète et au 22 juillet, furent établies à l'époque de l'érection

da 1er comté, en 1566.

Poids et mes. Les mesures particulières à la Suze, étaient: Le boisseau, contenant, ras, 27 litr. 32 centil.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 23, de Paris à Nantes, et la route départem. nº 1, du Mans à Sablé, passent à proximité du territoire, la 1º au S. E.; l'autre, au N. Le chem. de grande communication nº 11, du Mans à Malicorne, où il s'embranche avec les routes départem. n° 8, de la Fontaine à Sablé, et nº 10, de Malicorne à la Flèche, coupe le territ., du N. N. E. à l'O. S. O., sur une long. de 4,730 m., en

passant dans la ville, où il traverse la Sarthe; celui nº 19, de Joué en Charnie à Oizé, par Foulletourte, le traverse éga 🕳 lem., du N. au S.—Chem. vicin. classés:—nº 1, de la Suz à la Flèche, par Mézeray; part. du carref. de la Maladre rie, long. 1,760 mètr. — 2" all. au Lude; part. du carre de la Morandière, 3,840 m. — 3º all. à Chemiré-le-Gaudi part. du faub. S.-Michel, au carref. de la Bataillère, 2,260 4º all. à Fercé; de la ville, au carref. de la Croix-de-Crilou 2,880 m.—5° all. à S.-Jean-du-Bois et à Noyen; de la Rock Patras, au carref. des Coulées, 2,800 m.—6° all. à Parige le-Pôlin; du carref. S.-Nicolas, à celui du Cartier, 2,230 -7º all. à Cerans; du carref. de la Croix du Gru, au rui se. de Fessard, 3,200 m.—8º all. à Roëzé; du carref. de Ro zé. sur le chem. de gr. communic. nº 11, au carref. de la Se cusière, 1,050 m. — 9° all. à Voivres ; du même grand chem. nº 11, au carref. de Voivres, à celui du Pont-Isoire, 1, 300 m. — 10° all. à S.-Léonard de Loupelande; part. du carref. des Pinsonnières, à celui du Bois de Vilennes, 730 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations, dans la ville: le Collège, les maisons de MM. Guérin, maire, Garreau, Trouvé, et deux auberges sur la place; de MM. Gasselin père, Mercent et Bellot, dans la Grande-Rue; de M. Gasselin-Guérin, dans la rue du Collège; du Pignon, au faubourg S. Nicolas. Au dehors : le Presbytère, la Fuie, la Grande-Maison, les Viventières, dont les propriétaires ont été indiqués; sous le rapport des noms: le Grand-Bourg, la Maladrerie; la Barre; la Marquette; la Sauvagère; la Roche, les Perrières; le Ruisseau, la Fontenelle, la Prise, Mortier-Laron, la Patouillère; les Coulées; les Epinettes, la Queue du Bois; Chanteloup, Chantemêle (chante-merle); la Verre-

rie; le Freu; Criloup; Meclou; etc., etc.

ETABL. PUBL. Justice de paix, mairie, maison de charité et bur. de bienfaisance; école prim. de garçons, 2 écoles prim. de filles : résid. d'un notaire, d'un huissier, de 3 experts; résid. d'un percept. des contrib. dir.; rec. à chev. et rec. bural. des contribut. indir., ressortant de la direct. de la Flèche; 1 déb. de tabac et 1 déb. de poudre de chasse; résid. d'une brigade de gendarmerie à pied; 1 bataill. cant. de la garde nation., 8 comm., effect., 1,009 h.; subdivis. de sapeurs-pompiers ruraux, de 24 h. — Bur. de poste aux lettres, à Foulletourte.

ETABL. PARTIC. Un doct. en médecine, 1 offic. de santé. 1 sage-femme; 3 messagers, allant de la Suze au Mans,

retour, une ou deux fois par semaine.

SYMPHORIEN (SAINT); voyez SAINT-SYMPHORIEN.

## T

TACE; voyez tassé.

TANNIE, commune et château; voyez TENNIE.

TARTIFUME, nom d'un ruiss. qui, ayant une triple source, à peu de distance, à l'E. et à l'E. S. E., du bourg de Mayet, se dirige à l'ouest, passe près et au sud de ce bourg, descend un peu vers le sud, limite la partie nord du territoire de Sarcé, et, se dirigeant de nouveau directement à l'ouest, va confluer dans l'Aune, près le ham. de Tartifume, à 1 k. sud du bourg de Pontvallain, après un cours d'environ 9 k., pendant lequel il fait tourner 8 à 9 moulins.

TASSÉ, TACÉ; TASSÉ-EN-CHAMPAGNE; Taceium, Tassiacus in vicaria Bruslonensis; comm. située dans la contrée appelée Champagne (v. 1-267, 268 et la Carte), du cant. et à 11 k. S. S. E. de Brûlon; de l'arrond. et à 21 k. 1/2 N. de la Flèche; à 27 k. O. S. O. du Mans; jadis du doyenné de Vallon, de l'archid. de Sablé, du dioc. du Mans et de

l'élect. de la Flèche. — Dist. lég. : 13,26 et 33 k.

Descript. Bornée au N., par Chantenay; au N. E., par Pirmil; à l'E. et au S., par Noyen; au S. O., par Avoise; à l'O., encore par Avoise et par Fontenay; cette commnne a une forme tout-à-fait indescriptible, qui peut se rapporter à une sorte d'ellipse, contournée en demi-cercle, offrant sa Partie concave au nord. Ses plus grands diam., d'E. à O., Varient de 4 à 4 k. 1/2; ceux du N. au S., de 2,3 h. à l'extré-Mité orientale et au centre, à 7 ou 8 h. seulem., à l'extrémité Occidentale. Très-petit bourg, situé dans la partie orientale du territoire, à 1,3 h. seulem. des limites N. E. et S. les plus rapprochées, forme comme deux petites rues, se joignant à angle obtus, et faisant face aux côtés O. et S. de l'église. Jolie petite église, à colonnes romanes, dont le chœur et les transepts sont voutés en pierre, à arceaux plats; le fonds du chœur et l'autel, exécutés en 1769, par Riballier du Mans, sculpteur distingué; le chœur, fermé d'une jolie grille en fer; clocher en flèche, surmontant une tour carrée. Cimetière près et au S. E. du bourg, de forme triangulaire, enceint de murs, en partie, de haies pour le surplus. On y remarque la croix dite buisée, en pierre de Rairie, dont les branches sont recourbées en volutes à leur extrémité, et ornées, à partir de la croisure, d'enlacements à jour, très-délicatement sculptés dans la pierre, ainsi que deux figures de saintes femmes, qui accompagnent le christ.

POPUL. Comptée pour 101 feux jadis, elle était de 122 f. et de 448 habit., en 1804; selon le récensem. de 1826, de 112 f. et de 506 habitat.; et, d'après celui de 1836, de 155 feux, compren. 321 indiv. mâl., 324 fem., total, 645; dozet

208 dans le bourg et 135 au ham. d'Hierré.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv.: mar., 37; naiss — 204; déc., 162. — De 1803 à 1812 : mar., 36; naiss., 162. — déc., 138. — De 1813 à 1822 : mar., 51; naiss.. 184; déc 98. — De 1823 à 1832 : mar., 45; naiss., 155; déc., 102.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de S. André. La cure l'une des 40 à la présentation du chapitre du Mans, valant, 200 l. de revenu, selon le Pouillé diocésain. L'assemble patronale, fixée d'abord au dim. le plus rapproché du mov., fête de l'apôtre André, a été reportée, par arrêté prect. du 25 sept. 1835, au dim. le plus voisin du 11 juille fête de la translation des reliques de Ste-Scholastique.

La dime, dont jouissait le chapitre du Mans, à Tassé, l'

produisait 250 l. de revenu, en 1789.

Fondat. religieuses de la paroisse : 1º chapelle de Sterre Anne du chât. de Moiray, fond. le 25 déc. 1570, par J. L clerc, chan. du Mans, seign. de Moiray; à la présentat. - de l'ainé de la famille ; dot. du lieu de Laubardière, val. 100 [ dev. 3 messes par sem., reduites à une. — 2º chap. de Remi d'Hierré, en Tacé, et du chât. de Coudreuse, en Cha tenay, actu desservie à l'autel Ste-Anne de l'église de Tac f. le 6 avr. 1699, par R. Hardouin de la Girardière (sic), m de R. Anselme de S.-Remy, nièce et principale héritière -de L. de Bastard, Sr de Paragère; prés. par le seign. de Co 11dreuse, la Borbotière, Hierré, etc.; d. du bordage d'Hier en Tacé, augmentée d'une rente de 23 l., sur le moulin même nom; 2 messes par sem., l'une au chât. de Coudreu === l'autre dans l'église de Tacé. — 3° chap. de Ste-Anne chât. du Plessis, dite de Villedieu, en Tacé; prés. parseign. du Plessis-Tacé, 50 l., 1 messe par sem. — 40 prestimonie préceptoriale; à la présentat. des parents du foncil ateur, val. 25 l.; 1 messe par semaine. — 5° fondat., le 13 févr. 1555, par Et. Maucion, prêtre de la paroisse, d'u ne messe par sem., à la présent. du curé, dotée de maisors. jardins et prés. — La chapelle de S.-Antoine, en S.-Mar zin de Sablé, était dotée de 6 journ. de terre, en Tacó.

L'év. du Mans Maynard, 940-960 (BIOGR., XXVII), légua aux chanoines de sa cathédrale, entre autres objets, l'église de Tassé, in vicaria Bruslonensi, avec ses dépendances,

consistant en terres, patures, bois et cours d'eau.

Hist. Féod. La seigneurie de paroisse, était annexée au sef de Berseau, dont le manoir, comme on l'a vu, est attenant au bourg.—On trouve, vers 1098, un Tolomée de Tacé, au nombre des témoins présents à la donation faite par Gui de Vaux ou de Laval, Wido de Vallibus, de l'église de Pirmil (voir cet art., 1v-445), au monastère de S.-Vincent, du Mans.

En 1639, René du Moustier, écuyer, Sr de Tacé, est taxé à fournir un mousquetaire, au rôle de l'arrière-ban de ladite année. En 1776, et jusqu'à la révolution, la seigneurie de Tassé appartenait à la maison de la Châtre, de Malicorne. Voir cet article, où il faut lire (t. 111, p. 124, lign. 19 et 20) Tassé, au lieu de Tussé, et Poillé (en Tassé), au lieu de Poillé (en Marçon).

Autres fiefs: 1° Poillé qui, comme on vient de le voir, était réuni, en 1776, au fief de Berseau, entre les mains de la famille de la Châtre, appartenait, en 1639, à D<sup>lle</sup> Catherine Lechesne, Ve de René de la Chapelle, vivant S<sup>r</sup> de Poislé (sic), laquelle est taxée à deux picquiers et à un mousque-

Lire, au même rôle de l'arrière-ban;

2º le Plessis, avec chapelle, à 1 k. S. 1/4-O. du bourg, pour lequel Ollivier de S.-Germain, écuyer, sieur dudit lieu, est taxé à un mousquetaire, au même rôle de 1639. Le Plessis appartenait également à la maison de la Châtre, en 1776.

3º Hierré, autre fief, avec une jolie chapelle et un moulin, aujourd'hui liam. considérable, à 2,3 h. O. du clocher, sur la rive droite du ruiss. le Deux-Fonts, appartenant à J. de Lesillé, seign. de Juigné, et dont hérita, à sa mort, en 1384, Nicolas, issu de sa fille et de Rolland Leclerc, seign. de Jui Rué. Suivant un acte, du 26 janv. 1660, la seigneurie d'Hierré, domaines, vassaux et justice d'icelle, faisait partie de la terre et sirerie de Peschescul, en Parcé. Elle était dans la famille de Bastard, avant la fin du 17º siècle, d'où elle passa, par héritage, dans celle de S.-Remi et, par alliance, et celle Hardouin de la Girardière (sic), modò la Girouar dière, comme on l'a vu à l'HIST. ECCLÉS.

4º Planche, situé dans un lieu bas, sur la limite N. du territoire, appartenait aussi, en 1776, à la famille de la Girardière. C'est une maison moderne, fort simple, actuellement en la possession de M. Renou père, dernier maire

de Tassé, du chef de sa femme (v. l'art. viné).

5° et 6° Moyré, situé à 2 k. à l'O. du bourg, appartenant, en 1570, à J. Leclerc, chan. du Mans, fondateur de la chapelle, qui était probablement de la famille des seigneurs de Juigné. Cette terre appartenait, également, à la famille de la Girardière, avant la révolution, ainsi que celle de la Barbotière.

7° et 8° Grossilles et Epaullefort, dont le seigneur, qui n'est pas nommé, est taxé à xxx l., au rôle de l'arrière-ban, de 1639.

8º Montigné? Daniel de Pillois, écuyer, Sr de Montigné,

à Tassé, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1675.

La paroisse de Tassé, relevait du siège de la sénéchaussée du Maine, établi au Mans. Un notaire y avait sa résidence, avant 1792.

Elle était comprise, dans la circonscription du grenier à sel de Malicorne.

Hist. civ. Le nom de Maladrerie, que porte un champ dépendant de l'ancienne fabrique, annonce l'existence, à Tassé, d'une ancienne léproserie, dont les biens furent, pro-

bablement, donnés à l'église de cette paroisse.

On a vu plus haut, la fondation, en ce lieu, d'une ancienne école de garçons, sous le titre de prestimonie préceptoriale. Il ne reste plus rien de cette fondation, antérieure à 1671, dont la dotation consistait en une maison, jardin et fonds de terre.

Ecole primaire actuelle de garçons, pour laquelle la commune a acquis un local, depuis 1839, et alloue annuellement 200 f., sur son budget, pour le traitement de l'instituteur.

Hydrogr. Le ruiss. le Deux-Fonds (v. ce mot), limite les deux tiers inférieurs du territoire, du côté de l'est, une bande de terre, en forme de coin, franchissant ce ruisseau, pour s'étendre à l'ouest, dans la partie supérieure. Celui de Vaux, ayant sa source près et au sud du château de Plessis, limite également la commune au sud, en partie. — Moulin d'Hierré, à blé, sur le Deux-Fonds.

GÉOL. Sol légèrement ondulé, le long des cours d'eau, et de la limite septentrionale, seulement. Terrain secondaire inférieur, offrant le calcaire jurassique et des marnes blanche et

grise, exploitées pour l'amendement des terres.

Plant. rar. Campanula trachelium, LIN. (J.-R.-P.)

CADASTR. Superf. tot. de 1,077 hect. 74 ar. 68 cent., ainsi subdivisée: — Terr. labour., 855-86-10; en 5 class., éval. à 4, 9, 16, 23 et 27 f. — Jard. potag., 16-31-70; à 27 et 34 f. — Vignes, 1-52-65; à 9 f. — Prés, 120-36-40; à 12, 28, 40 et 48 f. — Pâtur. et pâtis, 7-54-80; à 9 f. — B. taillis,

39-95-30; à 7, 11 et 18 f. — Landes, 0-44-20; à 4 f. — Pièc. d'eau, mares, 0-53-70; à 27 f.—Sol des propriét. bât., 6-75-73; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-38-60. — Chem., 27-11-00. — Ruiss., 0-94-50. == 135 Maisons, en 7 class.: 10 à 3 f., 34 à 6 f., 41 à 10 f., 30 à 20 f., 13 à 30 f., 4 à 60 f. — 1 Moulin à eau, à 100 f.

Propriét. non bát., 20,290 f. 27 c. }22,399 f. 27 c. báties., 2,109 » }22,399 f. 27 c.

CONTRIB. Fonc., 3,825 f.; personn. et mobil. 267 f.; port. et fen., 108 f.; 14 patentés : dr. fixe, 77 f., dr. proport.,

21 f.; total, 4,298 f. — Perception de Noyen.

AGRIC. Terres argileuses, fortes; argilo-calcaires, argilosablonneuses. Ensemencés en céréales : orge, 130 hectar.; froment, 100 h.; méteil et seigle, de chac. 50.; avoine, 60; produis. 5 pour 1 seulem., le seigle et l'avoine; de 6 à 6 1/2, le froment, l'orge et le méteil. Autres produits : sarrasin, 10 h.; pommes de terre, 27 li.; prair. artif., en trèfle, sainfoin, etc., 200h.; chanvre, 15 h.; prés, bois, dont une partie de ceux dits de S.-André, vignes, quantités indiquées au cadastrement; la dernière, beaucoup plus considérable autrefois. Elèves, en petit nombre, de poulains, de chèvres; davantage de bêtes à cornes, de moutons et surtout de porcs. Aucun cultivateur de cette commune, n'est cité aux concours agricoles, depuis 1838. Assolem. quadriennal; 13 fermes principales, 25 bordages ou closeries; 27 charrues, 60 cultures à bras. = Comm. agric. consist. en grains, dont il y a exportat. réelle des 3/5 , des 5/6es de l'avoine; en graine de trèfle, chanvre et fil, foin, vin, cidre et fruits, etc.; poulains, jeunes bestiaux, moutons, porcs gras, laine, etc.; menues denrées. = Fréquentation des marchés de Noyen, de Vallon, de Brûlon, de Loué, de Sablé.

INDUSTR. Extraction de la marne, pour l'amendement des terres. Fabrication de toiles de commande, en chanvre ou lin, pour particuliers, quelques-unes pour la halle du Mans.

ROUT. ET CHEM. La route départementale n° 1, du Mans à Sablé, passe à peu de distance au sud du territoire. = Le chemin de grande vicinalité n° 23, de Brûlon à Pontvallain, doit le traverser du N. au S., en passant au bourg, sur 2,654 m. de trajet, dont 290 en commun avec Noyen. = Chem. vicin. classés: — 1° all. à Avoise; part du chem. de grande communicat., au carref. du Cimetière, finit aux Joubardières; long. sur la comm., 3,266 mètr. — 2° allant à Pirmil et à Maigné; commence au bourg, finit au pont en pierre du ruiss. de l'Arche; 1,714 m. — 3° all. à Vallon et à Loué; part du carref. de la Marre de la Croix de Pierre,

finit à celui de l'Aubepine, 1,720 m.—4° all. à Sablé; commence au carref. des Ormeaux, passe à Hierré, f. à la limite avec Fontenay, 4,246 m., d. 918 avec Chantenay.

LIEUX REMARQ. Jomme habitations, Planche, déjà cité; le Plessis, à feu M. Louis d'Andigné. Quant aux noms: le Domaine, le Plessis; Villeneuve; la Roche; Beauchène, le Genetay; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école prim. de garços; 1 débit de tabac. Bureau de poste aux lettres, à Sablé; de

distribution, à Noyen.

TASSILLÉ, Tassilleium; commune de la Champagne de Maine (v. 1-267, 268 et la Carte), du cant. et à 4 k. 3 h. K. de Loué; de l'arrond. et à 21 k. O. du Mans; autrefois, de doyenné de Vallon, de l'archid. de Sablé, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég.: 5 et 25 kilom.

Descript. Bornée au N. et au N. E., par Auvers-son-Montfaucon; à l'E., par Crannes; au S., par Vallon; à l'O. et au N. O., par Loué; le territ. de cette commune forme un pentamètre irrégulier, se rapprochant d'un ovoïde, s'étende l'E. S. E. à l'O. N. O., où est sa partie la plus anguleuse, sur un diam. de 3,2 h., contre une largeur, du N. au S., de 1,6 à 2,4 h. Bourg assez laid et peu considérable, situé dans la partie centrale du territoire, se rapprochant un peu de limite N. vers E., formant une petite rue, qui s'étend de l'O. à l'E., en passant au S. de l'église et du cimetière, puis se contourne vers le midi. Eglise à ouvertures de la première époque de l'ogive, à clocher pyramidal. Cimetière attenant au côté sud de l'église, enceint de murs d'appui. On remarque dans ce bourg, une ancienne maison, à fenêtres en croix, en pierre; et le presbytère.

Populat. De 56 feux, sur les rôles de l'élection; de 73 f. et de 320 habit., en 1804; elle était, selon le récensement de 1826, de 100 f. et de 335 habit.; d'après celui de 1836, de 90 feux, se compos. de 149 indiv. mâl., 151 fem., total, 300; ce qui; offre une diminution de 1/16°, depuis 1804, résultat bien extraordinaire, dans une contrée fertile, et bien different du résulat général pour le département, y ayant eu, se contraire, augmentat. de près de 1/7°, de 1804 à 1836. Il y aurait lieu d'en rechercher la cause, s'il s'agissait d'une plus importante localité. Populat. du bourg, 165 individes ham. de Fossemerée, des Braudières, de la Treboullière, de Teilleau et de Monthébert, de 12 à 15 individes

chacun.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 36; naiss.,

88. — De 1813 à 1822 : mar., 18; naiss., 82; déc., 1823 à 1832 : mar., 18; naiss., 59; déc., 65.

cclés. Eglise dédiée à S. Martin de Tours. Fête, le dim. le plus proche du 11 novembre. La cure, aige n'estime le revenu qu'à 300 l., valait 800 l., 'ouillé. Elle était à la présentat. de la collégiale de de-la-Cour du Mans, dont le chapitre en percevait rmait les dimes.

uré de S. Gilles de Teillau, situé à 1,5 h. au S. S. urg, annexe de la sacristie de Fontgombault, en réuni à la maison des PP. de la Mission, établis te abbaye, était à la présentat. de l'abbé de ce movalait aussi 800 l. de revenu, et devait une messe ine.

réon. La seigneurie de paroisse, appartenant au de S.-Pierre, comme la cure, fut aliénée par lui, au le Montfaucon, en Auvers. Celui-ci l'annexa au fief ébert, possédé, dès le 13° siècle, par la famille réuni par elle, à la terre de Montfaucon. L'une et partenaient, en 1776, à la comtesse de Gironde, fille l d'Assé, marquis de Montfaucon et de Geneviève sorin de S.-Hérem. Cette seigneurie avait été saisie ent, en 1681, par défaut d'hommes, probablement, décès de Jacques Renaudin, son propriétaire. et, ou plutôt Mont-Hubert, tire probablement. son om, de Hubert, fils de Jean 11 d'Assé, qui vivait dans ècle (v. l'art. Auvers-sous-montfaucon). Autre i du prieuré de Teillau.

oisse de Tassillé, relevait directement du siège de aussée du Maine. — Elle s'approvisionnait au gre-

de Loué.

av. Un décret du 3 août 1808, autorise l'acceptages de 24 doubles-décal. de froment et d'orge, fait res de Tassillé, par le Sr Leguy; une ordonnance lu 21 juill. 1830, celui de 2,000 f., fait aux mêmes, slin de Berus. — Point de bur. de bienfaisance. prim. communale de garçons, entretenue à l'aide cat. annuelle de 252 f. 50 c., dont 52 f. 50 c., pour lu local; fréquentée par 15 à 30 élèves.

Sol privé de cours d'eau, légèrement ondulé au un chainon collineux qui, entrant par la limite lu territoire, se subdivise, d'une part, en remonord, jusque près du bourg; de l'autre, en s'éten-D., jusqu'au ham. de Teillau; plat sur le surplus; nent découvert, apparten. à la formation secon-

daire jurassique; dans lequel se rencontre; en outre, du mi-

nerai de fer, de l'argile à briqueterie, etc.

CADASTR. Superficie de 645 hect. 55 ar. 90 cent., subdivisée, savoir:—Terr. labour., aires, 570-40-65; en 5 class., éval. à 3, 6, 12, 18 et 24 f.—Jard., 8-69-99; à 24, 30 et 36 f.—Prés, 31-74-30; à 6, 15 27 et 40 f.—Patis, 1-04-30; à 1 f.—Laillis, 11-05-70; à 7 et 12 f.—Landes, 0-40-20; à 1 f.—Mares, 0-01-60; à 24 f.—Sols, 3-28-31; à 24 f. Obj. not impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-49-65.— Chemins, 17-81-20. = 94 Maisons, en 8 class.: 5 à 3 f., 19 à 6 f., 1849 f., 15 à 12 f., 19 à 15 f., 10 à 18 f., 4 à 24 f.

REVENU imposab.: { Propriétés non bâties, 8,825 fr. 04 c. } 9,941 f. 04 c. bâties, 1,116 » } 9,941 f. 04 c.

CONTRIB., Fonc., 3,035 f.; personn. et mobil., 196 f.; port. et fen., 58 f.; 2 patentés : dr. fixe, 8 f., dr. proport,

6 f.; total, 3,303 f. — Perception de Loué.

AGRICULT. Superficie argileuse et argilo-calcaire, ou 🏚 grouas; ensemencée en céréales, savoir : orge, 133 heck; froment, 100 h.; méteil, 43 h.; seigle, point; avoine, 10 k; produisant de 4 à 4 1/2 pour 1, le méteil, l'orge et l'avoine : de 5 à 5 1/2, le froment. En outre: pommes de terre, 10 h.; prais artif., en trèfie et sainfoin, 20 h,; chanvre, 10 h.; pris bois, indiqués au cadastrement; très-peu d'arbres à fruits, noyers. Education d'un petit nombre de chevaux, de porch de chèvres; davantage de moutons, et surtout de bêtes cornes. Obtiennent des mentions, aux concours agricoles de comice cantonnal, en 1838 : M. Briffaut, 2e prix, pour chevaux. — Concours départemental, 1840 : Mme Ve Nouri, 1re ment. honor., pour poulains de trait. — 5 Fermes priscipales, 10 moyennes, 20 bordages; 15 charrues. = Commerce agricole, consistant en grains, dont il y a exportation réelle de près de moitié, des 2/3 de l'avoine; en chevaux & bestiaux de toute sorte; graine de trèfic, peu, à raison de l'insuffisance de fourrages naturels; chanvre et fil, laine, menues denrées. = Fréquentation des marchés de Loué, de Vallon et de Brûlon.

INDUSTR. Petite fabrique de toiles, de commande, pos

particuliers.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 157, de Blois à Laval et celle départementale nº 5, d'Angers à Alençon, ainsi que le chemin de grande communication nº 9, de Brûlon à Coulie, passent à proximité du territoire, le premier au N., k deux autres à l'O. = Chem. vicin. classés: de Loué à Vallou tracé sur Tassillé, sur une long. de 230 mètres.

LIEUX REMARQ. Mont-Hubert, maison bourgeoise,

M. Petitpain, de Paris. Sous le rapport des noms: la Vieille-Cour, la Censie; Joyau; le Teillau; la Verrerie, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garcons. Bureau de poste aux lettres, au Mans; de distribution, à Coulans.

TAUDE, petite rivière ayant sa source à la Roussignère, M. E. du village de Froidfont (Mayenne), coule du N. O. MS. E., traverse deux étangs, pour arriver à la ferme de lande, au N. E. du bourg de Gréz-en-Bouère; passe au S. de l'ancienne abbaye de Bellebranche; descend directement MS., puis se contourne au S. E.; entre dans le département de la Sarthe, sur le territoire de Souvigné, près Sablé; passe M. E. de ce bourg et se jete dans la Sarthe, au-dessous du port de la Courbe, après un cours de 20 k. 1/2, dont 2 k. 1/2 au plus, sur le département de la Sarthe, pendant lequel de reçoit plusieurs petits ruisseaux, et fait mouvoir 8 moutes, dont 2 seulement dans le département.

TEILLE, THEILLÉ; Teilleum; de Teillau, Tilleul, selon quelques-uns; de Thillac, en celtique, pays aux Ormeaux, daprès M. Baudouin de la Maisonblanche (Mém. de l'Acad. edique, IV-373). Comm. du cant. et à 3 k. 6 h. O., un peu vers N., de Ballon; de l'arrond. et à 19 k. N., du Mans; anciennement, du doyenné de Beaumont, du grand-archid., du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég. : 3 et 24 k.

Descript. Bornée au N., par Maresché et par Lucé-sous-Pallon; à l'E., par Ballon; au S., par Montbizot; à l'O., par 8.-Jean d'Assé, territ. de Chevaigné, par S.-Marceau et encore par Maresché; la forme de cette commune, est celle **Tune** cloche, échancrée à son bord ou à sa partie inférieure ad-ouest, de 4 k. environ de diam. central, du N. au S., contre une largeur, d'E. à O., de 2 k. à 3 k. 1/2. Joli bourg, atué dans la partie centrale, se rapprochant de la limite méridionale, consistant en une petite place, en face le pimon occidental de l'église, en deux rues, partant de cette Place et se dirigeant, la principale au S. E., l'autre à l'E., 🗣 elle se termine en forme de hameau. Eglise à ouvertures Ciatrées ou romanes, à clocher en bâtière, ornée à l'intéfieur de trois autels en marbre. Cimetière près et au S. de l'église, clos de haies, dans lequel on remarque un caveau maçonnerie, recouvert, au niveau du sol, d'une pierre ombale, indiquant la sépulture de Mme de Kaërbout, femme la dernier propriétaire du fief de la Cruche, morte à Paris, où son corps a été apporté à Teillé. Près et au N. de église, se trouve l'ancien vicariat, dont il sera parlé plus in, jolie maison bourgeoise aujourd'hui.

POPUL. Comptée pour 118 feux, jadis; elle était de 196 f. et de 958 habit. en 1804; de 237 f. et de 973 h., selon le récensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, de 226 feux, compren. 452 indiv. mål., 473 fem., total 925; dont 147 dans le bourg et 56, 40 et 32, aux ham. de Boisollier, du Boulay et de la Fouasserie.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 60; naiss., 241; déc., 229. — De 1813 à 1822: mar., 68; naiss., 263; déc., 164.—De 1823 à 1832: mar., 71; naiss., 239; déc., 178;

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de l'évêque de Tours. S. Martin. Assemblée, le dim. d'après la Fête-Dieu, ciennement; fixée, par arrêté préfect., du 1er mars 1807.

au dim. le plus proche du 15 juin.

La cure, dont le Pouillé ne détermine pas le revenu, que Lepaige fixe à 1,000 l., était à la présentat. du seigneur de Teillé-Mimbré (sic). La prestimonie Gagnerie, val. 20 l.; selon Lepaige, et dont jouissait la fabrique, était présentées

par le seigneur de S.-Marceau.

Vers l'an 1276, le chapitre du Mans achète, de Jean de S. Marcel, hommes d'armes, armiger, pour la somme de 120 le tourn., la 3º partie de la grande dime et la 6º part. de la petite dime, de la paroisse de Teillé, et les donne ensuits ferme, au vendeur, pour 12 l. de rente annuelle. La dime, que percevait ce chapitre, dans la paroisse, était affermés 270 l., en 1789, et le bordage de Teillé, ou de Teillais, qu'il y possédait, 60 l.

Un arrêté des Consuls, du 24 ventose an xII (15 mars 1804) autorise l'acceptation de l'abandon fait à la commune, put le citoyen Prevost, maire, de la jouissance usufruitière de l'église et de la moitié indivise de la maison dite le Vicarité,

pour l'exercice du culte et le logement du desservant. En 1789, M. Berthereau, curé de Teillé, est élu, par l'org

dre du clergé de la province, député aux Etats-Généraux

convoqués à Versailles.

HIST. FÉOD. « La seigneurie de paroisse, dit Lepaige, appartenait à M. de Clinchamp, seign. de S.-Marceau.» Nota avons dit nous-même, à l'art. s.-Marceau, que cette self gneurie avait été réunie au fief de Chauvigny, annexé de château de S.-Marceau, alias de la Ménarderie. Il parat, toutefois, que cette seigneurie fut constamment contestée la maison de Clinchamp, par les seigneurs de la Cruche fief dont il va être parlé, qui, dès 1538, appartenait à le famille de Kaërbout. Ce qui est certain, c'est que les self gneurs de la Cruche, avaient un banc seigneurial dans le sanctuaire, peut-être, seulement, comme bienfaiteurs de

glise? Quoi qu'il en soit, ce droit de seigneurie, fut l'obt de vives discussions et l'occasion même d'un procès, en e les deux familles.

On trouve à l'art. PIRMIL (IV-444), la mention, en 1097, le Sangallus ou Sigallus de Tillo, qu'on croit être seigneur le Teillé, dont le frère, nommé Rodolphe, avait été tué par legues de Malicorne, seigneur de Pirmil; et l'on a vu plus met, le nom de Jean de Saint-Marcel, qui, en 1276, aliéna me portion des dimes de Teillé, auxquelles il ne pouvait meirdroit, qu'à titre de seigneur de la paroisse, ou du moins le l'un de ses fiefs. Enfin, le seigneur de Mimbré présentet à la cure, à titre de seigneur de paroisse évidemment, te qu'indique positivement le Pouillé du diocèse, en lui

domant le titre de seigneur de Teillé-Mimbré.

Autres fiefs: 1º la Cruche, à 1 k. au N., un peu vers O. du bourg, appartenait, dès 1538, comme on l'a vu, à la famille \*\* Kaerbout, anciennement d'Escarbot, par une mauvaise ethographe de ce nom breton, ainsi que l'avait reconnu b avant généalogiste d'Hozier, issue de Jean de Kaërbout vivant en 1500, laquelle prétendait à la seigneurie de Teillé # posséda celles de la Cruche, Bois-Mauclerc, Couléon, ha Chapelle-S.-Remi, et Gemasse, en S.-Ulphace, commune Fart. de laquelle nous avons omis, de mentionner ces seipours de Gémasse.Ce fut Jehan de Kaërbout qui, par son ma-Presavec Guillemette de l'Espervier, en 1423, devint seiрeur de la terre de Gémasse, que Lancelot de Kaërbout fit riger plus tard en baronnie, prenant alors le titre de baron Gémasse, seign. de Couléon; etc. Ce fut probablement 🛋, aussi, qui fit placer les armes de sa maison, à 3 ferax d'argent, 2 et 1, sur un fond de gueules, qui se voyaient sur les vitraux de la chapelle gothique du château Gémasse (v-633). Jean Anselme de Kaërbout, assiste à remblée de la noblesse du Maine, en 1789. Le vieux chateau de la Cruche, a été remplacé par une maison bourpoise, à laquelle conduit une avenue, partant du côté gauche 🎍 🖢 route de Ballon à Beaumont. Elle appartient à Mme de enge, fille de M. Anselme, baron de Kaërbout, décédé epuis trois ans.

\* Bois-Claireau, ou Bois-Clèreau, appartenait, à la fin 15° siècle, à Antoinette le Bailleur, qui avait épousé seorges, seigneur de Cossé; depuis, à la famille de Guévest, dont Guillaume René Jean Guéroust, comte de Bois-laireau, représenté à l'assemblée de la noblesse du Maine, n 1789, et nommé député à la chambre des députés, par le spartement de la Sarthe, en 1816, 1820 et 1823. Le château

de Bois-Claireau, est une belle maison moderne, située à 2k. N. du bourg de Teillé, précédée d'une avenue, qui vient aboutir au côté droit de la route de Ballon à Beaumont. Il est accompagné de magnifiques bâtiments de ferme, bâtis par M. le comte de Bois-Claireau. La famille de Guéroust de Bois-Claireau portait : de gueules, à trois lionceaux d'argent.

3° le Boulai ou les Boulais, fief réuni, selon Lepaige, à ceux de Montbizot et de Maulny. En 1450 et 1463, J. de S. Martin, à cause de Jeanne Bellengière, sa femme, rend aveu pour le fief des Boulais (sic), autrem. de Pourrye, ou la Crochière, dom., cens et rentes, relevant du Mans. Est-ce bien du fief des Boulais, en Teillé, dont il s'agit? Le Haut et le Bas-Boulais, ferme et hameau, sont situés à 1 k. environ, à l'O. du clocher.

4º la Ricordelerie, métairie, dont dépendait un petit fief.

La paroisse de Teillé, résidence d'un notaire, avant la révolution, relevait directement, partie de la sénéchaussée du Mans, et partie de celle de Beaumont.—Elle était comprise, dans la circonscription du grenier à sel de Ballon.

Hist. civ. La prestimonie de la Gagnerie, mentionnée plus haut, dotée d'une maison (celle dite du vicariat), et de 20 L de revenu, était destinée à l'entretien d'une école de garçons, qu'était chargé de faire le vicaire, qui en jouissait. Nous avons vu, que la maison avait été vendue pendant la révolution et cédée, en partie, par l'acquéreur, à la commune, et le revenu à la fabrique.

Par son testament, du 16 juill. 1782, et ses codiciles, des 29 août 1782 et 17 mars 1786, Th. Hatton, curé de Teillé, mort en 1788, lègue à la paroisse, une maison meublée, avec jardin et trois journaux de terre, pour l'entretien d'une école de filles, établie par lui de son vivant. En outre, 1,500 f., pour une école de garçons, qui devra être tenue par un laïc, et 1,000 f., pour médicaments à distribuer aux pauvres. Après la mort du donateur, ses parents refusent la délivrance de ces legs, à l'exception de ce qui concerne l'école des filles, dont ils laissent jouir pendant sa vie Anne Cheneau, institutrice. Celle-ci, dépossédée de la maison, en 1793, par la municipalité, qui en avait accordé l'usage à un maître d'école, y fut réintégrée par arrêté préfectoral. Il paraît que la donation a reçu son effet, postérieurement, et que les 2,500 f. ont été employés à l'acquisition d'un bien ral, produisant 100 f. de revenu, dont 3,5 s, pour l'instituteur, et les autres 2/5es, pour secours aux pauvres malades. Le même lègue, en outre, 6,000 f. à l'Hôtel-Dieu ou hospice

de Ballon, pour l'entretien de deux lits destinés aux pauvres de Teillé.

Une ordonn. royale du 26 mars 1829, autorise l'acceptat. d'une somme de 500 f., léguée aux pauvres de Teillé, par M. Fr. J. H. Richer de Montauban. Les ressources du bureau de bienfaisance, établi au moyen de ces différents dons, s'élèvent à 123 f. de revenu fixe, et à 200 f. de recettes diverses.

Ecole primaire de garçons, pour laquelle la commune possède un local, et alloue 200 f. de traitement fixe à l'instituteur; fréquentée par 20 à 40 élèves. Ecole prim. de filles, allocat. communale de 150 f.; 35 à 45 élèves.

Teillé est l'une des communes grélées le 29 juill. 1801, par l'orage décrit à l'art. conlie (11-80). Un autre orage, accompagné de gréle, survenu dans l'après-midi du 5 sept. 1838, cause des dommages notables aux récoltes en grains, non encore ramassées, aux chanvres, trèfles et fruits de la même commune.

ANTIQ. M. Dutertre des Aigremonts, du Mans, a recueilli, à la suite de fouilles faites en 1835, dans un champ de la commune de Teillé, lui appartenant, des débris de vases antiques en terre rouge, de la brique romaine et du charhon. La médaille suivante, trouvée précédemment dans le même champ, et décrite par M. Desjobert (Mémoires de la Soc. L'Agric. du Mans, 1836-83), avait donné l'idée de cette exploration:

Dep. J.-C.
278-279.

IMP. C.D. CAEL. BALBINVS AVG.; tête laurée de Decimus Colius Balbinus. Rev.: une Victoire allée, tenant une couronne de sa main droite, une palme de la gauche; lég.: victoria AVG. — Argent.

BIOGR. Teillé est la patrie de P. Dutertre, chirurgien, né en 1758, mort à Paris, en 1835; et de M. Guéroust de Boisclaireau, député, mort en 1835. Voir la BIOGRAPHIE.

Hydrogr. Le territoire de Teillé est limité à l'O., dans partie inférieure, par la Sarthe, qui la sépare de S.-Jean-d'Assé; à l'E., par le ruiss. le Runan (v. cet art.), et par Torne N.-E. ou Saosnoise, dans laquelle ce ruiss. conslue; cette dernière, sur un très-faible trajet.—Moulins à blé de la Cruche et du Boulay, sur la Sarthe. Ceux de Poissac et de Courvarin, sur l'Orne, dépendent de Ballon, et ont leurs tournants seuls sur Teillé.

GÉOL. Sol généralement plat et découvert; terrain secondaire inférieur, appartenant à la formation jurassique ooli-

19

thique du Saosnois (v. la Carte, t. v, p. 759), que Te limite au sud-ouest.

Pl. rar. Inula Helenium, LIN. (Fl. du Maine.)

CADASTR. Superficie de 1,154 hect. 04 ar. 30 cent., ai subdivisée: — Terr. labour., aires, 916-39-09; en 5 cla éval. à 6, 10, 16, 24 et 36 f. — Jard., 18-82-00; à 30, 50 70 f. — Jard. hors classe, 1-93-30; à 120 f. — Aven., 1 pin., vergers, 4-54-30; à 36 f. — Vignes, 11-34-90; et 12 f. — Prés, 119-51-50; à 12, 24, 40, 66 et 80 f. — ] tures, 14-90-45; à 12, 30, 40 et 54 f.—Pâtis, 0-48-50, à et 16 f.—B. fut. et taill., 8-09-20; à 10, 16 et 26 f.—C taigneraies, 2-31-00; à 30 f.—Douves, 0-22-10; à 36 f. Mares, 1-23-25; à 12 et 30 f. — Sols, cours, chem.. 17-71; à 36 f. Obj. non impos. : Egl., cimet., presby école de filles, 0-69-40.—Chem., 29-05-80.—Cours d'ei 8-31-80. — 231 Maisons, en 10 class. : 16 à 3 f.. 37 à 4 49 à 6 f., 33 à 9 f., 47 à 11 f., 27 à 14 f., 10 à 22 f., 8 à 30 2 à 38 f., 2 à 44 f. — 5 Maisons, hors classe, ensemt 774 f. — 2 Moulins, ensemble, 719 f. 39 c.

REVENU imposable: { propr. non baties, 26,547 f. 98 c. } 30,347 f.37

CONTRIB. Fonc., 6,947 f.; personn. et mobil., 530 f port. et fen., 1,325 f.; 11 patentés : dr. fixe, 64 f., dr. proport., 64 f.; total, 7,737 f. — Perception de Ballon.

AGRIC. Superficie argilo-calcaire et argilo-sablonneus ensemencée en céréales, savoir : orge, 205 hect.; fromen 185; méteil, 80; seigle, 10; avoine, 70; produis. de 6 1 à 7 pour 1, le méteil, le seigle et le froment; 8, l'orge; 1 l'avoine. En outre : pomm. de terre, 27 h.; lég. secs, 1 prair. artific., en trèfle, 52; chanvre, 27; prés, boi vignes, comme au cadastrement; assez peu d'arbres fruits, noyers, etc. Un assez bon nombre d'élèves de ch vaux et de toute espèce de bestiaux, médiocrement de mo tons. La culture de la pomme de terre, n'étant pas en pr portion avec le nombre des porcs (325 têtes), il faut croi que beaucoup sont vendus comme porcs de lait. Obtienne des prix aux concours agricoles: Comice du Mans, do fait partie le cant. de Ballon, 1838 : M. Pichon, mentie honor., pour taureaux, et 4° prix, pour génisses. — 5 Fc mes principales, 20 moyennes, autant de bordages; charrues. = Commerce agricole, consistant en grains, do il y a exportat. réelle, de près de moitié des produits, d 6/7 de l'avoine; en foin, un peu de graine de trèfle, cha wre et fil; en vin, très-médiocre, consommé sur place;

fruits et cidre, peu; en chevaux, bestiaux, laine, etc.=Fréquentation des marchés de Ballon et de Beaumont.

moust. Un petit nombre d'ouvriers, fabrique des toiles

communes, de commande, pour particuliers.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 138, partie du Mans à Alençon, et celle départementale nº 11, du Mans à Mamers, passent tout près à l'O. et à l'E. du territoire, traversé par un beau chemin vicinal, nº 1, ci-après, ressemblant à une route, de Ballon à Beaumont. = Le chemin de grande communication no 6, de Sillé à Authon, passe sur sa partie orientale. — Chem. vicin. classés: — 1.º de Ballon à Beaumont; passant à Boisclaireau; longueur sur la commune. 1,845 mètr. — 2º all. à Montbizot; part du bourg, finit au carref. des Tarderies; 1,630 m. — 3º all. à Lucé-sous-Ballon; part. du bourg, f. à la bonde des Deux-Amants. 3,559 m. — 4º all. à Ballon; part du bourg, sur le nº 3, passe à Vallaubron, f. au Pont-Farant, 1,500 m. — 5° all. à S.-Jean-d'Assé; part. du bourg, f. au moulin du Boulay, sur la Sarthe; 1,010 m. — 6° auxil. du Mans à Beaumont: commence à la limite de Montbizot, longe la Sarthe, qu'il traverse au moulin du Boulay; f. au carref. des Montaux, 2,150 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: Boisclaireau, la Cruche; Crucé, maison bourgeoise. Sous le rapport des noms: la Grande Barre, le Plessis, la Prévôterie; Bois-Allier, Bois-Mauclerc, le Boulay, le Coudray; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garcons et de filles. Bur. de poste au lettes, au Mans; de distri-

bution, à Ballon.

TÉLIGNÉ, TÉLIGNY; voyez THÉLIGNY.

TELLA, nom donné, anciennement, à une forêt qui s'étendait au nord-est de la Ferté-Bernard, jusque sur les hauteurs qui dominent le faubourg de S.-Antoine-de-Rochefort de cette ville, dans laquelle on croyait avoir découvert jadis une mine de cuivre, dans des échantillons de sulfure de fer, qui accompagnaient, comme cela est ordinaire, des veines de schiste tégulaire. Voici comment un ancien auteur, rapporte cette anecdote: Le cardinal de Richelieu, fit venir en france un allemand qui s'était rendu fameux, par la découverte des minières, et l'entretint pendant dix ans, avec une si grande dépense, qu'il en coûta plus de cent mille écus. Il trouva, en plusieurs provinces, plus de cent cinquante minières d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, de plomb, de fer, de diamants, de saphirs, d'améthistes,

d'azur, de vernis, etc. Dans la province du Maine, il tu dans la forêt de Tella, de la Ferté-Bernard, une minière cuivre, avec quantité d'ardoise. Il est certain que t ces découvertes se firent, par la baguette divinatoire. 1 de la Baguette divinatoire, etc., par M. de Valmont, Chap

TELOCHÉ; voyez THELOCHÉ.

TEMPLERIE DU MANS; VOYEZ COUR-DU-RANCHE RANCHER.

TENIÈRES; voyez tesnières.

TENNIE, TANIE, TANNIE (G. Ménage); Tania, Tan Tanidium, Villa Tanida (Cenom.); anc. paroisse (Champagne du Maine (v. 1-267, 268 et la Carte) l'étymologie du nom, ne nous paraît pas devoir être la 1 que colle du mot allemand tanne, qui signifie sapin GOLBERY, Mém. de la Soc. R. des Antiq. de Fr., I-Comm. la plus étend. et la plus populeuse du cant. de Ca 4 k. 6 h. O. 1/4-S. de ce chef-lieu; de l'arrond. et à O. N. O., du Mans; autref. du doyenné de Sillé-le-laume, de l'archid. de Passais, du dioc. et de l'élec Mans. — Dist. lèg.: 5 et 28 kilom.

Descr. Bornée au N. O. et au N., par Rouez; à l'E. Conlie et par Neuvy; au S., par Bernay et par S.-Sym rien, en traversant le tiers N. du parc clos de Sourches (' art. et celui s.-symphorien); à l'O., par Parennes et ei par Rouez; son territ. décrit un triangle de 6 1/2, 8 et 9 de côtés, à l'E., au S. et au N. O. Le bourg, situé s penchant d'un côteau, qui domine au N. E. la vallée Vègre, dans la partie centrale du territoire, se rapprodes limites E. et S., se compose d'une petite place ento l'église, au N. et à l'O., d'où partent deux petites rues rigeant, l'une au S. E., vers le château et le chemin de lie; l'autre à l'O., descendant dans le vallon. Eglise fo téressante, du style roman secondaire (fin du 11e sièc commencement du 12°), bien construite, en forme de latine, dont le chœur seul est voûté en pierre, à colromanes et chapitaux disparates à l'intérieur, selon le de cette époque; l'autel, à la romaine, placé à l'entresement du transept et de la nef. Porte occidentale orn chaque côté, de deux colonnes romanes géminées, su tant une première voussure canelée, en retraite; d'un sième colonne, plus grosse, écartée des deux premiè chapiteaux à palmes et à figures grotesques, supp une voussure saillante, ornée de deux rangs de zigpuis d'une troisième voussure, également saillante, s

précédentes, mais de niveau avec le mur, sans colonnes de support, accompagnée d'un rang de gros zig-zags et d'un rang de boules ou de globules; la croisée surmontant cette porte, et celles des extrémités du transept, ornées d'une colonne romane de chaque côté, dont le cintre, entouré de deux rangs de zig-zags, d'un rang de globules, etc., est surmonté d'un masque grotesque au centre et, les deux dernières, de deux autres masques semblables, aux deux côtés du pignon. Fénêtres de la nef, séparées entre elles, à l'extérieur, par un contrefort plat, et ornées d'une archivolte sculptée en damier manue, partant de chaque contrefort, et formant arcade au-dessus du cintre de chaque fenêtre. Entablement supporté par des mascarons très-bien Conservés, saillants, mais à figures plates, espacés de Om 50 les uns des autres. Clocher en flèche octogone, peu élevée, reposant sur une grosse tour romane, percée, sur Chaque face, d'une double fenêtre, avec colonnette au milieu. L'ancien cimetière, entourant l'église au N. et à l'O., sup-Primé et formant une place; le nouveau, hors et au N. E. du bourg, clos de murs, dont ceux de l'enclos du château, Forment un côté. Le château de Tennie, près et au N. E. du bourg, qu'il domine légèrement, consiste en un petit bâtiment, en forme de carré long, dont les murs sont percés de quelques meurtrières, flanqués à ses angles N. O. et S. 0., de deux tours rondes, à toits élevés et pointus. On remarque, près et à l'ouest de ce château, et à l'extrémité d'une portion de bâtiment, dont le surplus est détruit, et Tui a pu en être la chapelle, une colonne du style roman, Qui paraît être celle d'une porte. A côté et à l'est de ce même château, se trouve une butte ou motte en terre, Construite de main d'homme, enceinte d'une muraille saillante, à la hauteur de ceinture, en forme de parapet ou de retranchement. Cette espèce de plate-forme, assez étendue, n peu concave, au milieu de laquelle est un puits, est Construite, ainsi que le château, au sommet d'un côteau Qui domine au nord-est, un assez large vallon, où coulent la petite rivière de Vègre et le ruisseau de Berdin, qui y Vient confluer, en face du bourg.

POPUL. Portée à 261 feux, sur les rôles de l'élect. du Mans; elle était de 370 f. et de 1,726 habit., en 1804; de 451 feux, d'après les récensem. de 1826 et de 1836, se compos. de 984 indiv. du sexe masc., 982 du fém., total, 1,966; dont 486 dans le bourg, et, dans les hameaux, savoir : de Saint-Calais, de Beaudry, 113 et 67; de Jouvin, de la Coudrais, de Jumeau, de la Percillère, de Beauzé, 41, 36, 35,

32 et 31; de la Moisière, de Moyen, de Montafray, de la

Bougronnière et de Pourrie, 23, 22, 19, 18 et 17.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 150 468; déc., 428.—De 1813 à 1822 : mar., 133; naiss., 572 déc., 371. — De 1823 à 1832 : mar., 162; naiss., 555 déc., 377.

Hist. Ecclés. Eglise sous le triple patronage de la Sta Croix, de l'abbé S. Cyprien et du pape S. Corneille. Assemblée le dim. le plus proche du 14 sept., fête de ce dernier Le titulaire du prieuré, dont il va être parlé, devait fouranciennement la paille nécessaire, pour coucher, dans l'églier les nombreux pélerins qui vensient, dès la veille de cefête, implorer S. Corneille, à l'intercession duquel les bitants des communes environnantes, ont encore une grand confiance, pour être préservés ou guéris de l'épilepsie.

La cure, de 900 l. de revenu, selon Lepaige, de 2,400 d'après le Pouillé, était à la présentation de l'abbé de 1 Couture du Mans. — Le prieuré de S.-Cyprien et de S. Corneille, dont les revenus consistaient dans toutes les dimes, 2 fermes, 2 bordages, produis. 2,800 l., y compris 3,000 l. de pot de vin, était à la même présentation que la eure, et chargé de 575 boiss. de tous blè. D. Ambr. L. Godefroi Lemeur, dernier titulaire, le 21 mars 1777.—Autres fondations: 1° chapelle de S.-Calais, dotée de la ferme de même nom et d'un droit de dime, produis. 300 l. de revenu, dont jouissait l'abbesse d'Etival, en Charnie. Les processions de la paroisse, se rendent en station à cette chapelle, située sur la lisière nord-est de la forêt de la petite Charnie, près l'ancien chemin du Mans à Ste-Suzanne, à 5 k. 1/20. du bourg de Tennie. On y va aussi en dévotion, invoquer S. Calais, pour préserver les enfants de la peur. Le hamesse qui s'y trouve, contient une ou deux auberges, servant de réunion pour le commerce des porcs, et pour celui des bois de la Charnie, lorsque les coupes en sont rapprochées, etc. - 2º chap. de S.-Guingalois (au chât. de Sourches), dote de la ferme de la Petite-Grange et d'un droit de dime, val-300 l., à la présentat. du baron de Ste-Suzanne. — 3° chapde S.-Nicolas du chât. de Tennie, dotation, maison et jardip, terres labour. et prés, val. 200 l., à la présentat. du seigneur, remplacé plusieurs fois par le prieur de Châteats l'Hermitage (v. cet art.); chargée de 2 messes par semaine 4º chap. de S.-René, du chât. de la Panlouère, fonde le 16 mars 1676, par Fr. Chauveau, V. R. Lefèvre, not. 😅 Mans, décr. le 23 août 1676; d. de 87 l. 15 s., en rente su les tailles du Mans, et de 89 l. 5 s., sur celles de Tours; prés. du seign. de la Panlouère; dev. 4 messes par semine, pend. le séjour du seigneur, 2 seulem., dans son abmece. — 5° chap. de la Magdeleine, vulgò prestim. Huet, l. le 5 juin 1671, par Jacq. Huet, dotée de plus. part. de rentes, ensemble 61 l.; à la présent. du plus proche parent du fondat.; 2 mess. par semaine. — 6º Autre chap. de la Magdeleine, à 4 k. O. du bourg, sur le bord droit de la Vègre, à la présent. de l'évêque, quelquef. du curé et du procur. de fabrique; sans fonds. — 7° prestim. de la première messe et du collège, f. le 23 févr. 1674, par Fr. Métivier, prêtre sacristain de l'église de Tennie, dotée d'une mison avec jardin, d'un bordage, d'un pré et d'une rente, tot. val. 200 l.; à la présent. du plus proche parent; dev. la in messe du dimanche. — 8º Nos notes particulières mentionnent, en outre, une prestim. Noël Menon, val. 40 l. ---Les chapelles de Ste-Magdeleine, dites de Requiem, ou de Meuvillette, en l'abbaye du Pré, au Mans, et de S.-Jean-Evangéliste, en Mareil-en-Champagne, étaient dotées, la 12, de 10 journ. de terre, l'autre, du lieu de la Pâquerie, Tennie.

Sous l'épiscopat de S. Hadoing, 624-654, Alain, riche signeur, à Dollon ou à Douillet, et sa femme, ayant perdu les fils unique, écrasé par son cheval, se donnent, eux et les biens, à l'évêque et au chapitre, à condition d'en être le reste de leurs jours. Au nombre des douze villes ou villas qu'ils possédaient, était celui de Tennie, Ta-

Mdum (v. IV-351).

Du temps de l'évêque Hoël, 1081-1097, et de l'abbé de Couture, Hubert Riboul, ou Riboulé, seigneur d'Assé, voulant accomplir un vœu fait, alors qu'il était prisonnier roi d'Angleterre, Guillaume-le-Bâtard, donne au monastre de la Couture du Mans, Johel étant abbé, 1081-1090, conjointement avec Gloriande ou Garsende, sa femme, réglise de S.-Corneille de Tennie, avec tout ce qui en dé-Pend: le presbytère, le cimetière, les prémices et les oblale bois de Végron et toutes les dimes qu'ils posséchient dans la Champagne, pour la fondation d'un prieuré. Habert, Foulques, Hugues et Geoffroi, fils des donateurs, que leurs filles, consentent à cette donation. Guérin, de Tennie, dont le père, nommé aussi Guérin, avait donné Précédemment l'église au même monastère, reçoit 40 s. des moines, en approuvant la donation, faite en présence de Geoffroi, doyen, d'Hildebert, archidiacre, d'Hubert de la Seze, d'Herbert de la Guierche, etc., et confirmée par le conte Hélie de la Flèche.

L'évêque Guillaume de Passavant, 1142-1186, donne à se chanoines, le patronage de l'église de Tennie. Il est à croire que le chapitre traita avec les religieux de la Couture, de don et de celui d'Alain, puisqu'il ne possédait plus rien Tennie, longtemps avant la révolution.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était annexée a

château.

Il est difficile de savoir, si Alain de Dollon ou de Douillet, donateur au monastère de la Couture, comme nous l'avons vu, dès la première moitié du 7° siècle, était seigneur de Tennie. Il est probable que sa donation ne consista qu'es une ferme ou villa, et non en un village, comme l'ont cre

quelques écrivains.

Il est également probable que Hubert Riboul, fondateur du prieuré, tenait les biens qu'il donna au même monastère, de Gloriande ou Garsende sa femme, qui devait être fille de Guérin, le père, seigneur de Tennie, puisqu'ou voit que celui-ci lui avait déjà, une première feis, fait don de l'église de ce lieu. Garsende était alors sœur de Guérin, le fils, qui, avec ses enfants, donna son consentement à ces dons.

On cite, en outre, Normand de Tennie, qui, du temps de l'abbé Odon de Bures, 1090-1121, enlève aux religieux de la Couture l'église de Vernie (v. cet art.), que leur avait donnée Drogon de Villaines et Warin de Tanie, fils de Normand, peut-être, qui, au mois de septembre 1096, prit la croix et fit le voyage de la Palestine avec Robert, duc de Normandie, et mourut dans un combat où celui-ci tua de sa main un des principaux chefs mulsumans, nommé Carbouach.

En 1627, P. le Clerc, chev., seign. des Roches de Chassillé (de la famille des le Clerc de Juigné), rend aveu pour la terre et châtellenie de Tanyc (sic), acquise de Louis et de René le Clerc. Relevaient de lui: Honorat du Bouchet, seigneur de Sourches; Jacq. Giroie, Sr de Neuvy; L. Samson, Sr de Mellon (Milon, en Amné); chevaliers; J. le Mire, Sr de Millière, écuyer. En 1687, Alex. de la Plaigne, rend un aveu semblable, pour la même terre, acquise le 5 sept. 1683, laquelle est saisie sur lui, en 1697.

Le château et la seigneurie de Tennie, appartenaient, avant la révolution, à M. P. Ant. Duprat, conseiller au parlement de Paris, seigneur de la Goupillère et de Rouez (v. cet art.), d'une ancienne famille d'Auvergne, lequel assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789, et avait pour armes : d'or, à la fasce de sable, accompagnée de 3 trèfles de sinople, 2 et 1.

Autres fiefs: — 1º celui du Prieure. — 2º celui de la Par-

ouère, à 1,8 h. E. S. E. du bourg, avec chapelle. Franoise Chauveau, fondatrice de la chapelle, en 1676, devait tre dame de la Panlouère, de son chef, ou de celui de René efèvre, son mari, alors décédé. En 1639, le seign. de ce ief, qui n'est pas nommé, est déchargé de l'arrière-ban, veu son acte, comme il est du distreict de la Flèche ». En 707, J.-B. Marri de la Panlouère, était conseiller au siège résidial du Mans. La Panlouère, possédée en dernier lieu ar feu M. Desmares, ancien négociant du Mans, acquésur de la maison de Broc, qui en avait hérité, n'a rien conervé de l'ancien manoir, que sa fuie et quelques portions es anciens murs de l'enclos. Cette terre continue d'apparmir, à la Ve de M. Desmares, M<sup>me</sup> la baronne Dejean. — • les Vallées, tout près et au nord du bourg. Le seigneur e ce lieu, non désigné, est taxé à xx l., au rôle de l'arrièreun de 1639. — 4° On trouve encore cette mention, sur le me rôle: « Le seigneur des fiefs de la Maulere, Putrot et mersy (?), par. de Tannye (sic), taxé à deux mousquetaires ten picquier. » — 5° Montafray, avec chapelle, non fonles, et 1 moulin, à 1 k. 1/2 au N. N. O. du clocher. — 6º la **woire**, maison grande et ancienne, servant de ferme auurd'hui, n'ayant rien de remarquable, appartenant à 1. le baron de Bordigné. — 7°, 8° et 9°, s'étendaient sur paroisse, les fiefs de la Goupillère, en Rouez, dont le vois d'agrément, situé au S. du château, et une partie de renue, qui conduit de l'un à l'autre, sont situés sur l'ennie : celui de l'abbaye de Champagne (v. cet art.), aussi Rouez; et celui de Sourches (v. l'art. s.-symphorien), but un pavillon et un tiers du parc, sont également du crritoire de Tennie.

Cette paroisse, comprise, pour partie, dans la composiion du marquisat de Lavardin (11-591), relevait de la juriliction de ce marquisat, exercée à Conlie, probablement pour ce qui avait appartenu à la famille Riboulé; pour paritégalement, de celles du château de Tennie, du marquisat le Sourches, de la sénéchaussée du Mans et, par appel, le siège présidial de cette sénéchaussée.

Elle était comprise, dans la circonscription du grenier à

de Sillé-le-Guillaume.

HIST. CIV. Le prieur de Tennie, devait aux pauvres de la voisse, une aumône de 50 boisseaux de mouture, pesant l. chacun.

Le titulaire de la prestimonie de la 1<sup>re</sup> messe et du col-;e, mentionnée plus haut, était chargé de l'école des garns. — Ecole actuelle de garçons, pour laquelle la commune possède une maison d'école et alloue 200 f. à l'instituteur. — Ecole prim. de filles, avec allocation commune

de 25 f., à l'institutrice.

HISTOR. En 1417, le roi d'Angleterre Henri V, débarqué à Touques, en Normandie, à la tête d'une armée, pénètre dans le Maine, s'empare d'une grande quantité de places fortes du nord-est de cette province, dont celle de Tennie, où il met une garnison, qui exerce de nombreuses vexations envers les habitants des campagnes.

En 1424, Jean Falstolf, chevalier anglais, commandant d'Alençon, s'empare par composition du château de Tennie. Le gouvernement en fut donné à Jean de Bethfort, nommé régent du royaume et comte du Maine et du Perche par le

roi d'Angleterre, Henri VI.

Pendant tout le cours de la révolution, les habitants de Tennie, témoignent de leur attachement aux nouvelles institutions.

Le 1<sup>rd</sup> fructid. an VI (18 août 1798), les chouans, au nombre de 700 à 800, arrivent dans la prairie de la Vègre, au bas du bourg de Tennie, avec deux charretées de paile, dont ils annoncent vouloir se servir pour incendier le bourg. Un combat s'engage, entre eux et la colonne mobile de Sille, arrivée à leur poursuite, à laquelle se joignent les habitant de Tennie. Bientôt les chouans, forcés de renoncer à leur horrible projet, se mettent en retraite, après avoir eu queques blessés. Les colonnes mobiles de Sillé, de Tennie, de Conlie, les ayant poursuivis et harcelés, jusque près du village de Pommerai, en Crissé, un combat s'engage de nouveau sur ce point, entre les deux partis. Voir l'art. NEUVILLALAIS (IV-441), où il en est rendu compte.

(v. PRÉC. HIST., CCCXCII), le général Bourmont, fier de la prise de cette ville, forme le dessein de soumettre les communes de la province, qui s'étaient énergiquement oppesées à l'invasion de leurs foyers, au nombre desquelles était celle de Tennie.—Son échec devant Ballée, l'empêche d'exicuter ce dessein. » P. RENOUARD, Ess. hist. sur le Maine,

11-316.

Lors des courtes journées d'insurrection légitimiste, de mois de mai 1832, la garde nationale de Tennie, se porte en masse à la poursuite des rebelles, parmi lesquels étaient plusieurs habitants de la commune, avec celles du canton de Conlie, et des cantons circonvoisins de Sillé et de Loré; elle a plusieurs des siens grièvement blessés, dont un mostrut des suites de ses blessures, dans l'incendie qui contrut des suites de ses blessures, dans l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de ses blessures de l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de l'incendie qui contrut des suites de ses blessures de l'incendie qui contrut de la commune de l'incendie qui contrut d'incendie qui contrut de l'incendie qui contrut d'incendie qui contrut de l'incendie qui contrut d'incendie qui contrut

sume, au bourg de S.-Symphorien, le 7 au soir, la grange dess laquelle étaient couchés les gardes nationaux, et l'écu-

curie y attenant.

managan en alba disables en albanes

ANTIQ. • Il ne reste rien du château fort de Tennie, que l'enceinte de ses murs dégradés, la motte, dont nous avons parlé, des traces de fossés, un vestige douteux de chapelle. M. Daprat, propriétaire du château de Tennie, étant descendu, quelques années avant la révolution, dans un souterain de ce château, y trouva, dit-on, des armes du 14°

siècle. » P. RENOUARD, Annuaire pour 1815-14.

Hydrogn. La Vègre traverse le territoire, du N. N. O. au S., en passant au pied du côteau où se trouve le bourg; le ruiss. le Berdin, venant de Rouez, au nord, grossi de celui de la Tachelière, coulant au N. E., vient confluer dans cette petite rivière, au pied du même côteau et en face le bourg; le ruiss. de Gironde, venant de Conlie, entre sur la commune par l'E. S. E., et vient également se perdre dans le Vègre, au moulin Méan; les ruiss. de la Pancherie et du Porcher, venant de l'O., jetent leurs eaux dans la même rivière, le 1er, au-dessus et au N. N. O. du bourg, le second, au-dessous du moulin de Jumeau, sur la limite sud. — Mou-lins: Aubry, à foulon, converti en moulin à blé, dep. 1830; Montafray, des Places, Jumeau, sur la Vègre; de l'Abbaye (de Champagne), sur le Berdin; Méan, sur la Gironde; tous à blé.

GÉOL. Sol généralement ondulé et couvert; où l'on remarque trois monticules assez élevés, le Mont-Jouvin, à 2 k. à l'E. du bourg; le Fouillay, et le Tertre de S.—Calais, près du ham. de ce nom, à 2 et 6 k. à l'O. du même; terrain secondaire inférieur, offrant le calcaire jurassique compact, avec de petites cames, des pointes d'oursins, etc., etc.

Plant. rar. Ajuga pyramidalis, BULL.; Anagallis cærule, schreb., à Souvigné; Anthirrinum majus, Lin., murs de vieux château; Centranthus latifolium, DUFR., ib. et mus du jard. de la cure; Chrisanthemum segetum, Lin.; leula Helenium, Lin., près de la Persillère; Linaria minor, desp.; Nepeta cataria, Lin., à Malatteinte et à Château-Gaillard; Pimpinella saxifraga, Lin.; Reseda lutea, Lin.; Salvia pratensis, Lin.; Stachys annua, Lin., à Souvigné; Viola hirta, Lin., bois. (Fl. du Maine.)

CADASTR. Superf. tot. de 3,313 hect. 49 ar. 60 cent., subdivisée comme il suit: — Terr. labour., aires, 2,205-97-64; 5 class., éval. à 4, 9, 18, 27 et 36 f. — Jard., aven., pépia.; 48-58-53; à 36, 48, 60 et 72 f.—Vergers, 1-55-20; à 8 et 14 f. — Prés, 550-89-90; à 7, 15, 30, 48 et 60 f. —

Pâtis, pâtur., pacag., 33-96-50; à 4 et 8 f.—B. fut. et tailis, 269-67-20; à 4, 6, 10, 14 et 19 f. — Broussaill.. 3-34-40; à 4 f. — Châtaigner., 5-11-60; à 10 f. — Land., bruyèr., ajoncs, 74-34-80; à 2, 4 et 7 f. — Pièc. d'eau, 0-66-50; à 36 f. — Etangs, mar., 1-82-20; à 14 f.—Sol des proprièt. bât., 19-44-33; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., prebyt., 0-58-70. — Chem., 86-64-18. — Riv. et ruiss., 10-87-92. — 439 Maisons, en 9 class.: 29 à 1 f., 196 à 5 f., 100 à 10 f., 53 à 15 f., 25 à 20 f., 16 à 25 f., 11 à 30 f., 6 à 40 f., 3 à 50 f.—6 Moulins, 1 à 90 f., 3 à chac. 100 f., 1 à 180 f. et 1 à 230 f. — 1 Four à chaux, à 10 f.

REVEN.imposab.: { Propr. non bâties, 55,427 f. 27 c. }60,651 f. 47 c. bâties, 5,224 s

CONTRIB. Fonc., 11,741 f.; personn. et mobil., 962 f.; port. et fen., 290 f.; 27 patentés: dr. fixe, 124 f. 50 c., dr. proport., 72 f.; total, 13,189 f. 50 c. — Perception de Rouez.

AGRIC. Sol argilo-calcaire et argilo-caillouteux; essemencés en céréales : orge, 523 hectar.; from., 480; métal, 60; seigle, 11; avoine, 28; produis., 5 1/2 à 6 pour 1, h froment et le méteil ; 7 à 7 1/2, le seigle et l'orge ; 10 l'avoiré. Autres prod.: sarrasin, 22 h.; pommes de terre, 54; prair. artif., en trèfle, un peu de luzerne et de sainfoit, 550 h.; chanvre, 48 h.; prés et bois, comme au cadastre ment; arbres à fruits. Un assez bon nombre d'élèves des races chevaline, bovine, ovine et caprine; davantage escore de porcs, proportionnellement. Prix obtenus aux concours agricoles, par les cultivateurs de Tennie, 1839. conc. d'arrondiss., au Mans: MM. Jacq. Bourdin, 2º pr., pouliches; Bouvet, pr. uniq., poulains; Drouet, maire, 2º pr., taureaux. — 1840, conc. cantonn., à Conlie: MM. Gandon et Hommet, 1er et 2e pr., taureaux de 2 à 3 ans: Bourdin, 2º pr, pouliches de l'année. — 10 Fermes principales, 27 moyennes, un plus grand nombre de bordages; 45 charrus. =Comm agric.consist.en grains, dont il y a exportat. réelle, du tiers environ, à l'except. de l'avoine, dont il y a plut insuffisance; en bois, consommé sur place, pour les usines; en graine de trèfle, chanvre-et fil, cidre et fruis; en chevaux et bestiaux de toutes sortes, porcs gras; laine, menues denrées. = Fréquentat. des marches de Conlie, de Sillé, d'Evron (Mayenne), principalement. Commerce de porcs, venant de la Mayenne, au ham. de S.-Symphorien.

INDUST. Cuisson de la tuile, dans une usine, au lieu de Chauveau, près le bourg; cuisson de la chaux, dans la même usine et dans sept autres fourneaux, aux lieux de la

ande-d'en-Haut, de la Croix, des Tremblais, du Hamoier, de Crannes, de la Groie. Extraction de la pierre à chaux et à bâtir, de l'argile à brique.

Rout. Etchem. La route départem. n°2, du Mans à Mayenne, et celle n°5, d'Angers à Alençon, passent à peu de distance du territoire, au N. E. à l'O. — Les chem. de grande vicimité n°9, de Brûlon à Conlie, et n°6 bis, du Mans à Ste-Summe (Mayenne), passent aussi à sa proximité. — Chem. vicin. classés:—1° de Tennie à Conlie; part. du bourg. passe par Chauveau, etc.; long. sur le territ., 2,055 mètr.—2° all. à Ste-Suzanne; part du bourg, f. au carref. de la Saulaie, 6,530 m. — 3° all. à Rouez; même point de départ, passe le pont sur le Berdin, passe au carref. de la Chesnaie, 3,050 m. — 4° all. à Neuvy; même point de départ, f. au pâtis des Buttes de S.—Jean, 2,350 m. — 5° all. à S.—Symphorien; part. du bas de Bray, sur le n°, f. au carref. des Petits-Semis, 3,150 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitation: le Prieuré, dans le bourg, à Me Ve Courcelles. Quant aux noms: S.-Calais, la Magdeleine; la Grange-au-Prieur, la Vieille-Abbaye (de Champagne); Jouvin (de Jovis, Jupiter?), Jumeaux; Montafray; le Bray, le Buisson, les Coudrais, la Brosse, l'Au-ay; Chevaigné; les Loges; les Asnières; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, écoles prim. de garçons et de filles; résid. d'une notaire; 1 débit de poudre de chasse et 1 déb. de tabac. Bureau de poste aux lettres, au Mans; de distribution, à Conlie.

ETABL. PARTIC. Une sage-femme.

TERREHAUT, TERREHAULT, TERRE-HAUTE (Rôle de l'élect. du Mans); très-petite comm. du Saosnois (v-759, 787 et la Carte), dont la position élevée, semble jus-tifer le nom; du canton et à 2 k. 9 h. N. N E. de Bon-tifer le nom; du canton et à 16 k. S. de Mamers: à 25 k. N. M. E. du Mans; anciennement, du doyenné de Bonnétable, de l'archid. de Montfort, du dioc. et de l'élect. du Mans. Dist. lég.: 4, 19 et 31 kilom.

Descript. Bornée au N., par Jauzé et par Courcival; au N. E., par Rouperroux; à l'E., par Rouperroux et Bonnétable; au S., encore par ce dernier et par Briosne; à l'O., par Sables et par Jaugé; sa forme est un parallélogramme allongé, du N. au S., sur un diam. de 3,3 h. environ, contre 2 k. à 2,2 h. le largeur, de l'E. à l'O. Le bourg, situé dans la partie centale du territoire, se rapprochant de sa limite occidentale, e se compose que de l'église, du presbytère et d'une autre

maison. Eglise fort simple, à ouvertures du style ro tiaire, à clocher en bâtière; cimetière l'entourant,

de murs d'appui et de haies.

POPUL. Confondue avec celle de Rouperroux (v. dans l'affouage de l'élection du Mans, et portées en 142 feux, dont elle ne comptait guère que le tiers, de 72 f. et de 321 habit., en 1804; de 88 f. et de selon les récensem. de 1826 et de 1831; elle est, celui de 1836, de 74 feux, compren. 124 indiv. m fem., total, 275; dont 10 seulem. au bourg; 30, 24 e ham. de la Petite-Rivière, de l'Angelerie, et du 13, 12 et 8, à ceux de la Bouqueterie, de la Hellière Lagnière.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée au chef des Apôtres blée le dim. le plus voisin du 29 juin, fête de S. de S. Paul. La cure, dont le Pouillé n'indique pas k valait 400 l., selon Lepaige : elle était à la présent

prieur de S.-Denis, de Nogent-le-Rotrou.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse était anne puis longtemps, à la terre de la Davière, située en mont, dont nous avons indiqué les seigneurs à c (11-132). Il est probable, qu'elle l'était antérieu l'un des fiefs ci-après, réunis à la Davière par accou autrement: 1° l'Angelerie, près et à l'O. du b seigneur de ce fief est taxé à x l., au rôle de l'ari de 1639; et 2° celui de Fay, dont il ne restait pli moulin dès lors, à la même somme. Ni l'un ni l'aut seigneurs, n'est nommé sur ce rôle.

On trouve, dans un aveu rendu en 1643, pour l lenie de Saint-Aignan, au nombre des hommagers paroisse, Gervais Pottier, pour ses fiefs, noms c

situés en Saint-Aignan, Jaugé et Terrehaut.

La paroisse de Terrehaut relevait, partie de la tion du bailliage du Saosnois, partie de celle du ba Bonnétable. Elle ressortait, en appel, pour le présiége présidial de la Flèche, depuis l'établissemnet ci et, pour le second, au présidial du Mans.

Cette paroisse s'approvisionnait de sel, au gr

Bonnétable.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, pour laqualloué 270 f., au budget communal, dont 70 f. pou du local; reçoit de 8 à 15 élèves.

Antiq. M. Blanchard ainé, de Bonnétable, a tro l'un de ses champs, en Terrehaut, il y a 12 à 15 a mêtre de profondeur, une hache ou céraunite, trangère à la localité, en fort bon état, dont nous ne posédons pas la description.

Hypn. Le ruisseau ou petite riv. de Tripoulain, venant de Bonnétable, traverse le territ., du S. au N. N. O., en pasment à peu de distance, de l'E. au N. du bourg.—Moulins à bié de Fay et de Terrehaut, sur ce cours d'eau. Le cadastre mentionue trois, contrairement à tous nos renseignements; nous ignorons le nom du 3° et sa situation.

Géol. Soi plat, si ce n'est au S. O., où s'affaisse un double chainon collineux, venant de Briosne et de Sables. La commune repose sur le grès vert, appartenant au terrain supériour ou crétacé; on y rencontre de la marne grise, à peu

**to** profondeur.

CADASTR. Surface de 573 hect. 48 ar. 30 cent., se subdivient comme suit: — Terr. labour., 376-23-65; en 5 class., ival. à 4, 8, 13, 18 et 25 f. — Avenues, jardins, pépin., them., 8-98-60; à 25 et 35 f. — Prés, 93-08-00; à 13, 18, 25, 40 et 50 f. — Pâtures et pâtis, 30-46-10; à 10 et 18 f. — B. taillis, broussailles, 39-50-70; à 6, 8, 11 et 15 f. — Brayères, 2-26-00; à 5 f. — Douves, 0-03-80; à 25 f. — Mares, 140-70; à 8 f. — Sol des propriét. bât., 5-35-15; à 25 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., 0-19-00. — Chemins, 14-24-40. — Cours d'eau, 1-64-00. — 81 Maisons, en 8 class., à 3, 4, 6, 10, 15, 20, 25 et 30 f.—3 Moulins à eau: 2 à chama 100 f., et 1 à 200 f.

REVERU imposable, 10,582 f. 31 c.

CONTRIB. Fonc., 2,089 f.; personn. et mobil., 174 f.; port. et fen., 44 f.; 3 patentés: dr. fixe, 14 f.; dr. proport., 26 f.; total, 2,347 f. — Perception de Saint-

Aignan.

AGRIC. Superficie argilo-calcaire et argilo-sablonneuse, memencée en céréales, savoir : orge, méteil, de chaque, hect.; froment, avoine, de chaq., 32; seigle, 5; ne produis. pas au-delà de 4 pour 1, le froment, le méteil et lavoine; 5, le seigle et l'orge. En outre, pomm. de terre, 15 h.; prair. artific., en trèfle, 21; chanvre, 9; prés médiocres, bois, comme au cadastrement; arbres à fruits. In très-petit nombre d'élèves de chevaux, une moyenne quantité de chèvres et de moutons, beaucoup plus de porcs surtout de l'espèce bovine. — Assolem. quadriennal; sermes, 30 bordages; 12 charrues. — Commerce agricole consistant en grains, dont il n'y a point d'exportat. Itelle, si ce n'est de l'avoine; en graine de trèfle, chanvre et fil, bois, cidre et fruits; chevaux, peu; bestiaux,

laine, menues denrées. = Fréquentation des 1 Bonnétable.

INDUSTR. Aucune autre que l'agriculture.

ROUT. ET CHEM. La route royale n' 138 bis, Mortagne, passe seule à proximité de la coll'est. = Le chemin de grande communication Courgains à la route royale n° 23, la traverse; de Silé à Authon (Eure-et-Loire), passe à sa au sud. = Chem. vicin. classés: = 1° de Jauzé roux; passe au nord du bourg; longueur sur la 3,500 mètr., dont 60 m. en commun avec Bons 300 m. avec Rouperroux.— 2° de Courcival à B passe à 150 m. à l'est du bourg, 3,400 m. = 3° la ligne de grande communication de Bonnéta rolles (grand chemin n° 7, probablement), 150

LIEUX REMARQ. Aucun comme habitation; noms: les Rues; la Bouqueterie; les Hayes, le

doux, Guézeno, l'Angelerie, Mitron, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école prima cons. Bureau de poste aux lettres, à Bonnétable.

TERTRE-BLANC (LE), fief situé au Lua pendant du marquisat de ce nom (11-658).

TERTRE DES RUES DE BEAUGÉ, siti Pavin-des-Champs. Voir cet article.

TESNIÈRES, TENIÈRES, nom d'une ferme a mune de la Quinte, à 3 kilom. au S. du bourg, d de laquelle, a été trouvé, le 9 février1837, en le un pot en terre grise, entrelacé dans les racinabre, contenant 275 médailles romaines, en granbronze, la plupart empilées et liées entre elles, a rouleaux, au moyen de l'oxide ou patine dont e recouvertes.

A vingt pas du point où ces médailles étaient MM. Fréd. Piel et Tendron, de Coulans, ont o vestiges bien apparents d'une voie romaine, dé trée précédemment sur d'autres points, et qui celle qui, d'Alauna, Alonnes, conduisait à N Jublains, en passant sur les terres de la Masseri à la chapelle de Gibron, en Chauffour; au bois de à celui de Tesnières, d'où elle se rendait au « Vieux-Lavardin, en passant au Mortier, sur la 108), etc. La partie de cette voie, observée près res, se compose d'un stratumen en grosses pier recouvert d'un second lit ou ruderatio, formé

antiques; de 0 m. 16 c. d'épaisseur, dans lequel se trouvent de nombreux fragments de briques à rebords, et de tessons

de poteries grossières.

Sur plusieurs points environnants, il a été découvert, vers la même époque, une assez grande quantité de morceaux de poteries rouges, ornées de dessins et figures, de poteries jaunes, grises, noires, etc. Il est à remarquer, qu'on trouve les noms de Rome et de Romairie, portés par des fermes situées tout auprès de la voie et des divers restes d'antiquités dont nous venons de parler.

Voici la description, due à l'obligeance de M. Fréd. Piel, de celles des médailles de Tesnières, qu'il a été possible de

déchiffrer.

bq. J.-C.
117-138. 1. Tête laurée d'Adrien; lég.: HADRIANYS AVG. COS. III; Revers
fruste; exergue: s. C.

2. Même tête; lég.: HADRIANYS AVGVSTVS; Rev.: une semme debout, tenant d'une main une corne d'abondance, ayant à ses côtés deux enfants, dont l'un tenant une palme; lég.:

HILARITAS; ex.: COS. III.

138-161. 1. Tête laurée d'Antonin-le-Pieux; lég.: Antoninvs avg. pivs pp.;

Revers: Femme tenant une haste d'une main, de l'autre un
globe; lég.: TR. P. X COS. IIII; exerg.: s. C.

2. Même face; lég.: ANTONINYS AVG. PP TRE COS IIII; Rev. fruste.
3. Même face; lég.: ANTONINYS AVG. PIVS PP.; Rev.: Une Victoire allée, la main droite étendue; lég.: cos. III.; ex.: s.c.

4. Même face; lég. :..... HADR. ANTOHINYS AVG. PP.; Rev.: Une femme assise sur une espèce de bergère, tenant un globe dans sa main droite; derrière elle, une petite Victoire allée, qui lui pose une couronne sur la tête; lég.: cos iiii.

5. Même face; lég.: ANTONINVS AVG. PIVS PP. TR. P. XIII; Rev.: Femme debout, tenant de la main droite une corne d'abondance, de la gauche une balance; lég.: cos...; ex.: s. c.

6. Même face; leg.: ANTONINVS AVG. PIVS PP.; Rev.: Femme debout, couronnée de lauriers, tenant une haste d'une main; lég.: TR. P. XXI COS. III; ex.: 8. C.

7. Même face; lėg. IMP. CAES TIT. ARL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS; Rev.: Femme ayant la tête casquée, un bras appuyé sur un bouclier, et tenant une haste de l'autre main; lèg.: TR. COS.

ni ; ex. : ROMA S. C.

8. Même face; lég.: ANTONINVS AVG. PIVS TR P. X. COS. III; Rev.: Femme debout, tenant d'une main une corne d'abondance; lég.: fruste.

Tête de Faustine mère, femme d'Antonin; lég. : DIVA FAVS-TINA; Rev. : Femme assise, relevant un pan de sa tunique;

leg.: fruste, moins les lettres s. c.

161-170. 1. Tête laurée de Marc-Aurèle; lég.: m. avrel. antoninvs; Rev.:

Les deux empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus, se tenant
la main en signe d'union; lég.: concord. avgvstor. Tr.

p. x; ex.: cos 11—5 C.

2. Même face; lég. : IMP. M. ANTONINYS AVG. TR. P. XV; Rev. : Femme tenant d'une main une petite Victoire, et de l'au-

tre, um insigne militaire; lég.: FIDES EXER...; ex 3. Même face; lég.: m. ANTONINVS ARMENIACVS; Re rier debout, s'appuyant sur une lance, et tenar de l'autre main; lég.: TR. P. XVIII, le reste frus

4. Même face; lég. : M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV couronne de laurier, entourant l'inscript. : Pl

LES-Cos. 111.-s. c., en quatre lignes.

5. Même face; lég.: AVRELIVS CAESAR ANTONIRVS AVG. Un guerrier casqué, s'appuyant sur sa lance, e sa main droite un objet fruste; lég.: TR. POT.. suivante, partagée par ce guerrier: VIN-TVS F..

6. Même face, dont la tête et la légende sont fruste Victoire ailée, appuyée sur un bouclier suspe bre, sur lequel est écrit: vic. PAR (Victoria Pa fruste.

7. Même face; lég.: w. Antoninvs Avg.; Rev.: Gue

repos sur sa lance; leg. : TR. P. VII cos.

8. Même face; lég.: m. Antoxinus aug. Tr. p. 1
Femme debout, appuyée sur une haste, tenan
droite une patère, qu'elle présente à un serpent
autel; lég.: salus aug. cos iii. — 3 exemplaire

9. Même face; leg.: M. AVREL. ANTONINVS AVG. IMP. C.

fruste. — 2 ex.

10. Même face, non couronnée; lég.: AVRELIVS CAUNCE, Rev.: rendu fruste par la couverte, ou par 168-175. 1. Tête de Faustine jeune, femme de Marc-Aurèle TINA AVGYSTA; Rev.: Une femme debout, s'app

main sur une haste, tenant de l'autre une paté à son côté, au-dessous de la patère; lég. frust

2. Même face; lég.: FAVSTINA AVGVSTA; Rev.: Unibout, tenant un petit enfant sur chaque bras, enfants à ses côtés; lég.: FECVND. AVGVSTAE; ex.:

3. Même tête, cheveux liés derrière; lég.: FAVS: AVG.; Rev.: Femme debout, tenant de la mair

patère; lèg. . fruste; ex. : s. c.

4. Même tête; lég.: FAYSTINA AYGYSTA; Rev.: L'imp sise dans une chaise, tenant de sa main droite au-dessus d'un autel d'où sort un serpent; lég

GUSTA; ex. : 8. C.

161-180. 1. Tête laurée de Lucius Verus, gendre et collègu Aurèle; lég.: IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG.; Re empereurs, se tenant par la main; lég.: concor TR. P. II; ex.: cos. II.-s. c. — C'est la contre-par n° 1, de Marc-Aurèle.

2. Même face; lég.: AVREL. VERYS AVG.; Rev.: Un gu casquée, tenant sa lance d'une main, de l'autre de massue, appuyée sur son épaule; lég.: .... cos

3. Même face; lég.: L. VERVS AVG....; Rev.: Une Vitenant une palme d'une main, l'autre posée sur ususpendu à un tronc d'arbre, sur lequel est écrit lég. rendue fruste, par l'oxidation; ex.: s.c.-lement la contre-partie de celle n° 6, de Marc-Au

161-180. 1. Tête de Lucille, fille de Marc-Aurèle et semme, lég.: LYCILLAE AVGYSTAE; Rev.: Femme tenant une corne d'abondance; de l'autre, les branches lég. truste.

2. Même face; lég.: LYCILLAR AVG.; Rev.: Femme debout, offrant un sacritice sur un autel, sur lequel du seu est allumé; lég.: PIETAS AVG.; ex.: 8. C.

3. Même face; lég.: LYCILLA AVGVSTA; Rev.: Femme assise, tenant une patère de la main droite, et de la gauche-une haste:

sans légende; ex.: s. c.

180-193. 1. Tête laurée de Commode, sans légende; Rev. : Une femme assise, tenant d'une main une corne d'abondance, de l'autre, une ancre; sans légende également; ex. : For. RED. — s. c.

2. Même face; lég.: m. commons ant. p. Felix avg.; Rev.: Une Victoire allée, écrivant sur un bouclier, suspendu au tronc d'un pin; lég.: ..... cos. v. p. p.—L'inscription sur le bouclier paraît être va. da.?

3. Même face ; leg. : M. COMMODYS FELIX AVG. ; Rev. fruste.

180-193. Tête de Crispine, femme de Commode; lég. : CRISPINA AV-GVSTA; Rev.: Femme assise, s'appuyant d'une main sur une haste, tenant de l'autre une Victoire; lég. fruste; ex.: s. c.

223-237. 1. Tête laurée d'Alexandre Sévère, sigure jeune; lég. : IMP.

ALEXANDER PIVS AVG.; Rev.: Femme debout, tenant d'une
main une corne d'abondance, de l'autre, deux épis de blé;

lég.: providentia avg.; ex.: 8. c.

2. Même tête, les cheveux en bandeau sur le devant, buste drapé; lég.: IMP. CARS. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG. Rev.: L'Empereur debout, en tunique longue, tenant de chaque main un insigne militaire; lég.: FIDES MILITYM.—La mieux conservée de cette collection, dont un grand nombre étaient frustes.

Tête laurée de Gordien; lég.: IMP. CORDIANVS PIVS FEL. AVG.; Rev.: L'empereur la tête ceinte de lauriers, tenant d'une main un javelot, de l'autre un globe; lég.: P. M. TR. P. V. COS. II. P. P.; ex.: S. C.

THÉBERT (LE), commune de Fay, dont il est parlé à cet art., était l'habitation du chapelain de la seigneurie de Brossin, située même commune. Cette maison fut acquise, dans le cours de la révolution, par le dernier titulaire de cette chapellenie, M. Commandeur, et revendue par lui, à Mme Crépon-Latour, qui la réunit à sa terre de la Livau-dière (v. l'art. FAY, II-286).

THEILLAIS, TEILLAIS, que nous regrettons d'avoir omis sous cette dernière rubrique; nom d'un bouquet de bois, situé à peu de distance à l'ouest de la ville du Mans, faisant autrefois partie de la forêt dans laquelle Charles VI tomba en démence. Voir l'art. FORÊT DU MANS, 11-455.

THEILLÉ; voyez Tellé.

THELIGNI, Y; TÉLIGNI, Y. É; Teligniacum, Thelimeium; comm. du Fertois (v. 11-336, 338 et la Carte), du
cant. et à 10 k. 1/2 E. de la Ferté-Bernard; de l'arrond. et
à 37 k. S. E. de Mamers; à 48 k. E. N. E. du Mans; jadis,
du doyenné de la Ferté-Bernard, de l'archid. de Montfort-

le-Rotrou, du dioc. du Mans, des élect. du Mans et de

Mortagne, au Perche.—Dist. lég.: 13, 44 et 57 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N. et au N. E., par Ceton et par S.-Bomer (Eure-et-Loir); au S., par Grès; à l'O., par Courgenard et par Cormes; cette comm. a la forme d'un octogone fort irrégulier, pouvant se rapporter à une espèce de triangle, à côtés inégaux, se présentant au N. E., au S. S. E. et à l'O.; les diamètres, centraux de sa superficie, étant de 5 k. du N. au S., contre 4 k. de l'E. à l'O. Le bourg, situé à 1 k. seulement des limites N. E. et E., les plus rapprochées, forme une sorte de petite place, autour des côtes S. et O. de l'église et du cimetière, d'où une rue se dirige au S., et une autre, partant de celle-ci, vers l'O., jusqu'aux carrières de pierres de taille, dont il sera parlé plus loin. Belle église gothique, du 15° au 16° siècles, voûtée en pierre, dans laquelle se trouvent deux autels latéraux. ornés de nombreuses scupltures du 18º siècle; à clocher en flèche. Cimetière entourant l'église, clos de murs, les uns élevés, les autres à hauteur d'appui seulement. On remarque près de l'église, l'ancien presbytère, avec tourelles.

Popul. Cette paroisse comptait 72 feux, dépendants de l'élection du Mans, et 42, de celle de Mortagne, au Perche; total, 114. En 1804, sa population était évaluée à 180 feax et à 800 habitants. Elle était de 197 f. et de 845 h., selon le recensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 193f., compren. 406 indiv. mâl., 423 fem., total, 829; dont 175 dans le bourg, et dans les ham., savoir : de la Menantière, de la Charmois, de la Borde-Micherie, de la Grande-Goberdière, 36, 32, 31 et 27; du Grand-Maingaude, des Speaux,

de la Bidorière, chac. 21 à 22.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 56 ; naiss., 242; déc., 226. — De 1813 à 1822: mar., 75; naiss., 262; déc., 158. — De 1823 à 1832: mar., 54; naiss., 237; déc., 143.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de S. Jacques le Majeur, d'après le Pouillé diocésain, dans laquelle la Ste Vierge est honorée, comme seconde patrone. Assemblée le dimanche le plus voisin du 27 juillet, fête de l'apôtre fils de Zébédée. — La cure, dont le Pouillé n'indique pas le revenu, valait 700 l., selon Lepaige. Elle était à la présentation du seigneur de paroisse.

En 1235, le chapitre de la collégiale de S.-Nicolas de Montmirail (v. cet art.), cède à celui du Mans, toutes les dimes qu'il possédait dans la paroisse de Théligny; et, en 1238, Geoffroi de Chauvigny, seign. de paroisse (v. ci-

après, HIST. PÉOD.), vend au même chapitre, pour 10 l. tournois, ce qui lui appartenait dans la même dîme. En 1789, le chapitre du Mans possédait, dans ladite paroisse, outre la dime, affermée 1,550 l., le lieu de la Cordelière, produis. également 1,550 l. de revenu, et celui de la Batelerie, valant 300 l., total, 3,400 l.

Sivant le censif de l'abbaye de S.-Calais, dressé en 1391, l'abbé de ce monastère, avait XII s. sur la dime de Théligny, dont l'argentier du chapitre du Mans devait lui tenir compte, le jour du Cène de la cathédrale, sur les XXX s. mansais, que ledit abbé était tenu à lui faire, ledit

jour.

M. André Goutart, curé de Théligny, assiste à l'assemblée des trois ordres de la province du Grand-Perche, tenue à l'abbaye de S.-Denis de Nogent-le-Rotrou, le 23 juill. 1558, pour l'examen et la publication de la Coutume

de cette province.

HIST. PROD. La seigneurie de paroisse était annexée, depuis longtemps, à la baronnie de Montmirail, dont les seigneurs l'avaient acquise. Elle était possédée, dans la Première moîtié du 16° siècle, et même avant, probablement, par la maison de Laval. Claude, 2° fils de René de Laval, seigneur de Bois-Dauphin (v. l'art. PRÉCIGNÉ), l'obtint en partage, au milieu de ce siècle. Il est à présumer que cette terre passa à cette famille, par le mariage, dans la Première moitié du 15° siècle, de Catherine de Laval, avec Gui de Chauvigny, seigneur de Châteauroux. Catherine était issue de Anne de Laval, fille de Gui XII, seign. de Kergolai, qui avait épousé Jeanne de Montfort, lequel prit le nom et les armes de Laval, sous le titre de Gui XIII, et fut chef de la 3° race de Laval.

Le seigneur de Fontenay, écuyer, à Théligny, taxé au rôle de l'arrière-ban de 1675, était-il seigneur de cette pa-

Poisse? C'est ce que nous ignorons.

S.-Marin, ferme avec tourelle, située en Théligny, nous Paraît avoir été un ancien fief et bénéfice ecclésiastique.

La paroisse de Théligny, relevait du bailliage de la châtellenie de Ceton, pour ce qui en dépendait du Perche et de l'élection de Mortagne, dans la généralité d'Alençon, lequel bailliage reportait au siège de Bélesme; de celle de la baronnie de Montmirail, pour le surplus. Reportait-elle en appel, au siège de Janville, pour ce surplus, comme le faisait la baronnie de Montmirail? Nous pensons qu'elle devait, au contraire, ressortir au siège présidial du Mans.

Quoiqu'il en soit, cette paroisse était comprise dans la

circonscription du grenier à sel d'Authon, au Perche-Gouet

(Eure-et-Loir).

Le 23 juill. 1558, les manants et habitants de Théligny représentés par Ambroise Maurice, assistent à l'assemblés des états de la province du Grand-Perche, pour l'exame de la coutume de cette province. Il est bien entendu, qu'il ne s'agit ici, que de ceux faisant partie des 42 feux de l'élection de Mortagne, régis par cette coutume.

Hist. Civ. Une maladrerie ou léproserie, dont les biens avaient été réunis à la cure, existait anciennement sur la

paroisse de Théligny.

Ecole primaire de garçons, entretenue au moyen d'une allocation annuelle de 280 f., dont 80 f. pour loyer du lo-

cal; fréquentée par 15 à 20 enfants.

Hydrogr. Le territoire de Théligny, est traversé du N. au S., par le plus septentrional des deux cours d'eau provenant des sources de la Braye, et qui forment cette petite rivière (v. son art.). Le ruiss. de Courtiou, venant de Ceton, traverse du N. O. à l'E., la partie nord de cette commune.—Grand-Moulin et moul. de Pontouin, à blé, sur la Braye.

Géol. Sol inégal et couvert, sur lequel on remarque le Mont-Avit, au N. E., les buttes de la Poupaudière, au S. E. Terrain secondaire, offrant le calcaire jurassique compact, exploité comme pierre de taille et pierre à chaux, dans la partie centrale et nord; le grèz vert et l'argile à nodules siliceux, dans la partie sud; de la marne grise, sur

différents points.

CADASTR. Surface de 1,460 hect. 29 ar. 18 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 1,198-11-60; en 5 class., éval. à 7, 14, 23, 34 et 41 f. — Jard., pépin., vergers, 17-77-16; à 41 et 54 f.—Près et pâtures, 122-24-29; à 9, 15, 30, 54 et 66 f. — Pâtis, 0-76-20; à 2 f. — B. futaie, taillis, broussils, broussailles, aulnaies, 56-00-90; à 4 f. 50 c., 9, 12 et 15 f. — Pinières, 6-49-85; à 10 f. 50 c.—Landes, 15-90-70; à 4 f. 50 c. et 9 f.—Ravins, 0-40-60; à 1 f.—Mares, 0-24-90; à 1 f. — Sol des propriét. bât., 12-86-68; en masse, 527 f. 54 c. Obj. non impos.: Rout. et chem., 27-60-80. — Cours d'eau, 1-84-50. — 181 Maisons, en 8 class. 32 à 4 f., 82 à 10 f., 40 à 15 f., 17 à 18 f., 13 à 24 f., 4 a 22 f., 1 à 48 f., 1 à 60 f. — 2 Moulins, ensemble, 380 f.

REVENU imposable: { Propr. non bâties, 35,066 f. 32 c. } 37,812 f. 32 c-

CONTRIB. Fonc., 4,406 f.; personn. et mobil., 352 f. port. et fen., 132 f.; 15 patentés : dr. fixe, 65 f.; dr. proport., 32 f.; total, 4,987 f. — Perception de Courgenar

AGRICULT. Superficie argilo-calcaire, argilo-sablonnouse et caillouteuse; ensemencée en céreales, savoir : orge, 210 bect.; froment, 155; méteil, 115; seigle, 30; avoine, 8; produisant 3 pour 1 seulement, le seigle; 4 à 5, le mésil et l'avoine; 6 à 7 le froment; 8 l'orge. Autres produits: ommes de terre, 10 h.; prair. artif., en trèfle et sainfoin, 3; chanvre, 10; prés naturels, bois. comme au cadastreent; bois des haies et chaintres, 65 h.; arbres à fruits ondants. Un assez petit nombre d'élèves, des races bone et caprine; beaucoup plus, proportionnellement, de les chevaline, porcine et ovine surtout. Nul cultivateur 1 Théligny, néanmoins, n'obtient d'être nommé, dans les ncours agricoles. = 4 Fermes principales, 30 moyennes, gros bordages et davantage de petits; 53 charrues. mmerce agricole consistant en grains, dont il y a exportion réelle, d'un tiers environ; en graine de trèfle, chane et fil, fruits et cidre; chevaux, bestiaux de toute sorte, ine, menues denrées. = Fréquentation des marchés de la rté, de Montmirail, d'Authon (Eure-et-Loir).

INDUSTR. Extraction de la pierre à bâtir. Petite fabrique siamoises, ou toiles fil et coton. Un certain nombre de urnaliers vont travailler aux récoltes, en Beauce; aux ndages, dans le Blaisois et l'Orléanais.

Rout. et chem. Ce territoire était complètement dépourvu voies d'exploitation, avant la loi du 21 mai 1836. Peu stant actuellement du chemin de grande vicinalité nº 3, : Connerré à Montmirail et à Châteaudun, il est traversé r celui nº 6, de Sillé-le-Guillaume à Authon, auquel endra se rattacher celui nº 25, de Vibraye à la même deslation. = Chem. vicin. classés: — 1º de Cormes à S.mer (Eure-et-Loir); commence au bois de la Ligerie, f. x Jamers (c'est le nº 3 ci-dessus); long. sur la commune, 000 m. — 2º de Greez à Ceton (Orne); comm. près la tite-Motte, passe au bourg, f. à la Gadelière, 5,000 m. · 3º de Courgenard à S.-Ulphace; c. à la Piégerie, f. au ié de la Rosaie, 1,500 m. — 4º all. à Authon; part du ourg, f. au champ de la Grande-Fouillerie, 1,500 m. -'all. à S.-Ulphace; même point de départ, f. à la Pouparère, 1,300 m.

LIEUX REMARQ. Aucun comme habitation. Sous le rapport 3 noms: la Cordelière; les Speaux; la Gadelière, la Charois, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garms; un débit de tabac. Une compagnie isolée de la garde nationale, effect. 68 h. Bureau de poste aux lettres, à la

Ferté-Bernard.

THELOCHÉ, TELOCHÉ, THELOCHÉ-EN-BELIN; Thelocheium, Tholochium (G. Ménage), Talipiacus (Baluze); de taleo, as, are, tailler, couper, à cause de la pierre de taille qu'on y exploitait; ou bien, de telum, i, parce qu'on y aurait fabriqué des armes de trait, telles que dards, flèches, javelots; ou, enfin, de telonium, i, impôt, taille, parce qu'un bureau, pour la recette des impôts, y aurait été établi du temps des Romains? Comm. du Belinois (v. 1-145 et la Carte), du cant. et à 6 k. 1/2 N. d'Ecommoi; de l'arrond. et à 14 k. S. 1/8°-E. du Mans; jadis, du doyenné d'Oizi, de l'archid. et de l'élect. de Château-du-Loir, du dioc. de

Mans. — Dist. lég.: 7 et 17 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Ruaudin; à l'E., par Brettes et par S.-Mars-d'Outillé; au S., par Ecommoi; à l'O., par Laigné et par Mulsanne; la surface de cette commune, forme une espèce de carré long, rétreci vers ses extrémités, en forme de bouclier, s'étend. du N. au S., sur un diam. de près de 8 k., contre une largeur d'E. à O., qui varie de 2 k., aux extrémités, à 4 k., dans la partie centrale. Le bourg, situé vers le centre du diam. longitudinal, mais à 1,1 h. seulem. de la limite occident. la plus rapprochée, se compose de trois rangées de maisons, entourant l'église au N., à l'O. et au S., et d'une rue, partant de l'angle N. O. de cette sorte de place, et s'étendant dans la direction du nord Eglise la plus belle de toutes celles du Belinois, du style gothique primitif, avec une fort large nef; à clocher et flèche hexagonale. La partie de l'ancien cimetière, qui l'entourait au sud, forme une petite promenade, plantée en tilleuls. Le nouveau cimetière, hors et au nord du bourg, clos de haies seulement. On remarque, entre plusieurs make sons du bourg, assez jolies, celle de M. Chevalier, la plus importante, appelée la Grande-Maison, de construction moderne, avec un joli jardin planté d'allées.

POPUL. Portée à 216 feux, sur les états de l'élection; on comptait 306 et 1,302 habit., en 1804; 334 et 1,450 h., selon le récensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, 360 feux, compren. 756 indiv. mâl., 808 fem., total, 1,564; dont 261 dans le bourg; 39, 34 et 32, aux ham. des Chouannaies, des Basses et Hautes-Perrières et des Ricordaines; 28, 26, 25 et 24, à ceux de la Besnardière, de la Rousière, de la Fuie-Garnier et de la Robinière; de 23 à 20, aux ham. de la Boirie, de la Petite-Huberdière, de la Marre, du Gué, des Cabestans, des Thuaux, de la Charrière et du Grand-Posset.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusivem. : mar., 128; aiss., 441; déc., 386.—De 1813 à 1822 : mar., 141; naiss., 40; déc., 310. — De 1823 à 1832 : mar., 145; naiss., 421; éc., 318.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée aux apôtres S. Pierre et S. aul. Deux assemblées: la 1<sup>re</sup> tenant, de temps immémorial, mardi de Pâques, conservée audit jour, par arrêté du mars 1815, qui fixe la seconde au dimanche le plus roche du 29 juin, fête des deux saints patrons. On célèbre usi solennellement, dans cette église, le 7 mai, la fête de

Cénery, à qui un autel est dédié.

La cure, dont le Pouillé n'indique pas le revenu, que Lenige porte à 500 l. seulement, était à la présent. de l'abbé le la Couture du Mans, ainsi que le prieuré, que Lepaige lestime qu'à 350 l., mais dont le revenu, consist. dans la lime de toute la paroisse, une ferme et des rentes en blé, 'élevait à 600 l., selon le Pouillé. Dom. Jos. Futaine, der-

uer titulaire, en 1758 et 1760.

Autres fondations : la chapelle de N.-D. de l'Epine, située 1,2 h. à l'O. de l'église, fond. le 24 janv. 1634, par Per-Lefèvre, Ve P. de Breslet, seigneur de Posset; chargée un ordinaire et demi de messe. Cette chapelle, très frépentée, et dans laquelle la messe est souvent célébrée, connue d'être un lieu, auquel les habitants de la contrée, pormune grande dévotion. 2° celle du château de S.-Gervain (sic, Pouillé), située à 1,2 h. à l'O. du bourg, et tout rès au S. E. du château du Rancher, f. le 7 sept. 1682, par lagdel. Colbier, Ve de L. Brûlard, seign. de Broussin, lavelle lègue à cet effet 66 l. de rente, dont 25 l. pour l'enetien d'une lampe; était chargée d'une messe par semaine. On lit dans Baluze (Miscellan.), que l'évêque S. Aldric, 32-856, établit un monastère à Teloché sur le Rhône, dans le anton d'Oizé: Talipiacus, super Rodanum, in condita Ausuccensi; qu'il la dédia à S. Pierre et à S. Paul, et qu'il y laça des moines de l'abbaye de S.-Calais. Ce monastère, oit être l'origine d'un premier prieuré qui, dévasté et déenplé plus tard, aurait été rétabli et repeuplé, par des reli-Jeux du monastère de la Couture.

Sous le pontificat de l'év. Guill. de Passavent, 1142-1186, millaume de Sablé, clerc, Agathe, sa mère, Guillaume, et l'ierre, ses frères, fils et femme d'Albéric de Sablé (111-743), lonnent au prieuré de S.-Martin du Mans (v-420), la dime

lu'ils possèdent à Theloché.

En l'an 1210, selon une charte dressée par l'official du Mans Cantorius, Hibert ou Hébert de Theloché, prêtre, re-

connaît que l'abbaye de S.-Vincent du Mans, a droit à deux part du trait de la dime et des pailles, duas partes tractes, dans la paroisse de S.-Pierre de Theloché, dans la métaire de Gui de Sarcé, dans une certaine portion de terre à Bray, dans le fief d'Olivier de Curthursam, dans la métairie de Hafort de Chavreria, et dans la pièce de terre, in occident terræ, de Garnier du Pin, qu'il tenait de Philippe Hay.

Une ordonn. royale, du 7 févr. 1836, autorise l'acceptation de la donation faite à la fabrique de Theloché, d'une

somme de 1,048f., par M. Gauvain-Durancher.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse de Theloché, état un membre du comté de Belin, annexé à ce comté. Nous avons cité à cet art. (1-147), les ordres donnés au sire de Belin, par le comte d'Anjou et du Maine, dans la seconde moitié du 14° siècle, à l'occasion des courses des Anglais dans la province, d'appeler et contraindre les habitants de Theloché, et autres paroisses du Belinois, de faire guet, reguet, garde, défense et réparations au fort de Belin.

Il est prohable que les deux Guillaume et Pierre de Sablé, ainsi qu'Agathe leur mère, que nous venons de voir donner au prieuré de S.-Martin du Mans, vers le milieu du 15 siècle, les dimes qu'ils possédaient à Theloché, possédaient, soit le fief seigneurial, soit quelque autre dans cette paroisse. Peut-être ces dimes appartenaient-elles, à Agathe,

de son chef.

Les autres terres nobles et fiefs de cette paroisse, étaient: 1° celui du *Prieuré*.

2º le Rancher, terre considérable autrefois et bien composée, possédée, successivement, par les familles de Booju, de Longueuil, de Broussin (dont L. de Brûlard, cité plus haut, à l'HIST. ECCLÉS.), de Roquépine, de Tressan, et, enfin, par celle de Gauvain, qui la possède actuellement, et ajoute son nom, celui de cette terre. Située à 1,2 h. S. du bourg, a terre du Rancher, dont le château n'a rien de remarquable, possède un beau moulin; un fourneau à chaux, dont les produits sont estimés, y a été établi. Elle étaitcomposés, jadis, de beaux domaines et de fiefs étendus, relevant de la seigneurie de Belin. Le château, qui n'a rien de remarquable dans sa construction, contient, dans son intérieur, de très-grands appartements; à son extérieur, une chapelle et des communs spacieux, des jardins, promenades et autres dehors, qui exigaient un entretien onéreux, pour en soutenir l'agrément. Cette terre ayant été partagée, entre les enfants du dernier propriétaire, un seul domaine s'est trouvé attaché au chef-lieu, ce qui a forcé le possesseur de ce lot, l'ainé

Dnes Gauvain, à utiliser ces beaux dehors, en consertoutefois deux grandes avenues bien plantées, dont e, au nord, conduit vers le bourg; l'autre, au couchant, la grande route du Mans à Tours. Louis Claude Gauvain, m. du Rancher, assiste à l'assemblée de la noblesse Maine, en 1789, pour lui, et par représentation de la ne Ve Gauvain sa mère. Portait : d'azur, à l'étoile d'or, montée d'une bisse de même, posée en fasce; coupé gueules, à 3 roses ou quintefeuilles d'or, 2 et 1. — On it, sans pouvoir l'affirmer, que la maison appelée Cour Rancher, située au Mans, rue S.—Dominique, a été le le juridiction de cette seigneurie (voir 11-145).

Posset, autre fief, possédé, antérieurement à 1634, me on l'a vu à l'HIST. ECCLÉS., par P. de Breslet, seigneur lit lieu : en 1668, par Claude de Breslet, son fils, écuyer.

lit lieu; en 1668, par Claude de Breslet, son fils, écuyer, péreur de la terre de la Ferrière, en Brettes (v. cet art. 16), taxé, lui ou bien Perrine Lefèvre, sa mère, à un mous-zaire, au rôle de l'arrière-ban de 1639, et, lui-même, à mi de 1689. La terre de Posset, à 2,2 h. N. E, du clocher, peu d'importance autrefois et relevant aussi de la sei-zie de Belin, est devenue une habitation agréable, par embellissements qu'y a faits le dernier propriétaire, feu

Coindon père, du Mans.

• Tihou, près et au S. E. du bourg. — 5° Chères. Jean se, écuyer, Sr de Chères, de qui Cl. de Breslet acquit la o de la Ferrière (11-226), était-il soigneur du lieu de Chèen Theloché, ou du fief du même nom, situé en Saé-l'Evêque? Il serait très-possible, que tout ce que s avons dit de cette famille, à ce dernier art. (v-69), se rapporter à la terre de Chères, en Theloché, s'il est , comme on l'assure, que la famille Crespin, à qui apenait le fief de Chères, en Savigné, dès 1602, n'ait pas é de le posséder depuis. Chères n'est plus qu'une ferme ard'hui, située à 2,2 h. au S. S. O. du clocher. — 6º zé, à 2 k. N. du même, n'est-il point ce fief possédé par de Sarcé, dont il est question dans la charte de l'an ), rapportée plus haut? — 7º le Loridier, à 1,4 h. N. locher, petite terre possédée, pendant plus de quatre les, par la famille d'Oisseau, éteinte depuis peu de temps. Enfin, le fief de Pezé, en Yvré-le-Pôlin (v. cet art.), artenant à l'abbaye de la Couture du Mans, s'étendait la paroisse de Theloché.

ette paroisse relevait, en majeure partie, de la juridicdu comté de Belin, établie à Ponthibault (1-149), d'où allait, en appel, au siège royal de la baronnie du Château-du-Loir, et, pour ce qui dépendait du fief du Prieuré et de celui de Pezé, à la prévôté de l'abbaye de la Couture, d'où elle reportait au siège présidial du Mans. Elle a été la résidence d'un notaire, jusqu'au décès du dernier titulaire, en 1825.

La paroisse de Theloché était comprise, dans le ressort du grenier à sel du Mans.

HIST. CIV. Par son testament, du 7 sept. 1682, Magdel. Colbier, ou Colbert, Ve L. Bruslart, légue une rente de 141 l., dont 66 l. pour la fondat., mentionnée plus haut, de la chapelle de S.-Germain, et 75 l., pour une école de garçons, dont le vicaire était chargé.—Ecole primaire actuele de garçons, entretenue an moyen d'une allocation au budget communal, de 270 f., dont 70 f. pour le loyer du local.

En 1833, M<sup>lle</sup> Gauvain, propriétaire de la terre du Racher, établit deux sœurs de charité dans la commune, pour donner des soins aux malades, et faire l'école aux jeuns filles. Cette espèce de maison de charité, non autorisée légalement, est soutenue par la charité publique, au moya d'une allocation communale de 400 f., et par le produit du retributions des élèves payants; l'école est fréquentée, par 40 jeunes filles environ.

HISTOR. Dans la nuit du 19 au 20 pluv. an III (7 à 8 févr. 1795), un détachement de volontaires de l'armée du Nord, en garnison au Mans, se porte à Theloché, y cerne une maison où se trouvait un rassemblement de chouans, dont plusieurs sont tués et blessés, et sept autres, dont un chef, pris et amenés dans les prisons du Mans.

Hydrogr. La petite riv. de Rhône (v. son art.), come le territoire, de l'E. S. E. à l'O. N. O., en passant prèse au S. O. du bourg; le ruiss. de Pontvillain, ou de Charbonneau, en traverse la partie nord, presque parallèlement Rhône, pour aller confluer dans celui-ci, au sud du bourg de Mulsanne; enfin, celui d'Erip (v. ce mot), traverse l'angle S. O. de son extrémité méridionale, sur 1 k. 1/2 de traje seulement. — Moulins: du Rancher, du Gué, de la Fosse, sur le Rhône; de Coudreau, sur le Pontvillain; de la Gonverie, sur l'Erip; tous à blé.—Etang de Chères, de 5 h. 1/4, empoissonné en carpes, qui y peuplent beaucoup.

GÉOL. Sol passablement uni et couvert, où se trouvest plusieurs bouquets de bois, dont partie de ceux de la Rochère, en Mulsanne, des Chouasnais et de la Ferrière, en Brettes, de la Fontaine, en S.-Mars-d'Outillé, et, en entier, ceux de Posset et du Rancher. Terrain secondaire in

sérieur, offrant le calcaire jurassique, recouvert par des

sables d'alluvion, sur quelques points.

Plant. rar. Alisma repens, LAMK.; Littorella lacustris, un.; Lolium ambiguum, n..., var. Ramosum; Samolus Vaberandi, LIN.; Scirpus ovatus, RUTH.; la troisième, dans le champ de la Fuie, du lieu de Chères; les autres, dans l'étang de Chères. (Fl. du Maine.)==Filago arvensis, LIN. (J.-R. P.) CADASTR. Superficie totale de 2,286 hect. 81 ares, se subdivis. de cette manière : — Terr. labour., 1,406-61-73; ea5 class., éval., à 6 f., 13 f. 60 c., 25, 39 et 50 f.—Jard., aven., 29-92-26; à 50, 57 et 61 f. — Vergers, 0-48-30; à 13 f. 60 c., 25 et 39 f. — Prés, 263-52-50; à 12, 24, 50 et 80 f. — Patur., 176-76-20; à 5, 9 et 16 f. — B. futaies, tailis, châtaigner., oseraics, 186-61-10; à 7, 16, 24 et 32 f. — Pinières, 75-60-50; à 5, 9 et 13 f. — Landes, 50-93-10; **43** f. 50 c.—Carrières, 2-17-70; à 5 f. et 13 f. 60 c.—Mares, 1-97-10; à 6, 13-60, 25, 39 et 50 f.—Etangs, 10-37-80; 19 f. — Sol des propriét. bat., 15-11-95; à 50 f. — Obj. men impos.: Egl. et chap., cimet., maisons, jard., 0-43-80. -Rout. et chem., 63-15-94.—Riv. et ruiss., 3-11-02.—309 Maisons, en 10 class.: 16 à 6 f., 54 à 10 f., 77 à 15 f., 96 424 f., 43 à 32 f., 13 à 46 f., 4 à 60 f., 3 à 72 f., 2 à 87 f., 1 à 150 f. — 4 Moulins, à 66, 150, 200 et 240 f.

Propriét. non-bât.. 49,844 f. 84c. 57,773 f. 84c.

CONTRIB. Fonc., 6,200 f.; personn. et mobil., 812 f.; port. etfen., 265 f.; 50 patentés: dr. fixe, 351 f., dr. proport., 97 f. 99 c.; total, 7,725 f. 99 c. — Perception de Mulsanne. AGRIC. Sol argilo-calcaire, argilo-sablonneux et purement mblonneux; ensemencé en céréales, savoir : froment, 163 bectar.; méteil, seigle et avoine, de 150 à 155 h., chacun; Point d'orge; produis, de 3 1/2 à 4 1/2 pour 1, le seigle et le froment; 5, le méteil; 6 1/2, l'avoine. Autres produits : maïs, 16 h.; pomm. de terre, 220; prair. artific., 20; chanvre, 80; prés naturels, médiocres, et bois, comme au cadastrement; 🗪 sus, bois des haies et chaintres, 117 h.; arbres à freits. Elèves, en très-petit nombre, de chevaux, moutons **chèvres**; d'un nombre moyen de la race bovine; beaucoup plus de porcs, et engrais de ceux-ci; quelques ruches. Sont nommés aux concours agricoles du comice cantonnal, 1840: MM. Coutable, 2º prix, pour bonne culture, de 13 lect. au moins; au-dessous de 13 h., M. Rocher, 1er pr.; M. Péan, une mention honorable, — 31 Fermes, un plus grand nombre de bordages et de cultures à bras; 50 charrues. = Commerce agricole consistant en grains, dont il n'y a point d'exportation réelle, si ce n'est de l'avoine; mais, au contraire, insuffisance du tiers à la moitié; a graine de trèfle, chanvre et fil, bois, foin, cidre et fruits; chevaux, bestiaux, porcs gras surtout, laine, etc. = Fréquentation des marchés d'Ecommoy et du Mans.

Industra. Extraction de la pierre calcaire; un fournem à chaux et tuilerie. Quelques métiers à toiles de commande,

pour particuliers.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 158, de Tours à Casa, longe une partie de la limite occidentale du territoire, siné de 4 à 5 k. de distance, entre la route départementale n° 3, du Mans à Lucé, et le chemin de grande communication n° 1, du Mans à Pontvallain.—Chem.vicin. class.: 1° du bourg à la grande route de Tours, n° 158; y débouche près la carrière, à la limite de Mulsanne; trajet sur la commune, 2,200 m. — 2° du bourg, à S.-Mars-d'Outillé; f. au pett ravin de la Croix, 2,230 m. — 3° du bourg à Brettes; f. au carref. de la Maugerie, 3,960 m. — 4° allant à Ruaudin; part du n° 3, à l'entrée du chemin de Posset, f. au carref. des Bondes, 3,250 m.

LIEUX REMARQ. Le Rancher, Posset, plusieurs maisons du bourg. Sous le rapport des noms: la Croix; le Plessis, la Fuye, la Grande-Maison; l'Alais (l'Aleu?); Tihou, Tocchegâte; Cabeston, les Ricordaines; la Roche, les Ardilers, les Perrières; le Thuau ou Tuau; Beaumortier, la Fosse, la Poissonnière; le Coudreau, le Laurier, les Vignes; la

Chouanais; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garçons, école primaire de filles; recette buraliste, débit de tabac, déb. de poudre de chasse, des contribut. indirectes. Bureau de poste aux lettres, à Ecommoy.

ETABL. PARTIC. Une sage-femme.

THIBAULT (SAINT-); VOYEZ SAINT-THIBAULT.

THIBERGERIE, TIBERGERIE; fief situé en la commune de Montabon, près de château-du-Loir. Voir cet article.

THIRON, THIRONNEAU; v. Tyron et Tyronneau. THOIGNÉ, Toigné; Toigneium; commune du Saosnois (v. v-759, 762, 787 et la Carte), du cant. et à 6 k. N. N. O. de Marolles-les-Braults; de l'arrond. et à 10 k. 5 h. O. S. O. de Mamers; à 31 k. N., un peu vers E., du Mans; autref. du doyenné de Beaumont, du grand-archid., du diec, et de l'élect. du Mans. — Dist. légal. : 7, 12 et 38 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par les Mées et Courgains; à l'E., encore par Courgains; au S., par Dangeul; à l'O., par René; la forme de cette commune, est une espèce d'ovale

ichancré du côté de l'E., en forme d'oreille humaine, de 1 k. 1/2 de diam., du N. au S., sur une largeur de 1,8 à 1,2 h., d'E. à O. Le bourg, situé dans la partie N. E. du arit., à 6 h. de la limite la plus rapprochée de ce côté, e compose de l'église et d'un certain nombre de maisons, parses à l'O. et principalement au N. O. de celle-ci, dont e presbytère. Petite église sans intérêt, à ouvertures du tyle roman tertiaire, à clocher en flèche; cimetière y attemant, enceint de murs.

Populat. De 79 feux, anciennement; elle était de 117 f. et le 522 habit., en 1804; de 162 f. et de 648 h., selon le ressement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 132 feux, unfermant 249 indiv. du sexe masculin, 280 du feminin, otal, 529; dont 182 au bourg, 32 et 29 aux ham. de la Buinière et de la Réverie; 25 à celui dit des Hameaux; 19 et 8 à ceux de la Divarrerie et de la Croix-Aulart. Le retour le cette population au taux, à peu près, de 1804, offre un terrains, presque exclusivem. propres à la culture des tréales, tout fertiles qu'ils paraissent, sont peu favorables miourd'hui, à l'accroissement de la population.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de S. Martin de l'ors. Assemblée patronale, le dim. le plus proche du 11

ovembre, fête d e ce saint évêque.

La cure, dont Lepaige estime le revenu à 900 l., était à présentation de l'évêque diocésain. — La chapelle de l'Nicolas, au chât. de Dangeul, possédait, parmi les biens

sa fondation, la métairie du Breil, en Thoigné.

En 1275, le chapitre de l'église du Mans, achète de Robert 1276, chevalier, le tiers de la dime de blé, et toutes les siles de la paroisse de Thoigné, pour 200 l. tournois, et lui donne à ferme, le même jour, pour 16 l. de rente, nuelle et perpétuelle. Précédemment, en 1236, l'abbé et couvent du Gué-de-l'Aune (v. cet art.), avaient reconnu, le, bien que la dime de Thoigné fût chargée de la nour-tre d'un moine de ce monastère, cette dime appartenait chapitre du Mans. Cette dime était affermée par lui 420 l., l'moment de la révolution.

En l'an 1222, Philippe Guinemer, donne et cède, en préce de l'archidiacre et official du Mans, Cantorius, qui en esse acte, au monastère de S.-Vincent du Mans, en pure perpétuelle aumône, tout le fief et le domaine qu'il posle à Bray, et le fief de Païen des Planches, dans la passe de Toigné, que Païen tenait de lui, pour le service d'un val; les dits objets achetés par Philippe, de Guillaume Guinemer, son neveu. Les moines de S.-Vincent, sa donner à Philippe, pour cette aumône qu'il leu la 1re année, 7 muids de blé, savoir : 21 septiers despèce de grain, froment, méteil, orge et avoin années suivantes, pendant sa vie, 1 muid de chamémes grains, et 20 sommes de vin, rendues à Nà la Lande. Et en cas où Philippe voudrait prendamonastique, les moines s'obligent à le recevoir, e reront déchargés alors desdites rentes. Gervais chevalier, et sa femme Hildegarde, comme tuteur ritiers de feu Païen de Gué-Ramé, de Vado Ramaquels appartient le droit de fief des biens énoncés cette aumône, et s'engagent, par serment, à la et garantir; pourquoi les moines leur donnent, c tournois.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse était poss 1776, par la famille de Perrochel, de Grandchamp nexée à celle de ce dernier lieu. Elle devait l'être, rement, à la terre et fief de Louis, simple ferme aujs située à 1,4 h. du S. O. au bourg, d'après ce pass aveu rendu, en 1609, pour la châtellenie de Saint Dam<sup>II.</sup> Loyse des Loges, fille et héritière de l Loges, S.r de.... et de Thoigné, ma femme de foi pour l'hébergement, motte et fossés de Louys, e roisse de Thoigné, avec 14 arpents de bois, etc.; me faire, chacun an, 2 s. 6 d. tourn. de service, au S.-Symphorien. »

Autres fiefs: 1° Les Loges. On voit aussi, par un d'un autre aveu, rendu en 1643, pour la même che de S.-Aignan, qu'à cette époque Louis de Carbout blement de Kaërbout), était homme de foi de ladit lenie, pour l'hébergement, motte et fossés des Log paroisse de Thoigné, et 14 arp. de bois. — 2° et 3° du Bray et celui de Planche ou des Planches, me plus haut, à l'histoire ecclésiastique, fermes aujo situées, la première, à 2 k. S., la seconde, à 1 k.O. d

La paroisse de Thoigné relevait, partie de la séné du Maine et partie du bailliage du Saosnois, et c porter en appel, par conséquent, au siège pré Mans et à celui de la Flèche, depuis l'érection de nier, en 1595.—Elle était comprise, dans la circon du grenier à sel de Mamers.

HIST. CIV. Nonobstant une allocation annuelle, a communal, d'une somme de 270 f., pour l'entret

école primaire de garçons; cette commune est encore privée d'instituteur.

Hydrogr. Le ruiss. l'Orthon ou le Riollet, a sa source dans la partie O. N. O. du territoire, d'où il se dirige au S. O., pour se rendre à René, etc. (v. son art., IV-324). Un autremoindre cours d'eau, prend naissance dans la partie S., d'où il va arroser les communes de Dangeul, Nouans, etc.—Point de moulins.

Géol. Soi inégal, mais peu couvert; terrain secondaire inférieur, offrant le calcaire jurassique colithique, qui s'étend dans tout le Saosnois; le grès ferrifère, sur quelques

points.

CADASTR. Superficie de 731 hect. 34 ar. 30 cent., subdivisée de cette manière: — Terr. labour., 616-26-50; en 5 class., éval. à 7, 12, 16, 24 et 32 f. — Jard., 7-48-54; à 32, 40 et 50 f. — Prés, 56-93-90; à 15, 20, 30 et 40 f. — Pâtur. et pâtis, 12-70-60; à 10, 15 et 25 f. — Taillis, 15-62-20; à 14 et 16 f. — Mares, 0-26-70; à 16 f. — Sols, 6-17-46; à 32 f. Obj. non impos.: Egl. et cimet., 0-11-30. — Chemins, 15-31-80. — Eaux courantes, 0-45-30. — 139 Maisons, en 9 class.: 16 à 2 f., 32 à 4 f., 26 à 6 f., 34 à 8f., 16 à 10 f., 7 à 12 f., 6 à 15 f., 1 à 20 f., 1 à 30 f.

Revenu imposab.: { Propriétés non bâties, 15,060 fr. 36 c. } 16,032 f. 36 c.

CONTRIB. Fonc., 3,806 f.; personn. et mobil., 298 f.; port. et fen., 77 f.; 3 patentés: dr. fixe, 24 f., dr. proport.,

9f.; total, 4,214 f. — Perception de René.

AGRIC. Surface argileuse et argilo-calcaire, ensemencée en céréales, savoir : orge, 190 h.; froment, 176; méteil, 18; seigle, 5; avoine, 13; produis. 6 pour 1, l'orge; 5, le méteil, le seigle et l'avoine; 3 1/2 à 4 seulement, le froment. En outre : pomm. de terre, 9 h.; lég. secs, pois, 4; prair. artific., pour pacages, 170; chanvre, 14; près, bois, comme au cadastrement; très-peu d'arbres à fruits; un petit nombre d'élèves des espèces chevaline et bovine; davantage de moutons, et surtout de porcs et de chèvres. Point de mention d'agriculteurs de Thoigné, aux concours agricoles. — 7 fermes, 25 bordages; 12 charrues. — Commerce agricole en grains, dont il y a exportat. réelle des 3/4 au moins; en chevaux et bestiaux, laine, chanvre et fil, peu de fruits à cidre, menues denrées. — Fréquentation des marchés de René et de Mamers.

Industra. Petite fabrique de toiles, de chanvre, pour le

commerce et pour particuliers.

ROUT. ET CHEM. Le territoire de Thoigné se trouve à peu

21

Ď.

de distance au N., de la route département. nº 5, d'1 à Mamers; beaucoup plus rapproché encore, à l'1 celle nº 11, du Mans à la même ville, et du chemin de se communication nº 7 bis, de Marolles à Alençon; et, de celui nº 15, de Vivoin à S.-Côme. = Il est travers celui nº 14, de Beaumont à Courgains. = Chem. classés: —1° de René à Courgains; du carref. du cha René, à la Croix-Rouge; long. sur le territoire, 2,00 — 2° de Dangeul à Saosne; part de la Haute-Mote, l'Verdière, 4,000 m. — 3° de Courgains à René; pa bourg, f. à la Croix de Courgains, 300 m., en commun Courgains.

LIEUX REMARQ. Aucun, comme habitation; quar noms: l'Ecluse, Planche; le Breil; la Tourellerie; Ruze

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire in non organisée; Bureau de poste aux lettres, à Mamei

THOIRÉ-SOUS-CONTENSOR, THOIRÉ-EN-NOIS, TOIRÉ; Thoireium; comm., devant son premier nom, an hameau de Contensor, distant du bourg de 1 h. au S.; le second, à sa situation dans le Saosnois v-759, 762, 787 et la Carte); du cant. et à 12 k. 7 1/6-E. de Saint-Patern; de l'arrond. et à 13 k. O. 1/4-Mamers; à 33 k. N. du Mans; jadis, du doyenné de l'arsond, du Grand-Archidiaconé, du dioc. et de l'élec Mans. — Dist. légal.: 15, 16 et 41 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Louvigny; au N. E. un point anguleux seulement, par S.-Remi-du-Plain; à par les Mées; au S., par René; au S. O., aussi par u gle, par Cherancé; à l'O., par Grandchamp; la forn cette commune, dont une partie, enclavée dans cell Mées, compren. le moulin de Brissé et la ferme des Gr Ardillers, fait actuellement partie de cette dernière celle d'un tétragone irrégulier, s'allongeant du N. au ? forme de coin, de 3 k. de diam., contre une largeur à O., qui varie de 2 k. 1/2 au N., à 1,1 h. seulem., à trémité Sud. Le bourg, situé dans la partie central rapprochant de la limite occidentale, se compose d'un irrégulier de maisons, entourant l'église, des côtés O. principalement, au milieu d'un espèce de bosquet, la plantation d'arbres, pour ainsi dire, de ce terri Eglise à porte occidentale et fenêtres romanes, assez décorée à l'intérieur, à clocher en campanille; ciml'entourant au N., à l'O., et, en partie seulement, au S. de murs et de haies.

Populat. Comptée pour 37 feux, dans l'affouagement de l'élection, sous ce titre: Thoiré et Contensor; elle était de 52 f. et de 260 habit., en 1804; de 52 f. et de 261 habit., selon le récensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, de 57 feux, compren. 151 indiv. mâl., 138 fem., total, 289; dont 175 dans le bourg, 31, 28, 25 et 13 aux hameaux de Contensor, de Neufontaine, de la Colinière et de la Picarderie.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 32; naiss., 69; déc., 54. — De 1813 à 1822 : mar., 20; naiss., 104; déc., 56. — De 1823 à 1832 : mar., 20; naiss., 70; déc., 43.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de la Vierge, sous le titre de Notre-Dame, et sous celui de S. Gervais et de S. Prothais. Assemblée patronale, le dim. le plus voisin du

19 juin, fête de ces deux martyrs.

La cure, dont le Pouillé n'indique pas le revenu, que Lepaige porte à 600 l., était un prieuré de l'ordre des chanoines réguliers de S. Augustin, dépendant de l'abbaye de Beaulieu, du Mans, à la présentat. de l'abbé de ce monastère.

Autres bénéfices: 1° prestimonie Thibault, fond. le 15 mai 1534, par le prêtre Thibault, présentée par l'ainé de la famille des Chapelains, les plus proches parents du fondat., en faveur d'un parent de celui-ci, ou, à défaut, du plus ancien Prêtre de la paroisse; dotée de plusieurs pièces de terre, et Chargée d'une messe chaque mardi; 2° prestim. Garnier, f. la 12 avr. 1543, par le prêtre Garnier, présentée de la même manière que la précédente; dot. égalem. de plus. morceaux de terre, dont le champ des Hermitages, val. 40 l. de revenu; une messe chaque vendredi, un anniversaire par an, et un Sub venite tous les dimanches.

Par un acte, du 28 mai 1162, souscrit par plusieurs témoins, dont le premier nommé Yves, maître des Rhéoles, l'évêque Guill. de Passavent, donne à Robert, abbé de S.-Vincent, et à son monastère, l'église de S.-Gervais de Thoiré, dans le doyenné du Saosnois, pour en jouir à perpétuité, en sorte que le dit monastère aura, chaque année, aux fêtes de Pâques, de Noël et de la S.-Gervais d'été (sur le produit de ladite église, probablement), un pain, un denier et un cierge. Il lui donne, de plus, deux portions de la grande dime de ladite paroisse, «s'il en peut faire l'acquisition»; et lorsque la cure viendra à vacquer, l'abbé Robert, ou ses successeurs, présenteront un prêtre à l'évêque, pour la remplir. L'histoire n'explique pas comment cette présen tation est passée aux chanoines réguliers de Beaulieu

Peut-être est-ce de la manière dont nous l'avons explique pages cui et cui du précis historique.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, annexée au de la Mousse, probablement, appartenait, dès 1776, a famille Perrochel, de Grandchamp, et, comme celle de Thoigné, était alors réunie à celle de ce dernier lieu.

Aux termes d'un aveu rendu, en 1609, pour la châtellenie de Saint-Aignan, les religieux, abbé et couvent de S.-Vincent, du Mans, devaient foi et hommage simple, au seigneur de cette châtellenie, a à cause et pour raison de 9 boiss. semence de terre, sis près de Neufontaine, et 2 s. tourn. de service, chacun an, au jour de Pentecôte »; plus, tenaient en garde et au divin service, 9 autres journaux de terre, au même lieu.

La paroisse de Thoiré relevait, en entier, du bailliage de la baronnie de Saosnois, d'où elle reportait, en appel, su

siège présidial de la Flèche.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, pour laquelle alloué, au budget communal, 200 f. pour le traitement l'instituteur, et 40 f., pour loyer du local; suivie par 12 18 enfants.

HISTORIQ. En 1417, les Anglais, commandés par le du de Bethfort, s'emparent du château de Thoiré, lequel e

détruit en entier, depuis longtemps.

Hydrogr. La commune est arrosée, du N. E. à l'O., pla petite riv. de Bienne, qui passe à 4 h. au S. E. du bourg de l'E. à l'O., par celle de Saosnette, qui se jette dans précédente, à 6 h. S. du même. — Moulins à blé, de Neufontaine et de Thoiré, sur la Bienne; de Forge, sur Saosnette. Nous avons vu que celui de Brissay, était actue lement du territoire des Mées.

GÉOL. Sol plat et découvert, faisant partie de la pleidu Saosnois; terrain secondaire inférieur, appartenant à grande formation du calcaire oolithique, qui occupe toucette plaine.

CADASTR. Surface totale de 599 hect. 27 ar., ainsi sudivisée: — Terr. labour., 486-28-65; en 5 class., éval.—4 f. 50 c., 9, 18, 23 et 27 f. — Jard., 2-47-16; à 27 et 41—Prés, 53-67-30; à 9, 12, 21, 30 et 45 f. — Pâtur., 3—54-75; à 2, 4, 9 et 20 f. — B. fut. et taillis, 1-11-20; à et 18 f. — Aulnaies, 1-02-80; à 23 f. — Douves, 0-02-54 27 f. — Marais, 2-41-30; à 2 f. — Sols, 1-84-22; à 27 Obj. non impos.: Egl. et cimet., 0-50-00. — Chemins, 1 08-97. — Eaux courantes, 3-28-25. — 52 maisons, en courantes, 3-28-25. — 52 maisons, en courantes.

class.: 4 à 2 f., 12 à 4 f., 23 à 8 fr, 11 à 12 f., 2 à 20 f. — 3 moulins, à chacun 240 f.

Propriét. non bat., 10,409 f. 62 c. }11,541 f. 62 c.

CONTRIB. Fonc., 1,844 f.; personn. et mobil., 149 f.; port. et fen., 30 f.; 6 patentés: dr. fixe, 28 f., dr. proport., 126 f. 65 c.; total, 2,177 f. 65 c. — Perception de Bourgle-Roj.

AGRICULT. Superficie argileuse et argilo-calcaire, meuble et profonde; ensemencée en céréales, comme suit: froment et Orge, 80 hect. de chaque; méteil, 60; seigle, 20; avoine, 77; Produis. 4 pour 1 seulement, le froment et le méteil; 5, le seigle; 7 à 7,1/2, l'orge et l'avoine. Autres produits : sarrasin, 1h.; pomm. de terre, 1; prair. artif., en trèfle et sainfoin, 80; chanvre, 2; prés, bois, comme au cadastrement; peu d'arbres à fruits. Education d'un très-petit nombre de chevaux, d'un nombre moyen de porcs et de bêtes à cornes, davantage de moutons, proportionnellement; point de chèvres. — Point de nomination aux concours agricoles. — 5 fermes, 14 bordages; 26 charrues, ce qui annonce que les fermes possèdent plusieurs. = Commerce agricole en grains, dont il y a exportat. réelle des 2/50, des 4/50 de l'avoine; en graine de trèfle, chanvre et fil, fruits et cidre; chevaux, bestiaux, laine, menues denrées. = Fréquentation des marchés de René, Mamers, Beaumont.

INDUSTR. Aucune autre que l'agriculture.

ROUT. ET CHEM. Les routes royales no 138, partie du Mans à Alençon; no 5, d'Angers à Mamers, et no 11, du Mans à Mamers; passent à proximité du territoire, la 1<sup>re</sup> un peu doignée à l'O., la 2°, sur la limite nord, la 3°, à quelque distance à l'E. = Le chemin de grande communication no 7 de Marolles à Alençon, en passe également tout près, du côté du levant. = Chem. vicin. classés: — 1° de Grand champ à Louvigny; commence à la Croix, passe au bourg, finit à la limite avec Louvigny, S.-Remi-du-Plain et les Mées; longueur sur la commune, 2,000 mèt. — 2° du bourg à la route de Fresnay; finit au précédent, 890 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitation, aucun; quant aux norms: Contensor; le Gravier, les Ardillers; Neufontaine;

la Picarderie; la Forge, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garcons. — Bureau de poste aux lettres, à Beaumont.

ETABL. PARTIC. Une institutrice primaire privée.

THOIRÉ-SUR-DINAN, TOIRÉ; Thoireium; comm. du cant. et à 7 k. 3 h. N., un peu vers E., de Château-du-

Loir; de l'arrond. et à 28 k. S. O. de Saint-Calais; à 33 k. S. S. E. du Mans; jadis du doyenné et de l'archid. de Calateau-du-Loir, du dioc. du Mans et de l'élect. de la Flèche

— Dist. légal. : 8, 34 et 40 kilom.

Descript. Bornée au N., par Jupilles et par la forêt comprend une petite portion; à l'E., par Chahaigne; au S., par Flée; à l'O., encore par Flée et par Jupilles; cette comm. formeun pentamètre irrégulier, s'étand du N. N. E. au S. S. O., sur un diam. central de 6 k., centre une largeur qui varie de 2 k., à l'extrémité septentrionale; à 4 k. 3 h., vers celle méridionale. Le bourg, situé à 1 k. seulement de la limite S. S. O., se compose de deux rues, se joignant en forme de 1, dont celle d'E. à O., à l'extrémité de laquelle se trouve l'église, assezétendue. Très-laide église, du style ogival primitif, à clocher en flèche, entourés par l'ancien cimetière, ne servant plus aux inhumations. Le nouveau, situé hora et à l'O. du bourg, sur le chemitée Château-du-Loir, enceint de haies, et fermé d'une belle pute à claire-voie.

Popul. De 193 feux, anciennement; on en comptait 265 65, 1,000 habit., en 1804; 319 et 1,011 h., selon le recensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 289 feux, se compode 437 indiv. du sexe masculin, 479 du féminin, total 516; dont 287 dans le bourg, et, dans les hameaux, savoir : de Gros-Fouteau, des Boussions, du Mortier, 37, 33 et 27; de l'Habit, des Buissons, de la Passonnière, 22, 21 et 16.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 69, naiss., 271; déc., 229. — De 1813 à 1823 : mar., 83; naiss., 244 ; déc., 164.—De 1823 à 1832 : mar., 74; naiss., 187; déc., 172-

Hist. Ecclés. Eglise dédiée à S. Denis et aussi à la Vierge-L'assemblée qui, de temps immémorial, tenait le 1 de de juillet, comme le plus proche de la fête de la Visitation de la Ste Vierge, a été reportée au 2 dim. du même mois par arrêté préfect. du 20 mars 1840. Une autre, simple fet de dévotion, dite de la Frairie (confrérie de la Vierge) lieu le 8 sept., fête de la Nativité de Notre-Dame, dite de l'Angevine.

La cure, dont Lepaige seul indique le revenu, qu'il portait à 700 l., était à la présentat. de l'abbé de S.-Vincent du Manainsi que le prieuré, dont le revenu, consistant dans moitié des dimes de toute espèce, et en 2 fermes, sises es S.-Vincent du Lorouer, valait 800 l. Dom R. Fr. de Manaille de la cure de

lécot titulaire, en janv. 1756.

Par un acte dressé en 1208, par Guillaume, doyen de Chateau-du-Loir, Roucelin des Autrèches et Odeline, sa femme

\*, en perpétuelle aumône, au monastère de S.-Vinm Mans, pour le salut de leurs âmes, 22 den. mans. s, qu'ils ont dans la paroisse de Thoiré, sur quelarticuliers, pour en jouir ainsi qu'ils le font eux-

219, Geofroi Ribolé, seign. de Courcillon, en même qu'il donne audit monastère, la dime de la pade S.-Vincent du Lorouer (v-649), ajoute à ce don, 3 4 s. mans. sur ses sens au village de Foine ou Toine, de Foina, qui lui seront délivrés, pendant sa vie, ur après la fête de S.-Vincent; après sa mort, le jour rsaire de son décès. Nous pensons qu'il s'agit ici de , bien que ce nom soit mal indiqué, par suite d'er-

e copiste, probablement.

un acte, de l'an 1220, dressé publiquement par l'oflu Mans et l'archidiacre de Château-du-Loir, l'abbé mmunauté de S.-Vincent, ayant donné au curé, perde Thoiré, nommé Richard, la maison (prieuré) en ce lieu, avec les revenus qui en dépendent, iviter toute contestation par la suite, en font ainsi la stion, savoir: Un champ, une vigne et une terre, iprès de la maison achetée de Richard, prévôt de ; en outre, 22 den. mansais de cens; droit de perdans l'église dudit Thoiré, aux fêtes de Toussaint, l, de la Purification de la Vierge, la veille et le jour somption de N.-D., le dim. qui suit cette fête, et à i, deux parts dans les oblations, et, le lendemain de de Noël, deux parts dans les pains (n'était-ce point plumdemain de la Purification, qu'il était offert des pains se, d'après l'usage encore suivi par les femmes qui s'y tent, lorsqu'elles relèvent de couche?); deux parts ent dans les prémices, sur toute l'étendue de la paet deux parts dans les dimes du blé et du vin dans f du seigneur de Thoiré, excepté les fiefs de Geoffroi aux, de Pratellis, et de Geoffroi Maillet; dans le fief rce, la 12º gerbe; dans celui des Roches, la 3º part; ait de toute la dime du blé et du vin, tant pour eux ur le prêtre.

'. véod. « La seigneurie de paroisse, dit Lepaige, ient (1776), à M. le comte de Courceriers. » C'est de llon qu'il faut lire, probablement? Nous venons de n effet, que, dès le commencement du 13e siècle, le ur de Courcillon (v. cet art.), possédait des cens en . — En 1655 et 1670, L. Thibergeau, cheval., Se de te, rend aveu au baron de Château-du-Loir, pour la terre du Pont-de-Flée, alids, la Motte-Thibergeau; ensem-

ble celles de la Testière, de Thoiré, etc.

Autres fiefs: — 1°, 2°, 3° et 4°. Il est fait mention, plus haut, des fiefs de Geoffroi de Préaux et de Geoffroi Maillet; de ceux de Amorce, et des Roches. En 1489, Mery Thibergeau, écuyer, fait l'hommage, pour le domaine de la Testerie et les seigneuries de Préaux, la Roche de Flée, etc., paroisse de Jupilles. La Testière est en Thoire, à 2,4 h. au N., un peu vers O., du bourg. Le fief de Préaux, à 1,4 h. N. du même, dont dépendait un moulin, doit être celui de Geoffroi de Préaux, mentionné à l'histoire ecclésiastique. Celui des Roches, était probablement la même chose que le lieu de la Roche, situé tout près et au nord du bourg. Nous ignorons ce qu'était le fief de Geoffroi Maillet et celui de Amorce. Ces fiefs, font probablement double emploi avec les suivants.—5° la Housselière, domaine pour lequel James Belot rend aveu, en 1489. — 6º Dinan, fief dépendant du temporel de la cure de S.-Germain du Mans, et dont relevait une partie de cette paroisse (v-252), le presbytère au moins.

Le paroisse de Thoiré ressortait, en majeure partie, à la sénéchaussée de Château-du-Loir; à celle du Mans, pour le surplus. — Elle était du ressort du grenier à sel de Château-du-Loir.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, pour laquelle la commune vient d'acquérir un local, et alloue 200 f. à son budget, pour le traitement de l'instituteur; fréquentée par 10 à 15 élèves.

Les habitants de Thoiré ont fait preuve, dans tous les temps, et, notamment, après la révolution de 1830, d'un grand zèle patriotique. Il est à désirer, toutefois, qu'il ne les porte plus à voir des hommes suspects et des prêtres déguisés, dans les partisans même les plus sincères de cette révolution. C'est dans le bourg de Thoiré que nous avons entendu, par un paysan bel esprit, la conversation philosophique, dont nous avons parlé ailleurs (111-46, note).

ANTIQ. On remarque dans un champ, situé à la droite du chemin qui conduit du bourg de Thoiré à celui de Flée, à 1 k. 1/2 du premier, une pierre debout, en forme de peulven, de forme arrondie, ayant environ 2 m. 33 de hauteur, sur 0<sup>m</sup> 65 de diamètre. On peut douter que ce bloc, de l'espèce de roche appelée perron dans le pays (v. ci-après, GÉOL.), ait été placé verticalement par la main des hommes, cette espèce de pierre étant commune sur ce territoire et même dans ce champ.

orgr. Le territ. est arrosé, de l'O. au S., par le ruiss.
n, qui passe à l'E. du bourg, et donne son surnom
commune. Un autre petit ruisseau. ven. de la forêt de
, au N., conflue dans le Dinan, au moulin de Préaux,
2 kilom. de cours. — Moulin de Préaux, du Géde la Carterie, de Serveau, le 3° à foulon, les autres,

L. Sol ondulé, coupé et couvert, dont l'extrémité st recouverte par la forêt de Bersay. Terrain seconupérieur ou crétacé, offrant le calcaire tuffeau so, sous le nom de marne, à l'état pulvérulent; des

d'un poudingue siliceux, appelé perron.

ASTR. Surface de 1,772 hect. 25 ares, ainsi subivisée:

r. labour., 1,051-87-58; en 5 class., éval. à 6, 12,
et 42 f. — Jard., 29-32-46; à 42, 55, 66 et 75 f. —

, 48-45-00; à 9, 18, 36, 54 et 75 f. — Prés, 99-2912, 27, 32, 66 et 88 f. — Pâtur., 1-74-00; à 6 et 12 f.
int. et taill., 34-08-91; à 9, 16, 24 et 30 f. — Châtai8-56-50; à 12 et 24 f. — Land., bruyèr., terr. vag.
es, 12-63-80; à 6 ét 12 f. — Eaux, mares, etc. 0à 12 f. — Sol des propriét. bât., 9-47-72; à 42 f.

m impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-42-60. — Forêt
de Bersay (partie), 433-91-00. — Chemins, 40-31Cours d'eau, 1-88-49, = 293 Maisons, en 6 class.:
f., 107 à 8 f., 61 à 12 f., 26 à 20 f., 9 à 30 f., 2 à
- 4 Moulins, à 50, 100, 120 et 160 f.

impos.: { Propriét. non bât., 24,982 f. 86 c. bâties, 3,240 p 28,222 f. 86 c. TRIB. Fonc., 4,225 f.; personn. et mobil., 661 f.; st fen., 182 f.; 42 patentés : dr. fixe, 225 f., dr. pro-66 f.; total, 5,359 f. — Chef-lieu de perception. c. Superficie argilo-calcaire et argilo-sablonneuse. encés en céréales : méteil, 290 hect.; orge, 212; fro-124; seigle, 14; avoine; 103; ne produis. pas plus de our 1, le méteil, le seigle et l'avoine; 6 1/2 à 7, le frot l'orge. En outre, pommes de terre, 50 h.; chanvre, air. artif., nulles; prés médiocres; vignes, bois, au cadastrement; plus, bois des haies et chaintres, ; arbres à cidre, noyers. Elèves d'un petit nombre de ex, de porcs; davantage de bêtes à corne, de moude chèvres; ruches d'abeilles. — Aucune mention ulteurs de cette commune, dans les concours agri-- 3 Fermes seulement, 23 bordages, un grand nommaisonnies; 83 charrues, la plupart subdivisées. erce agricole, consistant en grains, dont il n'y a d'exportation réelle que du quart au plus, des 3/5 de l'avince en chanvre et fil, vin, de petite qualité, cidre et fruits, beint chevaux, bestiaux, porcs gras, laine, cire, miel; manus denrées.—Fréquentation des marchés de Château du Leis la Chartre et Mayet.

Industra. Exploitation du bois, dans la forêt de Banara petite fabrique de toiles, façon de Château-du-Loir, petite

à la halle de cette ville.

Rout. et chem. Le territoire de Thoiré se trouve n entre la route royale nº 158, partie entre Château-daet le Mans, qui passe du côté de l'ovest; celles dép mentales nº 3, du Mans à Lucé et à la Charte, qui pe l'est; et celle nº 6, de la Ferté-Bernard à Tours, pass sud. = Chem. vicin, classés: - 1º all. à Château-du-Li du bourg à la Croix de l'Hommeau; long. sur la com 2,000 metr. — 2º all. au Grand-Luce; du bourg, égale au carref. des Méaleries, dans la forêt, 5,100 m. — 2 à Jupilles ; du carref. du Gué-Perroux , à celui du z du Houx, 1,030 m., dont 30 m. en commun avec Jupil - 4° all. à Flée; du bourg, au carref. du Gué-Jorran, 1; m. — 5° all. à Beaumont-Pied-de-Bœuf; du bourg and ref. de Jau-Bidou, 1,100 m. — 6° all. à S.-Pierre de l rouer; du'nº 2, sur le ruiss. le Dinan, au ham. de Saut-La 2,000 m. — 7º de Jupilles à Château-du-Loir; part del pièce du Petit-Bournais, f. à celle de l'Hommeau, 900 m. en commun avec Flée. — 8° de Jupilles à Chahaigne; de point de jonction, dans la forêt, avec la limite de Jupilles, l la limite de Chahaigne, 3,100 m., dont 800 avec S.-Vincent-du-Lorouer.

LIEUX REMARQ. Aucun, comme habitation. Sous le report des noms: le Moutier; l'Habit; la Roche, le Petit Tertre; les Eperons; Préhaut; l'Herberie, le Genetay, les Chines; les Méaleries; les Forges; l'Acheron, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire degreçons; résidence d'un percepteur des contribut. direct.; recette buraliste, débit de tabac, déb. de poudre de character des contribut. indir.; chef-lieu d'un bataill. cantonn. de la garde nationale, 4 comm., effect. 733 h. Bureau de persaux lettres, à Château-du-Loir.

THORÉE, Torée, Thoreium; comm. du cant. et le silom. 1/2 O. N. O. du Lude; de l'arrond. et à 8 k. 7 h. Le un peu vers S., de la Flèche; à 37 k. S. S. O. du Maria avant 1790, du Grand-Archidiaconé, de l'Archi-prêtré de Lude et du dioc. d'Angers, de l'élect. de Baugé et de la province d'Anjou. — Dist. lég. : 12, 10 et 44 kilom.

DESCRIP. Bornée au N., par Luché; à l'E., par le Lude et par Savigné-sous-le-Lude; au S., encore par Savigné et par Vaulandry (Maine-et-Loire); à l'O., par Ste-Colombe; la forme de cette commune est celle d'un triangle irrégulier, formant une sorte de pyramide, échancrée au S. E., s'allengeant du N. N. E., où est sa base, au S. S. O., où est son sommet, sur un diam. de 7 k. 1/2, contre une largeur qui, de 5 k. à la base, se termine à angle aigu. Petit bourg, atté à 1 k. seulement de la limite N. E. du territoire, consistent en deux rangées de maisons, formant une petite rue, bieng de la route du Lude à la Flèche. Eglise de l'époromane, située sur le côté oriental de cette rue, à perte occidentale carrée, ornée de crénelures, dans le mur Intral nord, de laquelle on remarque, à l'extérieur, une pertion de maçonnerie en arrête de poisson; à clocher en Mche. Le cimetière, enceint de murs, attenant autrefois à l'église, du côté de l'ouest, en a été séparé, pour la confiction de la route royale nº 159, de Tours à Rennes, qui a pris la portion la plus rapprochée de l'église.

Popul. Portée à 107 feux, dans l'affouage de l'élection de Baugé; elle était de 150 f. et de 550 habit., en 1800; de 153 f. et de 633 h., en 1826; et, d'après le récensement de 1836, de 225 feux, compren. 449 indiv. mâles, 484 femelles,

**441**, 933; dont 165 dans le bourg.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv. : mar., 54; mis., 288; déc., 100. — De 1803 à 1812 : mar., 36; miss., 223; déc., 142.—De 1813 à 1822 : mar., 60; naiss., 237; déc., 154. — De 1823 à 1832 : mar., 49; naiss., 231; déc., 142.

Aist. Ecclés. Eglise dédiée à S. Germain, év. d'Auxerre. Le dim. le plus voisin du 31 juillet, fête de ce

\*int, de temps immémorial.

La cure, ainsi que le prieuré de cette paroisse, étaient à présentation de l'abbé de S.-Serge d'Angers. — Chapelle tonc fondés dans l'église de Thorée, sous le nom du lisseau, par les seigneurs de ce fief. — Autre chapelle, à commanderie de l'ordre de S.-Jean, dont il va être parlé. HIST. FÉOD. La seigneurie de Thorée, était une châtelleie, dont le fief s'étendait, non seulement sur toute la paroisse, mais aussi sur celles de Villiers (Maine-et-Loire) et de S.-Germain d'Arcé, en Anjou. Thoré, gentilhomme de la suite de François, duc d'Alençon, fils de Henri II, qui l'avait suivi à Bourges, lorsqu'il s'évada de la cour, en 1575, et qui, suivant le duc, manqua d'être empoisonné avec lui, était-il de la famille des anciens seigneurs de ce lieu?

Autres fiefs: 1º le Ruisseau, que nous croyons être ca lui auquel était annexée la seigneurie de paroisse. Situé 3 k. 1/2 au S. du bourg, sur la rive droite de la petite ri vière des Cartes, il se composait, en 1784, d'une maiso de maître, avec une belle fontaine au-devant; jardins vergers, fermes, bois, vignes, prés, etc.; chapelle fondé et banc dans l'église de Thorée; des métairies du Petit-Bois-Richer et des Aulnais, du bordage des Deux-Eves « de la closerie de Sauvegrain. Il appartenait alors, au come de Faudoas, près Beaumont, et au chevalier de la Romsière; 2° celui du Prieuré; 3° le fief de la Commanderie, de l'ordre de S.-Jean de Jérusalem, dont la maison, avec chapelle, située à 8 h. à l'O. N. O. du bourg, dans l'angle formé par la route royale actuelle et la petite rivière des Cartes. Cette commanderie, réunie à celle de S.-Laud d'Asgers, avait pour annexe celle de S.-Jean des Landes, en S.-Germain d'Arcé.

La paroisse de Thorée relevait, en majeure partie, de siège de la sénéchaussée de Baugé, et, pour le surplus, de

celui de la sénéchaussée de la Flèche.

Elle était comprise, dans le ressort du grenier à sel de Lude.

HIST. CIV. Bien que la commune possède une maison d'école, et alloue 200 f. à son budget annuel, pour le traitement d'un instituteur, elle est encore dépourvue de celui-ci.

HISTOR. L'an 1078, Foulques-le-Réchin, comte d'Anjou, ayant été chassé du Mans, où les Manceaux l'avaient appelé (Biogr., CXHI), par Guillaume-le-Conquérant, viel attaquer Jean, seigneur de la Flèche, qui était dans les istérêts de Guillaume, lequel lui envoya un secours de troupes, commandées par Guillaume des Moulins et Robert du Vieux Pont. De son côté, Foulques, ayant demandé du secour en Bretagne, le duc de cette province, nommé Hoël; vin se joindre à lui, avec une grande armée, et tous deux pressaient le siège du château de la Flèche (v. cet art., 11-403) lorsqu'ils apprirent que le Conquérant venait lui-même a secours de Jean, à la tête de six mille chevaux.

Foulques-le-Réchin et le duc Hoël, loin d'être effrayé de cette nombreuse armée, défient Guillaume au comba et font passer le Loir à leurs troupes, sur un pont de be teaux, qu'ils font rompre ensuite, afin de mettre leurs so dats dans la nécessité de vaincre ou de périr. On en vandéjà aux mains, lorsqu'un cardinal, avec quelques religie et autres gens d'église, se firent les médiateurs de la paqui fut conclue entre les deux partis. La lande de la Bruyès

Pruria, autrement la Lande-Blanche, Blancalanda, où se passa cet événement, se trouve, en majeure partie, sur le territoire de Thorèe, et sur celui limitrophe de Savigné, où se trouve la ferme de Blanche-Lande, indiquée sur la carte de Cassini.

Suivant une autre version, que nous avons rapportée ailleurs (PRÉC. HIST., XCI), et qui, bien qu'exagérée sans doute, so rapporterait mieux au texte souligné d'autre part, Guilleure serait venu au secours de Jean de la Flèche, avec me cavalerie composée de soixante mille anglais et nor-

mands, sans compter l'infanterie.

ARTIQ. On trouve, dans le Bullet. de la Soc. d'Agricult. du Mans, pour 1841, p. 115, la description donnée par M.Ed. Guéranger, d'un sceau trouvé à Aubigné, canton de 'Mayet, dont le centre offre un écusson portant deux cerfs bacés, tournés à gauche, placés entre deux palmes, le tout couré d'une espèce de cercle, formant accolade dans quatre points opposés, ayant pour légende en lettres onciales : s. MS. CONTRAS. DE TORE (les deux premières lettres ss doivent dre renversées). Après cette légende, se trouve une étoile à six pointes, puis un dragon allé, vers la gueule duquel se dirice une espèce de flèche; ensuite, trois étoiles à quatre Ptintes ou trois croix, dans l'intervalle desquelles on en apperçoit deux autres, beaucoup plus petites; enfin, une es-Pice de gril. On pense que ce sceau, qui paraît devoir remonter à la fin du 14° ou au commencement du 15° siècle, tait celui d'un notaire de Thorée, et que les cerfs annoncent, qu'il devait avoir le privilège du droit de chasse.

Hydrogr. La rivière du Loir, borne le territoire au N. 0., sur 1 k. 1/2 de trajet environ; le ruisseau ou petite rivire des Cartes, en limite également le côté oriental, qu'il spare de Savigné, depuis son entrée sur la commune, jusqua moulin des Eves, puis le traverse par son centre, jusqu'à l'extrémité N., où il jette ses eaux dans le Loir.—Point

de moulins sur ce territoire.

Géol. Sol plat, découvert, sur lequel se rencontrent plutiens bouquets de bois, savoir : au sud, les trois cinquièmes environ de la petite forêt de Douvereau, dont le surplus se trouve sur Maine-et-Loire; le bois de la Commanderie, à l'O.; celui d'Anneau, dépendant de la terre de Mervé, en Luché, au N.; partie de celui de Coulaines, à l'E., dont le surplus est du Lude. Terrain tertiaire ou super-crétacé, recouvert par les alluvions du Loir, où se rencontrent la traie tuffeau, le grès blanc, à empreintes de végétaux; le ilex carié, ou pierre meulière; le grès ferrifère ou roussard; et, sur la rive droite et le long du ruissean de Cartes, un joli marbre lacustre, couleur isabelle, recevant bien le poli (v. ci-après, INDUSTR.); enfin de la tourbe, dans

les prés et les landes humides.

Plant. rar. Anthericum planifolium, LIN.; Arenaria mentana, LIN.; Erica scoparia, LIN.; Genista pilosa, LIN. Juncus squarosus, LIN.; Pinguicula vulgaris, LIN.; Rubi peregrina, LIN.; Schœnus nigricans, LIN.; Scirpus cospitosus, LIN.; Tetragonolobus siliquosus, RATH.; Teucrisa chamædrys, LIN. Les plantes, précédées d'une astérisque, autour de l'étang. (Fl. du Maine.) — Nous pouvons indiquer encore, dans les landes de Thorée, les différents Erics, autres que celui ci-dessus; le Quercus, les Ulex, le Salix, et beaucoup d'autres plantes dénommées à l'art. SAINTE-COLOMBE (V-710, 711).

Zool. Nous avons rencontré aussi, sur l'un et l'autre territoire, le long de la grande route, le joli papillon appelé Syl-

vain azurė, Hesperis sylvain, FABR.

CADASTR. Superficie de 2,792 hect. 35 ar. 90 cent., sessidivisant, savoir: — Terr. labour., 886-13-65; en 5 class, éval. à 4 f. 50 c., 8-80, 13-50, 21-40 et 31 f.—Jard., 30-47-58; à 31, 34-90 et 41 f. 90 c. Vignes, 44-06-15; à 15, 29-90 et 36 f. 10 c. — Prés, 121-21-35; à 14 f. 70 c., 29-50, 50-10 et 82 f.—Patur., 60-27-50; à 4-80, 9-70 et 14 f. 50 c. — B. futaies, 2-04-50; à 5 f. 40 c. — B. taillis, 296-59-60; à 5 f., 10-20, 15-70 et 21 f. 20 e. — Pinières, 17-85-50; 1-80 et 3 f. 60 c. — Landes, 555-13-50; à 1-80 et 3 f. 60 c. — Douves, viviers . mares , 0-15-60; à 31 f. — Superficie des propriét. bat., 5-60-36; à 31 f. Obj. non impos. : Egl., cimet., presbyt., et autres bâtim. publics, 0-25-70.—Terr. labour., jard., landes, pinièr., étangs, du dom. publ. également, 713-02-60. — Rout. et chem., 49-88-91. — Eaux courantes, 9-63-40. == 149 Maisons, en 10 class. : 50 à 9 £, 46 à 12 f., 36 à 15 f., 21 à 18 f., 20 à 24 f., 4 à 30 f., 4 t 36 f., 2 à 45 f., 2 à 54 f., 1 à 60 f.

REVENU impos. : { Propr. non bâties, 21,542 f. 57 e. } 24,158 f. 57 c.

CONTRIB. Fonc., 3,305 f.; personn. et mobil., 333 f.; port. et fen., 112 f.; 6 patentés : dr. fixe, 49 f., dr. pro-

port., 10 f.; total, 3,809 f. — Perception de Luché.

AGRICULT. Sol argilo-calcaire et plus généralement sablonneux et maigre, cultivé en céréales, savoir : seigle, 290 hect; orge, 18; froment, méteil, 5 h. de chaque; avoine, 50 h; ne produisant que de 3 1/2 à 4 pour 1. En outre : sarrais, 55; pommes de terre, 160; prair., artif., nulles; chanvie,

destrement; arbres à cidre, peu. Un très-petit nombre d'élèves, des espèces chevaline et ovine; un nombre moyen, de celles bovine et caprine; beaucoup plus de porcs; engris de ceux—ci. Point de mentions, dans les concours des conices agricoles. — 20 domaines à charrues, 80 cultures à bras; 20 charrues. — Commerce agricole, consistant en guias, dont il y a plutôt insuffisance qu'exportation réelle; un pommes de terre, chanvre et fil, peu; vin médiocre, cière et poiré, consommés sur place; bois, fruits; chevaux, bestiaux de toute sorte, porcs gras, laine, menues denries.—Fréquentation des marchés de la Flèche et du Lude.

Industra. Extraction du calcaire marbre, pour être scié spoi, pour ameublements, et pour être converti en chaux.

Quiques métiers à toile, pour particuliers.

NOUT. ET CHEM. Le territoire est traversé, d'E. à O., dans in partie septentrionale, par la route royale nº 159, de Tours à Rennes, laquelle passe dans le bourg. Il est peu doigné de celle nº 138, de Bordeaux à Caen, qui passe à l'est; et du grand chemin du Lude à Baugé (Maine-et-Loire), perant au sud-est. = Chem. vicin. classés: — 1° du bourg de Thorée, à celui de Luché; commence à la route n° 159, sit à la pièce de la Poiserie; long. sur la comm., 520 m.— 2° allant à Baugé; part du bourg, f. à la mare Bardin, 7,000 m. — 3° de Savigné-sous-le-Lude, à la Flèche; part pont du Bas-Pin, f. près la pierre Michelet, 2,500 m.

LEUX REMARQ. Le Ruisseau, déjà cité; les Guépières, pris et à l'est du précédent. Sous le rapport des noms : la Commanderie; Vaulambert; la Loge; la Tremblaie, le Bois-

Nicher, etc., etc.

PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garpus, votée, non encore en activité; 1 débit de tabac. Buren de poste aux lettres, à la Flèche.

THORIGNE, TORIGNÉ-PRÈS-MONTFORT (Lepaige), THO-WAY (Noms féod.); Thorigneium, Thoriniacum (impropre-WAY (Noms féod.); Thorigneium, Thorigneium, Thoriniacum (impropre-WAY (Noms féod.); Thorigneium, Thorigneium, Thoriniacum (impropre-WAY (Noms féod.); Thorigneium, Thoriniacum (impropre-WAY (Noms féod.); Thorigneium, Thoriniacum (impropre-WAY (Noms féod.); Thorigneium, Thoriniacum (im

DESCRIPT. Bornée au N., par Connetré et par Duneau; à

consistant en une espèce de place, entourant les cô et sud de l'église et du cimetière, et en une k large rue, partant de ce point, et s'étendant au N. qu'à l'ancien château. Assez belle église, bâtie au d'un monticule que forme le cimetière, ayant un ba droite, séparé de la nef par des colonnes rondes n à chapitaux sans ornements; ouvertures, les unes les autres semi-ogivales. Au-dessus du cintre de latérale sud, se lit la date m D CC XXIX, qui est ce restauration. Clocher en forme de flèche, peu éle église paraît orientée, au contraire de l'usage, so et son autel étant placés à l'occident, au lieu de l'orient. On remarque, en outre, dans ce bourg, u maison, située près l'église, à fenêtres en croix porte est surmontée d'une accolade; une assez belle bourgeoise, celle de M. Roussel, notaire; les reste cien château. à l'extrémité nord, entourés de foi tuellement à sec, et de murailles avec bastions et po dont la partie située du côté du bourg, a été reparé en état; une jolie maison moderne, construite sur u de l'emplacement du vieux manoir, par MM. Joliva priétaires actuels; une halle en bois, en face, et u promenade en quinconce.

11. O., ia makmindaa halsaka da ama ia nassin aa i

POPULAT. De 275 feux, sur les rôles de l'élect était, en 1804, de 443 f. et de 1,557 habitants; en 396 f. et de 1,686 habit.; et, d'après le recensem. de 451 feux, compren. 935 individ. màl., 987 fen 1,922; dont 605 dans le bourg, 55, 51 et 50, aux la Chequinière, attenant au bourg, des Grès et de 40 et 39, à ceux de la Barre et du Grand-Ruisseau et 22, au ham. de la Bonde, des Ruaux et des Tron

Hist. Ecclés. Eglise sous le vocable de la Sainte-Vierge, sous le titre de Notre-Dame, dans laquelle S. Bomer, solitaire du Maine, est particulièrement honoré. Deux assemblées ou fêtes patronales: la 1<sup>re</sup> et la principale, qui tenait anciennement le 25 mars, fête de l'Annonciation de la Vierge, reportée, en 1788, par le curé Lechesne, au 2º juillet, fête de la Visitation; fixée, par arrêté préfectoral, du 1<sup>er</sup> mars 1807, au dim. le plus proche du 25 mars, et, de nouveau, par arrêté semblable, du 25 mars 1841, au 2º dimanche après Pâques. La seconde, établie par le même curé, en 1788 également, au 3 novembre, fête de S. Bomer, célébrée, actuellement, le dimanche d'après la Toussaint.

La cure, valant 2,600 l. de revenu, selon le Pouillé, était

à la présentation de l'évêque du Mans.

La chapelle de Jault, fond. à l'autel S.-Michel de l'église paroissiale de S.-Benoît, au Mans, était dotée de la métairie

de Jault, en Thorigné, val. 200 l. de revenu.

En 1216, dit Lepaige, le prêtre Bencelin, donne les dimes de Thorigné et de Connerré, au chapitre de l'église du Mans, et Guillaume de Corstimiis (ce doit être Guillaume de Coubriers, de Corbridiis, comme on le lit plus bas), lui cèdele domaine féodal sur ces dimes.» Il y a, sans doute, erreur dans la mention de cette dernière cession, que nous avouons me pas comprendre. Il doit s'agir de l'abandon fait des droits féodaux sur ces dîmes, par les seigneurs de fief ou de paroisse. Quoiqu'il en soit, en 1257, le chapitre abandonna au curé de Thorigné, la dîme de ladité paroisse, pour 30 sous de rente.

Malgré cette cession, le chapitre de la cathédrale pos-Medait, en Thorigné, la métairie de l'Aunay, produis. 600 l. Me revenu, en 1789. D'un autre côté, nous avons vu qu'Agnès de Tucé, abbesse du Pré, avait donné aux chapelains de S.-Pierre-de-la-Cour (v. cet art., v-536) et celui pré, IV-358), en 1233, sa part hériditaire dans cette métairie. On ne dit pas, comment cette terre passa en la possession du chapitre diocésain.

Par une charte, dressée par l'official du Mans, en 1215, Gui Possis, de Thorigné, donne au monastère de S.-Vincent, du Mans, pour le salut de son âme et de celles de ses ancêtres, une terre située près le bois de Coubriers. de Corbridiis, libre de tout service et de toute exaction, en reconnaissance de quoi, les moines s'engagent à faire les anniversaires de son père et de sa mère, et, par motif d'affec-

ion, lui donnent 20 s. mansais.

Une ordonn. royale, du 26 déc. 1834, autorise la fabrique

de l'église de Thorigné, à employer une somme

50 c., en achat de rentes sur l'état.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était une nie, annexée au château, érigée en marquisat, p patentes de mars 1654, composée des seigneuries rigné, Nuillé-le-Jallais, etc. Sa juridiction, représidial du Mans en entier, était exercée par un procureur-fiscal, et un greffier.

Le seigneur de Thorigné, qui n'est pas nommé à fournir un picquier, au rôle de l'arrière-ban de 1

Guillaume de Coubriers, de Corbridiis et non pa miis, comme l'a écrit Lepaige, ou bien Gui Possis, nés plus haut, aux dates de 1215 et de 1216, étaien ou l'autre, seigneurs châtelains de Thorigné? Co probable pour le premier, tandis que l'autre n'eu simple possesseur d'un fief, dans la paroisse.

Quoiqu'il en soit, nous voyons, d'après différen la châtellenie de Thorigné possédée successivement 1396, par Gui Turpin, chevalier, et, en 1404 et 1 Lancelot Turpin, aussi chevalier, possesseur, temps, des terres de Villiers et du Petit-Montre Anjou; ayant pour vassaux, quant à celle de I André Quentin, Sr de la Nubaudière (sic, nommée Limbaudière); J. le Vayer, Sr de Pescherai (au Brei mille Turpin de Crissé, à laquelle ceux-ci parais partenir, avait pour armes : losangé d'or et de gu En 1407, par Hervé de Maulny, chev., seign. de S. -En 1462 et 1469, par Guill. Bellanger, licencié è J. Bellanger, l'ainé, bachel. en théologie, ensemble rie de Montaigu (même paroisse), qui fut à J. le Vas de P. le Vasseur, chevalier. Relevaient d'eux : Bo Tucé, P. le Vasseur et Jean son fils, chevaliers; Je tin, sire de Limbaudière (sic), famille qui avait pou de sable, au chevron d'argent, accompagné de de même, 2 en chef et 1 en pointe; et Jean de écuyer. — En 1605, Paul de la Soulgère, écuyer Bousardière, rend aveu, pour la terre de Thorigné de Renée de Bellanger, sa femme et des enfants eus de feu R. de Villiers, Sr de Laubardière (sic) 1607, ladite Renée de Bellanger, en rend elle mêi -En 1642, la terre et châtellenie de Thorigné, est 1 par Henri de Saveuse, chev., seign. du Cardonn qui la acquise du Sr de Villiers; et, en 1653, pa son fils, chevalier. Saveuse portait : de gueules, à d'or, accompagnée de 6 billettes de même. — En 1678, Magdel. Violle, Ve de Henri de Saveuse, chev., Sr de Bougainville, gentilhe ordin. de la Chambre, rend aveu de la châtell. de Thorigné, comme tutrice de Jeanne de Saveuse, leur fille. Relev. d'elle : Louise de Vallée, Ve de Th. de Laval, Sr de Tartigny, dame de Pescherai; R. de Villiers. S de Laubardière (sic, c'est la 3° manière dont ce nom est écrit); Ch. de Boesley, Sr de la Roche, en Thorigné; Ch. de Tieslin, Sr de Lorrière-la-Courbe; Jacq. Amellon, conseiller au présid. du Maine. Les Viole portaient : d'or, à 3 chevrons de sable. — En 1681, Jeanne de Saveuse, Ve de Henri Robert, Cte de la Mark et de Brague, fille de feu Henri de Saveuse, Sr de Bougainville, Fray, etc., était en possession de cette terre, qui paraît être passée ensuite à la princesse d'Edgmont, de qui elle fut acquise, vers 1720. par Henri Crozat, de Ramon, écuyer, capit. des levretes du duc d'Orléans, lequel avait épousé Géneviève de Quenneville, dont Henri Gabriel Crozat, leur fils ainé, qui en rend aveu en 1741.

La terre et marquisat de Thorigné, furent acquis de ce dernier, par M. Paul Louis de Renéaulme, Sr de Préfagille, né a 1728, procureur-général au Grand-Conseil, maître des Requêtes, nommé président des enquêtes au conseil supérieur de Blois, en 1781. Il était issu d'une famille suisse, établie à Blois, il y a environ deux siècles et demi, vers le temps où des seigneurs de la maison de Longueville, devenus seigneurs de Neufchâtel, attirèrent à Blois, où quelques-uns faisaient leur séjour, plusieurs bonnes familles de l'Helvétie. La famille de Reneaulme a fourni six générations de médecins, à partir de Mathurin, qui vivait en 1530, et de Paul rer son fils, qui tous deux laissérent des ouvrages mamicrits sur leur art, jusqu'à Michel Louis, doct. en médecine, membre de l'Académie des Sciences, père de Paul Louis, qui, né à Blois, en 1675, mourut à Paris, en 1739. Des deux fils que laissa Paul Louis, l'ainé, par suite de l'émigration du chevalier son frère, fut obligé de procéder, avec la République, au partage de la terre de Thorigné. Ayant épousé postérieurement Mile Bailly de S-Mars, héritière la terre de S.-Mars-la-Brière, M. le marquis de Repeaulme cessa d'habiter son château de Thorigné, qu'il vendit à M. Jolivard, ancien maître de la verrerie de la Pierre, ancien négociant, père des possesseurs actuels et du peintre Jolivard, l'un des meilleurs paysagistes de notre époque. La famille de Reneaulme, dont plusieurs membres suivirent avec distinction la carrière des armes, d'autres celle de

l'église, avait pour armes: d'argent, à 3 merlettes de sable,

écartelé de sable, à la roue d'argent, sur le tout d'argent, à la croix patée de sable, à la bordure engrelée de même. Le dernier marquis de Reneaulme, assista, par représentation, à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789.

Nous avons vu, plus haut, au nombre des vassaux de la terre et châtellenie de Thorigné, plusieurs possesseurs de fiefs situés en cette paroisse, et qui, pour la plupart, s'étaient fondus dans cette terre, savoir : 1° celui de Coubrier, à 1 k. 1/2 au N. O. du bourg; 2° Limbaudière, à 1 k. à l'O. du même; 3° Montaigu, à 2 k. O. N. O.; 4° la Roche, à 1,2 h. S. S. E.; 5° Bois-Travers, dont le seigneur est taxé à xv l., au rôle de l'arrière-ban de 1638.—La Grande-Maison et la Cour, étaient situées, la 1re, près et à l'E. du château, la 2°, à 9 h. au S. S. O. du même.

Le fief de la terre d'Ardenay (v. cet art.), s'étendait sur

Thorigné.

La paroisse de Thorigné, était comprise dans le ressort

du grenier à sel de Bouloire.

Hist. civ. Thorigné possède un bureau de bienfaisance, jouissant de 505 f. 87 c. de revenu fixe, en biens ruraux el rentes.

Il y existe une école prim. de garçons, pour laquelle le commune possède un local spécial, depuis 1839, et allore 200 f. à son budget annuel, pour le traitement de l'instituteur; 30 à 50 élèves la fréquentent, selon la saison.

HISTOR. Ce que dit Odolant Desnos (Mém. histor. sur la ville d'Alençon, etc., 11-6), de relatif au château de Thorigné, doit s'entendre de celui de Thorigné-en-Charnie, actuellement du département de la Mayenne, et non de celui-ci.

Antiq. Une médaille romaine, moyen bronze, dont M. Fr. Piel nous a communiqué l'empreinte, a été trouvée à Thorigné, en 1834. Elle porte, d'un cô é, la figure et le buste cuirassé d'Alexandre, fils de Maximien Hercule, qui régna de 306 à 312 de J.-C.; au revers, deux guerriers armés, l'un d'une lance, l'autre d'un javelot, dont les bras sont rapprochés, avec le mot ETERNITAS, seul lisible, à la légende.

Biogr. Thorigné est la patrie de Julien Fresneau, religieux, auteur de sermons et d'autres ouvrages théologiques, mort en 1575; et de M. Barré, notaire à Dollon, membre de l'Assemblée Législative, du Conseil des Anciens et du

Corps-Législatif. Voir la BIOGRAPHIE.

Hydrogr. La petite rivière de Tortue, limite le territoire dans toute son étendue, à l'est; le ruiss. de Gué-aux-Anes, en sépare la partie N. O., d'avec Connerré; celui de l'Etang, et

celui du Parc, qui coulent, le premier, de l'O. à l'E., le second, du S. O. au N. E., vont confluer dans la Tortue, à
1,1 h. N. et à 1,2 h. S. E. du bourg.—Moulins de Connoyer,
de Thorigné, du Champ, à blé; moulin à draps ou à foulon; 3 moul. à tan; tous sur la Tortue. — Une ordonnance
royale, du 16 mars 1835, autorise le Sr Saussereau, à établir un moulin à blé sur la Tortue, en Thorigné, en aval des
usines qui lui appartiennent, dites moulin à draps et moulin
de Thorigné. — Un étang.

GÉOL. Superficie très-inégale et couverte, dont plusieurs bouquets de bois, dits de Thorigné, de Coubriers, etc. Terrain tertiaire ou supercrétacé, offrant le grez blanc, le grez ferrifère, et des marnes blanche et grise; des couches épaisses de silex roulés et de sables siliceux, des alluvions

de l'Huisne.

CADASTR. Superfic. tot. de 1,898 hect. 28 ar. 10 cent., se subdivis. comme il suit: — Terr. labour., 1,442-46-87; en <sup>5</sup> classes, éval. à 3, 7, 13, 20 et 27 f. — Jardins, aires, allées, 50-51-90; à 27, 32 et 36 f. — Pépinièr., 0-64-50; à 13 et 27 f. — Vignes, 1-39-15; à 13 et 27 f. — Prés, 102-46-50; à 6, 12, 23, 34 et 45 f.—Pâtures, comme terr. labour., 0-32-70; à 24 f.—Pâtur. et pâtis, 43-57-20; à 4, 9, 10 et 18 f. -B. futaies, 0-31-50; à 20 f. - B. taillis, 133-45-50; à 3, 7, 14 et 20 f. — Châtaigner., broussils, 1-85-10; à 3 et 7 f. - Pinièr., 62-78-50; à 5 et 10 f. — Chemins, 0-17-80; à 10 f.—Landes , 7-19-00 ; à 3 f.—Douv., pièc. d'eau, étangs, mares, 0-81-90; à 27 f. — Superf. des bâtim. et cours, 14-08-31; à 27 f. Obj. non impos. : — Egl., cimet., halles, 0-87-47. - Chem. et plac. publ., 31-44-85, - Cours d'eau, 3-88-95. = 440 Maisons, en 10 class. : 81 à 5 f., 33 à 8 f., 103 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>f., 101 à 15 f., 54 à 18 f., 26 à 22 f., 23 à 27 f., 8 à 32 f., 7 à 36 f., 4 à 40 f.—8 autres, hors classe, ensemble, 570 f. - 4 Moulins à blé : 2 à 90 f. chaque, 1 à 110 f. et 1 à 150 f. -3 Moulins à tan, à 15, 45 et 60 f.

Propr. non bâties, 25,015 f. 29 c. 32,398 f. 29 c. bâties, 7,383 p

CONTRIB. Fonc., 7,019 f.; personn. et mobil., 936 f.; port. et fen., 327 f.; 68 patentés : dr. fixe, 357 f.; dr. proport.,

102 f.; total, 8,741 f. — Chef-lieu de perception.

AGRIC. Sol argilo-sablonneux et, plus généralement, sablonneux et maigre. Ensemencés en céréales, savoir : froment et méteil, de chaq. 40 hectar.; orge, 60; avoine, 120; seigle, 286; produis. de 4 1/2 à 5 pour 1, le seigle et l'orge; 5 1/2 à 6, l'avoine, le méteil et le froment. En outre : sarasin, 10 h.; maïs, 40; pomm. de terre, 100; légum. secs,

haricots, etc., 10; chanvre, 13; prair. artific., peu; prés médiocres, bois, vigne, etc., comme au cadastrem.; beaucoup d'arbres à fruits. Elève d'un petit nombre de chevaux et de moutons; davantage de bêtes à cornes, de chèvres; beaucoup de porcs; un certain nombre de ruches. Aucun cultivateur de cette comm., n'obtient de mention aux concours des comices agricoles. — 21 Fermes, 52 bordages, un plus grand nombre de moindres tenues ou maisonnies, la plupart réunies par hameaux, au nombre de 20; — 87 charrues, se subdivisant par 1/2, 1/3 et 1/4. — Commerce agric. consist. en grains, dont il n'y a point d'exportation réelle, si ce n'est du maïs et du sarrasin, mais, au contraire, insuffisance de 2/5es au moins; en bois, chanvre et fil, fruits et cidre; en bestiaux de toute sorte, laine, cire, miel, menues denrées.

Foir. Et March. Marché, le jeudi de chaque semaine, pour grains, toile, menues denrées, peu de bestiaux. La demande d'établissement de foires, faite par le conseil municipal, depuis assez longtemps, a été repoussée jusqu'ici. — Fréquentat. des marchés et foires de Bouloire, de Vibraye, de Dollon, de Connerré, de Montfort et du Pont-de-Gesnes, même de S.-Calais et de la Ferté, selon la proximité

relative.

INDUSTR. Fabrication de toiles, dites canevas, au nombre de 15 à 1,600 pièces (4,000 p. en 1789), qui se vendent à la Ferté-Bernard et au Mans.—Pilage du tan, dégraissage des

étoffes, dans les moulins indiqués plus haut.

Rout. et chem. Le territoire s'étend, au nord, presque jusqu'à la route royale nº 23,-de Paris à Nantes ; à peu de distance également, au sud, de celle no 157, de Blois à Laval. = Il est traversé, par les chem. de grandè vicinalité nº 3, de Connerré à Montmirail, par Vibraye; celui nº 23. part du bourg, pour conduire à la route départem. nº 6 2 au Pont-de-Braye; enfin, celui nº 8, de Savigné-l'Evêque Bouloire; et celui nº 17, de Vouvray-sur-Huisne, à la mêm route, par S.-Maixent; en passent à proximité, à l'O. et a 🕶 N.—Chem. vicin. classés: —1° de Connerré à Montmirail c'est le chem. nº 3 de gr. comm.; long. sur la commune » 3,500 mètr. — 2 de Thorigné à S.-Michel de Chavaigne partant du bourg, finit au pont des Planches-Laurent, 1,700 m. — 3° all. à Bouloire; part des pelouses de la Roche, sur le nº preced., fin. au pont Fourcy, sur la Tortue (ce doit être le gr. chem. nº 22), 3,450 m. — 4º all. à Nuilléle-Jallais et au Breil; part. du bourg, f. au carref. des Drueries; 3,300 m. — 5° all. aux ham. de la Barre, des

Ruaux, etc.; part. du bourg, f. près le Genetay; 3,500 m.— 6 de Connerré au Grand-Lucé; part. du Gué-aux-Anes, ân. au carref. des Touches de Vaux; 2,000 m.

LIMIX REMARQ. Comme habitations: la nouvelle maison du château, celle de M. Zoé Jolivard, à la Gentellerie, près le bourg, et celle de M. Roussel, etc. Sous le rapport des noms: la Grande-Maison, la Cour, la Barre, la Pagerie, le Parc; Villée; la Prêterie (Prêtrerie), la Psalette, la Croix; Montpertuis, les Grées, la Roche, Montaigu, le Thuré, les Luards; les Vaux, les Ruaux, les Ruisseaux, la Fontaine, le Mortier, l'Etang, Bouillant; le Chêne-Brun, le Genetay, la Bruyère, l'Aunay; etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, bur. de bienfaisance, écol. prim. de garçons; résid. d'un notaire; résid. d'un percepteur des contribut. dir.; 1 déb. de tabac, 1 deb. de poudre de chasse. Bureau de poste aux lettres, à Connerré.

THOUARS, terre seigneuriale du Maine, dont une famille noble et ancienne de cette province portait le nom. Nous devons ajouter, à ce que nous avons dit à son sujet, à l'article SAINT-MARS-DE-BALLON (V-379), commune dans laquelle elle est située, que sa juridiction s'étendait sur ladite paroisse, et que Levasseur, l'un de ses seigneurs, nommé député de la noblesse aux Etats-Généraux de Sens, en 1614, l'avait été aussi à ceux de Blois, tenus en 1576.

THURI, Y; fief, situé commune de Poncé, membre de la baronnie de la Flotte, en Lavenay. Voir l'article de cette baronnie, 11-441.

TILLIDUS; nom d'un monastère de la ville du Mans, que releva l'évêque Herlemond, 710-730, en y placant des moines de l'ordre de S.-Benoit, sous la direction de Quirin, qu'il avait nommé administrateur du diocèse, en son absence.

TIRON; voyez tyron.

TIRONNEAU; voir tyronneau.

TOIGNÉ; voir thoigné.

TOIRE; voyez THOIRÉ, deux articles.

TORCÉ, TORCÉ-EN-VALLÉE, NOTRE-DAME-DE-TORCÉ; Torciacum, Torceium in Valle, Beata-Maria de Torceio; de turris, tourris, torris, tour; et de Cæsaris; tour de Cé-ur, tour romaine, selon la tradition locale (v. ci-après, anno.). Commune qu'il faut distinguer de Torcé-en-Charnie, dans la Mayenne; du cant. et à 9 kilom. 3 h. N. de Monfort-le-Rotrou; de l'arrond. et à 20 k. N. E. du Mans; jadis, du

doyenné et de l'archid. de Montfort; du dioc. et de l'élect

du Mans. — Dist. lég. : 10 et 24 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Beaufay et par Bonnétable: à l'E. et au S. E., par S.-Célerin; au S., par Sillé-le-Philippe; à l'O., par Beaufay; cette comm. a la forme d'un parallélogramme, à côtés un peu sinueux, s'allongeant du N. E. au S. O., sur un diam. de 6 k., contre 2 k. à 3,3 h. de largeur. Assez gros bourg, consistant en une place passablement grande, sur laquelle se trouve l'église, et en plusieurs rues qui rayonnent autour. Grande et belle église, n'ayant rien de remarquable dans sa construction, surmontée de deux clochers en flèches pyramidales, dont l'un assez élevé, placé sur la tour, située à l'extrémité orientale de la nef; l'autre, qui l'est beaucoup moins, au-dessus du chœur, qui, dans l'origine, était l'église ou chapelle du prieuré. Le chœur et les deux chapelles latérales, voûtées en pierre, paraissent remonter au 11e siècle; la nef, voûtée seulement en bois, semble avoir été construite à deux époques différentes et postérieures. Il existe encore, dans cette église, d'assez nombreux fragments de vitraux coloriés, assez précient, dont une croisée surtout, restée intacte, de toute beauté, représente le Christ, entouré de ses disciples. Au fond du sanctuaire, le miracle de la fontaine de S.-Julien, au Mans un Père éternel, entouré d'anges, et le roi Louis XIII, placant la France sous la protection de la Ste Vierge. On y remarque aussi, un certain nombre d'écussons, qui paraissent être ceux d'anciens seigneurs de la paroisse, bienfaiteurs de l'église (v. ci-après, ANTIQ.); d'autres, sur les murs à l'intérieur et à l'extérieur; les uns grattés, les autres effacés par un badigeonnage. L'orgue de cette église, que quelques réparations bien faites rendraient excellent, passe pour être un présent du roi Louis XIII, à qui on en attribue plusieurs autres, notamment celui d'un bâton de croix fleurdélisé. C'est probablement à l'intérêt que ce prince paraît avois porté à l'église de Torcé, soit à raison de sa dévotion à la Vierge, soit comme patron-présentateur du prieuré, comme on va le voir plus loin, que l'écusson de France se voit en core, appliqué dans deux endroits de ses murs extérieur Bien que cette église fut dédiée à la Nativité de la Vierge le tabernacle du maître-autel, qui est celui de l'église d Jacobins du Mans, et y a été placé depuis la révolutio 🖚 représente une Assomption. Un autre groupe de figures présentant la mort de la Vierge, est, comme on en a vu à S lesme (page 184), un des ouvrages de cette école bizarr par ses anacronismes volontaires. On lit sur un pilier d

ette église, l'épitaphe suivante, gravée en lettres gothiques: L'y dev-nt gitt dom Ichan Melangreau pro — lequel donna à la sa
de Ceans — vingt sols torn-is assis sor le grand aistre —

nen le Ceans — vingt sols torn-is assis sor le grand aistre —

nen le Ceans — vingt sols torn-is assis sor le grand aistre —

nen le Ceans — vingt sols torn-is assis sor le grand aistre —

nen le Ceans — vingt sols torn-is assis sor le grand aistre —

nen le Ceans — le pour de Ceant dire deux de l'en mil cinq cent quinze il trepassa, — le huicticsme jour d'octobre den soir. — Dictes pour lui ung Ave Maria. — Cuavt à Dieu que d'ente en repos soit. — — Requiescat in pace. Pr Ur. » Cimetière attenant au côté oriental de l'église, entièrement clos de murs. Une maison du bourg, à fenètres à croix en pierre, était la Cour, ou lieu de justice du sief de Guéliant, dont il sera parlé plus loin.

Popul. Portée à 248 feux, dans l'affouagement de l'élection; elle était de 347 f. et de 1,602 habit., en 1804; de 413 f. et de 1,743 f. h., selon le recensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 397 feux, se compos. de 791 individ. mâl., 886 fem., total, 1,677; dont 475 dans le bourg, et, dans les hameaux, savoir : de Vaux, des Montabonnières et Goërie, de la Grande-Levrie et des Guyonnières, 51, 33, 25 et 24; du Grand-Courparent, de la Genvrie, de Montperluis, chac. 21; des Rouillerics, de la Chaussée, des Gogarlières, 20, 19 et 18; de la Gaudinière et de la Lingère, chac. 17; des Plais, de la Pagerie, de la Barbotière, des

Blasotières, chac. 16; des Petites-Ivories, 13.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 94; Miss., 468; déc., 428.—De 1813 à 1822 : mar., 160; na ss., 538; déc., 376. — De 1823 à 1832 : mar., 142; naiss., 31; déc., 347.

Hist. Ecclés. Eglise dédiée à la Ste-Vierge, sous le titre le Notre-Dame.

La cure, à portion congrue, était à la présentation de évêque diocésain. Le prieuré de Notre-Dame, dont les ondateurs et l'époque de la fondation sont inconnus, octopé anciennement par deux moines de Marmoutier, était la présentation de l'abbé de ce monastère, à celle du Roi, lepuis la réunion de cette abbaye, à l'archevêché de Tours. On revenu était de 1,500 l. net, selon le Pouillé; à la harge de 700 l. de portion congrue, au curé et au vicaire; une rente de 36 l., à l'abbaye de la Couture du Mans; une autre de 20 l., au prieur de Ste-Goburge, au Perche; un gros de 48 boiss. de seigle, de 18 b. d'avoine et de b. d'orge, au prieur de S.—Jean-de-la-Pelouse, en Lomon. Titulaires, d'après le Pouillé et d'autres notes: 16... ess. L. Pouget, résident, mort en 1690; 1699. L. de la

rencontrés en 1824 ou 1825, en arrachant les fond d'une maison antique, aux Grands-Jardins, où le prem ces couvents aurait existé, étaient ceux des religieu l'avaient habité.

A 1,4 h. N. E. du bourg, près le chemin qui con Bonnétable, une chapelle dédiée à S. Roch, établie p blement dans des temps de maladies contagieuses, dont les registres de l'état civil parlent seuls, à l'oci d'inhumations dans son cimetière, à la date de 1723 ment (v. ci-après, HIST. CIV.). Cette chapelle était le 1 pélerinages ou de voyages, comme on dit dans le pay

Une confrérie du tiers-ordre de la Pénitence de S.-. nique, était établie dans l'église de Torcé, dès 1698

du Saint-Sacrement le fut, vers 1717.

Deux fêtes patronales: l'une le 2 juillet, appelée Justéte de la Visitation de la Vierge, purement de dévolutre, qui est la véritable assemblée, le 8 septembre de la Nativité de la Vierge, connue sous le nom d'Angfixée, par arrêté du 1er mars 1807, au dim. le plus p de cette fête.

L'église de Notre-Dame de Torcé, est une sorte de cursale de la fameuse N.-D. de l'Angevine de Marilla Anjou, fondée par S. Maurille, 7° év. d'Angers, dè ècle, par suite d'une révélation, et dont le culte dru paraît avoir été l'origine. L'existence d'un dolmen, paraît avoir été l'origine. L'existence d'un dolmen paraît avoir été l'existence d'un dolmen paraît avoir été l'existence d'un d'un d'un d'un

paroisse, étaient obligés de fournir la paille nécessaire ar leur coucher. Mais depuis que, vers 1780, l'évêque de mesans eut changé l'heure de la première messe, qui se mit à minuit, le jour de l'Angevine, et surtout, depuis la volution, l'affluence a beaucoup diminué. Elle est encore le, néanmoins, qu'on estime de 5,000 à 6,000, le nombre s personnes étrangères à la commune, qui, le 2 juillet, ment s'y faire dire des évangiles, et le produit de celles-

, qui se paient un sou, de 200 à 300 francs.

Des 19 paroisses qui viennent, dans le cours de l'année. pélerinage à Torcé, six choisissent particulièrement la de la Juilliette. Ce sont celles de S.-Germain-de la-Couet de Beslou, dans le Perche, département de l'Orne, ès la limite orientale de celui de la Sarthe; celles de René, irolles-les-Braults, Ponthouin et Nouans, dans le Saosis. Les deux paroisses de l'Orne, viennent processionllement, apporter et présenter une torche en cire, aples souche, à raison de sa grosseur. C'est une espèce de mge à large base, en forme de bas-relief, artistement vaillé, retraçant quelques scènes de la vie de la Ste erge et de S. Germain, pour la paroisse de ce nom, orné figures représentant des oiseaux, des fruits, etc.; imi-It, en partie, les torches qui se portent à la procession la Fête-Dieu, dite du Sacre, à Angers, et autrefois au ms (v. 111-389). La tradition rapporte, que ces paroisses ant été grélées (et celles de la plaine du Saosnois, sont s fréquemment exposées à ce fléau), firent vœu de ce mà la N.-D. de Torcé, dont la vertu leur était connue, et e, tant qu'ils le tinrent, elles en furent préservées; l'ayant cessé de remplir cette obligation, pendant la rélution, probablement, que l'exercice du culte fut susndu, la grêle les affligea de nouveau; mais que depuis 'elles ont recommencé ce pieux pélerinage, elles ont conmé à en être préservées. Les autres paroisses, y viennent mun but semblable ou analogue. Le jour de la Juilliette, une staine de prêtres commencent, dès l'aube, à célébrer la use et à cire des évangiles, la procession a lieu ensuite, puelle est suivie d'une messe solennelle, qui termine la rémonie. Les pélérins, venus, pour la plupart, à jeun, res avoir entendu l'office et s'être fait dire des évangiles, ieunent et s'en vont. Une demi-heure après la grande se terminée, tout a disparu; nulle réunion dans les auges ni chez les particuliers; tout est calme dans le bourg, il ne se vend que du pain, des fruits et des cierges. Le r de l'Angevine, au contraire, bien que la dévotion soit la même, les réunions de famille dans les maisons particulières, le concours dans les auberges, et l'aspect de fête dans le bourg, ont lieu, comme partout ailleurs, les jours d'assemblée.

Les autres communes, dont les habitants viennent en dévotion à l'église de Torcé, à différentes époques de l'année, avec leurs prêtres, mais non processionnellement, sont celles de Chérancé, cant. de Beaumont; de Courcemont, Beaufay, S.-Mars, Souligné, cant. de Ballon; de Dissé, Lucé, Mézières, cant. de Marolles; de Jauzé, Sables, Terrehault, cant. de Bométable; de la Chapelle S.-Remi, S.-Célerin et S.-Corneille, cast. de Montfort. Cette liste nous étant fournie par une personne de la localité, bien informée, nous pensons qu'on lui donne rait à tort, une plus grande extension. Ce n'est que depuis 1788, que la paroisse de Beaufay vient en pélerinage à Torci. Avant cette époque, elle se rendait processionnellement à l'abbaye de l'Épau, près le Mans; mais des jeunes gens ayant tondu par malice les myrthes de ce monastère, le prieur Langue de Boisfévrier, les condamna à une amende de chacun 201, et défendit aux paroissiens de Beaufay, de continuer ce pelerinage. Depuis environ dix ans, la paroisse de Congé-sur-Orne a fait défaut. Les habitants de Bonnétable, de Rosperroux, de la Bosse, de Courcebœufs et de quelques #tres paroisses, ont également cessé leurs pélerinages, depuis la révolution. En 1620, ceux de S.-Calais vinrent processionnellement implorer N.-D. de Torcé, à l'occasion d'une calamité qui affligeait leur ville.

Le chapitre de la cathédrale du Mans, possédait à Torcé la terre des Grillons, affermée 7001. en 1789, et un pré valant

50 l. de revenu.

Hist. Féod. La seigneurie de paroisse, était annexée à la terre seigneuriale des Aulnais, dont le château, situé à 1,7h. S. S. O. du bourg, sur le bord gauche de la Vive-Parence, était une maison avec tourelle, entourée de fossés remplis d'eau, avec pont-levis, etc. Cette terre appartenait, depuis un temps assez reculé, à la famille de Thieslin, dont les membres possédèrent les seigneuries du Plessis, en S.-Célerin, de Courteille, la Touche, la Courbe et autres lieux.

En 1639, R. de Thieslin, écuyer, Sr du Plessis (en S.-Célerin, v-146), est taxé à x l. au rôle de l'arrière-ban, pour ce qu'il a en la terre des Aulnais. Le 26 sept. 1677, fut inhumé, à Torcé, le corps de Mess. R. de Thieslin, écuyer, Sr du

Plessis, seign. des Aulnais, agé de 70 ans.

Le 17 sept. 1686, Mess. George d'Elpèche, épouse Due Jacquine Magdel. de Thieslin. De ce mariage naît, le 23 aoû

pèche. Dès avant 1762, la terre et seigneurie des Aulnais et le fief de Fleuré, appartenaient, par acquisition (selon d'autres, par donation de la famille Thieslin), au monastère de la Visitation du Mans, dont les religieuses étaient chargées, d'une rente en seigle, sur leur moulin des Aulnais, à faire aux pauvres de Sillé-le-Philippe (v. ci-dessus, 166). Cette terre était chargée, en outre, d'une rente de 40 l., en faveur du collége de Torcé. Il ne reste plus actuellement du château des Aulnais, vendu comme bien du clergé et appartenant à M. Fouché, qu'un pavillon qui tombe en ruines.

En 1387, Taboullart, sire du Perrier, Perier ou Perriers, chev., rend aveu pour l'habergement de Torcé, avec justice haute, moyenne et basse, relevant du Mans. S'agit-il de notre Torcé, de Torcé-en-Charnie, ou bien de la terre de

Torcé, en Louvigni?

Autres fiefs: 1º Pontigné, y, Potigné; Pons igneus. Mess. Fr. Gerv. Levasseur, écuyer, seign. de Pontigny, gouverneur de la ville et château de Bonnétable, épousa Dile Marie Jeanne Charlotte de Commoche et en eût César Louis, et, en 1762, Augustin J. Chrisost. R. Levasseur. Pontigny, situé à 2 k. 1/2 O. N. O. du bourg, sur la limite du territoire, est une maison moderne, accompagnée de douves et de jolis dehors, apparten. à M. L. Fr. Desmazis, qui a épousé une demoiselle Levasseur de Pontigny.

2º Le Chénai, Chesnay, à 1 k. O. du bourg, près la route du Mans à Bonnétable. Charles Péan du Chesnai, médecin ordin. du Roi, propriétaire de cette terre, possédait aussi le fief de la Blanchardière en Beaufay, sur lequel l'évêque avait la moyenne justice, par son fief de Touvoie. En 1677, P. Fr. de Thaureau, écuyer, Sr de la Chevalerie, y ajouta, par alliance, une partie de la seigneurie du Chenay. En 1686, Siméon Péan avait réuni toute cette seigneurie. En 1768, un Sr Péan du Chesnay, était conseiller au Mans.

3º L'Orme, à 1,5 h. à l'O. du même. Ce fief appartenait à une famille Crespin de l'Orme, dès avant le commencement du 17° siècle, de la même famille que les Crespin de Chères, de Savigné-l'Evêque. Un Sr Crespin de l'Orme, gen-tilhomme ordin. de la chambre du Roi, et précédemment officier des chasses du duc d'Orléans, fit abjuration du calvinisme, dans l'église de Torcé, le 27 oct. 1683.

4º Francour, à 1,1 h. au S. O. Ce fief appartenait à une famille le Barbier, dont Marguerite, qui épousa Julien Rousseau et fut mère, à ce qu'en croit, de Gervais le Barbier de Francour, homme d'état, etc. (v. plus bas BIOGR.), ce qu'on

avons parlé, située au bas du bourg, était le lieu et moyenne justice du fief de Guéliant, dont releval dage, partagé en deux actuellement, appelés Guéliant, dont releval de le control de la control

l'Hôpitau. Voir ci-après, HIST. CIV.

6º Le Petit Beauray ou Boré, dont le seigneur, pas nommé, est taxé à x l. au rôle de l'arrière-bar Il existe encore deux moulins, appelés du Grand et Boré. — 7º et 8º la Gencerie et la Mercerie, pou Mess. Paul Cordier, Sr de S.-Léger, est taxé à x i. rôle. — 9 Bois-Elier. Le seigneur de celui-ci, do n'est pas indiqué, est taxé à xv ]. au même rôle rière-ban. — 10° Epaillard, aliàs les Eards, ave — 11" Deux-Ries ou la Deurie. — 12º les Lande Courparent.—14º Vaux, ou le Vau, appartenait, à Guill. Crespin, propriétaire aussi de la terre d en Savigné-l'Évêque, lequel l'avait acquis de Guill. son neveu, avocat au Mans. — 15° Fleuré, cité ; en parlant des Aulnais, où se tenait la haute, mi basse justice de cette terre, appartenait, en mêi qu'elle, aux religieuses de la Visitation du Mans, révolution. — 17º Enfin, le fief de Loresse, en L s'étendait, non-seulement sur cette paroisse, mais de Torcé, du Pont-de-Gesnes et de Connerré. En les seigneurs de ce fief (11-625), nous avons omis u de la Châtre, des seigneurs de Malicorne, prob qui le possédait en 1784.

La paroisse de Torcé relevait, partie du bailliag quisat de Montfort-le-Rotrou, et partie de celui gneurie de Bonnétable, qui tous deux reportaient.

derie de l'ordre de S.-Jean de Jérusalem du Mans, transférée à Guéliant. Les revenus de cet établissement, consistant en un bordage, subdivisé comme on l'a vu, ont été affectés, depuis la révolution, à l'hospice ou maison de cha-

rité de Savigné-l'Evêque (v. cet art.).

Collège. École de garçons. Un collège de garçons existait à Torcé, dès le commencement du 17° siècle, dont les titres ont été perdus. Il était doté d'une assez belle maison, avec un grand jardin, qui sont actuellement ceux du presbytère; de 54 ar. de terre de 16 arp. de pré, et d'une rente de 40 l., sur la terre seigneuriale des Aulnais. M. J. L. Lochet, de Torcé, à qui nous avons l'obligation d'une fort instructive notice sur a commune, dont nous le prions d'agréer ici nos remerciements, a recueilli les noms de plusieurs des principaux de ce collége :—16.., Anne Pélouard, curé d'Arquenai, in parabus, qui, en 1695, changea le titre de précepteur, en celui de principal; mort le 12 mai 1696. — 1696, P. Renaudeau, de Torcé, nommé curé de Ballée, en 1708. — 1708, L. Thibandin, né aussi à Torcé. — 1710, R. Chalopin, clerc tonsuré, prêtre en 1713, né à Torcé. — 1725, J.-B. Duluard. 1726, Julien Lochet, né à Torce, mort à 35 ans, en 1733. -1734, Hil. Hardouin, mort le 14 mars 1767, âgé de 74 ans. - 1767, Gabr. Corvasier, né à Lombron, mort le 11 nov. 1773. — 1774, Jacq. Fr. Corvasier, frère du précédent, nommé curé de S.-Célerin, en 1778.—1781, Jacq. Hardouin, Mà Torcé, dernier principal, jusqu'en 1792. Au vœu du fondateur, le principal devait toujours être un prêtre, né dans la paroisse.

Ecole prim. actuelle de garçons, pour laquelle la commune alloue 366 f. à son budget, dont 166 f. pour le loyer

du local; fréquentée par 25 à 30 élèves.

Ecole de filles. Maison de Charité. Bur. de Biensaisance. Depuis un assez long temps, une fille du tiers-ordre de la pénitence de S.-Dominique, était chargée de l'instruction des filles pauvres de la paroisse. La première, dont on trouve la mention sur les registres de l'état civil, est Anne Verdier, décédée le 25 août 1739, à l'âge de 63 ans.

Le 4 mars 1780, l'ancien principal Jacq. Fr. Corvasier (et non pas Lecorvaisier, comme on l'a écrit, Annuaires pour 1826, 99; pour 1834, 213), constitue une rente de 160 l., sur le clergé, pour convertir l'école de filles en maison de Charité, dont la direction fut confiée à deux sœurs de la Chapelle-au-Riboul, qui furent logées dans la maison de la maîtresse d'école. L'établissement, autorisé et ouvert en 1784, jouissait alors de 494 l. de revenu, réduits

qui était un parallelogramme, ayant eu deux de s brisés, affecte actuellement la forme hexagonale. ron 6 m. de longueur, sur 5 m. 33 de largeur; d ment 7 m. 35, et 0 m. 66 d'épaisseur. L'une des p support, a pu être élevée de 2 m. à 2 m. 35; une 1 m. 35 à 1 m. 60; enfin, on en aperçoit une t sous la principale pierre ou la table. Le propri champ où gît cette pierre, avait commencé à la bri qu'il en fut empêché, sous l'administration du préfe Qnelques fers rouillés, trouvés auprès, il y a que nécs, font présumer que des fouilles, donnerais quelques autres découvertes.

On présume que la tour de l'église, a été construi fondations d'une tour romaine, laquelle aurait été c forteresse ou du prétoire d'une villa, d'où serai nom de turris cæsaris, d'où a été formé le nom c Bien que cette étymologie ne soit pas plus mau bien d'autres du même genre, et que la tradition encore à cette tour, le nom de Tour de César, au couverte d'antiquités romaines, en ce lieu, n'a jus

qu'ici cette opinion.

Les différents écussons, remarqués dans les vi l'église, dont nous avons parlé, en décrivant celle-c les armoiries suivantes : d'azur, à 3 losanges d'or.à un chevron d'or, accompagné de 3 roses d'arge chef et 1 en pointe. — D'or, à un lion d'azur. — De à 2 burelles d'or. — De gueules, à 2 burelles d'or, gueules, à la bande d'argent, accompagnés de 2 b même.

IT-om IT- 4400 1- -- 'DL!!!. A

la fermière du lieu de la Recordelière fut obligée d'atteler ses bœufs à sa charette, pour conduire elle-même, au cimetière (alors à S.-Roch), le corps de son mari, qui avait succombé au fléau. La population diminua tellement, que la moitié des maisons, dans la campagne, étaient fermées avec des fagots d'épines.

1742. Grande abondance de vin.

1813. Le 27 janvier, les maires du canton de Montfort, assemblés à Connerré, signent une adresse à l'Empereur, par laquelle ils lui offrent quatre cavaliers montés, armés et équipés aux frais du canton. La commune de Torcé, doit contribuer pour 300 f.

1814. Le 25 sept., le conseil municipal de Torcé arrête de témoigner son dévouement au roi Louis XVIII, en faisant le sacrifice de la nourriture des militaires ayant séjourné dans la commune, pendant les mois d'avril et mai précédents.

Suivant la tradition locale, le château des Aulnais aurait soutenu plusieurs attaques, du temps de nos longues guerres avec les Anglais, sous les règnes de Charles VI et de Charles VII; et la tour du grand clocher aurait servi aussi, dans le cours des mêmes guerres, de lieu de défense aux troupes françaises et aux habitants, et aurait été fortifiée alors à cet effet; mais on ne précise aucun fait relatif à ces événements.

BIOGR. Torcé est la patrie de Gervais le Barbier de Francour, religionnaire, chancelier du roi de Navarre, auteur de plusieurs ouvrages, tué à Paris le jour de la S. Barthélemy, 1572; de Charles Crespin, écuyer, Sr de l'Orme, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, officier de Gaston, frère du Roi, né en 1603, mort le 27 oct. 1685, âgé de 82 ans; de Péan du Chesnay, médecin, conseiller au Mans, échevin de cette ville, en 1771 et 1772; de L. Noury, auteur de quelques poésies et chansons satiriques inédites, mort victime de la guerre civile. Noury s'étant distingué dans ses études, avait été reçu au collège de Louis-le-Grand, à Paris. Son nom fut proclamé à la fête de la Patrie, le 25 messid. an VIII (14 juill. 1800), comme étant un de ceux qui étaient morts dans l'année, au service de la patrie. Voir la mographie, pour le premier.

Hydrogr. La petite rivière de Vive-Parence, traverse le territoire du N. au S. S. E., dans toute sa longueur, en passant tout près et à l'O. du bourg; le ruiss. de Bois-Doublet, le sépare de celui de S.-Célerin, dans presque toute son étendue à l'E.; un petit ruisseau, prenant naissance près de la route de Paris, à l'ouest, vient confluer dans la Vive-Parence, au-dessous de l'ancien château des Aulnais, après

1,1 à 1,2 h. de cours.—Moulins : du Grand-Boré, da Persa.

Boré, Rose, de Cherruau ou du Bourg, des Eards et class

Aulnais, tous à blé et à deux roues, sur la Vive-Parence,

faits valoir par des membres d'une même famille.

GÉOL. Sol plat, si ce n'est vers l'extrémité nord-est du territoire; terrain tertiaire ou supercrétacé, offrant le grés vert, le grès ferrifère, et des marnes blanche et grise, recouvertes par des silex roulés et des sables siliceux d'alluvion.

CADASTR. Superficie totale de 1,685 hect. 98 ar. 50 cent-, se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 1,139-00-70; en 5 class., éval. à 5, 9, 14, 21 et 27 f. — Jard., allées et aven-, 55-00-04; à 27, 40 et 60 f. — Vignes, 26-06-40; à 12, 18 et 21 f. — Prés, 208-63-60; à 14, 24, 37 et 50 f.—Pâtures, 85-88-40; à 12, 16, 23 et 31 f. — B. taillis, 20-58-60; à 13, 16 et 21 f. — Broussailles, 0-86-10; à 12 f. — Pinières, 86-91-60; à 6 et 9 f. — Mares et douves, 1-43-70; à 21 f.—Superfic. des bâtim., 16-23-36; à 27 f. Obj. non impor. = Egl., cimet., mais. communale et jard. des sœurs, 0-43-90-Chem., 41-12-70. — Riv. et ruiss., 3-79-40.—426 Maisons en 10 class.: 9 à 7 f., 35 à 10 f., 97 à 14 f., 126 à 18 f., 75 à 25 f., 44 à 33 f., 21 à 42 f., 8 à 53 f., 7 à 70 f., 4 à 100 f.— 6 Moulins: 2 à 150 f., 2 à 180 f., et 2 à 225 f. chaque.

REVENU imposable : Propriét. non-bât., 33,297 f. 13 c. 43,969 f. 13 c. bâties, 10,672 x

CONTRIB. Fonc., 7,574 f.; personn. et mobil., 928 f.; port. et fen., 333 f.; 33 patentés : dr. fixe, 166 f., dr. proport., 155 f.; total, 9,156 f. — Chef-lieu de perception.

AGRIC. Surface argilo-calcaire, plus généralement sabloneuse et caillouteuse. Ensemencés en céréales : seigle, 32 hect.; froment, méteil, orge, 30 de chaq.; avoine, 40; ne produisant pas plus de 4 à 5 pour 1, excepté l'orge, qui produit 6. En outre: maïs, 450; sarrasin, 50; pomm. de terre, 80; lég. secs, 20; prair. artific., 40; chanvre, 15; prés, bois, vigne, comme au cadastrement; arbres à fruits à cidre-Un petit nombre d'élèves en chevaux et moutons, davantage de bêtes à cornes, et surtout de chèvres et de porcs, engrais de ceux-ci; quelques ruches d'abeilles. — Nulle mention des cultivateurs de cette commune, dans les concours agricoles.—9 Fermes principales, beaucoup plus de moyennes, 30 bordages; 68 charrues. = Commerce agricole comsistant en grains, dont il y a déficit de plus de moitié, pour les besoins de la consommation, même en avoine; en pomm; de terre, légum. secs, chanvre et fil, vin blanc, consommé dans le pays; cidre et fruits, bois, etc.; chevaux, bestia

e toute sorte, porce gras, laine, cire et miel, menues enrées. = Fréquentation des foires et marchés de Bonnéable, de Montfort et du Pont-de-Gesnes.

Industra. Fabrique de toiles communes, et canevas.

Rout. Et Chem. Le territoire est traversé, dans sa parie occidentale, par la route royale nº 138 bis, du Mans à Paris, par Bonnétable et Mortagne. — Le chemin de grande communication nº 6, de Sillé à Authon (Eure-et-Loir), et celui nº 7, de Courgains à la route royale nº 23, en passent à peu de distance, au nord-est. — Chem. vicin. classés: — 1º de Montfort à Bonnétable; passe au bourg; long. sur le territoire, 4,230 mètr. — 2º de Torcé à Beaufay; part du point de jonction entre le précédent et la route nº 138 bis, f. au carref. de la Rochette, 910 m. — 3º de Connerré à Bonnétable; part de la limite avec S.-Célerin, finit au bourg, près de l'église, 1,730 m.

LIEUX REMARQ. Les Brulonnières, Pontigny, le Chénay, maisons bourgeoises. Sous le rapport des noms: S.-Léger, 8.-Roch; Courparent; Montpertuis, Montabonnière, Beau-ray; les Sablons; Chereau; Gué-le-Loup, Vaux, les Rouil-leries; Bois-Elier, les Aulnais, la Chesnaie, l'Orme; la Mer-

cerie; Rose; les Diablières; etc., etc.

ETABL. PUBL. Marie, succursale, école primaire de filles et de garçons, maison de charité et bureau de bienfaisance; résidence d'un notaire; résidence d'un percepteur; recette buraliste, débit de tabac et débit de poudre de chasse, des contribut. indirectes; chef-lieu d'un bataillon cantonnal de la garde nationale, 4 comm., 605 h. d'effectif. Bureau de poste aux lettres, à Bonnétable.

ETABL. PARTIC. Une sage-femme.

TORÉE; voyez thorée.

TORIGNÉ; voyez thorigné.

TORRENT DE CÉDRON; voir cédron (torrent de).

TORTAIGNE, TORTAIS, TORTILLÉ, ruisseau appelé du premier de ces noms par Cassini, que Lepaige et Jaillot momment crosé (v. ce mot), ayant sa source sur la lisière N. O. de la forêt de Vibraye, se dirige à l'O., passe tout près, au N., du bourg de Lavaré, arrose Dollon et le Luard, et va jeter ses eaux dans la petite rivière de Longuève, audessous du moulin de Breaux, après 6 k. de cours, pendant lequel il fait tourner trois moulins. — Ce ruisseau est désigné, dit-on, dans des titres anciens, sous le nom de Courgeoniensis, Courgeoniac. (Voir l'art. BOUER, 1-195).

TORTUE, ou TORTU, ruisseau qui peut devoir le pre-

mier de ses noms, à la lenteur de la marche de ses second ne paraissant pas justifié par la sinuosité cours; prend naissance un peu au sud de Bouloire rige au nord, reçoit un autre petit ruisseau, pai après, celui des Loges; arrose la commune de S.-M. Chavaigne; remonte vers Thorigné, où il recoit la p vière de Nogue, au moulin des Ruisseaux, plus loin Longuève, et va se jeter dans l'Huisne à Connerré, nom de rivière de Dué. Pendant un cours total d'envire la Tortue, sous ce nom et sous celui de Dué. fait 1 11 à 12 moulins, à blé et à foulon. Cette petite rivièr rit, entre autres poissons, d'excellentes truites, quille et aussi des écrevisses.

TOUARS; voyez thouars.

TOUCHE-RONDE, fief situé paroisse du La dépendant de la terre de ce nom. Voir cet article.

TOULON, ruisseau que Lepaige nomme ainsi da ques endroits, qu'il appelle ailleurs TRULON, et que Cassini et d'autres géographes, il faut nommé TREUL ce mot.

TOUR-AUX-FEES, ancien monument romain

à l'article ALONNES. Voir ce mot.

TOURNERIE, terre seigneuriale, située dans mune de Louze, érigée en châtellenie, en 1196, rek duché de Beaumont, ayant pour annexe la seigne

paroisse de Louze. Voir cet article.

TOUVOIE, TOUVOYE; Toveio, Thovayum; a châtellenie, située à Savigné-l'Evêque, dont elle ava gneurie de paroisse, à laquelle était annexée, de époque fort reculée, la seigneurie temporelle des du Mans, avec un château, qu'y fit construire l'évê nauld, 1066-1081, sur la rive gauche de la petite ri Vive-Parence, et qui se trouve aujourd'hui du te communal de Saint-Corneille.

Le prieuré de S.-Laurent de Touvoie, alids les en S.-Corneille et Savigné-l'Evêque, était un mer celui de Château-l'Hermitage (v. cet art.), à la prés du prieur de celui-ci. Il était doté, selon le Pouillé di du lieu de Morteville, en Savigné, de celui des Esna en S.-Corneille, de terres détachées, en S.-Ouen de en Coulaines, en Sillé-le-Philippe et en Lombron, le timé 450 l. de revenu, et chargé de 2 messes par s Dom. Fr. Léonard Nicolas, chan. régul., en fut le de tulaire, en 1743.

En 1369, l'évêque Gontier de Beignaux, obtient l'

baronnie de la châtellenie de Touvoie et, et le 23 janvier 94. son successeur, P. de Savoisy, en rend foi et homage au Roi. L'aveu, dressé pour cet hommage, en énumère nsi la composition: « Tiens et avoue tenir de vous, à foi hommage, le temporel de l'église du Mans, c'est à savoir: château et baronnie de Touvoie, avec toutes les apparnances d'icelui, tant bois, prés, pâtures, métairies, bordas, monlins, étangs, garennes, rentes de bleds et de deniers. rrages, vignes, cens, services, hommage et juridiction mporelle, haute, moyenne et basse, et le habergement pelé d'Yvré-l'Evêque, avec toutes les appartenances icelui (v. l'art. YVRÉ-L'ÉVÊQUE); et avec ce que tiens de Di le vicomte de Beaumont, pour la terre de la Ramée (v. rt. TUFFÉ).—Item, les choses héritaux que tiennent de moi sire de Breil (en Parigné-l'Evêque, v. cet art.), lequel sit me tenir l'étrier, quand je descends à l'abbaye de S.incent, le jour où je suis reçu pour faire ma première enée en l'église du Mans, et doit avoir, le cheval duquel je scends, avec son harnais, puis doit aider, en la companie de mes autres vassaux et sujets, à me porter de S.uen, près le Mans, jusques en l'église cathédrale dudit eu; le sire de Belin (v. cet art.), lequel doit aider à me orter également, avec les six autres qui suivent, et doit avoir drap de soie ou autre, dont est recouverte la chaire où je ais porté; le seigneur de Montfort (v. cet art.), et doit avoir s plats esquels il me donne à laver, au commencement du isner, qui suit la cérémonie de ma réception; le sire de aux, près Yvré (v. yvré-l'évêque), lequel doit trancher evant moi au diner, et a les cousteaux dont il se sert à cet stet; le sire de Sillé-le-Guillaume (v. cet art.), et doit me ervir à boire, ensuite de quoi peut prendre et emporter la ope, verre, hanap ou vaissel, ayant servi à cet usage; le sire de Neufville-sur-Sarthe (v. également ce mot), et doit roir les pots, poiles et chaudrons de la cuisine d'icelle feste; sire d'Anthenaise (Mayenne), et doit avoir les touailles appes) qui seront mises sur ma table ledit jour; enfin, le re de Montdoubleau (Loir-et-Cher), lequel, avec les prédents, m'est égalemet tenu porter dudit lieu de S.-Ouen, sques au-dedans de ladite église du Mans. Les autres vassaux de l'évêque, à cause dudit temporel,

Les autres vassaux de l'évêque, à cause dudit temporel, umérés dans l'aveu précité, étaient Messire Fouquet-Infant, lequel devait (outre la foi et l'hommage, que nous continuerons pas à répéter, puisque c'est une condition mune à tous), quinze jours de garde avec chevaux et ares, par chacun an, pour un fief qui n'est pas indiqué; Gui

de Laval, seigneur de Brée (Mayenne), pour le fief de ce nom et ses appartenances; Jean de Tussé, chevalier, signeur de Juillé et de la Guierche, à cause de sa femme; le sire de Bretel (Bresteau, en Beillé, probablement), un cheval de service, selon la coutume du pays; le sire de Dehauk, de même; le sire de Loudon, en Parigné-l'Evêque, pour l'habergement de Loudon; le seigneur de Passay, en Silléle-Philippe; Gervais de la Ville, Sr de Coulaines, 5 s. de service; le sire de S.-Aignan, pour le fief de la Ville-Chenoux (?); le seigneur de Montdragon (à la Bosse), tant pour le sief de ce nom, que pour l'aistre de la Mahotière, en Sevigné-l'Evêque, un cheval de service, abonné à 50 s. tour nois, et, pour ses fiefs de Juillé, une paire d'éperons blancs Marie du Pin, Ve de Michel de sur l'Etang, pour l'aistre de Luards, 6 s. tourn.; le sire de Pezé, 10 s. mansais; J. d Cordebœuf, escuyer, un jour et une nuit de garde, san désignation de fief; la dame de Montargis, Ve de Saint-Mars pour ses enfants mineurs; J. de Monthebaut, écuyer, un paire d'éperons blancs, à mouvance d'hommes, sans dési gnation de fief; Guill. Becquet, pour sa terre de Villiers (e Champagné, v. cet art.), 12 d. tourn., et 11 d. de taille; l même pour Lourront, près le pont de Parence, en Yvre l'évêque; les doyen et chapitre du Mans, pour la métairi de Chenevrolles (en Neufville), par ce que ce sont tenus en trer en leur chapitre, au jour de ma réception, et, quat au surplus de tout ce qu'ils tiennent en la temporalité d madite église, ne s'advouent en rien mes sujets, fors qu voisins, néanmoins que je sois, pour moi et pour eux, pe toute la temporalité de madite église, en votre foi et hom mage. — Item, le doyen du Mans, pour la temporalité d son doyenné; le chantre également; l'archidiacre de Sable pour son archidiaconé; l'abbesse de S.-Julien du Pré, pour dime de Chevillé en Touraine (S.-Pierre de Chevillé?), et a1 partenances, pour quoi me doit une maille d'or par az l'abbesse de la Perrigne; cinq fois et cinq hommages, pot l'habergement de Montauban et autres objets, 3 s. de se vice, et 2 s. de taille, chacun an; la même, pour la méta rie de la Georgerie, 5 s. de service; l'abbaye de la Perrign pour divers objets; le chapelain de la chapellenie de la Trinis en l'église du Mans, 4 d. tourn.; le chapellain de la chapellem du Clot, près d'Vvré, 3 s., 4 d.; J. Lechartier, pour son habce gement appelé la Buisardière (en Changé); J. de Vaux, pot celui de la Rouche, en Sillé-le-Philippe; Julien Isambart, po Auvours, en Yvré; et une foule d'autres, pour objets moi? importants, dont plusieurs étaient tenus à la garde des pr

mniers, détenus provisoirement à la prison d'Yvré-l'Evêque, t à aider le sergent de l'évêque, à les conduire dans celle e Touvoie, aux frais dudit évêque. — Item, ce que tient le moi Guillaume Morin, c'est à savoir la sergenterie de la paronnie de Touvoie, avec un bordage appelé la Bennerie, unsi qu'il se poursuit, etc., et pour raison dudit bordage, dit avoir droit d'usage en mon bois de Marboiset, aller querir bois à un asne et une asnesse, sans charte et sans chevaux, et son usage pour toutes sortes de bêtes aumailles. brebis, porcs, nourris audit lieu, et avec advoue, ce droit, d'avoir par chacun an, par quatre fêtes, c'est à savoir à Pasques, à la Pentecôte, à la Toussaint et à Noël, à chacune feste, six miches et demi gallon de vin, et une pièce de cher (chair) de bœuf, ou de mouton, ou de porc, telle quelle en la dépense en mon chastel, et aussi advoue droit de tailler les mesures à bled et à vin, et d'en avoir le profit, ex pour raison desdites choses, m'est tenu querir draps et couettes, quant j'en ay besoin à mon chastel de Touvoie, par moi les lui rendant, quand ma nécessité sera passée, et avec ce, m'est tenu faire deux deniers tournois, par ainsi quand il me les a baillés à moi ou à mon receveur, il les lui rend ou fait rendre; et, outre, m'est tenu, ledit Morin, pourvoir de bourreaux, pour faire l'exécution des malfecteurs qui, en ma cour temporelle, sont jugés pour leurs démérites, quand le cas y échet. — Item, ce que tient de moi à foi et hommage J. Corniau, fils de J. Corniau, d'Ambrières, c'est \*sçavoir le domaine et appartenance de la Vieillotière, sis la paroisse de Ceaulcé (Mayenne), pour raison duquel il D'est tenu faire relief d'hommes, droit et tailles, quant il 'écheoit, selon la coutume du pays. » Ce fief, en Ceaulcé, Di était probablement annexé au château que possédaient ociennement les évêques du Mans en cette paroisse, lequel Yant été détruit dans les guerres du moyen âge, ne fut point établi par eux, avait le titre de fief de Régale, que Guiltume Cornillau, seigneur de la Béraudière, en ladite pa-Oisse, acheta en 1330. En 1622, un procès eut lieu entre eveque Ch. de Beaumanoir, et J. Moreau, seigneur de la Graudière, au sujet de l'aveu rendu par celui-ci, aux offide Touvoie, et dont l'évêque demandait la réformaion, en ce qu'il y déclarait que le curé de Ceaulcé, tenait de ui son presbytère et chose de l'ancienne fondation de l'église hudit Ceaulcé. La Cour du Parlement, faisant droit, ordonna Ive ledit aveu demeurerait en la forme qu'il avait été rendu et reçu par les officiers de l'évêque; mais quil y serait ajouté les sujets et vassaux du fief de Régale, lesquels y avaient été

omis; à la charge que, toutefois et quant l'évêque et su successeurs, visiteraient leur doyenné de Passais, ledit Moreau et ses successeurs, seraient tenus les assister, tant et si longtemps qu'il plairait auxdits seigneurs évêques d'y sé-

journer.

La juridiction de la baronnie de Touvoie s'étendait sur 30 paroisses, dont celles ci-après, en tout, ou partie, ces dernières distinguées par un astérisque : Brée (Mayenne), \*Ceaulcé, \* Challes, \* Champagné, \* Changé, pour la Busardière, \* Chevillé, en Touraine; Coulaines; \* Dehault, \* Evaillé, à cause du fief de la cure; \* Juillé, \* Lucé-sous-Ballon, Mareilen-Champagne, pour la châtellenie de l'Isle; \* Montbizot, pour le fief de la Chanterie de la cathédrale; Neuville-sur-Sarthe; \* Parigné-l'Evêque, Peray, pour le fief Doubleau & dépendances, membres de la baronnie de Montdoublesu; \* Pirmil, seulem. pour la baronnie de ce nom, la châtellenie de lamême paroisse, relev. directem. du Mans; \* S.-Aignat, S.-Corneille, \*S.-Léonard-des-Bois, S.-Michel de Chavaigne, pour le fief de la cure; \* S.-Ouen-en-Champagne, pour le châtellenie du Plessis; \* S.-Pavace, \* S.-Remi-des-Bois, Sargé, Savigné-l'Evêque, \* Sillé-le-Philippe, \* Surfond, Yvré-l'Evêque. Vingt-une maisons de la ville du Mans, stuées sur les paroisses du Crucifix et du Grand-S.-Pierre, dépendaient de la baronnie de Touvoie et de sa juridiction, pourquoi l'évêque est taxé au paiement de la somme de 21 L, par l'arrêt du 2 juillet 1748, pour l'entretien des enfanttrouvés, à l'hôpital-général du Mans.

La juridiction de Touvoie, à laquelle reportaient, en tout ou en partie, celles d'Auvers-sous-Montfaucon, par Silléle-Guillaume; de Brée, de l'Isle, en Mareil; de Montdouhleau, pour le fief Doubleau en Peray, par S.-Aignan; de Lucé-sous-Ballon, de la baronnie de Pirmil; reportait ellemême, en appel, au siège présidial du Mans. Elle état exercée, au palais royal du Mans, par un bailly, un procureur-fiscal, un greffier, et quatre huissiers ou sergents; les procureurs de l'élection y plaidaient. Ses fourches patibulaires, étaient placées à peu de distance à l'O. du château, dans une pièce de terre qui en a retenu le nom de la Justice. Cette baronnie avait un notaire, lequel était établi à Savignél'Evêque. Elle avait aussi une sergenterie fayée, dont nous avons vu ci-dessus les prérogatives et devoirs, et dont le titulaire était tenu d'assister à la cérémonie du tir de la lance au Mans, le dimanche des Rameaux. Louis Rousses est présent, en cette qualité, à celle du 14 mars 1614, ains qu'en constate le procès-verbal.

L'évêque du Mans, indépendamment de sa juridiction mporelle de Touvois, en avait aussi une autre, civile, criinelle et de police, dans la ville du Mans, conjointement rec son chapitre, depuis le samedi de Pâques, 8 heures du atin, jusqu'au mardi suivant, à la même heure; ils y persvaient, en même temps, les droits de coutume, préblé, billette, confiscation et amende. Les officiers de ouvoie et ceux du chapitre se réunissaient, en conséuence, à 2 heures de l'après-midi du samedi, dans l'auience de l'officialité, pour l'affermement de ces droits, endant les trois jours, lesquels furent adjugés, en 1783, our 6 l., les droits de billette, et 21 l., les autres.

Les lettres d'érection de la baronnie de Touvoie, du mois le mai 1369, autorisent l'évêque Gaultier de Baigneux, à étalir deux foires par an et un marché par semaine. La foire le S.-Laurent, la seule qui paraîtrait s'être conservée, telait dans une pièce de terre, située à l'angle gauche de la pasde route du Mans à Bonnétable et de l'avenue du châcau, laquelle est encore connue sous le nom de Champ de

s pièce de Saint-Laurent.

CHATEAU DE TOUVOIE Nous avons plus haut, que la construction de ce château était due à l'évêque Arnauld. L'opipion de Lepaige et de quelques autres, qui l'attribuent à Guillaume de Passavant, et lui donnent la date de 1177, est bridemment erronée, puisqu'il paraît certain que les Mancaux, révoltés contre Guillaume-le-Bâtard, pillèrent ce château, ainsi que ceux d'Yvré, de Ceaulcé et de l'Archampt, lorsque l'évêque Arnauld, en butte à leur haine, à cause de son attachement à Guillaume, se fut retiré auprés de ce prince, vers 1075. Ce fait démontre, que le château de Touroie existait antérieurement à ce prélat. Des voies de fait emblables, ayant eu lieu sous l'épiscopat de l'évêque Hoël, 1081-1097, il est probable que Guillaume de Passavant, 142-1186, le reconstruisit, ou au moins lui fit subir des ré-Parations. Geoffroi de Loudon, 1234-1255, y fit exécuter les augmentations; et de nouvelles réparations y furent aites, par Robert de Clinchamps, 1298-1309. Jean d'Ilierray, entrant en possession de son évêché, en 1452, fit con-Mater par des commissaires, choisis à cet effet par le pape, létat des dégrations des châteaux de Touvoie et d'Yvré, un que ses héritiers ne pussent en être passibles après lui. de prélat, toutefois, y fit exécuter des réparations; et Marin Berruyer, 1452-1468, l'augmenta d'un moulin, qu'il rera sur Guillaume de Fossé, et de huit hommées de pré. mées près le pont de Parence. L'évêque cardinal Philippe

de Luxembourg, qui se proposait d'élever la nef de la ca. thédrale à la hauteur du chœur, n'ayant point voulu domer les sûretés qu'exigeait le chapitre, pour l'accomplissement de ce travail, employa les fonds qu'il y destinait, à accroltre et à embellir ce château et celui d'Yvré. René du Bellei. 1535-1546, fit son séjour d'affection du château de Touvois, dans lequel il passait, chaque année, plusieurs mois de la belle saison. Il en embellit les jardins, dans lesquels il cherchait à acclimater les plantes rares et étrangères, et surtout les arbres fruitiers, que lui envoyait notre savant compatrion, le voyageur naturaliste P. Belon, son ami et son protégé, « qui ont enrichi dans la suite les provinces du Maine, de Tesraine et d'Anjou. Charles d'Angennes, 1556-1588, pendant les troubles de la Ligue, fit fortifier Touvoie, afin de sy mettre en sûreté. C'est là qu'il retira, dit-on, les statues du douze apôtres, en argent massif, qu'il avait enlevées de la cathédrale, pour les soustraire au pillage des réformés, « qu'il ne restitua point depuis. C'est là aussi qu'on l'accus d'avoir commis divers actes sauguinaires contre les relgionnaires; enfin, l'évêque de Gonssans, 1779-1791, de truisit une partie de l'ancien château, et le fit remplacer par celui actuel, maison moderne, à un seul étage, présutant onze croisées de face vers le couchant, baigné, de ca côté, par la petite rivière de Vive-Parence, et entouré des autres parts, par des douves bien empoissonnées et det fossés profonds, au moyen de dérivations de cette petite revière. Au fond de la cour, du côté du levant, on remarque encore les restes de l'ancienne enceinte, consistant en merailles de 2 m. 33c. d'épaisseur, plus ou moins bien conservées, avec machicoulis et meurtrières, et plusieurs restes de tous, dont une encore entière, percée de deux embrasures redes, qui ont dû servir à des canons ou des coulevrines. Com murs sont baignés, par les fossés dont nous yenons de parler

Vendu comme bien national, pendant la révolution, château, fort bien décoré à l'intérieur, fut acquis par l'Echicault, administrateur du département, et revendu par son gendre, M. Espaulart, à M. Lavallée, du Mans, par du fondateur de l'Ecole des Arts et de l'Industrie, à Park Il est accompagné de jardins à l'anglaise, d'un bois, de nombreuses plantations, d'eaux abondantes et d'un moulle L'ancien parc, s'étendait en avant de la façade occidentale au-delà de la rivière, et du parterre actuel. On voit encore à l'entré d'un champ, qui se trouve vis-à-vis cette façade l'ouverture d'un souterrain, comblé en partie, dont l'earts sert de cave à M. Lavallée. Ce souterrain s'étendait, di

on, jusqu'au lieu de la Mahotière, où se trouve l'issue opposse, à une distance de plus de 4 k., s'il est vrai qu'il

passe par dessous le bourg de Savigné.

HISTOR. — 1277. — Dès la première année de son épiscopat, l'évêque J. de Tanlai ayant eu un différend avec Amauri de Juillé, pour un trait de dime de la paroisse de Saint-Victeur, qu'avaient enlevé plusieurs de ses fermiers, fait arreter ceux-ci par son écuyer ou son bailly, nommé Blanche-Lande, et appréhender au corps Amauri lui-même, qu'il fait detenir dans une chambre de son château de Touvoie. Jean de Mondamer, seigneur de Sept-Forges, et Jean de Beaupreau, seigneur de Fougerolles, pour venger l'affront fait par l'évêque à Amauri à leur beau-frère, font armer en sa faveur, un grand nombre de gentilshommes de la province, leurs parents et leurs alliés, dont étaient Guillaume des Escotais, Th. de Vaires ou de Vair, Richard de Cormes, Foulques Bouesné, Aimeric de Parthenai, Robert le Gantier, Alberic de Beaudinant (peut-être de Boisguinant?), Hugues de S.-Célerin, Eudes de Loudon, Rodolphe de Grandsé, Fortin de Joyac, P. de Hanapier, seigneur de la Cotigneraie, A la tête desquels ils furent attaquer le château de Ceaulcé, qu'ils minèrent et détruisirent, assiéger ceux de Touvoie et d'Yvré, tendirent une embuscade à l'évêque, dans les envi-Fons d'Arçonnay (v. cet art.), et le mirent dans le cas de ne pouvoir sortir de sa ville épiscopale, sans une forte escorte; pourquoi le prélat les frappa d'excommunication. L'histoire leisse ignorer, comment finit cette petite guerre.

1355-1368. — Sous le pontificat de Michel de Brèche, un parti d'Anglais et de vagabonds, appelés les Tard-Venus, (PRÉC. HISTOR., CXXXV), à la tête desquels était un nommé Robert Marcau, pilla le château de la Chartre et les bourgs voisins. Le commandant de la garnison de celui de Touvoie, informé de l'approche de ces brigands, fait arracher les pivots de la culasse du pont-levis, qui fut tenu abaissé. Marquet les siens s'étant précipités dessus, croyant surprendre le château, tombent dans les fossés, où un grand aombre d'entre eux est noyé, les autres tués, blessés ou forcés de s'éloigner, au moyen des pierres et des flèches que lancent contre eux les soldats de la garnison, montés au

hout des murailles ou sur les terrasses.

1408. — Adam Châtelain réunit, au château de Touvoie, les abbés et supérieurs des monastères de son diocèse, des ordres de S.-Benoît et de S.-Augustin, à l'effet de contritribuer à la dépense nécessitée par la tenue du concile de Pise. Plusieurs d'entre eux, qu'il avait fait assigner à s'y trou-

ver, s'y étant refusés, soutenant n'y être pas tenus, i les taxa d'office et parvint à les faire payer, nonobstant leus

privilèges et exemptions.

En 1417, voyant que les Anglais s'étaient avancés juiçuit Fresnay, dont ils s'étaient emparés, Adam Châtelain his transporter les titres de son évêché, du château de Touveit, où ils les tenait ordinairement, dans son hôtel épiscept du Mans, pour y être plus en sûreté, et obtient des lettres patentes du Roi, par lesquelles il est fait défense à son chipitre, de s'en emparer après sa mort.

Ce prélat meurt dans son château de Touvoie, en 1486. 1451.—Jean d'Hierrai, étant allé voir exécuter les répartions qu'il faisait faire à Touvoie, tombe d'une haute terasse, se blesse et meurt, de la fièvre occasionnée par et

accident.

1562. — Le 3 avril, jour du vendredi-saint, les réforms s'étant emparés de l'autorité dans la ville du Mans, l'évent Ch. d'Angennes, se sauve avec plusieurs ecclésiastiques son château de Touvoie, pour se soustraire aux insultes de réformateurs. C'est là, comme nous l'avons dit plus les qu'il fit transporter les statues des douze apôtres, en applique massif, qui décoraient la cathédrale; c'est là aussi qu'il est mit, dit-on, plusieurs meurtres et brigandages, et d'été dirigea ses courses réactionnaires dans les environs (ventre les statues de l'historien de Thou.

Le 7 mai, jour de l'Ascension, les réformés, après avec dévasté la cathédrale, « courent ès villages circonvoising » adjoustant mal sur mal, firent quelques pillages, entre » tres au couvent des Chartreux et au château de Touvois, » ce qui occasionna les paysans de leur courir sus et de » tuer aucuns, qui se retiroyent à la desbandée avec im

» proye. »

de Tours à Alençon, dont il allait faire le siège, passe a Mans, où il laisse sept pièces de canon au service des a gueurs, maîtres de la ville. L'évêque Claude d'Angenns qui venait de remplacer Charles son frère, sur le siège épis copal, animé d'un esprit bien différent (BIOGR. LXIII), sen tire à son château de Touvoie, où de Lansac, l'un des ce pitaines de la garnison du Mans, l'alla investir et le reti prisonnier. « Quatre curés du diocèse, dit Morand, fure commis pour veiller à sa garde, et commander à la gars son qui le tenait enfermé. Plusieurs ecclésiastiques, tant quiers que séculiers, s'abandonnèrent tellement au zèle la religion, ou peut-être, à l'intérêt qu'ils avaient d'y ma

sir le peuple, que plusieurs prirent l'épée, levèrent des sklats et se chargèrent de commissions, pour marcher à urtête. L'évêque fut contraint de payer aux ligueurs, une

uçon de mille écus, pour obtenir sa liberté.

Le 7 juin, de Lansac demande à M. de la Pierre, gourneur de la ville du Mans, en l'absence du maréchal de pisdauphin, de lever 150 hommes, pour les mener devant château de Touvoie, qui tenait contre l'Union catholique. est donné ordre aux paroisses voisines de Touvoie, de se indre à M. de Lansac devant cette place, pour l'aider à prendre. On envoie à cet officier, une pièce de camigne, 30 boulets et 60 livres de poudre. Cette pièce ayant it vent et ne pouvant plus servir, est remplacée par deux itres. On expédie aussi, pour le camp de Touvoie, 50 èces de morue et 200 l. de beurre. — Le 21 juillet, capidation faite par M. de Lansac, avec le capitaine Caban, our la reddition du château de Touvoie, qui tenait contre Union; il est accordé à celui-ci 3,000 écus, pour cette caitalation. — Assemblée de l'Hôtel-de-Ville du Mans, à l'eft de rembourser M. de Lansac, des frais occasionnés par siège et la prise de Touvoie. On arrête que ce château ra rasé. — 3 août. M. de Lansac confie la garde du châen de Touvoie, à M. d'Argenson, aux curés de la ville, de Bazoge et de Sargé, avec 30 hommes d'armes.—Assemblée thérale, présidée par M. de Boisdauphin, dans laquelle on onvient de la démolition de Touvoie; les frais de ce travail ront pris, sur la vente des matériaux. -26 août. Il est acordé à M. de Lansac, dans une assemblée de l'Hôlel-deille du Mans, 40,000 écus, à prendre sur les tailles, pour rembourser des dépenses qu'il a faites à la prise de Touoie, l'Epichelière et autres.

Dans les cinq jours qui suivirent la reddition de la ville Mans à Henri IV, laquelle eût lieu le 2 décembre 1589, usieurs places environnantes, entre autres le château de ouvoie, que tenaient les ligueurs, se soumirent également

l'autorité du Roi.

1632. — Le sénéchal J.-B. L. de Beaumanoir, baron de avardin et d'Antoigné, ayant été pourvu, le 11 juillet, de charge de lieutenant-général de la province, l'assemblée inérale de l'Hôtel-de-Ville du Mans, l'envoie complimen-rau château de Touvoie, par deux députés.

1815. — L'artillerie de réserve du corps prussien d'occuition, cantonné à Savigné-l'Evêque (voir p. 74), du 2 août 25 septembre, établit son ambulance dans le château de

MYOIO.

TRAGIN (BOIS DE), bouquet de taillis, d'environ mine, le mine, situé dans la commune de Rouessé-Fontaine, le mine, probablement, que celui désigné à cet art., d'après Casin, sous le nom de Bois-Moquet (IV-643). Le nom de Tragia, et celui d'une ancienne famille noble, du Saosnois, dest il reste encore des descendants à Rouessé-Fontaine, laquit possédait les terres de Cohardon, en Fyé; du Plessis, d'Arolles; du Grand et du Petit-Verdigné, en Avesne et Mirrolles; du Grand et du Petit Léard, en Dissé, et de la Courd ce lieu; qui furent vendus par décret, le 2 avril 1623. (V. l'art. MAROLLES-LES-BRAULTS, IV-38.)

TRANGÉ, Trangeium, peut-être de Trans, préposition au-delà, par-delà, ce qui pouvait être relatif à la situate de l'église et du bourg de Trangé, au-delà du bois de l'entre netières et de ceux adjacents, qui, au moyen age, immaient une véritable forêt? Commune du 3° cant. et de l'entre rondissement du Mans, à 6 k. O. N. O. de cette ville; en trefois dans la Quinte, le grand-doyenné, le dioc. et l'élet, du Mans. — Dist. légal. : 8 kilomètres.

DESCRIPT. Bornée au N., par Aigné et par Milesse; de 📜 E. au S. E., par Milesse, la Chapelle-S.-Aubin et S.-Park des-Champs; au S., par Pruillé-le-Chétif et Fay; du S. au N. O., par Fay, Chaufour et Aigné; la forme elliptique cette commune, est absolument celle d'un poisson, du gent sole, ayant sa tête au N. et sa queue au S. Elle s'étent, dans ce sens, sur 4 kilom. 8 hect. de longueur, sur 1 largeur centrale de 3 k. 1/2, d'E. à O. Le bourg, situé ver le milieu du premier de ces diamètres, à 8 h. seulement de la limite orientale du territoire, ne se compose que de l'églis, de la maison curiale, assez belle, et de celle du sacriste. Eglise à ouvertures cintrées, sans intérêt architectural, à clocher en campanille. Cimetière attenant aux côtés nord & ouest de l'église, enceint d'une haie en buis, la clôture dinaire du champ de l'éternel repos, dans nos contrées. Ca y remarque deux beaux mausolées en marbre noir de Sable, de 2 m. de hauteur, sur la face occidentale de l'un desque's on lit : monument érigé a la mémoire de messes ALEXANDRE PAUL LOUIS FRANÇOIS, MARQUIS DE SAMSON, WIL AU MANS, LE 12 OCT. 1750, DÉCÉDÉ EN SON CHATRAU DE LA GROIRIE, COMMUNE DE TRANGÉ, LE 31 JUILLET 1811, DANS SA 61° Année; sur l'autre, cette inscription : ici repose 11 CORPS DE MESSIRE AUGUSTE ALEXANDRE COMTE DE SAMSON NÉ A PARIGNÉ-LE-PAULIN (sic), LE 15 SEPTEMBRE 1782, DE CEDÉ EN SON CHATRAU DE LA GROIRIE, LE 7 DÉCEMBRE 1836 Portée à 69 feux, dans l'affouagement de l'élect.; 99 f. et de 424 habit., en 1804; de 123 et de 459 h. et, d'après le recensem. de 1836, de 132 feux, se e 242 indiv. du sexe masculin, 251 du féminin, dont 11 habit. seulement dans le bourg; 56 au Maisons-Rouges, lieu de passage avec auberge, ute du Mans à Laval, à 1,3 hect. O. S. O. de 1, 23, 22 et 21, aux ham. des Bois, du Petit-Roux, ère et du Gasseau; 17, à chac. de ceux des Efdes Barres; 16, 15, 14, 13, 10, 9 et 8, à ceux de dière, de Gaigné, des Essards, de la Belhoms Nauteries, de Château-Gaillard et des Petites-

lècenn. De 1813 à 1822 : mar., 35; naiss., 108; — De 1813 à 1822 : mar., 49; naiss., 121; déc., 1823 à 1832 : mar., 40; naiss., 128; déc., 106. CLÉS. Eglise dédiée à S. Gervais et à S. Protais. plée, le 19 juin, fête de ces saints martyrs, de némorial; actuellem., le dim. le plus proche de ce au hameau des Maisons-Rouges.

, dont le Pouillé n'indique pas le revenu, porté à ement, par Lepaige, était l'une des quarante à la on du chapitre de la cathédrale, lequel percevait de la paroisse, affermées 612 l. en 1789; et y

le bordage des Douets, de 350 l. de revenu.

té consulaire, du 17 prairial an XI (6 juin 1803), le commune, à accepter la donation gratuite à elle le cit. Ch. Poilpré, de l'église et de la maison

ale, dont il était propriétaire.

ÉOD. La seigneurie de paroisse, selon Lepaige, tige entre le chapitre du Mans et le seigneur de en Fay. C'est une erreur. Cette seigneurie appar en certainement, au chapitre du Mans, à qui cereurs de Broussin ne purent la disputer, que comme rs, ainsi que nous allons le voir, du fief de Marcé. it de la juridiction prévôtale du chapitre de la , et, par celle-ci, en appel, du siège présidial du chapitre obtint un arrêt du parlement, du mois de 1620, qui l'autorisait à faire relever, sur la pa-Trangé, les fourches patibulaires de la haute jus-ircé, qui avaient été abattues.

fiefs: 1º et 2º Marcé et la Groirie. En 1611, Louis conseill. du Roi, fils de P. Brulart, al. Brulart et chev., cons. d'état. seign. de Crosne et de Brouse Magdel. Chevalier, rend aveu pour les fiefs de

est passé, au château de la Groirie, le contrat de de Louise Magdeleine Josephe Marie de la Riviè Roche de Vaux, damoiselle et dame de Corbuon feu Messire François de la Rivière et de dame Lou deleine de Lomblon des Essarts, avec Messire J Mailly, cheval., seign. de Haucourt, etc., mariage quit le maréchal de Mailly (v. l'art. ROCHE-DES-V 626).La Groirie était alors habitée, par Mess. Miche de la Rivière, chev., seign. de Requeil, la Rochele Bouchet-aux-Corneilles, la Groirie, Marcé et aut frère de la conjointe. Mess. Paul François, ma Samson de Lorchères, ayant acquis la terre de la son fils fit démolir le vieux château de Marcé, et so matériaux, pour augmenter celui de la Groirie, do distant de 1,3 h. au nord, lequel, avec ses dépe appartient maintenant à M. Grégoire Et. Enlart, de Grandval, maire de Trangé, par alliance ave Samson.

Le château de la Groirie, dont le nom signifie du Gruyer, ou de l'officier chargé, en 1789 ence surveillance des bois et forêts, lequel lui-même est c de dryer, qui dérive du mot grec drys, chêne, es situé au milieu des bois, dans un vallon, à 6 h. l'église, où conduit l'une de ses avenues, et à 9 h. la route du Mans à Laval. Il fut construit dans le 18 un étage, avec mansardes, et est accompagné de percés et de deux beaux étangs empoissonnés. On que une belle orangerie, une ancienne chapelle, octogone, garnie d'une boisure en chêne, ornée de

que c'est là que que fut conçue, méditée et préparée la réforme de la Trape, par l'austère abbé de Rancé, pendant un séjour qu'il fit dans ce château, appartenant alors à M. de la Rivière son ami, après la mort de Mme de Montbazon, sa maîtresse, dont la perte détermina la conversion subite de cet aimable épicurien, traducteur d'Anacréon. Le 24 mars 1788, les doyen et chapitre du Mans, voulant revendiquer la seigneurie de Trangé, sur le marquis de Samson, l'assemblée municipale déclare ne reconnaître que lui pour seigneur, comme ayant acquis ladite seigneurie, de M. l'abbé de Tressan. On voit, en effet, dans un acte de bénédiction de la cloche de Fay, en 1719, Mme la marquise de Tressan, marraine, qualifiée du titre de dame de Trangé. Au mois de décembre 1793, le général Westermann, après l'expulsion des Vendéens de la ville du Mans, à laquelle il prit une si glorieuse part, vient se loger au château de la Groirie.

La maison de Samson est originaire de Bretagne. On trouve le seing d'un Samson, avec la qualité d'armiger, au bas d'une charte de l'év. Guill. de Passavent, 1142-1186, et du temps de l'abbé de S.-Vincent, Robert de Guiraine, mort en 1184 ou 1185. Elle se trouve fol. 13, 14, 2 et 1 du cartulaire de cette abbaye, ayant pour titre Liber Controversium, qui se trouve au château de la Groirie. Vers l'an 1460, Jehan de Samson, écuyer, vint s'établir au Maine; son fut garcinier de Sablé, charge que lui confia le roi Char-WIII. Depuis cette époque, cette famille occupa toujours des emplois honorables dans la maison de nos rois, dans les armées et dans la magistrature. P. F. Samson de Martigny, sieur de Lorchères, devint lieuten.-génér. du sénéchal du Maine, en 1711, office auquel était joint celui de Maire perpétuel du Mans; Alex. Paul L. Fr. de Samson, son fils, lui succéda, en 1726, dans ces deux charges, à la dernière desquelles était joint le titre de conservateur des privilèges de la ville. Il assista à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789, comme seigneur de la Groirie et de Marcé. C'est le père de celui dont nous avons décrit le mausolée plus haut. Son petit-fils, M. Auguste Alex., comte de Samson, le der-Mer du nom, père de Mme de Grandval, décédé jeune encore, le 7 déc. 1836, a rempli les fonctions de maire de Trangé, Pendant plus de vingt ans. Nous avons dit (art. GOURDAINE 11-512), pourquoi le nom de Samson avait été donné à l'une des portes de la ville du Mans. Cette famille a posséde les terres de Milon, de Martigny, de Lorchères, de la Groirie, de Marcé, etc. Samson porte: écartelé, au 1er et 4e, d'or; au 2 et 3°, de gueules; sur le tout, au lion grimpant, l'un dans

de 10 à 20 élèves.

Nous avons observé des amas de scories de forgedans divers endroits de la commune, notamment à de la route du Mans à Laval, un peu avant le ha

Maisons-Rouges.

HYDROGR. Le ruisseau de Marcé, ayant une source aux Beauchènes, une autre, dans l'étang de limite la commune à l'est, dans son cours du sud celui des Pinardières, la borne également à l'ouest lant du S. O. au N. E., pour aller confluer dans dent. — Moulin de Marcé, sur le ruisseau de ce Etangs de la Groirie.

GÉOL. Sol montueux et couvert, dans sa partic plat et assez uni, du centre au nord. Terrain tertiai per-crétacé, offrant le grèz ferrifère en exploitat

marne grise, etc.

Plant. rar.—Phaner.: \* Anagallis tenella, Lin. podium intermedium, Mert.; Drosera rotundifol Epipactis palustris, Crantz., pré de la Balonniè phorum latifolium, Hope; \* Galeopsis grandiflora \* Lobelia urens, Lin.; Mellitis melissophyllum, Lin. tia fontana, Lin.; Ornithogalum umbellatum, Lin., Dourie et de Gaignard; \* Parnassia palustris, Lin. quadrifolia, Lin.; \* Pedicularis palustris; Lin.; P Lusitanica, Lin.; Potamogeton heterophyllum, SCHA pus Bæothryon, Eurh.; Stellera passerina, Lin.; angustifolia, Lin.—Crypotg.: \* Agaricus cæsareus, bois près l'étang; Climacium dendroides, WEB., dessus de l'étang: \* Orthotricum striptum HEDW.

insi Subdivisée: — Terr. labour., 535-24-38; en 4 class., eval. 2 7 f., 19 f. 20 c., 38-40, et 59 f. 40 c.; — Avenues, 1-91-72; à 7 f. — Jard., 18-87-47; à 59-40 et 74 f. 40 c. — Près, 90-29-34; à 21-50, 55 f. 10 c., et 95 f.—Pâtur., 9-00-59; à 8-10 et 16 f. 20 c. — B. futaies et taillis, 96-54-62; à 9-20, 16 f. 90 c. et 25 f. — Landes, 3-45-21; à 1 f. — Eungs, 2-40-70; à 7 f. — Superf. des propriét. bât., 7-17-13; à 59 f. 40 c.—Obj. non impos.: Egl., cimet. et presbyt., 0-52-26.—Chem. et cours d'eau, 25-75-87.—105 Maisons, en 10 class., de 8 f. à 214 f. 90 c. — 1 Moulin, à 100 f.

REVERU imposable: { Propr. non bâties, 24,806 f. 20 c. } 27,623 f. 70 c.

CONTRIB. Fonc., 3,434 f.; personn. et mobil., 215 f.; port et fen., 71 f.; 6 patentés : dr. fixe, 27 f., dr. proport.,

15 f.; total, 3,762 f. — Perception de Coulans.

The land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the land in the la

CULTUR. Sol argileux, et argilo-sablonneux; culture des céréales: 89 hectar en orge, et 45 de chaq. en froment, méteil, seigle et avoine; produis. 7 1/2 pour 1, le froment et le méteil; 9 à 9 1/2, l'orge et l'avoine; 10 le seigle. En outre, pomm. de terre, 34 h.; légumes secs, 11; prair. aruf., en trèfle, dans l'orge, même quantité que lui ; chanvre, 45 h.; prés, bois, comme au cadastrem.; arbres à fruits. Elèves d'un certain nombre de chevaux et de bêtes à cornes, Peu de moutons et de chèvres, beaucoup de porcs. Aucun Prix n'est remporté, aux concours agricoles, par les cultivateurs de cette commune. — Assolement quadriennal; 12 fermes principales, 20 bordages et plus; 27 charrues.=Commerce agricole consist. en grains, dont il y a exportat. réelle du tiers environ, des 3/4 au moins de l'avoine; en graine de trèfle, chanvre et fil, fruits et cidre; jeunes chevaux, bestiaux, porcs; menues denrées. = Fréquentation des marchés du Mans.

LEDUSTR. Exploitation du roussard, comme pierre de taille, aux carrières des Happelières et de la Mancellerie. Fabrication de quelques pièces de toiles, pour particuliers.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 157, de Blois à Laval, traverse la partie S. du territ., de l'orient à l'occident; celle 158, de Tours à Caen, en passe à quelque distance à l'E. = Chem. vicin. classés: — 1° de Ste-Suzanne au Mans, par Bernay; du chemin servant de limite avec Degré, jusqu'au carref. des Fontaines (classé de grande communication n° 1); longueur sur la commune, 430 m. — 2° de Trangé à Fay; part du bourg, jusqu'au carref. de la pièce des Landes, 1,700 m. — 3° de Degré au Mans, du bas du tertre des Châtaigniers, au pont du Gâteau, 2,600 m.—4° de Lavardin

au Mans; part du pont Chouan, f. au carref. de la Tuiler 600 m. — 5° de Trangé à Pruillé-le-Chétif; part du carred dit de la Préfecture, au carref. de Bois-l'Abbé, 1,220 m.

LIEUX REMARQ. Le château de la Groirie seul, com la habitation; sous le rapport des noms: les Barres, Châte au Gaillard; la Groirie; Roux; les Maisons-Rouges; le Ter tre; les Balonnières; les Douets; les Essards, la Bruyère, les Châtaigniers, les Bois; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale; chef-lieu d'un bataill. canton. de la garde nation., 5 comm., effect. 374 h. Bureau

de poste aux settres, au Mans.

ETABL. PARTIC. Ecole primaire de filles.

TRENTAIN (MONT-); voir l'art. sillé-le-philippe.

TRESSON. TREÇON; Tricio, Tritio, onis; Trecionume, Tretionum; nom qui, bien que paraissant devoir sa composition à la syllabe tres, tries, paraît assez difficile à expliquer, à moins qu'il n'exprime la position du bourg et du château, situés chacun au confluent de deux cours d'eau, ce qui en fait trois pour eux deux; ou bien, qu'il vienne de tritus, broiement, et. par extension, de tritura, æ, battre le blé; car il ne peut venir de triticum, i, le sol étant généralement peu favorable à la production du froment. Commune du cant. et à 7 k. 1/2 S. de Bouloire; de l'arrond. et à 13 k. O. de S.-Calais; à 29 k. E. S. E. du Mans; autrefois, du doyenné de Saint-Calais, de l'archid. de Montfort, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. légal.: 9, 15 et 36 kilom.

Descript. Bornée au N., par S.-Mars de Locquenay et par Maisoncelles; à l'E., par Evaillé; au S. E., par Ste-Osmane; au S., par Montreuil-le-Henri; du S. O. au N. O., par Villainesous-Lucé et S.-Mars de Locquenay; la forme de cette commune est à peu près celle d'un croissant, ou mieux celle de la tête de certains insectes de la tribu des lucanides ou cerfsvolants, dont les cornes se présentent vers l'E. Le bourg. situé au confluent de deux cours d'eau, sur la rive droite de l'Etangsort, à 1 k. seulement de la limite orientale du territoire, se compose d'une assez longue rue, qui s'étend de l'O. à l'E., où elle vient aboutir en face la porte occidentale de l'églisé. Celle-ci, très-bien décorée, du genre gothique, dont le chœur et les deux chapelles qui lui sont latérales, voltées en pierre, avec plusieurs pendentifs à la voûte du chœu, sculptés avec goût; clocher en flèche très-élevée. On lit sat l'un des vitraux coloriés des chapelles latérales, dans celle à gauche du chœur, en lettres gothiques : a l'an mil vi mate » et huit, le jeudi absolu 110 d'apuril, cette vitre fut présentée pa Lean Inbreuil, p-tre, donnée......» Cimetière entourant l'église, au mord et à l'est, clos de murs. Sur le penchant d'un côteau, d'où il domine le bourg à l'orient, se trouve le vieux château de la Raturière, avec tourelle hexagonale et fenêtres en croix.

POPUL. De 195 feux, anciennement; de 268 f. et de 1,418 habit., en 1804; elle était de 368 f. et de 1,405 h., selon le recensement de 1826; de 377 feux, d'après celui de 1836, se composant de 677 indiv. mâl., 763 fem., total 1,440; dont 193 dans le bourg, et dans les ham. de Fay, de l'Abbaye, de Baillé, des Quatre-Poches, 30, 26, 20 et 15.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 99; naiss., 391; déc., 303. — De 1813 à 1822: mar., 90; naiss., 395; déc., 273.—De 1823 à 1832: mar., 87; naiss., 387; déc., 307.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de S. Martin. Deux sètes patronales: l'une fixée au dim. qui précède le 24 juin, commémorative de celle de la translation des reliques de S. Martin, le 4 juillet; l'autre, le dim. le plus proche du 11 novembre, fête de ce saint évêque de Tours.

La cure, dont le Pouillé n'indique pas le revenu, que Le-Paige ne porte qu'à 400 l., était à la présentation de l'abbé de S.-Vincent du Mans. Le curé dimait dans la paroisse, à la

20 gerbe.

Le prieuré, provenant du don que l'évêque S. Domnole, 560-581, fit par son testament, au monastère de Saint-Vincent, qu'il avait fondé, de la paroisse de Tresson, était également à la présentation de son abbé. Ses revenus consistaient, dans les 2/3 des dimes à la 15° gerbe, dans la maison priorale, et en 3 fermes, le tout valant 1,200 l., pot-de-vin compris; il était chargé de la 1° messe du dim., val., 100 l., et de 14 charges de blé (168 boiss.) à faire à l'hôpital-général du Mans, probablement sur les aumônes dues par l'abbaye de S.-Vincent (111-553). Titulaires: Dom Joseph Théault, nov. 1707; Dom Jos. Fr. Lemasson, 15 févr. 1773.

La paroisse de Tresson, Triceo, est au nombre de celles dont le gouverneur du Maine, Défensor, fit présent à l'apôtre 8. Julien, et dont ce premier évêque consacra l'église.

En 1216, l'official du Mans termine un procès, qui, porté en appel au Pape, avait été renvoyé par lui aux juges de Rennes, devant qui l'affaire avait été plaidée, à plusieurs reprises, entre l'abbaye de S.-Vincent et Gui, prêtre (curé) de Treçon, au sujet d'une dime et des prémices dans cette paroisse. Gui renonça à ses prétentions, et céda les deux objets aux moines de S.-Vincent, pour en jouir à perpétuité. Nous avons rapporté, à l'art. s.-VINCENT-DU-LOROUER (V-

651), un arrêt rendu, en 1669, par le parlement de Paris, contre le baron de Lucé, à l'occasion de saisies féodales, faites sur le prieuré dudit S.-Vincent, celui de Tresson, etc. qui déclare les ecclésiastiques possesseurs de terres seignen riales, à la charge du service divin, exempts de la foi ex hommage, envers le seigneur suzerain.

Une ferme, appelée N.-D. de Sirin ou de Sirain, une autre, nommée Sainte-Barbe, annoncent l'existence ancienne, sur Tresson, d'établissements religieux, hermitages ou cha-

pelles, dont ces noms seuls témoignent aujourd'hui.

HIST. PEOD. La seigneurie de paroisse, dit Lepaige, était en litige, entre le seigneur de Lucé, celui des Etangs (me S-Vincent-du-Lorouer) et le Prieur. Il paraît, et il y a lieu de le croire, par ce qui précède, que cette seigneurie était annexée au prieuré, et que c'était, comme seigneur de fief des Hayes, que le seigneur des Etangs-l'Archévêque, et S.-Vincent-du-Lorouer, prétendait à la seigneurie de paroisse de Tresson. Quant aux seigneurs de Lucé, de même que pour S.-Vincent, ils n'avaient à prétendre, à ce que sons pensons, qu'à un droit de suzeraineté sur cette seigneurie. Quoiqu'il en soit, la maison de la Cour, était le lieu où tenait

la juridiction de la scigneurie de Tresson.

Autres fiefs: 1º la Raturière, dont le château, qui domine le bourg, comme nous l'avons vu, en est séparé par la petite rivière d'Etangsort, et se trouve situé au confluent du ruiss. de la Garaudière, dans cette rivière. De Marthe Guillart,  $\mathbf{V}^{e}$  du  $\mathbf{S}^{r}$  de la Ratouère (sic), est taxée à fournir un mousquetaire, au rôle de l'arrière-ban de 1639. Nicole Camus, cheval., seign. de Pouance, la Raturière, les Hayes et Chanay ou Chavenai, en Tresson, est porté sur celui de 1689. -2º les Hayes, à 7 h. O. S. O. du bourg, avec une avenue, qui traverse d'E. à O. le bois du même nom. Ce fief appartenait, en 1689, comme on vient de le voir, à Nicolas Camus, en même temps seign. de la Ratouère. Il est probable que c'est de cette famille qu'était L. N., marquis des Hayes, seigneur des Etangs-l'Archévêque, en 1776, qui, selon Lepaige, revendiquait la seigneurie de paroisse de Tresson, à raison du fief des Hayes, dont il portait le nom. — 3, Conahier (sic). Suivant un aveu rendu pour la châtellenie de S.-Calais, le 25 oct. 1465, Michel Chabot, devait foi et hommage simple, un cheval de service, loyaux aides et tailles, au châtelain dudit S.-Calais, pour le lieu et métairie de Conahier, sis paroisse de Tresson, qu'il a eu en partage de Jehan des Loges. — 4º Le lieu de la Chesnaic, qui fut à Jean Savaire (sic), et pour lequel Jehan de Corbin,

brun, fief dont le seigneur, qui n'est pas nommé, est x l., au rôle précité de 1639. — 6° Chanay, dont il é plus haut; 7 la Fleurière, à 3 k. du bourg, près la O. de la commune, à côté de laquelle est le lieu ). de Sirin, précèdemment cité, est indiquée comme igneuriale, sur la carte de Cassini.

roisse de Tresson relevait, d'après ce qui précède, le la juridiction de S.-Calais, d'où elle reportait, en au siège présidial de Vendôme; partie de celle du Lucé, qui ressortait à Château-du-Loir, et, pour les

aux, au présidial du Mans.

paroisse était comprise, dans la circonscription du a sel de Bouloire.

civ. Tresson possédait, avant la révolution, un colécole de garçons, dont le Pouillé de 1772, qui en ation, n'indique pas les revenus. L'école primaire de garçons, est entretenue au moyen d'une allocation alle de 250 f., dont 50 f. pour le loyer du loçal; frépar 15 à 25 enfants.

2. Il existe dans la lande du Petit-Bouleau, entre le le Tresson et celui de S.-Mars-de-Locquenay, un

, décrit à ce dernier article (v-398).

traverse le territoire du N. au S., en passant près et u bourg. Le petit ruiss. des Hayes, venant de l'O., avec cette rivière, par sa rive droite, au S. du même après 1 k. 1/2 de cours; ceux de la Garaudière et fray, réunis, ce dernier venant d'Evaillé, confluent ent dans l'Etangsort, par sa rive gauche, peu audu bourg et du château de la Raturière. — Moulins: Petit, de Prateau, tous à blé, sur l'Etangsort. —

le Puisart, peuplé en carpes, brochets, etc.

Sol uni, dans toute la partie occidentale et centrale; ix, pour le surplus; où se trouvent les buttes de la ie, au N., de 27 m. de hauteur; des Hayes, au cenm.; de la Raturière et du Pavillon, 45 et 35 m.; de ay, au S., 33 mètr. Terrain tertiaire ou supercréfrant des marnes blanche et grise, recouvert de cousilex et de sables siliceux d'alluvion, d'une assez épaisseur.

str. Superficie totale de 2,922 hect. 22 ar. 60 cent., ivisant comme il suit: — Terr. labour., aires, 2,335-en 5 class., éval. à 3, 7, 15, 23 et 28 f. — Jard., vergers, 54-37-49; à 15, 28, 35 et 42 f. — Vignes,

1-93-40; à 15 et 23 f.—Prés et pâtur., 144-38-60; à 12, 24, 36, 48 et 60 f. — Pâtis, 12-10-00; à 2 f.—B. fut., et tail., haies, 82-50-42; à 4, 9 et 15 f. — Auln., saussaies, châtaigner., 0-85-20; à 15 f. — Broussils et broussaill., 5-33-20; à 3 f.—Pinièr., 129-15-60; à 3 et 5 f.—Bruyèr., land., friches, chem., ruell., ravins, 70-56-45; à 2 et 3 f.—Marnières, 0-10-00; à 2 f. — Douv., biés de moul., étang., marcs, 5-27-15; à 15, 23 et 28 f.—Superf. des bâtim., et cours, 14-18-65; à 28 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., etc., 0-49-61.—Chem. et places publ., 62-82-80.—Riv. et ruiss., 2-24-60 = 364 Maisons, en 10 class.: 38 à 5 f., 87 à 10 f., 133 à 15 f., 61 à 20 f., 18 à 25 f., 81 30 f., 8 à 35 f., 3 à 40 f., 7 à 50 f., 1 à 60 f. — 8 Loges, à 2 f. chaque. — 3 Moulins, à 154 f., 203 et 206 f.

REVENU imposable: { propr. non bâties, 33,711 f. > 40,065 f. >

CONTRIB. Fonc., 6,109 f.; personn. et mobil., 754 f.; port. et fen., 234 f.; 30 patentés : dr. fixe, 156 f., dr. proport., 62 f. 56 c.; total, 7,315 f. 56 c.—Perception d'Evaillé.

Agric. Sol argileux, sablonneux et pierreux généralement. Ensemencés en céreales : seigle, 295 hect.; méteil, 185; orge, 90; froment, 47; avoine, 436; produis. 4 1/2 pour 1 l'orge, seule; 3 à 3 1/2, au plus, les autres espèces. En outre, pomm. de terre, 30 h.; chanvre, 2 h.; prair. artif., 130 h.: prés médiocres et bois, comme au cadastrem.; plus, de ces derniers, en chaintres et haies, une quantité équivalente à 230 hectares; arbres à fruits nombreux, maronniers. Elèves de chevaux, en petit nombre; de bêtes à cornes, moutons et porcs, en quantité moyenne; beaucoup de chèvres; quelques ruches d'abeilles. Aucun cultivateur de la commune, n'obtient d'être cité, aux concours agricoles. — 21 Fermes, 55 bordages; 35 charrues, dont les deux tiers se subdivisant par demi, tiers et quart. Commerce agricole consist. en grains, dont il n'y a point d'exportat. réelle, mais insuffisance de près des deux tiers, si ce n'est de l'avoine, dont il y a excédant d'un quart environ; en graine de trèfle, chanvre, fil, peu de chaque; en bois, fruits, cidre, marrons; bestiaux de toutes sortes; peu de chevaux ; laine, miel et cire, menues denrées.=Fréquentation des marchés de Bouloire, Lucé et S.-Calais.

INDUSTR. Fabrication annuelle de toiles de chanvre, environ 250 pièces (600, en 1789), de 60 m. de long., sur 2 m. de largeur, qui se vendent aux halles de Château-du-Loir et de Montoire (Loir-et-Cher). Tuilerie et four à chaux, au lieu

de la Jonchère.

La route royale nº 157, de Blois à Laval. ase à 5 k. au moins, au N. E. du territoire. Le chem. de ande communicat. nº 22, de Thorigné au Pont-de-Braye, wra passer sur le territoire de Tresson ou bien près de i = Chem. vicin. classés: — 1º de S.-Calais à Lucé; asse au bourg; longueur sur la commune, 6,700 mètr. — º all. à Bouloire; part du carref. de la Raturière, 2,950 m. - 3 all. à Montreuil-le-Henri; part du bourg, 3,500 m. — ° all. à S.-Mars de Locquenai; part du carref. des Couraits, 3,550 m. — 4° all. à Ste-Osmane; part de la Croix Petites-Hayes, 750 m.—6° all. de S.-Georges à Monenil, dit Chemin Ferré (anc. voie romaine); part. de la roix-Noblet, 3,100 m. — 7° de Montreuil à Villaines et ıcé; part. de la Croix Pommier-d'Aigre; 2,030 m. — 8° Maisoncelles à Evaillé; part. du carref. du Marché-Plat, 10 m.

LIEUX REMARQ. Aucun comme habitation. Sous le rapprt des noms: l'Abbaye, la Croix de Sirin, Ste-Barbe; Cour, le Domaine, le Pavillon, la Nobletière; l'Homean, la Grande-Rue; l'Oiselière, Pince-Alouette; la Ferpre, le Champ de Pierre; la Vigne, la Chevaigne, Fay, le lesne-Esnault; Vau-Boulon; la Sauvagère; etc., etc. Etabl. Publ. Mairie, succursale, école primaire de garns; 1 débit de tabac. Bur. de poste aux lettres, à S.-Ca-

s; de distribution, à Bouloire.

TRESSON, Tricio, ruisseau ou petite rivière, connuc jourd'hui sous le nom d'Etangsort. Voir ce mot (11-262).

TREULON, TRULON, TOULON; petite rivière qui, ayant source dans la partie nord de la forêt de la Grande-Char3. coule d'abord à l'O. S. O., reçoit bientôt les eaux d'un is. venant des bois de Blandouet, puis se dirigeant au S. E., celles d'une infinité de petits ruiss., venant des nomeux étangs qui avoisinent l'ancienne chartreuse du Parc, Saint-Denis-d'Orques; arrose les communes de Blandouet ayenne), S.-Denis-d'Orques, Viré, Cosé et Epineu-le-Séguin ayenne), Auvers-le-Hamon, en passant à l'O. de ce bourg; confluer dans l'Erve, à 1,8 h. au-dessous, après un urs d'environ 20 k., pendant lequel elle fait mouvoir 7 à noulins.

TRINITÉ (SAINTE-), chapelle fondée en l'église du Mans, ir laquelle, d'après l'aveu de P. de Savoisy, du 23 janv. 4, le titulaire devait à l'évêque du Mans, à cause de sa poralité de Touvoie (v. cet art.), 4 den. de service, chann, à la fête de Toussaint.

TRIPOULAIN, petite rivière qui, venant de la bisère occidentale de la forêt de Bonnétable, alias Clossay, coule d'abord au S. S. O., se contourne vers l'O., traverse la ville de Bonnétable, sous une arche en pierre, remonte ensuits vers le N., passe près et à l'E. du bourg de Terrehault, puis à l'O. de celui de Courcival, et va confluer dans l'Orne-Saosnoise, entre les bourgs de Nauvay et de Peray, après un cours de 14 à 15 k., pendant lequel elle fait tourner 6 à 7 moulins.

TRONC (LE), LE TRONC-ESNAULT, hameau de la commune de S.-Jean-des-Echelles, sur le chemin de la Ferté-Bernard à Montmirail, d'une population de 20 individus seulement, avec une petite auberge.

TRONCHET (LE), Tronchetum, Beatæ-Mariæ de Trucheto; petits comm. du canton et à 6 k, S. S. O. de Beatmont-sur-Sarthe; de l'arrond. et à 28 k. S. O. de Mamers; à 32 k. N. 1/6-O. du Mans; autrefois, du doyenné de Sili, de l'archid. de Passais, du dioc. et de l'élect. du Mans.—

Dist. légal. : 7, 33 et 25 kilom.

Descript. Bornes: au N., Assé-le-Riboul; à l'E., S. Marceau; au S., S.-Jean-d'Assé; à l'O., Mézières-sous-Lavadin. Sa forme est celle d'un ovoïde, s'allongeant de l'O. S. O. au N. E., où est son extrémité anguleuse, sur 2.7 L d'étendue, contre 2,3 h. de diam. central, du N. au S. La bourg, situé près de la limite N. O. du territoire, ne consider qu'en 3 à 4 maisons, dont le presbytère, situées au N. et a. N. E. de l'église. Un hameau, qui se trouve à l'E. N. E. de château, est assez voisin du bourg, pour être considéré comme en faisant partie. Eglise à ouvertures cintrées, ton-à-fait nulle sous le rapport monumental, à clocher en form de lanterne pyramidale. Cimetière entourant l'église, à l'O. S. au N., enceint de murs et de haies.

9

þ

Porus. de 51 feux, anciennement; de 80 f. et de 361 le bit., en 1804; le recensem de 1826 la porte, à 99 f. et 409 la celui de 1836, à 89 f., compren. 179 indiv. màl., 189 feux total, 368; dont 45 dans le bourg, 43, 36, 27, 23 et 22 aux ham. de la Germerie, des Maisons-Gares, de la littre candière et de l'Aumaillet.

Mouv. décenn. De 1803 à 1813 115; déc., 94. — De 1813 à 19 déc., 75.—De 1823 à 1832 : mai

Hist. Ecclés. Eglise dédiée à le Notre-Dame. L'assemblée qu' sait le 8 sept., fête de la Nativite sur la généalogie de la maison de Morin, dont le étaient d'or, à 3 fasces de sinople, était écrit en la muraille du chœur de l'église du Tronchet, où le de ces seigneurs avaient été inhumés. Des réparation à l'église, avaient occasionné la disparition ces insc dès avant l'époque de 1776, que Lepaige écrivait.

Suivant cet historien, la maison de Clermont au servé la possession de la terre du Tronchet, en mên que celle de Loudon, jusqu'à cette même époque Alors il faudrait ajouter à la liste des seigneurs du T Charles Eléonor, marquis de Clermont et de Gallers ron de Loudon, etc., mort en 1715, lequel laissa, de leine de Marnes, qu'il avait épousée, Pierre Gaspa quis de Clermont et seigneur de Loudon égaleme un fils mort tout jeune, et deux filles, l'une fu à Georges Jacques de Clermont Saint-Aignan, son et l'autre à Louis, duc de Brancas, lesquelles ne le point de postérité. Nous coyons qu'il y a erreur, de assertion de Louise.

assertion de Lepaige.

Quoiqu'il en soit, les seigneurs du Tronchet, de l'de Clermont, ayant embrassé la religion réformée leur sépulture dans une petite chambre, située dans din de leur château, joignant l'église, sans y avoir nication. Il y avait plusieurs tombes dans cette cl qui furent employées, plus tard, au pavage de l'al nef de l'église. D'un autre côté, à l'époque des trolloccasion de la réforme, après la révocation de Nantes, peut-être, un seigneur de Lavardin (11-591), dit à la seigneurie du Tronchet, qui était dans sa me et sit placer ses armes dans la chapelle seigneuria le saint-ciboire de l'église: un arrêt du parlement (chapelle seigneurie du Tronchet, qui chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie de l'église : un arrêt du parlement (chapelle seigneurie du l'arre se l'arre l

1614, tenait-il son nom de cette paroisse et était-il de la

famille de ses seigneurs?

D'un autre côté, comment trouve-t-on, dans des actes authentiques, que, dès la fin du 15° siècle, Renault Tragin, seigneur du Plessis, en Marolles, donne à Michel Tragin, son père, le titre de seigneur du Tronchay (sic), et que cette famille continue à prendre ce titre, en 1493 et en 1498? Nous ne pouvons expliquer ce fait, que par l'existence d'un autre fief de ce nom, dans le Saosnois.

Quoiqu'il en soit, la terre du Tronchet appartenait, à l'époque de la révolution, à M. de Perrochel de Grand-champ. Le château actuel, construit à l'est, et à peu de distance du bourg et de l'ancien château, sur un monticule très-élevé, est une belle maison moderne, construite avec goût, accompagnée d'un enclos et de belles avenues : il appartient à M. Jules Charles de Perrochel, de Grandchamp.

La paroisse du Tronchet relevait, partie de la juridiction de la sénéchaussée de Beaumont, qui ressortait au présidial de la Flèche, depuis l'établissement de celui-ci; partie de cele du marquisat de Lavardin, qui reportait au présidial de Mans. — Elle était de la circonscription, du grenier à sel de Sillé-le-Guillaume.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, pour l'entretien de la la louie, par la commune, 280 f. à son budget, dont 80 f. pour le loyer du local; reçoit 15 à 20 enfants.

. HISTOR. En l'an XIII, le Sr Chaudet, maire, refuse le sement de fidélité à l'Empereur, prescrit par le Senatus-Consulte du 28 floréal an XII.

Hydr. Le ruisseau de Longuève, limite la commune au mord et la sépare d'Assé-le-Riboul. — Moulin à blé du Tronthet, sur ce cours d'eau.

Géol. Sol très-inégal et très-couvert, notamment par le bois du Tronchet, occupant plus du tiers de la superficie. Terrain tertiaire ou supercrétacé; grès ferrifère, marne

**Fise**, minerai de fer.

Cadastr. Surface de 281 hect. 77 ar. 23 cent., se comPosant de: — Terr. labour., 190-37-87; en 5 class., éval.
15, 24, 36, 43 et 49 f. — Jard., vergers, 14-49-24; à
19 f. — Prés et pâtures, 56-08-34; à 33, 62 et 82 f. — B.

Illis, 103-10-28; à 9 f. 75 c.—Carrières, 0-02-88; à 43 f.

Et., douv., mares, 0-15-48; à 49 f. — Superf. des proriétés bâties, 2-81-14; à 49 f. — Obj. non impos.: Egl. et
imet., 0-12-24. — Chemins, 10-94-82. — Riv. et ruiss.,
64-94. — 82 Maisons, en 5 class., à 6, 18, 30, 45 et 600 f.

1 Moulin, à 460 f.

seigle; 7 2/5, l'orge et l'avoine; en outre : pome 6 h.; prair. artific., 50; chanvre, 7; prés, de man lité, bois, comme au cadastrement; bois des hair tres, 20 h.; beaucoup d'arbres à fruits. Education tit nombre de chevaux, d'animaux des autres moyenne quantité.—Nul cultivateur de cette commitient de mention aux concours agricoles.—Committent de mention aux concours agricoles.

INDUSTR. Nulle antre que l'agriculture.

Rout. Et chem. La route royale nº 138, partice Alençon, passe à peu de distance à l'est du territ départementale nº 5, d'Angers à Alençon et à Mancoup plus loin, du nord-ouest au nord. 
Le grande communication nº 6, de Sillé à Authon (Eusen passe tout près au nord; de même que celui reconlie à Fresnay, au nord-ouest. 
Conlie à Fresnay, au nord-ouest. 
Chemins vict sés : —1° du bourg, à celui d'Assé-le-Riboul; passés : —1° du bourg, à celui d'Assé-le-Riboul; passés : —1° du bourg, à celui d'Assé-le-Riboul; passés : —1° du bourg, à l'est des d'Assé; longueur sur la commune, 1,000 mètr. 
Al S.-Marceau; passe au ham. de la Germerie, f. Al Bois-Courgeon —4° de S.-Marceau à Assé; commence au carref. 
Ches, f. aux Planches-d'Assé, 450 m.

LIEUX BESTARO. Le château seul comune

peurs-pompiers ruraux, de 15 hommes. Bureau de poste aux lettres, à Beaumont.

TRUGALE (LA), assez joli hameau, de la commune de Neuville-sur-Sarthe, situé à 2 k. 1/2 à l'E., un peu vers S. de ce bourg, à 7 k. N. 1/6-E. du Mans. Bâti le long de la route départementale nº 11, du Mans à Mamers, il compte thiron 25 maisons, dont 2 auberges, et une population de 125 individus. Bien que les marchands s'établissent dans le bourg de Neuville (v. cet art.), le jour de l'assemblée de l'Angevine, le concours des personnes qui fréquentent cette temblée est aussi nombreux, au moins, au hameau de la Tregale, que dans le bourg.

TRULON, rivière; voyez TREULON.

TUCÉ, TUSSÉ; Tucium, vel Tuceium; nom d'une barennie du Maine et d'une ancienne paroisse de la même proriace et du diocèse du Mans, dont le nom a été changé en
chi de Lavardin, après l'alliance, vers le commencement
la 13º siècle, de Béatrix de Tucé, avec Huber ou Herbert
Lissé-le-Riboul, seigneur de Lavardin.

· Nous ne répéterons point ici, ce que nous avons dit sur cette commune, sous le nom de LAVARDIN, ni sur la baronde Tucé, au même article, et à celui LAVARDIN (VIEUX-), \*\* 11-588 et 594; nous ajouterons seulement, ce que avons omis au premier de ces articles, qu'un sire de Tecé, qui n'est pas désigné autrement, assista, comme dé-Pui de la noblesse du Maine, aux Etats-Généraux convopår Louis XI, et tenus à Tours, du 6 au 14 avr. 1468; 🗫 la paroisse de Saint-Pavin de la Cité du Mans, dans larele se trouvait la Cour d'Assé, appartenant aux seigneurs Tucé, relevait de la baronnie de ce nom, pour 169 maiy comprises, pour lesquelles, à raison de leur basse Price, les héritiers minours de cette baronnie, furent taxés Contribuer, pour 84 l. 10 s., à l'entretien des enfants-troude l'hôpital-général du Mans, par arrêt du conseil, du 2 **February** 1748.

La partie de ce même article, relative à l'histoire ecclésistique, n'étant pas tout-à-fait exacte, nous la rétablissons ici, d'après le Pouillé diocésain.

La cure de S.-Bertrand de Tucé, était à la présentation du seigneur marquis de Lavardin. La chapelle S.-Laurent, dids S.-Bertrand, au château de Lavardin, fondée le 11 avr. 1463, et le 25 avr. 1682, par Jeanne de Tucé, dame de Lavardin et de la Guierche, décrétée le 10 avril 1456, était

également à la présentation du seigneur; elle était det d'une métairie en Degré, d'une rente sur le château de la vardin, de 2 charretées de bois et de 240 l., avec maison jardin, au bourg de Lavardin, le tout valant 600 l., à charge de quatre messes par semaine; et exigeait résiden

TUFFÉ (CANTON DE), de l'arrond. de Mamers, compentre le 1er degré 32 minutes 25 secondes, et le 1er d. 52 20 s. de longitude occidentale, du méridien de Paris; le d. 3 m. 10 s., et le 48e d. 11 m. 28 s. de latitude septentri nale; se composant de 13 communes ou anciennes paroiss de l'ancienne province du Maine, du diocèse et de l'électimans, qui sont:

Beillé, Boëssé-le-Sec, Bosse (la), Bouer, Chapelle-S.-Remi (la), Duneau, Luard (le), Prévelles, S.-Denis-des-Coudrais, S.-Hilaire-le-Lierru, Sceaux, Tuffé, chef-lieu; Vouvray-sur-Huisne.

Formé de 9 communes seulement, lors de l'organisat départementale, en 1790, ce canton, compris alors de le district de la Ferté-Bernard, a été augmenté, par l'or nisation de l'an X, des communes désignées par un a risque, précédemment du canton de Saint-Maixent, du me district, supprimé alors, et à perdu celle de Saint-Mari des-Monts, qui passa dans le canton de la Ferté-Bernard.

Borné, du N. O. au N. E., par les cantons de Bonnéta et de la Ferté-Bernard; à l'E., encore par ce dernier et celui de Montmirail; au S., par les cantons de Vibray de Bouloire; à l'O., par celui de Montfort; sa forme se celle d'un ovale assez régulier, s'allongeant du N. au S., un diamètre central de 13 k. 1/2, et sur une largeur, d'I O., également centrale, de 9 k. 1/2, si ce n'était une ext sion ou appendice qui, du S. E., s'étend dans la direct de l'E., de manière à offrir un diam. total, d'E. à O., de k. environ, vers son extrémité méridionale. — Le chef-li qui se trouverait situé dans la partie centrale du cant si ce n'était cette sorte d'appendice, se trouve distant 4 k. 1/2 seulement, de la limite orientale la plus rapproch tandis qu'il est éloigné de 12 k., de celle que forme l'ext mité S. E. decet appendice.

De 143 kilom. carrés, environ, de superficie, le canton Tuffé contient, d'après l'arpentage cadastral, 14,331 hecs 30 ar. de terrain, se subdivisant comme il suit:

| Terres labourables                        | hectar.<br>9,044 | ares.<br>33 | cent.<br>84 |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| pinières, aires                           | 300              | 43          | 89          |
| Vignes                                    | 17               | 51          | 40          |
| Pres, pature, patis                       | 2,423            | 45          | 02          |
| Bois de futaies, taillis, broussils, aul- | _,               |             |             |
| naies                                     | 1,259            | 36          | 50          |
| Pinières                                  | 615              | 01          | 50          |
| Landes, bruyères, terres vaines et va-    |                  | -           |             |
| gues                                      | 246              | 67          | 80          |
| Douves, mares, étangs                     | 13               | 15          | 30          |
| Sol des propriét. bat. et cours           | 116              | 62          | 65          |
| Egl., cimet., presbyt. et autres pro-     |                  |             |             |
| priétés communales                        | 5                | 54          | 10          |
| Routes, chemins                           | 237              | 90          | 90          |
| Rivières et ruisseaux                     | <b>51</b>        | 27          | 10          |
| •                                         | 14,331           | 30          | 00          |

=2,211 maisons, non compris 9 châteaux et maisons bourgeoises importantes; 19 moulins à eau, 4 tuileries, 3 fourneaux à chaux et 10 fours à poterie; toujours d'après le
cadastre qui, déjà, n'est plus à jour sur ce point.

Hontant du rev. imp.: { Propr. non bat., 287,938 f. 30 c. } 316,527 f. 80 c.

Contrib. Foncier, 53,139 f.; personn. et mobil, 4,885 f.; port. et fen., 1,782 f.; 192 patentés: dr. fixe, 1,193 f. 50 c., dr. proport., 755 f. 12 c.; total, 61,754 f. 62 c. — 4 perceptours, dont deux seulement ont leur résidence dans le canton, sont chargés du recouvrement de ces impôts. — La population étant, comme on le voit plus bas, de 9,591 indiv., c'est 6 f. 49 c., 9313/9501 à payer par chacun d'eux; à quoi, en ajoutant 3 f. 63 c. 5405/9501 d'accessoires ou de centimes additionnels; c'est un total de 10 fr. 13 cent. 5217/9501 ou 5/9 environ, de contributions directes, à payer par chaque individu de ce canton — La dime du canton, de Tuffé, perçue à la 13 egerbe, et comprenant le chanvre, les agneaux et les cochons, produisait 39,800 l., en 1789.

POPULAT. De 9,501 individus, suivant les nombres portés aux articles communaux, répartis en 2,141 feux, comprement 4,484 individus du sexe masculin, et, 5,017 du féminio.—Augmentation depuis 1804, 1,063 individus, ou près de de 1/9°.—La superficie cantonnale étant de 143 kilom. carrés,

c'est, par chacun d'eux, 66 63/143es individus.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mariag., 646; naissanc., 2,649; décès, 2,263.—Produit de chaque mariage, 4 1/10 environ. — Excédant des naissances sur les décès, 286, ou un peu moins de 1/7 . — De 1813 à 1822 : mar.,

581; naiss., 2,893; déc., 2,115. — Prod. de chaq. 4,554/581e, ou très-près de 5. — Excéd. des naiss. 1 déc., 783, ou 13/48e. — De 1823 à 1832 : mar., 734; n 2,878; déc., 2,057.—Prod. de chaq. mar., un peu mo 4. — Excéd. des naiss. sur les déc., 821, ou 2/7e.

Du 4° arrondissement électoral, dont Saint-Galais de chef-lieu, avant la loi du 19 avril 1831, le canton de a produit, avant cette loi, le nombre de jurés et d

teurs ci-après.

|                |       |     |     |     |     |     |    |      | •   |    | juris     | PLECT        |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----|-----------|--------------|
|                |       |     |     |     |     |     |    | -    | •   |    | . •       | d'amond.     |
| Pour 1828,     | et él | ect | ion | s d | e n | DVC | mb | re i | 182 | 7. | 15        | 13           |
| <b> 1829.</b>  | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •  | 29        | 27           |
| <b>— 1830.</b> | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | ÷  | <b>30</b> | 🕦 : viā      |
| <b>— 1831.</b> | •     | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •  | <b>30</b> | <b>30</b> sh |

\* Les collèges de département, ou grands collèges, d supprimés pour 1831.

Voir à l'article départemental, qui termine ce voité nombre d'électeurs et de jurés, produits par les dispos

des lois électorales de 1831 et de 1833.

Hydrogr. Le canton de Tuffé est traversé, de l'E., S. O., par la rivière d'Huisne, qui le partage inégale en deux portions, dont celle de la rive droite, présent surface double de celle de la rive gauche. Deux pon pierre sont établis, depuis peu d'années, sur cette ri vis-à-vis les territoires de Tuffé et de Vouvray, où la munication n'existait précédemment, qu'à l'aide d'un bac. Les autres cours d'eau, qui arrosent ce canton, i tous viennent apporter leurs eaux dans l'Huisne, sont la rive droite de celle-ci, le ruisseau de la Roche, la 1 rivière de Chéronne, avec son affluent le Vimet, et le seau de la Ramée et ses affluents; par la rive gauché petites rivières de Barbe-d'Orge et de Queune, réu celle de Longuève, prenant le nom de Dué, à son confi près Connerré. — Le cadastre indique, ci-dessus, 19 lins sur les cours d'eau de ce canton. — Fontaine min au Luart. Voir le paragraphe qui suit.

GÉOL. Sol généralement élevé, le sommet du clocher Bosse, se trouvant à 199 m. 50 c. au-dessus du niveau de la coupé par plusieurs vallées, dont la principale, large et tile, est celle de l'Huisne, qui s'étend dans la même di tion que celle indiquée plus haut, pour le cours de cett vière; ensuite celles de Barbe-d'Orge et de Chéronne; néralement ondulé et couvert, si ce n'est dans la partie cupée par le plateau qui domine la rive gauche de l'Hui lequel s'élève de 30 à 33 m. au-dessus des eaux de cett

vière, et forme un triangle, entre les bourgs de Sceaux, de Bouer et de Duneau, dont le terrain est généralement plat. On y remarque, outre le côteau que forment les bords de ce plateau, le long de la rive gauche de l'Huisne, plusieurs monticules isolés, les uns arrondis, les autres coniques, tels que la butte des Hauturies, en Duneau; celles de Bouer et des Haies, en Bouer; celle qui domine le bourg de Sceaux, au sud-est; celle de Trentain, à la Chapelle-S.-Remi, et celle qui domine, également au S. E., le château de Chéronne, en Tuffé. Terrain secondaire inférieur, offrant m très-beau ca!caire jurassique oolithique, dans le plateau triangulaire de Vouvray, dont il vient d'être parlé, lequel s'étend sur les communes de Sceaux et du Luard. Le calcaire secondaire, occupe aussi plusieurs portions des terriwires de Boëssé, de Prévelles, de la Chapelle-S.-Remi, sur l'aure rive de l'Huisne; terrain secondaire supérieur créucé, et terrain tertiaire supercrétacé, pour le surplus, we l'une et l'autre rive de l'Huisne; offrant des argiles blanche et jaune, propres à la faïencerie, à Prévelles et à S. Denis, la première, dont la nature refractaire la rend Particulièrement propre à la confection des creusets et des pots de verrerie, ayant donné le nom des Terres-Blanches. I une portion du territoire de S.-Denis; des marnes blanche Of grise, sur un grand nombre de points; le grès vert, offrant de nombreux fossiles, des genres ammonite, peigne, bultre, gryphée, térébratule, échinite, lucine, etc., à Tuffé, 4 Boëssé, a Beillé, à la Chapelle-S.-Remi, au Luard, à Du-Mu; de beau grèz blanc, exploité à Duneau, pour le pavage des routes, et des villes et bourgs environnants; et du sable planc, en provenant, employé aux verreries de la Pierre, \* Coudrecieux, et du Plessis-Dorin (Loir-et-Cher), dite verrerie de Montmirail; du grèz ferrifère, à Bouer et au Luard; un banc de calcaire lacustre à Lynnées, reconnu, vers 1824, sur le territoire de Boëssé, près de la limite de Tuffé, vis-à-vis le château de Chéronne, par M. Guyon, officier de santé, etc. - Fontaine minérale, présumée sulfureuse, au bourg du Luard, où des bains ont été établis pour son usage. Voir les articles communaux.

Plant. rar. La Flore du Maine, ou des départements de la Sarthe et de la Mayenne, publiée en 1838, n'indique dans ce canton, que huit espèces de plantes, en cinq localités communales, non que son sol soit moins favorisé sous ce rapport, que le reste du département, mais parce que l'exploration en a été négligée par l'auteur, et par les autres botanistes du département, qui lui ont communiqué le résultat de leurs observations. Nous-même y en avions indiqué six espèces,

chemin conduisant au bourg; Plantago armeraria, w. Polycnemon arvense, Lin.; Salvia Sclarea, Lin.

Agaic. Superficie argileuse et argilo-calcaire, sur teau jurassique de la rive gauche de l'Huisne et sur q points de la rive droite; plus généralement sabloi caillouteuse et maigre; les sables, qui recouvrent une partie de cette superficie, étant mêlés de silex pyro reposant sur un lit de gravier. Dans les parties arg propres à la culture des gros blés, la production réales est de 5 à 6 pour 1 de semence, des différentes e dans les terrains sablonneux et maigres, cultivés pi lement en seigle et en méteil, le produit varie de 3.scu à 4 1/2 pour 1, au plus. Ces derniers terrains son mencés, en outre, en mais, un peu de sarrasin, en p de terre, etc., ou bien recouverts de plantations maritimes, notamment à la Chapelle-S.-Remi, où se t de belles futaies, de cet arbre conifère, sur la terre léon. On fixe au commencement du siècle dernier, duction de la culture du mais, dans la contrée, et, ai du 17º siècle, celle du pin maritime. Nous nous ré de discuter cette dernière opinion, que nous croyon née, à l'article départemental. — On cultive aussi, autres parties, duchanvre, des citrouilles, des légume tels que haricots, etc. La vigne n'occupe que des p bien minimes, ainsi qu'on le voit au cadastrement, c ritoires de Boëssé, de la Chapelle-S.-Remi, de Tuf Vouvray. Les prairies de la vallée de l'Huisne, pro d'excellents paturages, pour l'engraissement des bo du foin de première qualité. La quantité de fo

du moulin de la Béguinière, sur la Chéronne. Les prés, situés sur les autres cours d'eau, bien que de moindre qualité, produisent aussi de très-bon foin, et en quantité considérable, lorsqu'on y fait des améliorations. Du reste, on sème beaucoup de trèfle en ce canton, la seule espèce de prairie artificielle qui y soit en usage, si ce n'est quelques planches de luzerne, dans chaque ferme, afin d'augmenter la masse des fourrages nécessaires pour l'éducation des bestiaux.

Outre les bois taillis, dont l'essence la plus commune est le chêne, et qui, comme on le voit plus haut, occupent plus du 12º de la superficie totale du canton, et les pinières, qui en recouvrent la 24 partie environ, les haies, généralement épaisses et fourées, sur la rive droite de l'Huisne, fournisune quantité considérable de bois à brûler. Les principau bouquets de bois de ce canton, sont, sur la rive droite de l'Huisne, ceux de Montdragon, en la Bosse; des Arpents, en Prévelles; de Courvarain, de Fleuré, de Couléon, à la Chapelle-S.-Remi, etc.; sur la rive gauche de Le me rivière, ceux du Luard, de Bouer, etc. L'exploitades taillis, à l'âge de neuf ans, n'est pas seulement fonsur l'usage, en cette contrée, mais aussi sur cette observation de physique végétale, que, passé ce terme, l'écorce couvre de mousse et s'endurcit, et que l'accroissement de bois devient presque nul. Cette observation n'est cependata t pas d'une application absolue: il est des bois qui ne se compent qu'à 12 et 14 ans, et qui profitent très-bien jusque là. On estimait de 36 à 37 mille pieds, il y a 30 ans, le nombre arbres à fruits complantés sur ce territoire, et le nombre s'en accroît continuellement. Ces arbres produisent du cide e d'assez bonne qualité : les variétés, cultivées pour cet usage, sont, en pommiers : Fréquins rouge, vert et blanc, No mandie, améré-roux, Bois droit, Barbray, Poussette, Con uet, Doux-frange; Pépin-franc; en poirriers: Norman-Bionnais, Fayet, Sauge, Caretis, Brissac, Venard. y trouve aussi un certain nombre de sorbiers, vulgairecormiers, et de chataigniers, ces derniers dans les terraims sablonneux.

'assolement le plus généralement usité, est le quadriennal, après lui le triennal; les labourages se font généralement, après lui le triennal; les labourages se font généralement, le cla petite charrue à avant-train du pays, si ce n'est dans le petites tenues, où l'on cultive à la béche. On estime le mbre des araires à 400 environ, dont 3/8cs sont trainées par des bœufs, précédés de chevaux, le surplus par ces des niers animaux seuls. Les amendements, en usage dans canton, sont les fumiers naturels, les coursières, les canton faits avec la chaux, les gazons, les curures

de fossés; la marne, qui y est d'un usage assez général = les cendres et charrées, pour les prés. La navigation de l'Huisne, qui avait été comprise dans le système général de canalisation adopté dans les premières années de la restauration, et qui paraît en avoir été rejetée depuis, au grand détriment de toute la portion occidentale de ce département, eût puissamment contribué au progrès de l'agriculture dans le canton de Tuffé, en lui procurant, à peu de frais, le combustible minéral (anthracite), nécessaire pour la calcination de la pierre à chaux, qu'il possède en abondance, et en lui fournissant, à bien meilleur compte, par ce moyen, un amendement si éminemment utile dans les terrains compacts, froids et humides de ce territoire.—L'étemdue moyenne de fermes, varie de 12 à 20 hectares; que ques-unes même, en Tuffé et en Boëssé, contiennent de 45 à 55 hectares. Au-dessous de 12 hectares, les tenues recoivent le nom de bordages; ceux-ci varient de contenance à l'infini et descendent jusqu'à 3 à 4 hectares. Les baux, faits ordinairement pour neuf années, période qui s'associe ma avec l'assolement le plus usité, sont stipulés généralement prix d'argent, avec addition de quelques subsides en denrées, comme bois, chanvre, beurre, fruits, etc.

Le canton de Tuffé, nourrit d'assez bons chevaux, mais fait peu d'élèves, et l'amélioration de ceux-ci y est fort négligée, par la préférence que donnent les cultivateurs, pour la saillie de leurs juments, aux gros et informes chevaux de meuniers, sur les étalons du gouvernement, et sur ceux de race normande, que possèdent quelques propriétaires, ja loux d'obtenir des poulains distingués. L'adoption récente d'étalons primés, choisie au concours, et les prix accordés, chaque année, aux plus beaux élèves de cette race, parviendront, il faut l'espérer, à vaincre l'apathie générale, sur ce point important. Les bœufs de travail, sont de taille moyenne, et les vaches, quoique petites, donnent néar moins beaucoup de lait, L'engraissement des bœufs, dans les prairies de l'Huispe, est l'une des principales spéculations des cultivateurs de ce canton. Les élèves de cette race, sont en assez grand nombre. L'espèce des moutons, dont on compte de 30 à 40 têtes dans chaque ferme, de 12 à 25, dans les bordages, est assez belle, et sa laine, qui se vend aux marchés environnants, est estimée. Les chèvres y sont peu nombreuses, mais, en revanche, on y nourrit et l'on y engraisse beaucoup de porcs. On y compte aussi un as sez bon nombre de ruches d'abeilles, dont le miel et la cire, achetés sur place, par des marchands spéciaux, sont ven par eux, le premier à Paris, la cire au Mans. Nous av indiqué, aux articles Saint-Denis, Saint-Hilaire, Sceaux, et nous indiquerons à l'article communal Tuffé, qui suit, et à l'article Vouvray, les noms des cultivateurs de ces communes, proclames dans les concours agricoles: nous allons le faire ici, également, pour ceux des communes, dont les articles ont été rédigés antérieurement à ces concours. Comice cantonnal. = 1838 : MM. Sassier, de Beillé, ment. honor., pour élèves de poulains; Sernot, de Duneau, prix unique, Sassier, déjà nommé, et Ferrand, de Duneau, ment. honor., pour génisses; Paulin, du Luard, pr. uniq., Gamiot, de Duneau, ment. honor., pour béliers; Chauvel, Ferrand, Dorizon, Martin, Champion, ment. honor., pour bonnes cultures; Hoguin, garçon de ferme, à la Chapelle-S.Remi, pr. uniq., pour bonne conduite, zèle et intelligence. = 1839: MM. Poupard, de Duneau, 2° pr.; Leroux, Duclos, Drouineau, ment. honor., pour juments poulinières; Lallier, de la Chapelle-S.-Remi, pr. uniq., Leroux, de Dument. honor., pour pouliches; Huet, de Beillé, 1er pr., pour taureaux; Goulier, de la Chapelle-S.-Remi, 1er pr., pour gén isses; Lallier, déjà nommé, 2° pr., pour verrats; Le-Missier, de la Chapelle-S.-Remi, 1er pr., pour truies.=1840: MM. Linais, de S.-Hilaire, ment. honor., pour étalons; Couronne, de Duneau, Poulain, du Luard, 1er et 2e pr., pour juments poulinières; Lesassier, de Beillé, 2º pr., Lalnomme plusieurs fois, ment. honor., pour taureaux; Lemarchand, du Luard, 1er pr., pour génisses; Ganot et Sassier, de la Chapelle-S.-Remi, 1er et 2e pr., le 1er pour Por cs vieux et le 2<sup>e</sup> pour porcs jeunes.

commerce agricole du canton de Tuffé, consiste en grains, dont il n'y a pas d'exportation réelle, si ce n'est de l'avoine; en chanvre et fil, graine de trèfle, foin, bois, cidre et fruits; en un petit nombre de poulains, bestiaux de toute sorte, bœufs et porcs gras, volaille, gibier, cire, miel, hime, beurre, fromage et autres menues denrées.

Form. Et March. Ainsi qu'on le verra à l'article qui suit, le Chef-lieu possède seul des foires, qui ne sont que nominales, et un marché sans importance. Les habitants fréquentent, chacun à raison de sa situation respective, les foires et marchés de Bonnétable, le plus généralement; de la Ferté-Bernard, de Montfort, du Pont-de-Gesnes, de Connerré, Vibraye et Dollon.

INDUSTR. Extraction de la pierre calcaire, à bâtir et pour la chaux, à Vouvray et sur d'autres points; du grès à paver, du sable pour les verreries, etc., à Duneau; de la marne,

pour l'amendement des terres, des argiles à briquetnie, faïences et poteries; tuileries et chaussumeries: 1 à la Chapelle-S.-Remi, 1 à Tuffé, 1 à Sceaux, 1 à Lavarré, 2 à Vouvray; fabrication de la poterie en terre, à Tuffé et surtout à Prévelles; fabrique de faïence à Tuffé, ayant beaucoup perdu de l'importance qu'elle avait, il y a 12 à 15 ans; extraction des huiles de chenevis et de pepins, à Tuffé; fabrication de toiles commnnes, en chanvre, occupant un petit nombre

de métiers, dans chaque localité communale.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 23, de Paris à Nantes, traverse le canton, sur la rive gauche de l'Huisne, à peu de distance de cette rivière, et parallèlement à son cours. = Le chemin de grande communication nº 6, de Sillé-le-Guillaume à Authon (Eure-et-Loir), passe sur Prévelles et la Bosse, dans la partie N.; celui nº 7, de Courgains à la roue royale ci-dessus, le traverse du N. O. au S., où il franchit l'Huisne, vis-à-vis le bourg de Vouvray; celui nº 17, de Vouvray à la route départementale no 6, va joindre ce dernier point, à l'extrémité orientale de l'appendice sud-est, en passant sur le Luard et sur Bouer; enfin, celui nº 21, de Tuffé au Grand-Lucé, part du chef-lieu, et se dirige au & S. O., en passant sur Beillé, jusqu'à la limite cantonnale que forme l'Huisne, en face Connerré. Ainsi, le canton de Tufé qui, naguère, n'avait d'autre voie de communication praticable, que la route royale de Paris à Nantes, va en acquérir d'assez nombreuses, pour développer avec avantage sa valeur territoriale, par le facile écoulement des produits de son sol et de son industrie.

Chemins vicinaux reconnus et classés, en conformité de la loi du 21 mai 1836.

|                   |            | GOMMU!<br>#ules    |                                        |
|-------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|
| Beillé,           | 3 chemir   | as; longueur, 7,90 | 0 mètr. 1,800 m.                       |
| Boëssé,           | 2          | 6,29               |                                        |
| Bosse (la),       | 2          | 5,30               |                                        |
| Bouer,            | 5          | 9,50               |                                        |
| Chapelle-SRemi(la | a),3       | 7,80               |                                        |
| Duneau,           | 2          | 2,60               |                                        |
| Luard (le),       | 5          | 9,69               |                                        |
| Prévelles,        | · <b>2</b> | 3,10               |                                        |
| SDenis,           | 2          | 5,30               |                                        |
| SHilaire,         | 2          | 4,80               |                                        |
| Sceaux,           | 1          | 4,80               |                                        |
| Tuffé,            | 6          | 23,40              | _                                      |
| Youvray,          | 1          | 1,50               | <b>8</b> -                             |
|                   | 36         | 91,98              | 7,440                                  |
|                   |            | 7,44               |                                        |
|                   |            | 99,45              | 0m, ou 24 l. 718 de pos <sup>10.</sup> |

ANTIQ. MONUM. Le canton de Tuffé, contient des monuients de toutes les époques historiques. Il possède trois dolmes et un peulven, sur Duneau, sur Vouvray et sur Tuffé. e dolmen et le peulven de Duneau, sont les plus importants le ceux du département. Des céraunites, ou haches celtimes en pierre, se sont rencontrées sur le territoire de la Chapelle-S.-Remi et sur celui de la Bosse. Celle de cette dernière localité, découverte depuis la publication de l'article de cette commune, aux environs du château de Montdragon, est de très-petite dimension et en parfait état de conservation. Faite d'une roche amphibolique verdâtre, ayant 0=05 cent. de longueur sur 0= 035 m. dans sa plus grande largeur, elle offre tous les caractères du genre: convexe vers le centre, taillée en vive arrête sur les bords, terminée, d'un bout, par une pointe mousse, de l'autre, par un tranchant, dont le fil décrit une portion de cercle. Une petite voie romaine, peu remarquable, il est vrai, et qui, copendant, paraît avoir été dirigée de Suindinum vers Aurelianum. a été tracée par nous sur la carte que nous avons donnée (M-731) de ces sortes de monuments. Des poteries galloromaines, probablement, se sont trouvées enfouies, avec des ossements, au-dessous de la table du doimen de Vouvray. La Chapelle-S.-Remi a fourni aussi des médailles romaines en or, en argent, en bronze et saucées, des poids, des fragments de briques et de poteries, également romaines; de pièces de monnaies du moyen-âge, et un fragment de cotte de maille. Des scories de forges à bras, se sont rencontrées dans la même localité. Plusieurs châteaux, dont guelques-uns sont en ruine, offrent des constructions défensives de différentes époques, tels que ceux de Montdragon, à la Bosse; de Chéronne, à Tuffé; de Courvarain, de Fleuré, à la Chapelle-S.-Remi; des Roches, à Sceaux, etc. Ceux de Couléon, ou mieux Cour-Léon, à la Chapelle-S.-Remi, du Luard, de Bresteau, à Beillé, qui remonte au 15° siècle, etc., offrent également de l'intérêt, sous d'autres rap-Ports. Celui de la Goupillère, à S.-Hilaire, détruit pendant révolution, vient d'être rebâti par M. de la Goupillère de Dollon, sur un plan qui semble devoir rappeler l'ancien. L'Aunai, belle maison moderne, en Tuffé, Peu d'églises de ce canton, offrent un grand intérêt architectural. On emarque, cependant, celle de Beillé, à raison de sa Porte occidentale à plein cintre, ornée de sculptures et le moulures, et des armoiries qui y sont peintes ou sculptées: d'or, à la croix de gueules, chargée de 5 coquilles d'arent, cantonnées de 16 tourteaux d'azur; 2º mi-partie de...,

ton, à placer dans la Biographie département fois, ceux du chevalier Menjot d'Elbenne, ancie d'artillerie, député, agronome et manufacturis P. Fr. Butet, instituteur et philologue, n'y figure sans intérêt. En 1796 et 1797, M. Menjot d'Elbent à la Société des Arts du Mans, dont il était men très-honne notice statistique, sur l'agriculture du Tuffé, que nous avons dù consulter, pour le présent ETABL. PUBL. 1 justice de paix, 13 mairies, 1 tonnale, 9 dessertes communales; 5 bureaux de bien 9 écoles primaires de garçons, en activité; un va cantonnal; 2 études de notaire, à Tuffe et au Luar net d'huissier, relevant du hureau d'enregistrement nétable : 2 résidences de percepteurs des contribu rectes; 3 recettes buralistes des contribut. indir de tabac et 3 déb. de poudre de chasse, relevant cette à cheval de Bonnétable. — 2 Bataillons cante la garde nationale, ayant, pour chef-lieux, Tuffé effect., 1,058 hommes. — Le canton est desservi reaux de poste, savoir : celui de Conneré, d'où Beillé, Bouer, la Chapelle-S.-Remi, Duneau, le La Bilaire, Tuffé et Vouvray : celui de Bonnétable : l Prévelles et S.-Denis: et celui de la Ferté: Boisse ETABL. PARTIC. 2 officiers de santé, 1 sage-femm blissement de bains minéraux, au Luard. — Passa lier de nombreuses voitures publiques, sur la route Nantes à Paris. Plusieurs messagers, de Tuffé et du l Mans, et retour, une et deux fois par semaine. TUFFE, Tofium, Tuffeium; Tuffracus, Tu da Tofum. Tofaccia, terrain de tuf: commune

DESCRIPT. Bornée au N., par Prévelles et par S.-Denis des Loudrais, jusque dans le bourg duquel s'avance son terrivire; au N. E., par la Bosse, par un angle de jonction seulement; à l'E., par Boëssé-le-Sec et par S.-Hilaire-le-Lierru. dont une enclave, située à 2 k. du clocher, appelée Pays Heut et située entre Boissé et Tuffé, est actuellement réunie à celui-ci; au S. E., par Vouvray, dont la rivière d'Huisne la sépare; au S., par Beillé; à l'O., par la Chapelle-S.-Remi; cette comm. décrit une espèce d'ellipse, s'allongeant du N. an 8., où se trouve un angle rentrant assez profond, en forme d'échancrure. Diam. du N. au S., dans toute l'étendue, 7 k.; jusqu'à l'échancrure seulem., 5 k.; diam. transversal, cu d'É. à O., 5 k. 1/2. Assez grand bourg, situé dans la partie E. S. E. du territoire, se composant d'une vaste place, passablement régulière, formée, en partie, au dépend de fancien cimetière, sur laquelle se trouve l'église paroissiale, et quelques maisons d'assez belle apparence, dont plusieurs auberges; quatre rues s'étendent de cette place vers l'est, le nord-est, le sud-ouest et l'ouest, dans la seconde desquelles se trouve une maison antique, avec tourelle hexagonale, à fenêtres en croix, ornée de filets et autres sculpures, dont la porte est surmontée d'armoiries, que nous Goyons être celles de la famille des Chahanay, seigneurs de Chéronne, laquelle maison était sans doute la Cour, ou le siège de la juridiction de cette seigneurie. On voit sculptés arme autre maison, une Vierge portant l'enfant Jésus, avec deux anges, ayant les mains élevées en berceau au-dessus Ceux, sans se joindre. Ancienne église paroissiale, située la place, spacieuse, à ouvertures semi-ogivales, à clocher en flèche, possédant un beau jeu d'orgue. Celle du Pieuré, qui se trouvait au nord de la précédente, fut détruite dans les premières années de la révolution. Le prieuré, Finde maison, d'un style simple, située en arrière, au nord la place, construite par mon bisaïeul paternel, dans le siècle, fut convertie en manufacture de faïence, depuis la revolution. Il n'en reste plus qu'une alle, dans les chambres hautes de laquelle sont établies, à titre de location seule-Pent, la mairie et la justice de paix.

POPUL. Portée à 262 feux, sur les rôles de l'élection; elle stait de 399 f. et de 1,859 habit., en 1804; de 427 f. et de 1,765 h., selon le recensement de 1826; elle est, d'après ceni ple 1836, de 433 feux, se compos. de 830 indiv. mâles, 62 fem., total, 1,792; dont 482 au bourg; 41 au bas-bourg e Saint-Denis des Coudrais (v-183) et, dans les haneaux principaux, savoir : des Haut et Bas-Boulaies, des

HIST. ECCLÉS. Eglise paroissiale dédiée à S. Pie S. Paul. Deux assemblées: la 1<sup>re</sup>, qu'on appelle v ment la S.-Fripon, fixée au lundi de Pâques, pa préfect. du 1<sup>er</sup> mars 1807. Son nom lui vient, à c croit, de friponniers, amateurs de bonne chère, pare y invite ses parents et amis à venir se décarêment tenant le dim. le plus proche du 29 juin, fête de patrons.

La cure, dont le *Pouillé* n'indique pas le reve Lepaige ne porte qu'à 800 l., était à la présentat. c gieux du monastère de S.-Vincent du Mans. — Le Tuffé, était l'un des présentateurs à l'école de fil

paroisse de S.-Denis des Coudrais (v-185).

L'évêque Hildebert, par une charte de l'an 1106 mettre à l'abri des entreprises des spoliateurs, les dfaites à un certain nombre d'églises, par de pieux confirme celles de quinze de ces églises, au nomquelles celle de Tuffé figure la première, sous la des droits de l'évêque, de l'archidiacre et de l'archi

La commune de Saint-Hilaire-le-Lierru, est réun de Tuffé, pour le spirituel, depuis le concordat

Le prieuré de Notre-Dame de Tuffé, était à la p de l'abbé S.-Vincent du Mans, et valait 5,500 l. de Dom Ant. Fouquier, titulaire, en janvier 1736.

Histor. du Prieure. Sous l'épiscopat de S. Bera l'an 658, une dame riche, nommé Loppe ou Lopp de Reignerus ou Reinier, seigneur de Tuffé, qui é l'usage de s'entretenir, avec les femmes de sa sui des exercices de piété, la lecture et le travail, den saint prélat, la permission de faire célébrer le S.—de la messe, dans une chapelle où, assistant avec sonnes de sa maison elle pôt vivre dans la retra

sacra une église en l'honneur de la mère de Dieu. Loppe leur ît bâtir un monastère, leur donna tous ses biens, dont faisait partie la seigneurie de Tuffé, et l'évêque y ajouta le donde quelques villas, ou terres et possessions qui dépendaient de son église, afin de les mettre à même d'exercer l'hospitalité envers les étrangers. Loppe, la fondatrice, en fut aussi la première abbesse ou supérieure, et y réunit bientot plus de cent religieuses, dirigées par une communauté de prêtres, pour lesquels une maison fut construite près du monastère, ce qui semble indiquer que, suivant l'usage de ces temps réculés, cet établissement était double, et que ces prêtres étaient des moines honorés du sacerdoce. Si cette fondation, dit l'histoire de l'abbaye de S.-Vincent du Mans, date du temps de Clovis II, fils de Dagobert, comme 🗪 le lit dans les actes des évêques du Mans, il faudrait l'avancer de quelques années, puisque ce prince est mort en \$56 ou 657 au plus tard. Il faut croire que D. Mabillon a eu de bonnes raisons, pour la reculer jusqu'à la second année de règne de Clotaire III, fils de Clovis, qui concourt avec coles 657 ou 658 de J. C. On ne connaît pas d'autre abbesse de ce monastère, qu'Abidelgame, qui succéda à Loppe.

Cet établissement ayant été détruit, soit par les ravages Mormands, soit par quelque autre circonstance restée moonne, les seigneurs de la contrée, s'emparèrent des biens qui en dépendaient. Hugues Doubleau, seigneur de Montdoubleau et de Tuffé, y replaça des moines, à qui il dona différents biens, entre autres, le bourg, l'église et la de de Tuffé, avec une chapelle qui en dépendait, tout le merché, totum mercatum (c'est-à-dire, les droits qu'y perevait le seigneur), deux moulins sur la rivière de Chéronne, Kerauna, huit autres sur l'Huisne, super sluvium Idoneum, Fatre arpents de vigne à Tuffé et trois autres à Montdoubleau, et plusieurs autres choses énoncées dans sa charte, à condison qu'il y eût un abbé régulier, capable de bien conduire h troupeau confié à ses soins, et de bien administrer le porel. Le premier abbé fut Ermenteus, que Hugues Doubleau présenta en cette qualité à Hugues, comte du Kaine (BIOGR., LXXXIX), son seigneur suzerain, avcc prière de demander pour lui la bénédiction ou consécration à évêque Avesgaut. Ingelbaut, abbé de S.-Pierre (la Couture) le la ville du Mans, joint sa sollicitation à celle de II. Douleau, et le comte du Maine, par son diplôme de l'an 1015, onfirme les dispositions de ce dernier, pour le rétalissement du monastère, approuve les donations qu'il a ites a des biens qu'il tient de la libéralité du comte » et

tuel, dépendant de l'abbaye de S.-Vincent de Mans En l'an 1072, Hamelin de Langiac et Helvise es fille d'Odon Doubleau, «touchés de la grandeuz de la chés, pour le salut de leur ame, de celles de leurs et de Hugues, fils d'Odon, enterrés dans le cloitr Vincent du Mans, du consentement et vouloir de P leur fils, de leur fille Hersende, d'Ilbert, fils de Piers fils d'Hamelin, « après en avoir communiqué avec le saux et leurs amis, et surtout, ayant égard aux i prières de l'év. Arnauld et de l'abbé Raginald, de Dieu et au S. martyr Vincent, le lieu appelé Notre-l Tuffé, pour le posséder à perpétuité, à titre de pri nomine Cellæ, avec toutes ses dépendances, terre vienes, pré, fours, etc.; à condition qu'il y sora entre moines, pour y faire le service divin, dont trois devi prêtres; pourvu néanmoins que les revenus soient su Ils donnent, en outre, au même monastère, l'égliss D. de Montdoubleau, avec ses dépendances, de mên ont joui les chanoines; et comme garantie de l'exéc cette charte, Hamelin reconnaît avoir reçu de l'abl nal, une livre de deniers du Mans, et sa femme u

Cette charte, que Hamelin déclare être faite aux l'accomplissement des dernières volontés de Hugue bleau, son beau-frère, est souscrite par l'évêque et par les chanoines, ses frères; par l'abbé Raginald de ses moines; par Pierre, moine de la Couture. confirmée par Guillaume, roi d'Angleterre, par un dressé dans sa chapelle de Bonneville, en Norman

dressée au Mans, dans la chapelle de S.-Michel, près la cathédrale, le 28° jour de juin. Elle le fut aussi par Raoul, archeréque de Tours, à la prière d'Hamelin de Langiac. La comtesse du Maine, Hersende, l'approuva, par un diplôme donné dans son palais du Mans, qu'elle souscrivit, ainsi qu'Azon, sen mari, à la prière de Geoffroi de Mayenne, qui y apposa aussi sa signature. Cette charte porte que Tuffé était

dans le fief d'Hersende : de cujus beneficio est.

. Malgré ces dispositions, Hugues de la Ferté, fils de Goesin Noëman (v. l'art. FERTÉ-BERNARD, 11-312), forme dans haite opposition à cet établissement. Mais, vers 1074, ou 1076, Hugues et l'abbé Raginald se rendirent à Tuffé, où le premier donna sa ratification à la donation d'Hamelin, qu'il pemit de faire approuver également par sa mère et par ses dies, et sous la promesse, encore, de ne la plus contester, den'y apporter aucun préjudice, de n'introduire, audit lieu de Tiffé, aucune coutume, de ne rien exiger par violence, des habitants, se contentant d'en recevoir ce qu'ils lui donamont volontairement, et, qu'en cas de guerre avec Hame-La line sera fait aucun tort au bourg de Tuffé, qu'il n'en entrans rien, et n'y fera aucune excursion; que, s'il en de-Whait propriétaire, il ne pourrait plus rien exiger, soit en exent, soit en effets, de l'abbé et des moines; qu'au contaire, il les aiderait de ses conseils, et, au besoin, de ses piepes, contre quiconque entreprendrait de les troubler. de la possession du lieu de Tuffé, ou y faire dommage. L'abbé Raginald, pour engager Hugues à remplir sincèrement et exactemement ces conventions, lui donne 300 de deniers et un beau cheval, de la valeur de plus de 👀 sols. Quelque temps après, vers la mi-carême, Berrand de la Ferté se rend à Tuffé, accompagné de trois che-Valiers: il y trouve l'abbé Raginald, à la prière duquel il accorde une ratification semblable à celle de son frère Hu-Pes, promettant d'être, dans la suite, le protecteur des moines de l'un et de l'autre monastère, et de les défendre « contre les méchants et perfides usurpateurs, et ravisseurs. L'abbé, par reconnaissance, lui fait compter, huit jours Près, à la Ferté, 100 s. de deniers, puis, au bout de quel-Te temps, lui envoie demander, par les moines Alberic et Waultier, des cautions qui se rendissent garants de leur convention. Bernard lui donne celles qui, déjà, l'avaient été de l'accord fait avec son frère Hugues (probablement dérede), et y en ajoute quatre autres. La notice qui fut dreste de cette convention, dans le monastère de S.-Vincent, <sup>34</sup> de l'an 1076.

Raherius de Soudai, fils ainé d'Achard, qui avait des son consentement à la fondation d'un prieuré, en califaite par son père, vers l'an 1070, ayant fait enlever bœufs aux moines qui l'habitaient, encourt l'excommantion, que prononce contre lui l'abbé Ranulphe.Raherius à venu à resipiscence, l'abbé le relève de son excommantion, dans le chapitre de son monastère de Tuffé, le joul la fête de l'Assomption.

Par un acte, qui paraît être de l'an 1185 ou 1186, an que l'abbaye de S.-Vincent, était tenue à fournir le che fage du four de Mézières-sous-Ballon, mais encere de au seigneur dudit lieu, une place dans le bourg de Tuli

Geoffroi Morin, qui paraît avoir été un riche seigne la province du Maine (v. ci-après, HIST. FÉOD.), aya sassiné ou fait assassiner Robert de Vallencières, mol Tuffé, l'abbé de S.-Vincent et sa communauté, en per vrent la vengeance devaat les juges royaux. Morin, d tisfaction de ce crime, donne aux moines, à perpéta la juridiction qu'il avait sur le bourg de Tuffé, les suje moines dans la même pareisse, les places (ou hallés y avait, le tout quitte et libre. Et, pour mieux cimente accommodement, il convient que, si les vassaux des m commettaient quelques délits contre lui et les siens il demanderait justice à l'abbé et à la communauté, et, s'a la lui rendaient, aux officiers du Roi. Cet accommodes fut fait en présence du sénéchal du Maine, dans la cous Roi (Jean-sans-Terre, alors comte du Maine), en préss de la mère de celui-ci, Eléonor, reine d'Angleterre, duch d'Aquitaine, de Normandie, et comtesse d'Anjou, qui le tifia par une charte qu'elle fit dresser, en présence de 1 sieurs témoins, laquelle n'est point datée, mais doit être l'an 1200 à 1202 (voir BIOGR. CCIII).

Par une autre charte, sans date, dressée par l'évé Hamelin, 1190-1204, et qu'on croit être de la même époq le même G. Morin, chevalier, toujours pour se racheter meurtre du moine Robert, donne au monastère de 8.4 cent, deux métairies, l'une située entre la Chapelle de Be mont et la queue de l'étang de Tuffé; l'autre, qui apparter à sa femme, entre les bois d'Herbert de Forsenne, et c de la Loue, Allodie; le droit qu'il avait dans le bois de Loue, avec des prés, le tout situé en et près de Tuffé (v. 671). L'abbé, en reconnaissance de ces dons, donne cisq monnaie du Mans, à Geoffroi, deux à sa femme Agnés, cinq à sa fille, pour leur consentement. Une autre cheft

de l'an 1202 ou 1203, permet de croire qu'on laissa jouir Geoffroi de la première de ces métairies, puisqu'il reconnalt la tenir de l'abbaye, à un cheval de service, et en devoir l'hommage à l'abbé. Geoffroi, après avoir été en contestation avec la même abbaye, pour la moitié d'un four situé au cimetière de Courcemont, qu'il disait lui appartenir, et dont le monastère avait acquis l'autre moitié, finit par abandonner au monastère, ce qu'il prétendait sur ledit four, pour la somme de quatre livres de sous mansais. Par une autre charte, dressée par l'official du Mans, qu'on croit de l'an 1205, on voit que G. Morin, qui n'avait fait ces donations que par contrainte, prétendit obliger l'abbé et les moines, à payer les tailles dues aux seigneurs de fiefs, pour les deux métairies par lui données, et que, après bien des contestations, il les en dispensa et promit de les acquitter sur ses autres biens. Patrice de Chaource, seigneur de fief, par des lettres du mois de mai 1805, confirme cet accommodement, et consent de prendre les tailles qui lui sont dues, sur les

autres biens qui restent à Geoffroi dans son fief.

Vers lemême temps, à peu près, Rotrou, seigneur de Montfort, fait défense à ses vassaux de Sceaux et de Connerré, de payer les droits et coutumes dus aux moines de Tuffé, pour ce qu'ils achetaient aux marchés et foires dudit lieu. Il leur interdit même de se rendre à la foire de l'Assomption, et en établit une au même jour, dans la ville de Bonnétable, dont il était également seigneur. Le procès, survenu à cette occasion, ayant été soumis à l'arbitrage de l'archevêque de Tours, Geoffroi, de Gervais, abbé de la Couture, et de Ph. de Balten, chanoine du Mans, ceux-ci, par une sentence, datée de l'an 1207, décident que les habitants de Sceaux et de Connerré, vassaux de Rotrou, sont tenus au Paiement desdites coutumes, suivant l'usage établi. Par ses lettres patentes de l'an 1209, Rotrou, homme de qualité, vir nobilis, fils de Bourgonnie et seigneur de Montfort, Avoue que, poussé par de mauvais conseils, il a fait ce qu'il a pu pour abolir les foires que les moines de S.-Vincent tenaient à Tuffé, s'en déclare repentant, promet que Li lui, ni ses héritiers, ne leur porteront plus aucun préjudice, permet à ses vassaux d'y aller et revenir librement, et embrasse l'abbé de bon cœur : et obsculatus eum **sui** bond fide.

Par un acte dressé par l'official du Mans, le 22 déc. 1216, Geoffroi de l'Isle, chevalier, donne à Dieu et au prieuré de Tuffé, toutes les coutumes et redevances qu'il a sur les terres et prés des moines de S.-Vincent, sur la rivière

d'Huisne, qu'il réclamait pour lui et ses seigneurs (su suzerains); que si ceux-ci avaient des droits sur les chos qu'il cède, ils les prendront sur ses autres biens. Pierre son fils ainé et son héritier, promet qu'il ne demande jamais rien sur ces biens, à quelque titre que ce soit : le moines, par reconnaissance, donnent 15 s. mansais à c chevalier.

On trouve le nom de Odon, prieur de Tuffé, dans vacte de l'an 1282, par lequel l'abbé de S.-Vincent, présent

un sujet pour la cure de Marolles.

Le 4 juillet 1636, la congrégation de S.-Maur, étant introduite à l'abbaye de S.-Vincent, ceux des anciens religieux de ce monastère, qui ne veulent pas en accepter la règle, son autorisés à se retirer au prieuré de Tuffé. Ayant obtenu plus tard une pension viagère, les moines de ce prieuré l'abandonnent, au nombre de neuf, en février 1645. L'abbé les fait remplacer par six religieux de chœur et un frère convers (v-683).

Par un arrêt du conseil, du 17 mai 1768, le prieuré conventuel de Tuffé, et sa sacristie, sont réunis à la messe commune de l'abbaye de S.-Vincent, attendu l'insuffisance des revenus de celle-ci (v.-684), et la conventualité est sup-

primée à Tuffé.

En 1576, frère R. Lelarge, moine de S.-Vincent, pour les religieux et couvent du prieuré de Tuffé, membre de la dite abbaye, assiste à l'assemblée des trois-ordres de la province du Maine, pour l'envoi de députés aux états-généraux convoqués à Blois. — Le même prieuré est réprésenté, à celle de 1614, pour l'élection aux états de Sess, par Julien Bordeaux, religieux de S.-Vincent et prieur de Champagné.

Les armes du prieuré de Tuffé étaient : d'azur, à une feur de lis d'or, soutenue d'un croissant d'argent, au chef de gueules, chargé d'un agneau pascal d'argent, avec la croix

et la banderolle de même.

HIST. PÉOD. De ce qui précède, il résulte évidemment que la seigneurie de paroisse de Tuffé, appartenait au prieuré dudit lieu, et, par lui, à l'abbaye de S.-Vincent du Mans, par suite de concessions successives de ses seigneurs; que plusieurs moulins, ainsi qu'un droit de halles et de foires et marchés, en dépendaient.

La dame Loppe, première fondatrice d'un monastère et ce lieu, possédait-elle, par elle ou par Reinier, son mari la seigneurie de Tuffé, et, d'ailleurs, cette possession était elle, dès cette époque du 7° siècle, de la même nature qu

la possession des fiefs, trois ou quatre siècles plus tard? Du moins, il ne paraît pas douteux que Hugues Doubleau, fondateur, et Hamelin de Langiac, restaurateur du prieuré. dans le 11e siècle, fussent de véritables seigneurs de paroisse et peut-être même, H. Doubleau, détenteur, par suite de la ruine du premier monastère, des biens qui en avaient dépendu. Quant à Geoffroi Morin qui, dans le 13°, fit différentes donations au prieuré, de biens et droits féodaux, en expiation d'un meurtre, il ne nous paraît pas aussi évident qu'il fut seigneur de paroisse, dans la véritable acception de ce mot; mais il est certain qu'il y était seigneur de fief, peutêtre bien de celui de Chéronne, si ce n'est plutôt de celui de la Ramée: Il est probable aussi, que ce Morin était de la famille des seigneurs du Tronchet, de son nom? Quant à la comtesse Hersende, qui déclare que Tuffé est situé dans son fief. aux deux frères Hugues et Bernard de la Ferté, et même à Rotron de Monfort, cités dans l'histoire du prieuré, qui précède, il est évident qu'on ne doit les considérer que comme signeurs suzerains. En effet, Tuffé était encore compris dans ces derniers temps, pour partie, dans la châtellenie de la Bosse, l'une de celles dont se composait la baronnie de la Ferté, et cette paroisse relevait, tout à la fois, de ce bailliage et de celui de Bonnétable, terre qui appartenait à Rotrou de Montfort, à l'époque où vivait celui-ci ; le tout relevait on grand fief du comté du Maine.

La seigneurie de paroisse de Tuffé, ayant le titre de baronnie, ressortait, tout à la fois, aux bailliages de la Ferté
et de la Bosse, de la sénéchaussée du Maine, et reportait,
pour le tout, en appel, au siège présidial du Mans. Elle devait relever aussi, à cause du fief de la Ramée, comme on
va le voir plus loin, de la juridiction de Touvoie, qui reportait au même siège présidial. — La paroisse s'approvi-

Monnait, au grenier à sel de la Ferté-Bernard.

Autres fiefs: 1° Chéronne, terre qui tire son nom d'une petite rivière qui passe près le château, laquelle appartement, dès le 16° siècle, à l'illustre et ancienne famille de Chanay ou Chahanay, qui, elle-même, tenait le sien d'une terre située en S.-Célerin (v-146), et possédait, en même temps, les seigneuries de S.-Denis des Coudrais, de Fontemilles (en Vouvray), du Rosay (en S.-Georges), de S.-Mars-la-Bruyère, etc.; dont Ch. de Chahanay, seign. de Chéronne, sénéchal du Maine, en 1624. Cette terre était possédée, dans le 17° siècle, par la famille des Turbilly, sei-teurs de Fontenailles (11-143), par alliance, probablement, tec la famille de Chahanay; et Louise de Picher, V° d'Ur-

bais Fr. Menou de Turbilly, dame de Chéronne, est trais à fournir un picquier, au rôle de l'arrière-ban de 1629, et se trouve également portée sur celui de 1689. Ghéronne para ensuite, dans la maison de Montécler, famille du Bas-Maise. dont descendait dame J. B. A. de Montécler, décédée et 1815 (v-183), qui la porta en mariage à M. Michel Robert, marquis de Rasilly, décédé au château de Chéronne, depuis quelque meis, lequel l'a transmise à M. le comte Henri de Chavagnac, mari d'une sœur de cette dame, de qui il tenait déjà les terres de la Ramée, de la Cour, de Saist-Hilaire, etc. La maison de Rasilly portait : de gueules, à 3 fleurs de lys d'or, 2 et 1. Le seigneur de Chéronne, assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, tenue au Mans, 🚓 1614.—Le château de Chéronne, situé à 1 k. 1/2 du bourg. avec lequel il communique au moyen d'un chemin planté en avenue, est une maison, assez considérable, du style de la renaissance, avec des augmentations d'une époque postérieure, où l'on remarque encore quelques restes de l'ancien manoir. Il est accompagné de jardins, de bois, d'un parc enceint de murs, d'avenues, de fossés, et de belles pièces d'eau, alimentées par les ruisseaux de Chéronal 🖜 de Vimet, dont le dernier longe le mur du parc, du cô de l'orient. Il est dominé, du même côté, par un côteau, qui s'étend du N. au S., jusqu'au bourg, le long de la Chéronau.

2º la Ramée, ancien manoir, à 2 kilom. 1/2 S. S. O. dm. bourg , sur le ruiss. du même nom, servant actuellemest de logement au fermier, ayant appartenu anciennement, à 🚾 maison de Beaument-le-Vicemte, d'après ce passage de l'aven rendu, en 1894, par l'év. P. de Savoisy : « ce que tient de moy le vic. de Beaumont, tant en fief, domaine, que jutice, c'est à savoir la terre de la Ramée, avec toutes ses appartenances, et cinq sols de service par an »; passage qui semble expliquer l'expression de chapelle de Bouumont, qui se trouve dans la donation de Geoffroi Morin, et qui seablerait s'appliquer à une chapelle qui pouvait exister alse au château, ou sur le fief de la Ramée? J. de Villien, écuyer, Sr de la Ramée, par. de Tuffé, est taxé à un quat de mousquetaire, avec le Sr de Vaumorin, pour us suit quart, et le S- de Bois-Doublet (en S.-Célerin, v-146), per moitié, au rôle de l'arrière-ban de 1639. Neus ignoross a C'est à raison de ce fief, qui n'était pas seul de son nom des le Maine, que Jacq. de Courtoux, chev., bar. de la Cherte, , seign. des Brées et de la Ramée, en 1677 et 1680, reiers de la terre de l'Etang en S.-Côme (v. cet art.)? Comme en l'a vu plus haut, la terre de la Ramée est passée, en dersis

ieu, de la maison de Montécler, en celle de Chavagnac.

— Suivant la tradition locale, le roi Henri IV aurait logé et ouché au château de la Ramée, à l'époque où ce prince oumit la ville du Mans, en 1589.

3º Pré-Rond, pour lequel Ch. Heulin est taxé à x l., au ble de l'arrière-ban de 1639.

Hist. civ. Ecole primaire de garçons, commune à Tuffé à S.-Hilaire-le-Lierru, réunissant de 35 à 50 élèves, enretenue au moyen d'une allocation de 363 f. 50 c., dont 163 f. 50 c. pour le loyer du local, total, 363 f. 50 c., dont 286 f. 76 c., pour la part afférente à Tuffé, dans cette dépense. Une maison a été achetée, depuis peu, par la commune, pour recevoir cette école. Ecole primaire communale de files, suivie par 30 à 45 enfants de ce sexe.

Nosol. En 1779, une épidémie dyssentérique, très-contagieuse, se manifeste à Tuffé et cause une assez grande mortalité. Le médecin Vétillart, du Mans, qui l'a décrite, l'attribue à des brouillards épais et fétides, qui avaient régné assez longtemps, et à la présence d'une quantité énorme de fourmis allées; mais il paraît plus certain qu'elle avaitété apportée de la Beauce, par les journaliers qui sont dans l'habitude d'aller, chaque année, travailler à la récolte dans cette contrée.

Histor. Le 27 messidor an VII (15 juill. 1799) une affaire a lieu entre les chouans et les habitants de Tuffé. Une cohome mobile de gardes nationaux, partie de la Ferté-Beraard, arrive sur le lieu, tout près le bourg de S.-Denis, au Moment où le combat venait de cesser, et trouve sur place matre habitants de Tuffé, dont les nommés Pipon, tisserand, Pean, garçon meunier, et David, garde-champêtre, Pi avaient perdu la vie dans cette rencontre. Le dernier tait ivre et ne put être sauvé par M. Demazy père, de Iuffé, qui essaia de l'entraîner avec lui, mais fut forcé de l'abandonner, et l'entendit fusiller derrière lui. L'un d'eux trait reçu quatre coups de stylet ou de bayonnette dans la Poitrine : un autre était tombé, percé de balles, dans un fossé; les autres étaient gisants, à cinq ou six cents pas des premiers. Les gardes nationaux de la Ferté, portèrent les corps de ces citoyens, dans le cimetière de S.-Denis, où ils furent inhumés.

Antiq. Il existe un dolmen, dans l'enclave de l'ancien territoire de S.-Hilaire, dit Pays-Haut, réunie à Tuffé. Son élévation est de 2 m. environ, au-dessus du sol, et sa table de 4 m. de longueur. Il a été trouvé sur Tuffé, il y a 14 à 15 ans, une médaile grand bronze, offrant, dit-on, la tête laurée de J. César, avec la légende: C. L. CÆSAR DICTATOR PERPETVO; au revers, deux lignes se croisant et deux mains jointes, avec les lettres C L v pour exergue. M. Guyon, alors chirurgien en cette commune, a fait don de cette médaille à M. Rousseau, capitaine d'artillerie de marine, à Brest, fils d'un ancien percepteur de Tuffé.

BIOGR. P. Rol. Fr. Butet, grammairien, fondateur d'un pensionnat célèbre à Paris, sous le titre d'Ecole polymathique, mort en cette ville, le 13 janv. 1825, était né à

Tuffé, le 16 nov. 1769. Voir sa notice à la BIOGR.

Hydr. Le ruisseau de Vimet, venant de la forêt de Boanétable, et celui de Chéronne, Carauna, venant de Prévelles, traversent le territ. du N. au S., et se réunissent en V, entre le château de Chéronne et le bourg de Tuffé, dont, sous le nom de riv. de Chéronne, ils traversent la rue orientale, sous un pont en pierre, pour aller ensuite, en se dirigeant vers l'E.; confluer dans l'Huisne, qui limite la commune au sud, où deux ponts en pierre, établis sur cette rivière, par feu M. de Rasilly, ont été cédés par lui à la commune, à titre d'échange. — Moulins de Brault, de Chéronne, sur le Vimet ; de Tuffé, après la jonction du Vimet; du Bateau, sur l'Huisne. Le cadastre n'en compte que quatre, et deux pour S.-Hilaire-le-Lierru.Les moulins de Jean et de la Béguinière, sur la Chéronne, dépendent de Saint-Hilaire. — Il existe, à une portée de fusil de la ferme de la Savardière, située à 2 k. 1/2 N. un peu vers E. du bourg, sur un terrain dépendant de ce lieu, près la limite de Boëssé, et d'une colline nommée la Bretagne, une fontaine dont la source se trouve presque au niveau du sol, qui fournit beaucoup d'eau et ne tarit jamais, tandis qu'à la ferme même de la Savardière, dont le sol est beaucoup moins élevé, l'eau ne se trouve qu'à 60 mètres environ de profondeur.

GÉOL. Sol montueux, au nord et surtout à l'est, où se trouve la colline de la Bretagne, et dans toute la partie sud, coupé par le vallon du Vimet et de la Chéronne; plat, dans toute la partie centrale et occidentale, à la droite de ces cours d'eau. La commune repose, partie sur le terrain secondaire supérieur ou crétacé, et partie sur le terrain tertiaire ou supercrétacé. On y rencontre le calcaire tuffeau, en exploitation à la Chouanetière, et le grès vert; l'un et l'autre contenant, notamment dans les collines dites de Bretagne, de nombreux fossiles des genres gryphée, ostracite, térébratule, échinite, lucine, etc., etc.; marnes blanche et griss;

un banc de calcaire lacustre, de couleur rouge, qui, de Boëssé, à l'est, s'étend à l'ouest, jusque près le château de Chéronne; argile à briqueterie.

Plant. rar. Inula Helenium, LIN. (Fl. du Maine).

CADASTR. Superf. tot. de 2,466 hectar. 13 ar. 90 cent., subdivisée ainsi: — Terr. labour., 1,627-22-00; en 5 class., éval. à 4 f. 50 c., 9, 18, 27 et 36 f.—Jard., allées, douves, et autres terr., plant., 53-82-08; à 36, 41, 46 f. — Vergers. 10-31-50; à 18, 36 et 41 f. — Pépinièr., 3-87-50; à 27 et 36 f. — Vignes, 4-67-00; à 2, 4-50, 9 et 14 f. — Prés, 309-99-20; à 9, 18, 30, 48 et 70 f. — Pâtur., 89-46-10; à 3, 6, 12 et 24 f.—Pâtis, 7-94-20; à 4 f. 50 c., 14 et 23 f.—B. fut., et taill., 188-43-60; à 4, 10, 16, 20 et 24 f. — Châtaigner. et auln., 8-00-20; à 7, 12, 14 et 18 f. — Broussils et broussaill., 6-38-70; à 50 c. et 4 f. 50 c. — Pinièr., 71-72-00; à 2, 4, 7 et 10 f. — Land., frich., bruyèr., 21-17-10; à 50 c. 2 f. et 4 f. 50 c. — Pièc. d'eau, 0-58-30; à 10, 16, 36, 41 et 48 f.—Mares, 1-45-20; à 6, 12, 27, 36 et 48 f.—Etangs, 0-82-09; à 18 et 70 f. — Sol des propriét. bât., 21-38-57; **à 36 f.** Obj. non impos. : Egl., cimet., presbyt., 0-49-55. — Chem., 33-95-90. — Cours d'eau, 5-43-20. = 421 Maisons, en 10 class. : 27 à 1 f., 141 à 3 f., 125 à 6 f., 58 à 9 f., 28 à 12 f., 20 à 15 f., 5 à 20 f., 8 à 25 f., 5 à 30 f., 4 à 35 f.— 14 autres hors classes, ensemble. 1,120 f. — 4 Moulins: 1 à 100 f., 1 à 150 f. et 2 à chac. 200 f.

EVENC imposab.: { Propr. non bâties, 153,091 f. 59 c. } 57,809 f. 59 c. bâties, 4,718 b

CONTRIB. Fonc., 9,485 f.; personn. et mobil., 1,000 f.; port. et fen., 391 f.; 45 patentés: dr. fixe, 312 f., dr. proport., 242 f. 81 c.; total, 11,430 f. 81 c.—Chef-lieu de perception. — La dime de Tuffé, à la 13°, chanvre, cochons et agneaux compris, était évaluée à 6,000 l., en 1790.

AGRIC. Superf. argileuse, argilo-calcaire, argilo-sablonneuse et caillouteuse; ensemencée en céréales, savoir : orge, 250 hectar.; froment, 140; méteil, 140; seigle, 95; avoine, 125; produis., de 5 à 5 1/2 pour 1, le méteil, l'orge et l'avoine; 6, le froment et le seigle; en outre: maïs, 5 h.; pomm. de terre, 65; lég. secs, 2; chanvre, 20; prés, de bonne qualité sur l'Huisne; bois, vigne, comme au cadastrem.; arbres à fruits, nombreux. Elève d'un certain nombre de chevaux, d'une assez grande quantité de bêtes aumailles, de moutons, de chèvres et surtout de porcs. Concours du com. agric. de 1839: MM. Bigot, ment. honor., pour pouliches; Chesneau, 2° prix, pour taureaux; Bigot, 2° pr., pour génisses; Foulard, pr. uniq., pour béliers; Galmard

file, 1er pr.; pour verrets; No Papillon, 20 prop plantanies.

22 Permes, dont quelques unes de 44 heet., 25 heries ges; 60 charrues. == Comm. agric. consist. en grains, dest il n'y a point d'exportation réelle, mais insuffic. d'un bles environ, sauf l'avoine; en graine de trèfle, changes, il, foin, bois, fruits, cidre, asses estimé; chavanz, hestian, de toute sorte, laine, menués deurées.

Foir. et march. Marché hebdomadaire, le jeurif : un foire, datant d'une époque très-réculée, comme on l'a vu 🖁 l'histoire du prieure, tenant à l'Assomption. En exécution de lettres patentes de février 1614, suivies d'un arrêt de parlement, enregistré au siège présidial du Mans, le marché de Tuffé, interrompu pendant quelques années, reconmença le jeudi 14 févr. 1771, pour être continué ledit jour, ou le mercredi, lorsque le jeudi sera jour ferié. Les foires étaient fixées, par les mêmes lettres patentes, au lendemain de la S.-Pierre, 30 juin; de l'Assomption, 15 août; et jour de Ste-Catherine, 25 nov.; au lendemain, lorsque leadits jours tomberont le dimanche. Ces foires et marchés, des tinés à la vente des grains, bestiaux, toiles, étoffes, chanvre, mercerie, etc., le tout avec une entière liberté et sans aucune taxe; le boisseau, en usage, devait être celui de Bonnétable(v. cet art.). Ces foires n'ont pu se soutenir, et le marchiest tout-à-fait nul. - Les habitants fréquentent les foires ... marchés de Bonnétable, principalement; du Pont-de-Gesnes et de Montfort ; de la Ferté, peu.

INDUSTR. Deux faïenceries, établies dans l'ancien montetère des bénédictins, la 1<sup>re</sup>, vers 1794, la 2<sup>re</sup>, en 1826, sont actuellement détruites. Il ne reste plus que celle de MM. Lefebrre et Demazy, qui occupe une douzaine d'ouvriers. Il existe aussi un four à poterie, et une seule tuilerie : celle de la Savardière, a cessé de travailler depuis dix ans; deux poteries de terre : la faïencerie emploie des argiles grames et sablonneuses de Tuffé, une terre argileuse blanche, venant de S.-Denis des Coudrais. Cuisson de la chaux, à l'une des tuileries, et dans deux autres fourneaux; extraction de la pierre à bâtir et pour la chaux, des argiles à poterie « à briqueterie; deux moulins à huile de chénevis et de noit-Une cinquantaine d'individus vont, chaque année, en Beauce, travailler à la récolte.

ROUT. ET CHEM. La route royale ° 23, de Paris à Nantepasse à très-peu de distance de la limite sud du territoire sur la rive opposée de l'Huisne.—L'établissement du chemis de grande communicat. n° 7, de Courgains à cetteroute, p&\* rapar Tuffé, utilisera celle-ci, et nécessitera, probablement, rablissement d'un nouveau pont sur cette rivière. Celui no l', en prolongeant ce chemin jusqu'à la route départementale 6, de la Ferté à Saint-Calais, et celui no 21, de Tuffé au and-Lucé, par Connerré, ouvriront d'importants déboués, aux produits agricoles et industriels de cette commune. Chem. vicin. classés: — 1° de Vouvray à Prévelles; part. bourg de Vouvray, finit au ruisseau de la Mare-Geslin, nite avec Prévelles; long. sur la comm., 8,500 mètr.—2° la Croix de la Morinière à la Bosse; part de ladite Croix et nit au bourg de S. Denis, 3,000 m.—5° allant à Beillé; part 1 bourg, f. aux Maisons-Rouges, 3,300 m., dont 1,800 en 1,800 en 1,800 en 200 manun avec Beillé.

LIEUX REMARQ. Le chât. de Chéronne, l'Aunay, belle main bourgeoise, à M. Gaude du Mans, une autre maison de litre, à la Chaperonière, comme habitations; quant aux ms: la Baronnière, le Greffier, le Colombier, la Garenne; Brière, le Vignau, le Pin, les Châtaigners, Fougerolles, beraie; la Crénaude, la Roche; la Fontaine, la Rivière, maevaux; la Chouanetière; Brissac; Cleronet; Mirvent;

Mercerie; la Béguinière.

ETABL. PUBL. Mairie, justice depaix, cure cantonnale; école im.communale de garçons; résid. d'un notaire, d'un huissier, mort. au bur. d'enregistr. de Bonnétable; résid. d'un perpteur des contrib. dir.; recette bural. des contrib. indir., déb. de tabac, 1 déb. de poudre de chasse; chef-lieu d'un ataill. cantonn. de la garde nationale, 8 comm., effect. 10 h. Bureau de poste aux lettres, à Connerré.

ETABL. PARTIC. École primaire de garçons, réunissant de 20 30 élèves; 1 officier de santé, 1 sage-femme; 1 messager our Bonnétable, et 1 pour le Mans, les mardi et jeudi, aller

revenir.

TUFFÉ (MONASTÈRE, OU PRIEURÉ CONVENTUEL DE), voir tricle communal qui précède.

TUSSÉ; voyez tucé.

TUSSON, Tuçonum, Tussonum; petite rivière qui prend source à la Fontaine-de-Boux, dans la partie nord du mitoire d'Ecorpain, réunit les eaux des étangs des landes Freu; se contourne à l'est au bourg d'Evaillé, puis au d, coule dans cette direction, en séparant Ste.-Cérote vaillé; traverse les territoires de Cogners et de Vancé, seu près par leur centre, puis, se dirigeant un peu vers it, arrose la Chapelle-Gaugain et Lavenay, et va con- er dans la Braye, à 1, 3 h. sud-est de ce dernier bourg,

après avoir reçu plusieurs ruisseaux, dont celui de Charmenson (v. ce mot), par sa rive droite, ceux de Poussé, de Conet, et de la Cave, moins importants, par la gauche. Pendant un cours de 25 k. environ, le Tusson, peuplé de carpes, brochets, tanches, gardons, chevergnes, anguilles, écrevisses, et surtout d'excellentes truites, fait tourne 13 moulins. On se plaignait, il y a quelques années, que ce cours d'eau, qui n'est pas sans importance, à raison de usines établies sur son cours, et comme un des affuent médiats d'une rivière navigable, le Loir, n'a été ni curé, ni bianné, non plus que ses affluents, de temps immémorial, et se trouve comblé en beaucoup d'endroits.

TYRON, TIRON, THIRON; nom d'une ancienne fort, défrichée depuis longtemps et convertie en fermes et habages, dépendant de la terre et châtellenie de Saint-Aigun (Voir cet article). C'est sur une portion de son terrain, qui fut établie l'abbaye de Tyronneau, dont l'article suit.

TYRONNEAU (NOTRE-DAME DE), TIRONEAU (Encycl. meth.), THYRONNEAU OU THIRONNEL (anc. titr.); petit Tyros; ancien monastère des Bernardins, de l'ordre de Chier, ayant titre d'abbaye, dans le doyenné de Ballon et l'arthidiaconé de Saosnois, construit sur un terrain faisant paris d'une foret appelée Tyron (voir l'article qui précède), de frichée depuis longtemps, dépendant de la châtelienie de Saint-Aignan, sur la paroisse de ce nom, à 2,8 h. N., u peu vers E. de son bourg, au confluent des deux peties rivières d'Orne-Saosnoise et de Dives. Vers 1149, Patrice Payen de Chaources (v. l'art. sourches), seigneur de Saint-Aignan, et Guibourge, sa mère, fondèrent ce monastère, ca l'honneur de la sainte Vierge. Les enfants de Patri, confirmèrent la fondation de cet établissement, dans lequel saist Bernard, sur sa demande, envoya des religieux de Citerra pour le peupler, deux ans avant sa mort. En 1192, Robert II de Bélesme, baron de Saosnois, le jour de l'inhumation de Jean II, son frère ainé, fit de grandes libéralités à l'abbaye de Tyronneau (v-776).

Le Pouillé diocésain mentionne ainsi ce monastère : abbaye de N.-D. de Tyronneau, en S.-Aignan, fondée vers l'an 1149, par Payen de Chaources et Guibourge, sa mère, sur les confins du Saosnois, à la présentation du Roi. Cette abbaye, de la filiation de Clervaux (sic.), vaut 10,060 l. pour l'abbé, et 6,000 l. pour le couvent. Lepaige n'en porte les revenus qu'à 4,000 l., et 3,000 l. Suivant lui, le nombre des religieux n'était plus que de 6, dès l'an 1700.

## Abbės Rėguliers,

- i. HAVAUD, en 1454.
- 2. GUILLLAUME de Conoliis.
- 3. Geoffaoi, sous l'év. Guillaume de Passavent, avant 1176.
- 4. Guzzin, en 1201. Cet abbé et sa communauté, vendent au monastère de S.-Vincent, du Mans, la terre et le pré qu'ils possédent, en S.-Martin de Dangeul, proche la terre de Beat, de Banno, dans le sief de ce seigneur, pour la somme de 13 l., monnaie du Mans.
- 5. Hogues, en 1250.

- 6. Robert, vivant en 1277.
- 7. RAOUL, en 1300.
- 8. Simon, en 1302.
- 9. Michel, en 1326.
- 10. Jean, 1341.
- 11. Robert, 1361.
- 12. Brundours, Jean, 1364.
- 13. JEAN , 1406.
- 14. MAILLARD, Jean, 1413.
- 15. Beaufils, Nicole, 1458.
- 16. GILLES.
- 17. Le Breton, Raoul, 1488.
- 18. Le Breton, Louis, 1511.

## Abbės Commendataires.

- 19. CHAMAFAY, Alexandre, en 1518.
- 20. Covice, Étienne, était religieux en 1540.
- 21. De Maulny, François, év. de S.-Brieuc, puis archev. de Bordeaux; mort en 1548.
- 22. LE CIRIER, Yves, 1575.
- 28. Dr Fises, Laurent, 1577.
- 24 Dr Schier, Antoine, év. Montpellier, 1580.
- 24 DURAND, Macé.
- 25. Dr Bouille, Pierre, 1614.

- 26. MURSOT, OU MASSOT, 1634.
- 27. DE THIERSAUT, Guillaume.
  28. DE THIERSAUT, Augustin.
- 29. TEXIER DE HAUTEFEUILLE, Etienne, chevalier de Malthe, 1669.
- 30. De la Magdeleine de Kagny, Erard Anne, 1674.
- 31. DE CHOISEUL, ...., 1707.
- 32. ......
- 33. De Saint-Simon, Léon Arnaud, vic.-génér. de Toulouse, juin, 1758.

En 1508, l'abbé L. Le Breton, assiste à l'assemblée des trois ordres de la province, tenue au Mans, les 8 et 15 oc-More, pour l'examen et la publication de la coutume du Maine. — En 1576, Me. J. Le Monnier, prêtre, archidiacre de Sablé, en l'église du Mans, comparaît pour les religieux, abbé et couvent de Tyronneau, à celle tenue ladite année, Pour l'envoi de députés aux états généraux, convoqués à Blois.—Frère Modeste Cottereul, prieur claustral de Pereigne, représente les mêmes religieux, abbé et couvent, à l'assemblée tenue en 1644, pour nomination de députés etats de Sens. — Enfin, Dom Roquain, prieur, représente la communauté, à celle tenue en 1789, pour nominaion aux états généraux convoqués à Versailles.

Suivant un aveu rendu, en 1609, pour la châtellenie de aint-Aignan, le fief du monastère de Tyronneau, relevant le ladite châtellenie et de celle de Peray, est ainsi détaillé: Les religieux, abbé et couvent de Tyronneau, tiennent e moi en garde et en ressort, au divin service, l'abergeent et domicile de l'abbaye, avec tous les circuis et pourrix d'icelles, comme il se poursuit et comporte, tant purtils, maison, colombier, vergers, le four, le fournil, le pressoir, l'escurie et portail de ladite abbaye, le cours de l'eau ancien, qui de présent est en boilles mortes, le sile cours de l'eau de la rivière d'Orne, la pescherie, le moulin à bled de ladite abbaye, la place où soulloit estre le moulin à tan; les boilles et gasts de l'eau...., garennes, esdites choses en l'eau..., depuis le domaine qu'ils tiennent de la châtellenie de Pray, jusques à la limite de départ de notre garenne ou circuit, desquelles choses est assis leur dit moustier, le cimetière, les cloastres et autres lieux saints de....., contenant le tout quatre journaux. — Item, leur domaine de la Grande-Grange,..... les maisons manables, cour, ou soulloit estre anciennement leur colombier, les jardins, etc. — Item, leurs bois de Tyronneau, la plupart desquels sont à présent déserts et en labour, et autre partie en bois de haute futaie, contenant le tout 250 arpents ou environ. — Item. Leur taillis de la Brière, avec leurs bordages et terres des Epinaux, de l'Abreuvoir, la Brosse-àl'Abbé, le Ray, Roussigné, la Criblerie, la Charbonnerie. la Veronnerie, le Chesne, en Mézières; la Forge-des-Hayes, la Gruesmendrie, la Croix, Bourchelin, en Sables; les Haraies, les Touches, les Chesnais, Bourdigale, la Blanquevellerie, les Pontis, la Remblonerie. — It. Le domaine et appartenances des Ponts-d'Effes, leur moulin d'Effes, avec deux pièces de terre, etc.—It. Une maison et jardin, sis en notre ville de S.-Aignan. — It. Deux prés. — It. Leur rivière, depuis les prés de Gouyrais, en à-bas, jusques à l'habergement de la Cour d'Effes. — It. Les moutaux, sujets de leur dit moulin d'Effes. — It. Plusieurs autres pièces de terre. — It. Leur fief de Tyronneau, où plusieurs sujets qui leur sont tenus faire cens et devoirs » à plusieurs termes et festes. — It. Plusieurs dons, legs et acquets, par eux faits en notre seigneurie, etc.

« Pour raison desquelles choses, ils me doivent et sont tenus faire et payer chacun an, 22 s. 3 d. de devoirs, par une part, et par plusieurs autres, 6 d., et demi poule, et demi corvée à faner en mon pré de Cour....., et outre, pour leur moulin d'Effes, un denier....., le tout par chacun an, au jour de Toussaint; excepté une portion de l'habergement de ladite abbaye où est accordé la place où soulloit estre édifié la salle et chambre de l'Abbé, derrière l'église, depuis un mur en pierre de taille, à mettre l'eau d'icel lieu, jusques à un grand fossé sis derrière la place de la chambre à l'Abbé, avec un peu de jardin qu'ils tiennent de moi, en regard de ma seigneurie de S.-Aignan, que je tiens de la chastellenie de Pray; leur bordage de la Houdemandrie, en

ma ville, et autres rentes qui leur sont dues à plusieurs termes et festes, quelle chose je rends à ladite châtellenie

de Pray. »

Les vestiges subsistants de l'abbaye de Tyronneau, située au mîlieu des herbages de Marolles, de Peray et de Saint-Aignan, sont tout-à-fait dénaturés et peu remarquables. Ce qui reste de l'église, ainsi que la porte d'entrée de la cour, annoncent une construction plus soignée, paraissant appartenir au style ogival primitif.

## U

ULPHACE (SAINT-); VOYEZ SAINT-ULPHACE.

URSON, usson (Od. Desn.), nom d'un ancien châteaufort du Saosnois, appartenant à la maison de Bélesme, le même que Ortieuse et Bois-Barrier. Voir les articles saintmemi-du-plain, saosnois, et val (LE).

USAGE, S; nom d'un fief annexé à la vidamie du Mans. Voir l'article saint-aubin-lès-le-mans, où est rapporté

tout ce qui concerne ce fief et cette vidamie.

## . **V**

VAALON; voyez vallon.

VAAS, VAAST, (titr. authent.); SAINT-GEORGES-DE-VAS; Vadatium, seu Vedatium, Vadusia, Vallis Boana, Vadatio, seu Vaas (Cénom.); de Vas, Was, qui signifient, en même temps, vase et chapelle, église, cloître; étymologie doublement convenable pour ce lieu, à raison de son ancien monastère et de sa situation, dans un lieu bas, au milieu de collines qui l'entourent de toutes parts, de l'ouest, au nord et à l'est, et, autrefois, d'étangs et de marais: ancien chef-lieu d'une petite contrée appelée Condita Vedocensis, dans les anciennes chartes; et d'un canton de 6 comm. du district de Château-du-Loir, de 1790 à l'an X; aujourd'hui, du cant. et à 10 kil. S. de Mayet; de l'arrond. et à 28 k. E. 1/8-S. de la Flèche; à 38 k. S. 1/8-E. du Mans; jadis, du doyenné d'Oizé, de l'archid. de Château-du-Loir, du dioc.

du Mans et de l'élect. de la Flèche. — Dist. légal. : 12, 35 et 47 kilom.

Descript.Bornée, du N. au N. E., par Verneuil-le-Chétifet par Lavernat; à l'E., par Montabon et la Bruère; au S., par S.-Germain-d'Arcé; à l'O., par Aubigné; cette commune, que le Loir divise en deux parties inégales, dont la principale occupe la rive droite de cette rivière, formerait une espèce de carré irrégulier, s'étend. sur 6 k. de diam., de N. N. E. au S. S. O., sur une largeur, d'E. à O., variant de 5 à 7 k., si ce n'était un appendice de 2, 3 h. d'étendue vers l'O., dans la partie de la rive gauche du Loir. Le chef-lieu, assez jolie petite ville, à laquelle on ne donne que le titre de bourg communément, situé dans la partie centrale du territoire, se rapprochant un peu de la limite sud, sur le bord droit du Loir, que l'on y traverse sur un pont, pour commeniquer à la partie du territoire située sur la rive gauche de cette rivière, ne se compose, pour ainsi dire, que d'une rue, assez bien bâtie, qui longe, de l'O. à l'E., la grande route à Lude à Château-du-Loir, interrompue, d'un côté, par une petite place carrée, plantée en forme de promenade, occipant l'emplacement de l'ancienne église paroissiale, se laquelle se trouve une auberge et plusieurs cafés. Grande et belle église gothique, qui était celle de l'ancienne abbaye, construite et entièrement voûtée en pierres de tailles, a forme de croix latine, peu ornée à son intérieur, à clocher en flèche très-allongée, reposant sur une tour carrée. Près d'elle se trouve l'ancienne abbaye, belle maison, construite au commencement du siècle dernier, dans une jolie position, sur le bord du Loir, vendue pendant la révolution et devenue propriété particulière. Cimetière hors et à l'ouest de la ville, enclos de murs élevés. On remarque encore des tours, faisant partie des anciennes fortifications de la place de Vaas, et les anciens fossés qui l'enceignaient, convertis en douves; à quelque distance, à l'est et au sud de la ville, les jolis châteaux de la Roche et du Petit-Perray, qui serost décrits plus loin.

POPUL. Comptée pour 344 feux, dans l'ancien affouagement; elle était de 455 f. et de 1,843 habit., en 1804; de 501 f. et de 1,755 h., selon le recensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, de 546 feux, se compos. de 920 indiv. de sexe masculin, 993 du féminin, total 1,913; dont 725 as bourg, et dans les ham., savoir : des Halles, de la Davière, de la Chalopinière, de la Pichoirerie, 64, 52, 37 et 36; de Vallette, du Tertre, des Dureaux, des Haut-Moriers, de Port-de-Net, 35, 34, 33, 32 et 31; de la Coutardière, de

tradigue, du Haut-Mont-Sureau, du Prieuré, de Rillé, du suit-Fief et des Bas-Moriers, 25, 24, 23, 22, 21 et 20; 14 tres hameaux, sont peuplés de 19 à 12 habitants.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv.: mar., 163; iss., 488; déc., 234. — De 1803 à 1812: mar., 139; iss., 448; déc., 391. — De 1813 à 1822: mar., 138; iss., 433; déc., 269. — De 1823 à 1832: mar., 161; naiss., 9; déc., 309.

HIST. ECCLÉS. Eglise consacrée par l'évêque saint Julien, us le vocable de S. Georges. Assemblée, établie seulement r arrêté préfector. du 23 nov. 1829, fixée au dim. le plus oche du 24 juin, fête de S.-Jean-Baptiste; transférée, par tre arrêté du 14 janv. 1832, au dim. le plus voisin de la se de l'Ascension.

Le prieuré-cure de Vaas, auquel fut réunie la sacristie de bbaye, le dernier de mai 1670, était à la présentation de bbé du monastère de ce lieu. Le Pouillé n'en indique pas revenu, que Lepaige ne porte qu'à 400 l. Frère F. Fouran, titulaire, en mars 1761; et Fr. Augustin Gort, en 1777.

Autres établissem. et bénéfices religieux : 1° l'Abbaye, pertée à la suite. — 2° Le prieuré de S.-Nicolas-de-Montreau ou Montsoreau, avec chapelle, situé sur la rive nche du Loir, à 1 k. 1/2 du bourg, fondé, probablement, r les seigneurs de Montsurcau (v. ci-après, HIST. FÉOD.), a présent. de l'abbé de N.-D.-de-Gastines; val. 500 l. de vonu, et chargé de 3 mess. par sem. : Ch. Lenée, du x. d'Angers, titul. en 1753. — 3º Chap. de S.-Roch, du At de la Cour-d'Enet, en Vaas, fond. par Roch de Saanières, à la présent. du seign. de la Cour-d'Enet. — Chap. de Ste.-Geneviève du chât. de la Roche, fondée le avr, 1665, par Jacq. de Couette, seign. de la Roche, et nev. de Champrond, sa femme, décrétée le 12 mai 1666. Abbaye de S.-Georges-de-Vaas. On ignore quel est le foneur de ce monastère, ni le temps de sa fondation. Selon tradition fabuleuse, Wenillon ou Ganelon, ayant été waincu de perfidie envers le roi Charles-le-Chauve (840-7), les biens qu'il possédait sur la rivière du Loir, furent ifisqués et donnés à des clercs ou chanoines de l'ordre S. Augustin, qui y bâtirent un monastère.

'ar un acte daté du mois de février, la 17º année du règne Lothaire, 971 de J.-C., Odon, archidiacre de l'église du 15, du consentement de l'évêque Sigefroy et de ses cha-165, donne au monastère de S.-Julien de Tours, le village de Vaas, de Vallis Boana. Il n'est guère possible d malgré la proximité des époques, que l'établiss monastère de Vaas, soit dû à cette donation, celui lien de Tours qui, assurément, y eût établi de ses

étant sous la régle de S. Benoît.

On n'a pas une connaissance plus exacte, de la gie des abbés du monastère de Vaas. — Le pre on trouve la mention, dans les archives de l'abbay mont, est Geoffroi, en 1161. — En 1370, au mo vembre, le connétable du Guesclin, ayant repris Vaas sur les Anglais, en confie la garde aux religie ils avaient brûlé le monastère. Charles V, par des 8 mai 1371, leur en confirme la possession.—Jean abbé en 1454, ou plutôt en 1501, fit réparer les de l'abbaye, et lui fit rendre plusieurs biens, qu été usurpés. — Le 20 déc. 1408, l'abbé de Vaas voqué avec plusieurs autres du dioc., et compart l'évêque du Mans, Adam Chastelain, à l'effet de ce sujet de la tenue du concile de Pise. — De 152 Fr. Carreau de la Corbière, évêque de Salonique la chaire abbatiale. — Jean de l'Hôpital lui succèd Frère Michel Guitton. Sous cet abbé, l'év. Cl., d'A visite le monastère et répare, autant qu'il le peu sordre que les gens de guerre y avaient causé. Robert le Bourcier, abbé. — Léonor d'Etampes de Chartres, abbé commandataire. — 1627, Domi guier. — 1640, Victor Bouteillier, archev. de 1 François de l'Aubépine. — 1680, Ch. Barentin. R.-Ch. Venier, bénédictin. Par acte du 10 janvi cet abbé, de l'agrément de l'évêque Ch. L. de traite avec les RR. PP. Servais-Noël de la Caillerie teur et adjoint des visites de la congrégation réfe l'ordre des Prémontrés et de la province de Norm L. Omo, procureur de leur maison du Saint-Sacr Paris, pour l'introduction de cette congrégation, da nastère de Vaas, afin d'y rétablir l'esprit de rég d'édification, qui y est anéanti. Des lettres patentes du mois de juillet de la même année, autorisent ce duction. Il est probable, que c'est l'abbé Venie reconstruire l'abbaye et l'église, qui se voient actu — Paul Chauchon, du dioc. d'Arles, abbé, en ju On attribue à cet abbé, plusieurs ouvrages, ma imprimés, qui nous sont inconnus : l'un sur le si autre contenant une description du collége de la F Jos.-Marie-Ch. de Siochan, du dioc. de Tréguier bbé. 10 mai 1777. — Fondations dépendantes de l'abbaye: le prieuré de N.-D. de Rahard, en Luceau, à la présentation de l'abbé de Vaas (voir 1v-602); 2º chap. de Meaux, dite Chap.-à-l'Evêque, en l'abbaye de Vaas, à la présent. de l'abhé; dot. d'un pré, dans la prair. d'Amont, de 300 liv. de revenu; chargée de 4 mess, par sem.; 3º chap. de Vouvent. desserv. à l'aut. du Rosaire; l'abbé; le lieu de Vouvent, en Montabon, 120 l.; 3 m. par sem.; 4° chap. S.-Claude-dele-Robinière, al. de Portenvain, desserv. par. de Luceau mie à celle des Fromentières et de la Prousterie, le 20 oct. 1457); l'abbé de Vaas; le fonds situé en Luceau; 5° ch. de Ste.-Catherine-de-Tartifume, desserv. à l'autel S.-Nicolas ou de la Vierge, f. en sept. 1483, par le frère Jean, abbé (J.leProust?), et les ff. P. Duval, Guill. Lecomte, et Fr. Dabison. religieux; décrét. par l'abbé de Vaas, le 24 sept 1493; à la présent. de l'abbé; 2 mess. par semaine. — Le Pouillé de 1772, porte le revenu de cette abbaye, dont dépendait autrefois le prieuré de Montaigu, en Ecommoy, à 3,000 l. Lepuige le dit de 2,500 l. pour l'abbé, et de 1,200 l. pour les chanoines. — On comptait 10 religieux dans ce monastère, 1598; 5 seulement, en 1697; 6, en 1700; 7, en 1790: un prieur, un procureur et cinq religieux.

L'abbaye de Vaas possédait la seigneurie de paroisse, et son abbé était, en conséquence, seigneur haut justicier. L'abbé devait foi et hommage au seigneur de la châte lenie de la Feigne, pour une pièce de terre et un pré en Aubigné, dependants de sa terre de la Pinellière. Il présentait aux cures de Vaas, de Luceau, de Quincampoix, de l'Homme, de la Magdeleine et de Châtillon de la Chartre, anciens Prieurés conventuels de son monastère; à celles de S.-Pierrede-Chevillé, et d'Epeigné. Il devait assister à l'office de S.-Julien, dans la cathédrale du Mans, le jour de la fête de ce saint, et répondre à l'appel que faisait le secrétaire du chapitre, des abbés du diocèse, entre l'offertoire et la préface. — Les armes de la communauté étaient : d'argent, à fasce de gueules, chargée d'un calice d'or. Les Prémondurent y substituer celles de leur ordre : d'azur, semé de fleurs de lis d'or (qui est l'ancien écu de France), à deux crosses d'argent posées en sautoir; armes qu'ils tenaient,

Les religieux, abbé et couvent de Vaas, convoqués à l'asmemblée de l'ordre du clergé, tenue au Mans, le 2 août 1614, pour l'envoi de députés aux états de Sens, font défaut. De biochon, abbé, et Gost, prieur-curé de Vaas, pour la com-

manauté, comparaissent à celle de 1789.

HIST. PÉOD. La seigneurie de paroisse, aya moyenne et basse justice, était annexée à l'abl possédait aussi celle de la paroisse de Quincampe prieuré de cette paroisse. Celle d'Aubigné, en partie.

Autres fiefs : 1º celui du prieuré de Montsures:

soreau.

2º La Roche-de-Vaas ou Roche-Maupetit, te appartenu, en 1392, à Jeanne de Jannay, dame de Firmont et de Courcillon, en Dissay; en 1393 et 1 le titre d'habergement, à Hardouin de Fontaines. Fontaine-Guérin et de l'Isle-sur-Loir, en Ste.-Céci avait pour armes : d'argent, au chevron de sable pagné de 3 mouchetures d'hermine de même, 2 ( 1 en pointe; en 1489, à Allain de la Mothe, écuy rend aveu pour Renée de Daillon, sa femme, ain terres de Fontaines, Vouvray et l'Isle-sur-Loir; à Thibaut Mougetz, médecin, et Marguer. de al. Quavete; en 1606, à J. de la Couetterie, écu la Grifferie, fils de Jacques. La même année 1606 de Laire, V. de Jean de la Massuère, avoc. au pro Mans, rend aveu pour le fief de la Roche-Maupe du Mans, au nom de Jacquine de Mongran, sa semblerait qu'il s'agit d'un autre fief du même nom celui qui nous occupe, relevait de Château-du-Loir à J. Couette, écuyer, peut-être le même que le p malgré la légère différence de nom, lequel est taxé rôle de l'arrière-ban de ladite année; en 1659 « Jacq. Couette, écuyer, comme héritier d'Anne de sa mère (sic), ce qui ne paraît guère probable, c raissant plutôt lui venir du côté paternel, d'aprè précède. Il était possédé, en 1789, par M. de Her pour armes : d'azur, à 3 fleurs de soucis d'or, leq représenter, ladite année, à l'assemblée de la no Maine. Le château de la Roche, situé à 1 k. 1/2 Vaas, près la route de Château-du-Loir, est une l son, à deux pavillons carrés, flanquée de deux rondes sur sa face nord, dominant au sud l'admiral du Loir, accompagnée de jolis dehors. Il appartien colas Herte-Merville, ancien membre du conseil g la Sarthe et ancien maire de Vaas, qui l'habite.

3º La Perrière, située tout près de la terre de l

à laquelle elle est actuellement réunie.

4º La Cour de Net, très-beau fief autrefois, sit rive gauche du Loir, à 2, 5 h. O. S. O. de la ville, t sistant, en 1784, en un château bien bâti, sur le bord de la rivière, avec chapelle fondée, droits de haute justice, de pêche, de fuie, de prévôté et de garenne; domaine consistant en terres labourables, prés, 200 arp. de bois, landes, etc., une métairie, deux closeries et plusieurs carrières de tuffeau et de pierre dure. Il appartenait à la famille de Savonnières (v. l'art. BRUÈRE (LA), dont Roch, fondateur de la chapelle.

5° Le grand et le petit Livernois, les mêmes, probablement, que le Grand et le Petit Fief, situés à 1 k. 1/2 et 2 k. N. un peu vers E. du clocher. Rendent aveu pour ce fief, en 1604, Mathurin de Broc, chev. de l'ordre du Roi, seign. de Broc, et de la Lisardière; en 1617 et 1661, Sébastien de Broc son fils; et, en 1741, R. Armand de Broc, capit. au

régin. du Roi, infanterie.

5º Tuffière ou la Tuffière, à l'E. de la ville, entre le chât. de la Roche et le Loir. François de Choiseul, cheval., seign. de Praslin, lieuten.-génér. en Champagne, rend aveu pour ce fief, en 1662, au nom de sa femme, Charlotte de Hautefort.

6 Tartifume, avec chapelle fondée, sur la limite N. E. du territoire.

7º La Brosserie? — 8º La Troche? — 9º La Brétêche, à 9k. E. N. E. du clocher, sur la rive gauche du ruisseau de Peaceau? — 10º, 11º, 12º, Boismas (sic), ou Bois-Massay, alias Bois-Macé, la Doltière et la Saussays, pour lesquels Guill. Villion, avocat à Château-du-Loir, est taxé à vj l., au de l'arrière-ban de 1639. En 1489, P. Berruier, rend aveu pour le fief de Bois-Macé.—13º La Raudière ou la Rauderie.—14º Mazoit. — 15º le Laurier.

La paroisse de Vaas relevait, partie de la sénéchaussée de Château-du-Loir, partie du comté du Lude; reportant, pour la première, au siège présidial du Mans, pour les cas royaux; pour la seconde, à la sénéchaussée de Baugé.

Elle ressortait au grenier à sel de Château-du-Loir.

La ville de Vaas avait pour armoiries : de gueules, à une

lace d'argent, écartelé d'argent, à un pal de gueules.

Hist. civ. Ecoles primaires communales de garçons et de filles, avec allocations de 300 f. pour la première, loyer de l'école compris; de 100 f., pour l'institutrice; suivies par 20 à 70 élèves, celle des garçons; 25 à 35, celle des filles.

Historio. On prétend qu'il existait dans le chartrier de l'abbaye de Vaas, un arrêt qui condamnait le traître Gannelon, convaincu de félonie, à avoir le poing coupé et la tête tranchée, son château rasé et ses bois abattus à hauteur



mandant du château, pour le sommer de rendre ce que refusa celui-ci, repliquant avec jactance à clin, qui lui faisait observer les bannières des vailla taines dont il était entouré, qu'il réunissait en sa per valeur de tous ceux qu'il venait de lui nommer, et i le connétable, de le faire assommer à coups de pier

se retirait du pied des murailles.

Tout accoutume que fût Duguesclin, à ouir les des Anglais, il n'en avait point trouvé encore d'asse pour le traiter ainsi. S'étant retiré néanmoins, aproprévenu qu'un tel orgueil ne se soutiendrait pas lor il fit aux chefs de ses troupes, le récit de la conqu'il venait d'avoir avec le capitaine de Vaas: il n pas davantage, pour les animer à l'assaut. Tous s' rérent avec une allégresse extrême, et celle des solencore excitée, par la gaieté naturelle du connétt leur disait: « Allons, camarades, dépêchons-n « viandes serout froides. Il faut diner dans ce châte « y trouverons de quoi faire grande chère, de q' « bien coucher, et de bonnés étoffes pour nous le habits. »

« Duguesclin plaça ses archers, en lieu d'où ils tirer incessamment contre les murailles, pour empe ennemis de pouvoir se montrer pour les défendre, favoriser ceux qui devaient être de l'attaque, et les leurs à la sape. Les Français se trouvant envir cents dans le fossé, commencèrent à planter des éc montaient avec des couteaux et des poignards faits qu'ils fichaient entre les nierres pour les aider à s versé par une grosse pierre, que l'ennemi poussa des cré-: neaux et qui cassa l'échelle. Les Français, combattant sous les yeux de leur illustre général, ne se lassaient pas de bien faire, et quoique sans cesse repoussés, de revenir à l'assaut, avec une hardiesse invincible. Enfin, un soldat de Bretagne, dont l'histoire a laissé perdre le nom, fit si bien, qu'il monta sur la muraille et s'y trouva aux prises avec les Anglais. Un écuyer et Jean de Beaumont, vinrent incontinent le soutenir, et tous trois poussèrent les ennemis dans une petite tour: pendant ce temps, les Français, à la file, montèrent sur les murailles de toutes parts. Le capitaine se voyant sans espoir, pensa à fuir par une porte de derrière, dont il avait pris les clefs, pour s'en servir au besoin, triste ressource, après tant de jactance; mais, l'ayant ouverte, il y trouva les Français qui le forcèrent, ainsi que sa troupe, à rentrer dans le château, sans pouvoir en refermer la porte. Alors tout céda aux armes victorieuses du connétable; tous les Anglais qu'on rencontra dans la forteresse, furent tués ou faits prisonniers; les soldats y firent un très-riche butin, et l'armée y trouva de grands magasins en vivres et en munitions. D

Suivant une autre version, « le connétable, après la bataille de Pontvallain, conduisit ses troupes se reposer au Mans, pendant trois jours, et les mena ensuite assièger Vaas (1). Il fit chevalier, à l'assaut, Roulequin de Rayneval; la Place fut prise par la valeur des Bretons, qui montèrent les Premiers à l'assaut. Jean de Beaumont (celui-là était bien certainement un manceau, et non pas un breton), fut le troisième qui monta et qui, au lieu d'échelles, se servit de con teaux picqués dans les joints des pierres. D'autres attribuent la gloire de la prise de Vaas, aux gens du duc de Bourbon, commandés par Louis de Sancerre, lesquels eta i ent arrivés aux environs de ce lieu, dans le temps que Anglais, battus à Pontvallain, prenaient la fuite. Solon auteurs, messire Waltier, maréchal d'Angleterre, qui ava it dessein de se retirer à St-Maur-sur-Loire, ayant rencontré les gens du duc de Bourbon, se renferma dans baye de Vaas et y fut aussitôt assiégé par Sancerre;

Ainsi que nous l'avons dit dans notre BATAILLE DE PONTVALLAIN ET DU CHATEAU DF VAAS, insérée dans le 4° vol. de la Revue anglo-francet (broch. de 40 page, avec Carte, 2° éd.—Le Mans, Fleuriot, prix 1 f.), cet version est tout-à-fait inadmissible. Ce doit être, en grande partie, rapidité avec laquelle le connétable se sera présenté devant la place de vaas, pour l'assiéger, qu'il aura dû-son prompt succès sur ce point.

tous les Anglais furent tués ou faits prisonniers, et le maréchal d'Angleterre fut pris par messire Jean d'Azay, sénéchal de Toulouse. Duguesclin arriva sur ses entrefaites, et fut très-fâché de ne s'être pas trouvé à l'attaque. Il envoya demander le maréchal d'Angleterre, par le seigneur de Mailly. et prétendit que ce prisonnier lui appartenait, à cause de son office de connétable, à quoi Sancerre répondit, que L maréchal était prisonnier d'un très-gentil chevalier, et qu' croirait lui faire tort de le lui ôter. Mailly répartit fièremen que le connétable aurait le prisonnier, à quelque prix que chevalier comme Jean d'Azay, devait être traité autremer ce qui n'empêcha pas Mailly d'ordonner au chevalier de livrer le maréchal, ce qu'il fit aussitôt, pour ne pas offen le connétable. »

Nous avons dit, à l'article Pontvallain (IV-523), comme nt, à la suite de l'affaire de Pontvallain et de la prise de Va as, le connétable poursuivit les Anglais jusqu'au fond de la Guienne, et ébranla leur puissance dans cette provience même, qu'ils furent, peu de temps après, obligés d'abandonner. Nous allons continuer ici le récit de Cuveliers, cans le Rouman de messire Bertran du Glaiequin (v. le commencement, IV-526 à 528), en ce qui concerne le siège Vaas:

Mais pluseurs des Englois s'en échapèrent vifs [de Ponvallain] Et s'en vont droit à Vaulx (Vaas) une ville de prix (1), Engloise fu la ville, qui fu forte à devis. Orées de Bertrant (du Guesclin), qui tant fu seignouris (2), En son ost fist crier, par un hérault jolis, Quant ce vendra demain, que jour yert (3) esclarcis Que chascun, après lui, se soit au chemin mis; Là, sen yra soupper, dedans les murs massis, Et y gerra (4) ce dit, ains qu'il soit le tiers dis (5), Englois n'y demourre qui tout ne soit occis. « He Dieux : dient François, Rertrant est tout ravis » Cil ne scet reposer ne de jour, ne de nuict. » Couronne portera, si longuement est vif. » Au nombre des ix preux devrait bien estre mis. »

Ainssi, com je vous dy, la bataille finoit; Maint Englois y mouroit et maint en eschapoit.

(1) De prix.

(2) Qui fut si grand, si puissant.

(3) Sera.

<sup>(4)</sup> Couchers.
(5) Avant qu'il soit le tiers du jour.

Peu en mourut des nos, qui le voir en diroit (1); Vers la ville de Vaulx, maint Englois accouroit, Aucun estoit receu qui là endroit venoit, Et, qui n'y poit aler, d'autre part s'en aloit. Envers Brésière (Bressuire) vont ou bonne ville avoit, Et, de vers Moncontour, maint Englois cheminoit, Et par devers St-Mort (Maur), ou Tressonnelle estoit. A Rilly alèrent ou maint Englois avait **En un gentil pays, que Gatine on nommoit.** Ainssi fuïent Englois, qui pot il se sauvoit (2) Et Bertrant de Glaiequin tellement exploitoit, Qu'il vint pas devant Vaulx, aux bailles (3) s'arrestoit. Là capitaine y fu qu'à Bertrant demandoit Pourquoy venoit si près, et qu'il y demandoit? Et Bertrant, li gentil, son vouloir lui disoit, Et, tres tout son estat, Bertrant lui racontoit; De par le roy de France la ville requéroit. Et celui respondoit que jà n'y entreroit. Lors fit Bertrant crier à l'assaut fort et roist Et jura Dame-Dieu et le corps Saint-Benoist Qu'ens ou maistre donjon cette nuit soupperoit.

Bertrant du Glaiequin ne s'y est arrestez, Vaulx a fait assaillir, par ses gens adurez (4). Moult fu grand li assaut, de certain, le créés. Car par nos bons François sont Englois empressés, Et li Englois se sont de deffandre pennés (5), Et orent, sur nos Frans, mains grant engins (6) gettés. Et main tonnel empli et fermement bondés; Et ot un escuier, qu'en Bretaingne fut nés, Qui ja estoit montez sous les murs cymentés, Aux englois se combat, comme lyon crestés (7). Aprez lui est montez un escuier senez (8) Et Jéhan de Beaumont y est aprèz, rempez, Main à main se combatent aux Englois desraiés (9); En une tour petite en sont ces trois entrés, Lors véissiez François montant à tous coustés. Et quant li capitaine vit qu'il est attrapez, A une port vint, dont il avoit les cleis, Bien sen cuida fouïr, mais il fu attrapez ; Par celle porte sont nos gens loaus (10) entrez, Englois furent tous mors, qui là furent trouvés;

(1) Pour parler avec vérité.

(4) Endurcis.

(6) Instrument de guerre.

(7) Maltraité. (8) Vieux.

(10) Dignes de louange.

<sup>(2)</sup> Se sauvait qui pouvait.
(3) Porte de ville, palissade, barrière. Le mot baille, baie, signifie porte, ouverture.

<sup>(5)</sup> Se sont efforcés de se défendre.

<sup>(9)</sup> Enlevés, arrachés, terrassés.

Petit en demoura que ne fussent tuez.
Ainsi fut prise Vaulx comme oï avez
Ville et abbaye y ot, ce dist l'autorités.
Là, se font rafraischis nos François naturés
Assez y ont trouvez bons vivres à planlés (1)
Là se sont rafraischis et très-bien couraés (2).

Nous avons vu plus haut, que l'abbaye avait été brûlée par les Anglais, dans cette occasion, et que le connétable, lorsqu'il abandonna le château, la tour, le donjon, en confa la garde aux religieux, ce que confirma le roi Charles V.

Amauri IV de Craon, seigneur de Sablé, bien que son nom ne se trouve pas cité dans les divers récits de la bataille de Pontvallain, que nous avons consultés, paraît y avoir assisté néanmoins, d'après ce passage d'une lettre écrite au roi Charles V, rapporté par G. Ménage (Hist. de Sablé, liv. x, ch. 11), dont la date, de 1351, est évidemment erronnée, puisque Dugueschin ne fut fait connétable, qu'en 1360; et dans laquelle Amaury dit: «Qu'il a esté chef de guerre et capitaine souverain (sénéchal) pour le roi, ès-pays de Torparine, d'Anjou et du Maine; qu'il a été à la prise des forpations de Vaas, de Rillé et de Louroux; et qu'il a servi pa Saumur, dans la compagnie de Bertrand du Guesclin, ponnestable de France.

Vaas était, alors, évidemment une place forte, qui consistait, comme on le voit, en un château ou donjon, entouré de murailles, défendu par plusieurs tours, que protégeait, au nord, un fossé rempli d'eaux vives, fournies par le ruisseau de Ponceau, au sud, par le Loir. On y entrait par trois portes, s'ouvrant à l'O., à l'E. et au S., d'où une chausse très-solide s'étendait de la rivière, qu'elle traversait sur un pont en pierre, au hameau des Halles, où était, dit-on, un fort, pour défendre le passage (v. ci-après, Antie.). On aperçoit encore, quelques vestiges des anciennes fortifications, le reste d'une tour à l'est, qui semble avoir appartenu à une ancienne porte de ville, et des portions d'anciens fossés, convertis en douves. On ne sait si c'est lors de co siège, que le pont en pierre fut coupé : cela n'est guère présumable. Toujours est-il que ce pont, dont il ne reste plus que les piles et les arches des deux extrémités, a été refait en bois et pavé.

Vaas paraît avoir été, à une époque qui nous est inconnue, victime d'un incendie sur lequel nous n'avons point de

<sup>(1)</sup> En abondance. (2) Arrangés, établis.

détails: peut-être la tradition de ce sinistre, se rapportet-elle à l'incendie de l'abbaye, dont nous venons de parler.

Antiq. Il existe entre Vaas et Lavernat, dans un champ de la ferme des Ruaux, un dolmen, appelé Pierre couverte, dont la table, placée actuellement sur un plan incliné, supportéepar quatre supports, dont deux sont affaisés et dérangés. Les dimensions de la table sont, de 3 m. 50 de longueur, sur 2 m. 65 de largeur. Vers le tiers de la distance de sa base, se trouve une excavation en forme de rigole, ce qui, avec la différence de dimension des pierres de support, annoncerait que, bien que supportée autrefois par quatre autres pierres, elle l'était, néanmoins, d'après un plan incliné, comme l'était et l'est encore celle de la Persillère, en Au-

bigné (1-50).

7

ï

. **F** 

ż

1,2

7.

۲,

E:

**K** .

3.

i 🍒

5-

₹.

On pense que la chaussée, qui conduit de Vaas au hameau des Halles, sur l'autre rive de la Sarthe, où, dit-on, il existait un ancien fort, est une ancienne voie romaine. Elle est soutenue, du côté de la rive gauche, à partir du Loir, par un suite d'arches, qui annoncent un travail soigné, dont les unes, celles du milieu, sont cintrées, celles des extrémités en ogives: rien, cependant, ne nous a paru en elles, annoncer une construction romaine. Du reste, un chemin d'Ecommoi à Vaas, dans la direction que pouvait avoir la voie qui, de Subdunum, le Mans, devait conduire à Cæsarodunum, Tours, conserve le nom de Chemin des Romains, et un fines, placé par les auteurs aux environs de Château-du, Loir, se trouvait à Vaas, selon l'auteur de l'Annuaire pour 1834, Page 64. Nous croyons avoir demontré ailleurs, que ce Fines devait être reporté plus à l'est, en un lieu nommé FAINS, dans le Bas-Vendômois.

Nous avons indiqué plus haut, la situation des ruines e l'un des châteaux de Gane ou Ganne, que possédait, le long du Loir et ailleurs (voir IV-5; V-191), le traître Gannelon, sur lequel nous avons rapporté plus haut une tradition, relative

HYDROGR. Le Loir, ainsi que nous l'avons dit déjà, en traversant, d'E. à O., la partie méridionale du territoire de Vaas, la sépare en deux parties inégales, et se subdivise en face de la ville, de manière à présenter une île sur ce point. C'est le long de cette île et sur le petit bras méridional que forme la rivière en cet endroit, que la chaussée, dont nous avons Parlé, est établie sur ces arches. En 1821, les habitants ont construit un pont en bois sur le Loir, qu'on ne passait précédemment, vis-à-vis la ville, qu'au moyen d'un bac. Le ruisseau le Ponceau, venant de Lavernat, entre sur le territoire, par va également confluer dans cette rivière. — 8 Mon Bruant et Grands-Moulins, à deux roues; Rotrou roue; et le moulin à tan, sur le Loir; Moulin-Neus et Porion, sur le Ponceau; du Grand-Fief, sur le de la Thibaudière; tous à blé, hors celui à tan.

GÉOL. Sol collineux, dans toute la partie nord e rive droite du Loir, et dans la partie centrale de gauche; plat, dans tout le surplus, formant le vallor Vau-du-Loir. Cette commune repose, tout à la fois terrain secondaire inférieur et supérieur, et sur le tertiaire, ou supercrétacé. Il offre le calcaire jurrassique, exploité comme pierre de taille, sur la rive de Loir, au Grand-Fief et à la Morière; le calcaire tu de la marne blanche, sur plusieurs points; le grès fe

à Montsureau, sur la rive gauche.

CADASTR. Superficie de 3,017 hect. 51 ar. 01 cen divisée de cette manière: — Terr. labour., 1,632-315 class., éval. à 3, 7, 15, 20 et 40 f. — Jard., aven. 67; à 40, 46 et 54 f.—Vign., 127-64-54; à 7, 20, 32 — Prés, 471-98-74; à 16, 32, 56 et 80 f. — Pâtur 65-50; à 3. 10 et 20 f. — B. fut. et taillis, 96-07-410 et 14 f. — Châtaigner., 27-18-05; à 6 et 12 f.—1146-29-40; à 3, 7 et 10 f. — Landes, 121-64-40; à 2 f. — Réservoirs, 1-07-70; à 40 f. — Mares, 0-27-10 f. — Sol des propriét. bât., 18-81-66; à 40 f. Cimpos.: Egl., cimet., etc., 0-43-70. — Chem. et place 76-51-94. — Riv. et ruiss., 25-97-30. — 504 Maisons class.: 91 à 6 f., 116 à 10 f., 122 à 15 f., 45 à 20 26 f. 23 à 35 f. 26 à 43 f. 45 à 54 f. 7 à 65 f. a

west imposab.: { Propriétés non bâties, 56,796 fr. 11 c. } 67,697 f. 11 c. bâties, 10,901 » } 67,697 f. 11 c.

CONTRIB Fonc., 9,559 f.; personn. et mobil., 1,513.f.; mt. et fen., 582 f.; 80 patentés : dr. fixe, 521 f., dr. promt., 121 f. 13 c., total, 12,296 f. 13 c. — Chef—lieu de

rception.

Acric. Terres argileuses, argilo calcaires, plus générament sablonneuses; ensemencées en céréales, savoir : seie, 450 hectar.; orge, 145; froment, 85; méteil, 75; avoine, 15; produis. 5 pour 1, l'avoine; 4 à 4 1/2 seulement, les aues grains. En outre : sarrasin, 40 h.; pomm. de terre, io; prair. artific., 20: chanvre, 31. Près, bois, vignes, mme au cadastrement; peu d'arbres à fruits, noyers, uns les vignes. Elèves d'un très-petit nombre de chevaux, eaucoup plus de moutons, proportionnellement, mais surnt des espèces bovine et caprine, et considérablement de orcs. — Aucun cultivat. de Vaas, n'obtient de mention aux oncours agricoles.—40 Fermes, 54 closeries; 80 charrues, • petites cultures à bras ou maisonnies. = Commerce agriole consistant en grains, dont il n'y a point d'exportation telle, mais insuffis., au contraire, de près d'un quart, sauf avoine, pour laquelle il y a balance, à peu près; en pomm. • terre, foin de bonne qualité, chanvre et fil, bois, vin, ent la qualité est estimée, surtout le vin blanc du clos des loriers, à l'est du bourg, clos qui appartenait à l'abbaye; n fruits, noix, peu de cidre; en bestiaux de toute sorte, orcs gras surtout, peu de chevaux; laine, menues denrées. Foir. et march. Quatre foires d'un jour, fixées, par ar-Mé consulaire du 12 brum. an XI (3 nov. 1802), aux venredis 3° de février, 1er de juillet, 1er d'août, et 2° d'octobre. - Petit marché de menues denrées, le dimanche matin. mabitants fréquentent, en outre, les foires et marchés Château-du-Loir, de Mayet et du Lude.

Industra. Six tanneries; extraction des différentes espèces calcaire, dans six carrières; fabricat. de la toile, dans

• petit nombre de métiers.

KOUT. ET CHEM. La route royale n° 159, de Tours à Rens, traverse le centre du territoire, de l'E. à l'O., en pas-nt dans la ville. = Lechemin de grande communication 18, d'Ecommoy à Château-la-Vallière (Indre-et-Loire), le verse du N. N. O. au S. S. E.; celui n° 1, du Mans au de, allant se rattacher à une route du dép. d'Indre-et-ire, conduisant égalem. à Château-la-Vallière, passe à peu distance de la limite occidentale. = Chem. vicin. classés: 1° all. à Verneil-le-Chétif (dit Chemin des Romains);

ant au name up fanctore, a partir nay, 1,460 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: l'ancienne a le chât. de la Roche, sur la rive droite du Loir; su . gauche: le château du Petit-Peray, à 1 k. 1/2 S. de charmante maison moderne, aussi régulière dans se soires, que dans son principal bâtiment; la cour ento murs, avec une belle porte au sud, fermée d'une fer; accompagné de belles pièces d'eau et d'avenu partenant à M. de Valois. Sous le rapport des noms: de Net, le Plessis, la Barre, la Breteche; le Prie Roche, le Tertre, Montsureau (Mont-sur-Eau), le Po Tuffière; le Ruau, Grenouille; le Soucis, le Pin, la ! les Moriers (plantation de muriers?); la Sauvagère, le

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, écoles prim. çons et de filles ; résid. d'un notaire, d'un huissier, d cept. des contrib. dir.; recette bural. des contrib. 1 débit de tabac, 1 déb. de poudre de chasse. Quat pagn. isolées de la garde nationale, effect. 323 h. reau de distribut. des lettres, relev. des bur. de p Lude et de Château-du-Loir.

ETABL. PART. 1 officier de santé. Passage de voit bliques, de Château-du-Loir au Lude et à la Flèche, et

VADRE (DEFFAIS DE), ancienne dénomination de de Courcelles, située entre le bourg de ce dernier nom, la Fontaine-S.-Martin et de Mézeray, faisant autrefo de la forêt de Longaulnay, qui s'étendait, au nord, S.-Jean-du-Bois et à la Suze. La forêt de Vadré, dance de la terre de Courcelles-la-Suze, s'étend longueur d'environ 4 k., contre une largeur qui v 1 k. dans la partie nord, à 2 k. au sud, et contient

3

4

Ŀ

ł

as sud, elle arrose celle de son nom, Bazouge-de-Chemeré et Chemeré, S.-Denis-du-Maine et la Cropte, puis, se conteumant un peu vers l'est, passe à Préaux, sépare Auvers-le-Hamon de Beaumont-Pied-de-Bœuf et S.-Loup; arrose Boissay, limite Gastines à l'ouest, qu'elle sépare en partie d'avec Sablé, où elle vient confluer dans la Sarthe, en face de cette ville. Les seules communes du département qu'arrose la Vaige, pendant un cours de 35 k. environ, pendant lequel elle fait mouvoir 36 à 14 moulins, sont celles d'Auvers, de Gastines et de Sablé; toutes les autres étant de la Mayenne.

VAIGRE, VAIGRON, VAIGRONNEAU; VOYEZ VÈGRE, VÉ-GRON, VÉGRONNEAU.

VAIR, vairais, petite contrée située sur les limites du Perche, du Saosnois et du Fertois (voir les Cartes de ces deux dernières contrées (11-336; v-759), composée des deux paroisses que possédait anciennement la commune de Saint-Côme, celle de ce nom et celle de N.-D. de Vair, de celles de Champaissant, de Contres et de Rouperroux, dans la Sarthe; de Bellou-le-Trichard et de Pouvray, dans l'Orne. Suivant les Mémoires de la Société des Antiquaires de France, le nom de Vair ou Ver, est donné, en France, à plusieurs communes qui, toutes, possèdent des monuments celtiques. Outre cette étymologie du nom du Vairais, et celle que nous avons donnée déjà, à l'article Saint-Côme (v-170), M. de Caila (Mémoires de l'Académie Celtique, 1v-265), prétend que Ver, ca celtique, signifie grand; ainsi Verdelais, viridis locus, Par exemple, voudrait dire lieu boisé; ou bien laye, signifant bois, verdelais voudrait dire encore grand bois.

VAI. (LE), LE VAL-PINEAU, NOTRE-DAME-DU-VAL; Vallis; Beata-Maria de Vallis; petite commune du Saosnois, devant son surnom de Pineau, à la dernière famille de ses seigneurs; du cant., de l'arrond. et à 7 k. 1/2 O., un peu vers N., de Mamers; à 39 k. N., un peu vers E., du Mans; jadis, doyenné du Saosnois, du Grand-Archid., du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. légal.: 9 et 48 kilom.

Descript. Bornée au N., par Neufchâtel; à l'E., par Villaine-la-Carelle et par Vezot; au S., encore un peu par Vezot et par S.-Remi-du-Plain; à l'O., par le même S.-Remi et encore par Neufchâtel; la forme presque indescriptible de cette commune, ne peut guère se rapporter qu'à la moitié d'un ovoïde longitudinal, ayantson angle obtus au nord, son angle aigu au sud, et dont la section serait à l'est. Plus grand diam. longit., du N. au S., de 1, 3 h.; diam. transversal, d'E.

à O., de 0, 9 h. Le bourg, situé dans la partie centrale du territ., se rapprochant de la limite S. O., ne se compose que de l'église, de l'ancien presbytère et d'une autre maison. Petite église, assez jolie intérieurement, sans intérêt monmental, à clocher en flèche, dans laquelle on lit l'épitaphe de mess. Jehan de Clinchamp, seign. du Val et autres lieux, décédé en 1523. Cimetière attenant au côté occidental de l'église, enceint de murs et clos par une grille d'entrée.

POPUL. Comptée pour 16 feux seulement, dans l'affouagement de l'élection; elle était de 16 f. et de 93 habit. en 1804; de 17 f. et de 102 h., selon le recensement de 1826; a, d'après celui de 1836, de 19 feux, se compos. de 62 indiv. du sexe masculin, 52 du féminin, total, 114; dont 9 au

bourget 14 au hameau de l'Homel.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 9; nais., 18; déc., 29. — De 1813 à 1822 : mar., 7; naiss., 21; déc., 15. — De 1023 à 1832 : mar., 5; naiss., 22; déc. 10.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de la Vierge, sons le titre de Notre-Dame. Assemblée, le 15 août, fête de l'As-

somption.

La cure, dont Lepaige fixe le revenu à 500 liv., et le prieuré de N.-D.-du-Val, que le Pouillé estime en valeir autant, étaient, l'un et l'autre, à la présentation de l'abbé de Saint-Martin de Séez, monastère auquel ce prieuré fix uni, par décret de l'évêque de Séez, du 12 janv. 1774. Dom-Guill. de Montgoubert, titulaire, en juin 1726; M. Gilbert Portier, en 1727.

La commune du Val est réunic, depuis 1802, à celle de

S.-Remi-du-Plain, pour le spirituel.

HIST. FÉOD. La Seigneurie de paroisse, annexée au château du Val, a dù l'être, dans l'origine, à celui d'Urson, Ortieuse, al. Bois-Barrier (v. plus bas, ANTIQ.), possédé, en 1060, par Roger de Montgommery et Mabille de Bélesme, sa femme, dont nous avons cité une charte (v-771), datée de ce lieu.

Elle appartenait, en 1208, à Odon Cotinel, l'un des forestiers du comte d'Alençon, pour ses forêts d'Ecouves, de Bource, de Perseigne et de Blavon, fils, probablement, d'un autre Odon Cotinel, véneur du comte Robert 111, de 1192 à 1219; famille dont était aussi Girard Cotinel, seigneur de la Gastine, en Contilly, terre dont dépendait moulin, portant le nom de Cotinel, situé dans ladite paroisse.

La famille de Clinchamp, possédait la seigneurie du Val

dans le 15° siècle et au commencement du 16°, ainsi qu'on levoit par l'épitaphe, citée plus haut, de Jehan de Clinchamp, qui descendait d'Ambroise, vivant en 1415, lequel laissa plusieurs fils, dont l'un fut l'auteur de cette branche.

En 1669, Gui du Pin, baron de Larrye, fils de feu François, seigneur de la Coste, rend aveu pour la terre seigneuriale de Valdonon et le fief de Fay, relevant du Saosnois. Le Valdonon ou Val-d'Odon, peut-être, est-il autre chose

que le Val-Pineau actuel?

M. Pineau de Viennay, baron de Lucé (11-668), achète la seigneurie du Val, où s'est fixée cette honorable famille, dont la commune a pris le surnom, famille qui porte pour

armes : d'argent, à 3 pommes de pin de sinople.

Le château du Val, situé dans la vallée de la Bienne, au pied de la butte de Chaumiton, ayant en regard, au nord, la forêt de Perseigne, est un assez joli bâtiment, terminé au merd, par un pavillon carré à toit pyramidal, et flanqué d'ane tourelle ronde, du côté de sa face orientale, d'une metre octogone, à l'occident. Il est accompagné de jolis jardins et d'un bois bien percé.

Le fief d'Ozée, en S.-Patern (v. cet art., v-483), avait, de la suzeraineté sur la paroisse du Val, qui relevait de baronnie de Saosnois et de son bailliage (v. v-787). — Cette paroisse était comprise, dans la circonscription du

**Frenier à** sel de Mamers.

ARTIQ. Le château d'Ortieuse ou d'Urson, l'un de ceux que fit construire Robert II Talvas, surnommé le Diable, pour la défense du Saosnois (v-772), était situé sur le ternitoire du Val, à 1 k. à l'O. du clocher, sur la rive droite de la Bienne, qu'il dominait. On voit encore, dans un taillis appeté Bois-Barrier, dépendant de la terre du Val, un monticule de main d'homme, entouré de fossés, au sommet quel était autrefois le fort d'Urson. Cette position était mez formidable, et le fort d'Urson en protégeait d'autres, moins importants et dont il reste encore quelques ligers vestiges en terrassement (v. les art. saint-remi-du-lain et saosnois).

HIST. CIV. Malgré un vote annuel au budget communal, 240 f., pour l'entretien d'une école primaire, dont 40 f. pour loyer d'un local, la commune est encore dépourvue d'instituteur. Cette école devrait être réunie à celle de

**&-Remi-d**u-Plain, de l'avis des inspecteurs.

HYDR. La petite rivière de Bienne, traverse, du N. au S. O., la partie occidentale du territoire. Un tout petit ruispeau, ayant sa source près et au sud de l'église, se dirige à

l'ouest, pour aller jeter ses eaux dans la Bienne, au-dessous du moulin. Deux autres ruisseaux, venant des étangs de Bois-Barrier et d'Antenaise, confluent dans la même rivière, par sa rive droite. — Moulins du Val, à Blé, sur la Bienne.

GÉOL. Sol plat et découvert, sur toute la rive gauche de la Bienne; montueux et couvert, sur la rive droite de cette petite rivière; appartenant, dans la première partie, à la formation jurassique oolithique de la plaine du Saosnois; dans celle de la rive droite de la Bienne, aux terrains ardoisier et carbonifère de la forêt de Perseigne, sur la lisière sud de laquelle il se trouve. Brèches et grès calcaires; carrières de calcaire jurassique coquiller, à la butte de Charmiton.

Plant. rar. — Phanérog.: † Ajuga pyramidalis, BULL.; \*Alsine tenuifolia, WALHEMB.; \*† Anthyllis vulneraria, LIN.; Asperula cynanchica, LIN.; † Campanula glomerata, LIN.; \*Festuca tenuiflora, schrad.; Galium sylvestre, Pol., & \*G. Anglicum, HUDS.; \*Helianthemum vulgare, Goerth.; Lactuca perennis, LIN.; Prunella laciniata, JACQ.; Thelictrum minus, LIN.; \*Thymus lanuginosus, schrad. — Cript.: \*Cladonia endiviæfolia, FRIES,; \*Hypaus abietinum, LIN.; Lepraria rubens, ACH., roches calcaire; \*Parmelia crassa, ACH. (Fl. du Maine). — La plupart de ces plantes, doivent être communes à Vezot et à Villainella-Carelle. Celles dont les noms sont précédés d'une croix, le taillis élevé au-dessus du château.

CADASTR. Superf. de 339 hect. 64 ar. 80 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. lab., 173-72-90; en 5 class., éval. 4, 9, 18, 27 et 34 f.—Jard., aven., terr. plant., pépinièr., 9-20-60; à 34 et 38 f.— Prés et pâtur., 75-87-80; à 5, 12, 21, 36 et 48 f.— Pâtis, 7-00-30; à 2 f.— B. fut. et taill., 41-53-50; à 3, 9, 14 et 22 f.— Broussaill., 14-66-80; à 3 f.— Friches, 4-04-10; à 1 f.— Carrières, 0-15-00; à 1 f.— Pièc. d'eau, mares, 0-29-30; à 34 f.— Superf. des bâtim., 1-62-40; à 34 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., 0-04-50.—Rout., chem., 10-75-60.—Cours d'eau, 0-72-00.—18 Mârsons, en 4 class.: 11 à 5 f., 4 à 13 f., 2 à 18 f., 1 à 150 f.— 1 Moulin à eau, à 100 f.

REVENU imposable: { propr. non bâties, 4,915 f. 86 c. } 5,306 f.86 c. } 5,306 f.86 c.

CONTRIB. Fonc., 1,038 f.; personn., et mobil., 69 f.; portet fen., 24 f.; 1 patenté: dr. fixe, 5 f., dr. proport., 10 f.; total, 1,146 f. — Perception de S.-Remi-du-Plain.

AGRICULT. Sol argileux et argilo-calcaire; ensemencés en

céréales: froment et orge, 34 h. de chaq.; méteil et seigle, 5 de ch.; avoine, 10; produis. de 5 1/2 à 6 pour 1, le froment, le méteil, le seigle et l'avoine; 7 l'orge. Autres produits: pomm. de terre, 5 h.; lég. secs, 6; prair. artif., 10; chanvre, 3; prés naturels, bois, etc., comme au cadastrement; peu d'arbres à fruits. Quelques élèves de chevaux; peu de bestiaux de toute sorte. — Le Sr Bellesort, maire, obt. le 2º prix, pour juments poulinières, au conc. du comice agric. cant. de 1840. — 4 Fermes principales, 3 moyennes; 3 charrues. — Commerce agricole consist. en grains, dont il n'y a point d'exportat. réelle, si ce n'est de la moitié de l'avoine; en foin, bois, légumes secs, poulains, bestiaux, menues denrées. — Fréquentation des marchés et foires de Mamers et d'Alençon.

INDUSTR. Nulle.

ROUT. ET CHEM. Route royale nº 155, d'Orléans à S.-Malo, passant près le bourg; celle départem. nº 5, d'Angers à Mamers, passe à peu de dist. du territoire, ainsi que le chemin de grande communication nº 7 bis, de Marolles à Alençon, le premier au sud, le second à l'ouest.—Chem. vicin. classés:—1º de S.-Remi-du-Plain à Neufchâtel; part du Pont-Maillard, finit à la Croix-du-Burin; long. sur la commune, 1,200 mètr., dont 100 en commun avec Neufchâtel, et 900 avec S.-Remi.—2º du Val au bourg de S.-Remi-du-Plain; partant de la route royale nº 155, 600 m.

LIEUX REMARQ. Le château seul, comme habitation; la Basse-Cour, la Commune; le Hamel (hameau); l'Epine; etc. ETABL. PUBL. Mairie. Bureau de poste aux lettres, à Mamera.

VAL (LE), SAINT-GERMAIN-DU-VAL; VOYEZ CE dernier

VALAINE, S; voyez valenne.

VALAIS, vallas, lieu situé au confluent de deux ruisseaux, sur le territoire du Petit-Oisseau, canton de S.-Patern, auprès duquel M. l'abbé Chorin, desservant de SaintVicteur, a reconnu et signalé l'existence d'une enceinte militaire, qu'il désigne sous le nom d'Intervallis, dont plusieurs portions sont bien conservées, et au centre de laquelle existe une chapelle, dédiée à S. Evroul.

VALAUBRON, VALLAUBRUN; Valla umbrosa; ancien fief, situé à Domfront-en-Champagne, à 2,6 h. N. E. du bourg, sur une éminence, dominant à l'O. le territoire de Domfront et celui de Conlie. La maison, servant actuelle-

ment de ferme, se fait remarquer par sa tourelle hexagonale, renfermant l'escalier, et ses croisées ornées de filets. On y remarque encore, le pignon de sa chapelle, sa fuie, détruite en majeure partie, et l'apparence d'une enceinte de murs, qui enclosait la cour. — En 1404, J. Homède, alids Hommet, rend aveu pour l'habergement de Valauberon (sic), dom., bois, garenne et droits féodaux. Vers le milieu de même siècle, Jeanne de Domme (probablement plutôt de Hommet), dame de la Braudière et de Valaubron, épouse P. le Clerc, écuyer, seigneur des Roches, en Morannes.

VALENNE, vallenne, s; Vallena, Vallania; commune devant son nom à sa situation dans un vallon; du cant. et à 9 k. S. S. E. de Vibraye; de l'arrond. et à 10 k. de Saint-Calais; à 46 k. E. du Mans; autrefois, du doyenné de S.-Calais, de l'archid. de Montfort, du dioc. du Mans et de l'élect. de Château-du-Loir. — Dist. lég. : 10, 11 et 55 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Vibraye, par Glatigny et par Souday, ces deux dernières de Loir-et-Cher; à l'E., encore par Souday et par Baillou (Loir-et-Cher); au S., par Rahay; à l'O., par Berfay, et encore par Vibraye; cette commune forme une sorte d'ellipse, de forme ovoïde, s'étendant du N. N. E. au S. O., sur 7 k. de liam. central, et sur une largeur de 3 à 4 k., d'E. à O. Le bourg, situé vers le tiers sud du diam. longitud., et à peu de distance de la limite orientale, sur la rive droite de la Braye, consiste en deux rangées de maisons, faisant face aux côtés oriental et septentrional de l'église. Celle-ci, du genre gothique flamboyat, à crochets, des 15° ou 16° siècles, à clocher en flèche, grosse et allongée. Cimetière entourant l'église, principalement à l'est, enceint de murs d'appui.

POPUL. De 179 feux, anciennement; de 235 f. et de 1,037 habit., en 1804; elle était de 287 f. et de 1,180 h., selon la récensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, de 270 feux, compren. 560 indiv. mål., 551 fem., total 1,111; dont 371 au bourg et 28 au hameau de Montaisson.

Mouvem. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 79; naiss., 302; déc., 294. — De 1813 à 1822 : mar., 80; naiss., 348; déc., 242. — De 1823 à 1832 : mar., 74; naiss., 257; déc., 222.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de S. Etienne. Assemblée patronale, fixée au 1er dim. d'août, par arrêté de 32 juillet 1808.

La cure, dont le Pouillé n'indique pas le revenu, que

Lepaige porte à 800 liv., était à la présentation de l'évêque liocésain.

Le presbytère et ses appartenances, étaient tenus en parde et au divin service, de la châtellenie de S.-Calais.

Le curé Couppel, décédé le 21 août 1820, lègue à la commune, un jardin, un champ et un pré, évalués 4,000 f., dont la jouissance devra être abandonnée aux desservants ses successeurs.

HIST. PÉOD. La seigneurie de paroisse, était annexée au les de la Quentinière, dont le château, de construction molerne, est situé à l'O. du bourg, sur le chemin qui conduit à Saint-Calais. Le seigneur de Valenne, partageait la moitié du patronage de l'église de Baillou, paroisse limitrophe, avec l'abbé du monastère de S.-Calais.

Bon de Valeines, le plus ancien seigneur connu de ce nom, est au nombre des bienfaiteurs de l'abbaye du Gué-de-Launay (11-528), fondée dans le milieu du 12° siècle.

Du temps de Michel, abbé de S. Calais, 1370-1376, Ma-Micu de Valeines donne à ce monastère, la métairie de la Godelière, à la condition d'être inhumé près d'une fontaine,

qui se trouvait alors dans l'église de l'abbaye (v-98).

En 1391, le baron de Montdoubleau accorde à Macé de Valaines, chevalier, la réunion sous une même foi, de ses les de Riverelles, de Loisonnière, de la Gasnière, de la Morinière, de la Brière, de la Besnerie et de l'habergement du Bois, à la charge de quinze jours de garde. Ambroise de Valaines, épousa P. Chevalier, lequel vivait en 1465, et devait foi et hommage simple, et quinze jours de garde, au châtelain de S.-Calais, pour les terres de Riverelles et du Bois (la Cour-du-Bois), en Conflans.

La terre de Valennes fut possèdée postérieurement, par la famille Coutance, avec les seigneuries de Baillou, de Bafai et du fief Corbin, en Sargé (Loir-et-Cher). Cette fabille, connue depuis le 13° siècle, avait ses armes, qui se voyaient sur les vitraux de l'église de Baillou : d'azur, deux fasces d'argent, bordées de sable, à 3 besans l'or, 2 en chef, 1 en pointe. Ces seigneuries passèrent par lliance dans celle de Courtarvel de Pezé (v. ce dernier not), qui les a toujours possédées depuis. M. le marquis le Courtarvel, pair de France, décédé au Mans depuis melques mois, était en possession de la terre de Bailme; celles de Valennes et de la Cour-du-Bois, appartiennent son frère, M. Jean-Louis-René de Courtarvel.

Autres fiefs: 1° Courgardy. Ce fief était possédé, dans le

17º siècle, par P. de Liscoet ou Liscouet, d'une famille Bretagne, qui avait pour armes : d'argent, au chef de guenles, charge de 7 billettes d'argent, posées 4 et 3. Ce fief ... relevait à foi et hommage simple, de la châtellenie des S. -Calais. Le domaine fut vendu nationalement, par suiten d'émigration du dernier possesseur, feu M. du Hardas, marquis d'Hauteville. — 2º Les Deffays. On lit dans l'avent rendu le 25 oct. 1465, pour la châtellenie de S.-Calsis : « Mess. Jehan de Daillon, cheval., comme bail (tuteur) 🗗 📧 Rence de Daillon, fille de lui et de feue Rence de Fontaine 🖫 sa femme, doit foi et hommage simple et deux mois 🚓 garde en mon chastel de S.-Calais, pour raison de la terre des Deffays de Valaines, ainsi qu'elle se poursuit, etc., 🦚 141. 10 s. de taille. » — 3° On trouve taxé au rôle de l'arriere-ban de 1675, sans désignation de fief, P. de la Chapelle, valet de pied du Roi, domicilié à Valennes.

La paroisse de Valennes, où existait une étude de notaire, avant 1792, relevait, partie de la sénéchaussée de S.-Calais et partie du bailliage de Montdoubleau, qui tous deux re-portaient, en appel, au siège présidial de Vendôme.

Elle était comprise, dans le ressort du grenier à side.

Montdonbleau.

Hist. civ. Une ordonn. royale, du 15 avr. 1833, america de Vallennes, à effecter une partie du positi-

tère, au placement de la mairie.

Une autre ordonn., du 17 mars 1825, autorise la mars commune, à accepter les donations faites, 1° par le sieur Fr. Robin, prêtre, né à Valennes, d'une somme de 7,560f.; 2° par le sieur de Courtarvel, de celle de 3,000 f., pour servir à l'établissem. de deux sœurs de charité. Un local ayant été acquis à cet effet, au prix de 4,500 f., les sœurs y furent installées dès la même année. Les revenus fixes de cette maison de charité et du bureau de bienfaisance, réunis, augmentée d'une nouvelle donation, d'une reute de 350 f., en 3 pour 0/0 sur l'état, autorisée par ordonnesse royale du 29 sept. 1830, s'élèvent à 711 f. 52 c., en reutes et fonds placés.

Ecole primaire communale de garçons, pour laquele is est alloue 300 f. annuellement, au budget, dont 100 f. pour le loyer du local; fréquentée par 20 à 35 élèves. — Ecoles primaire de filles, tenue à la maison de charité; allocat-

communale, 450 f.; 30 à 50 enfants.

HYDROGR. La riv. de Braye traverse le territoire, du N. & l'E. S. E., et le divise en deux parties inégales, doct un quart seulement occupe la rive gauche. Le ruiss. de France

celui de Boutri, venant des étangs de la Cour-des-Bois et e la Cour-des-Deffais, dans la forêt de Vibraye, le traersent, le premier, du N. O. à l'E. S. E.; le second, de O. à l'E., et se réunissent près et à l'E. du bourg, pour ller confluer dans la Braye, un peu au-dessous. — Moulins le Courgardy et Neuf, à blé, sur la Braye. La carte de laillot indique les ruines d'une ancienne forge, près de lourgardy. — Le flottage de la Braye commence, pour les pois de la forêt de Vibraye, au port de Rougemont, en Vaennes; et le canal du Coitron, venait amener ceux de la forêt de Montmirail, dans cette même rivière, à son entrée sur le territoire de cette commune (v. l'art. BRAYE, 1-217).

GÉOL. Surface inégale et passablement boisée, dont les bouquets de la Massonnière, de Barbegault, de Courgardy, etc. Terrain secondaire supérieur ou crétacé, à ammonites, astéries, etc., formant le bassin de la Braye (V-57), offrant, dans quelques parties, un grès vert extrêmement dur, appelé grison; de la marne blanche, et, au milieu d'un banc de celle-ci, à 13 ou 14 m. de profondeur, une banc d'argile verte, dure et très-onctueuse, devenue rare aujourd'hui, à raison de son épuisement, dans lequel se rencontrait une substance blanche et rose, paraissant due à la décomposition du feld-spath; du minerai de fer li-

moneux, exploité pour la forge de Cormorin.

CADASTR. Superfic. tot. de 2,669 h. 53 ar. 65 cent., se subdivis. de cette manière: — Terr. labour., 1,881-84-80; en 5 class., éval. à 2 f. 50, 4-50, 9, 12 et 15 f. — Jard., pépin., vergers, terr. plantés, 28-34-23; à 9, 15, 21, 27 et 30 f. — Prés, 216-99-80; à 6, 13, 27, 36 et 45 f. — Patur. et patis, 66-89-60; à 9, 12, 24 et 36 f. — B. fut., 14-44-00; à 9 et 12 f. — B. taillis, 212-67-40; à 3, 4-50, 6, 9 et 12 f. — Aulnaies, 0-61-30; à 9 f. — Broussaill, 39-14-10; à 50 c., 1-50, 3 et 5 f. — Pinièr., 5-40-30; à 9 f. — Bruyer., frich., terr. incult., 123-43-70; à 50 c., 1 f. 50, 3 et 5f. — Douv. et mares, 3-62-60; à 50 c., 1 f. 50 et 3 f. ol des propriétés bât., 15-20-62; à 15 f. Obj. non impos.: 智., cimet., presbyt., 0-96-30. — Chem., 50-35-90. — Riv. #ruiss., 9-51-00. = 237 Maisons, en 9 class. : 5 à 3 f., 16 17f., 30 à 10 f., 78 à 14 f., 72 à 18 f., 23 à 28 f., 7 à 35 f., 1 40 f., 2 à 50 f. — Une autre, hors class., à 100 f. moulins, chac. à 200 f.

TRENU imposab.: { Propriét. non bát., 26,549 f. 42 c. } 31,413 f. 42 c. báties, 4,464 p } 31,413 f. 42 c. CONTRIB. Fonc., 6,046 f.; personn. et mobil., 587 f.; port. fen., 170 f.; 51 patentés : dr. fixe, 263 f. 50 c.; dr. pro-

port., 98 f. 78 c.; total , 7,169 f. 25 c. - Porception in

Acerc. Sol argilo-sablonneux et caillouteux généralement... Encemences en céréales : froment, 215 hectar.; méteil, 185 = orge, 95; seigle, 35; avoine, 340; produis. de 4 à 4 tal pour 1 seulem., les quatre premiers; 6 1/2 à 7 l'avoine. Est outre : pommes de terre, 20 h.; prair. artific., 280; chamvre, 10; bois, prés, marécageux et de médiocre qualité. comme au cadastrem.; arbres à fruits. Un assez bon nombre **d'élèves de l**'espèce chevaline ; médiocrem, de celles boving. porcine, caprine; beaucoup plus (1,275 têtes ) de l'espèce ovine; ruches en certain nombre. - Le S' Chausson, obtient le prix unique décerné pour génisses, au concours agricole cantonnal de 1838, et à celui de 1839.-Assolem. quadriennal; 8 fermes principales, 39 autres, 38 bordages; 10 charrues. = Commerce agricole, consist. en grains, donte froment est surtout estimé, sans exportation réelle, si es Fest d'un tiers de l'avoine, mais insuffisance, au contrait. de près d'un tiers ; en foin, bois, graine de trèfle, chame et fil; chevaux, bestiaux de toute sorte, laine, cire et mid; cidre, fruits, menues denrées. Fréquentat, des marchéset foires de Vibraye, S.-Calais et Montdoubleau (Loir-et-Cher).

Industra. Extraction de la pierre, dite grison (v. ci-dess.), pour bâtir; de la marne, pour amender les terres et être convertie en chaux; de l'argile à brique, du minerai de fet. Fabrication de grosses toiles barrées et à carreaux, et de canevas, ayant remplacé celle des toiles communes ècrues. La teinture des fils en noir, s'opère en les faisant séjourner le temps nécessaire dans une marre, où l'on mêle de la sciure de bois, avec une boue ferrugineuse, qui s'extrait près du bourg; opération, aux exhalaisons de laquelle on attribue en grande partie les maladies, les fièvres, surtout, auxquelles les habitants sont sujets. Le fourneau à chaut et à tuiles, que les Annuaires de la Sarthe pour 1827 et 1834, placent à Vallennes, est situé sur Soudai (Loir-el-Cher).

ROUT. ET CHEM. La route départ. nº 6, de la Ferté-Bernard à S.-Calais, est la seule qui passe à proximité de ce territoire, du côté de l'ouest. = Chem. vicin. classés: —1° al. à S.-Calais; part du bourg, finit au ruiss. de Niauche; loug. sur la comm., 3,600 mètr. — 2° de Vibraye à Montdot-bleau; part du carref. du Soucy, f. à celui de Malitourne, 5,500 m. — 3° all. à Montdoubleau; part du bourg, f. au carref. des Javardières, 2,000 m. — 4° à Montmirail; p. du carref. des Bordes-Chalaigné, f. au ruiss. des Boureteries.

4.400 m. — 5° à Berfay; p. du bourg, f. au carr. des Vésimères, 2,000 m. — 6° à Rahay; même point de départ, f. au pont de Chien, 1,900 m. — 7° à Souday; part égalem. du bourg, f. au carref. des Jublinières, 2,100 m.—8° à Vibra ye; même point de départ, f. au carref. du Pressoir, 5,000 m.

bourgeoise des Murs, comme habitations; sous le raptout des noms: Cour-Gardy, les Murs; Montaison, ou Mont-Oison, Beauregard; la Fontaine, les Fossés; la Porcherie, la Borde-aux-Poules, la Borde-aux-Chataigners, la Bordela Morgats; etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, écoles primaires de garcons et de filles, maison de charité et bureau de bienfaizance; 1 débit de tabac et 1 déb. de poudre de chasse. Bur. de poste aux lettres, à S.-Calais; de distribution, à Vibraye.

VALLEE-AUX-TERMEAUX, formée par la cours du Tusson; et hameau du même nom, au sud du bourg de Vancé; où se trouve une tombelle appelée Motte-Chauve ou Chauvin. Yoir l'art. vancé.

VALLÉE DE MISÈRE, au Mans; voir l'article de

**cette** ville (111-314).

VALLENNE; voyez VALENNE.

VALLON, VASLON, VAALON (Cout. du Maine); Vallomium; de vallum, vallon, de même que Valenne; commune de la Champagne-du-Maine (v. 1-267, 268 et la Carte), que le Dict. Geogr. mod. de l'Encyclopédie méthodique place, mal à propos, en Anjou; chef-lieu d'un cant. de 8 comm., du district du Mans, de 1790 à l'an X; actuellement, du cant. et à 7 k. E. S. E. de Loué; de l'arrond. et à 19 k. O., un peu vers S., du Mans; anciennement, chef-lieu d'un doyenné de l'archid. de Sablé, du dioc. du Mans, et de l'élect. de la Flèche. — Dist. lég. : 8 et 24 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N. O., par Loué, sur une très-faible étendue; au N., par Tassillé et par Crannes; à l'E., encore par Crannes et par Maigné; par Maigné encore, par Pir mil et par Chantenay, au S.; à l'O., par S.-Pierre-des-Bois et par S.-Chrystophe-en-Champagne; cette commune forme un carré presque régulier, se rétrécissant un peu vers l'O., de 4 à 4 k. 1/2 de diamètres centraux; avec une portion détachée, de 3 k. de long, d'O. à E., et de 0,8 h. à 1,6 h. de largeur, enclavée entre les communes de Crannes, de Souligné-sous-Vallon et de Chemiré-le-Gaudin. Joli et gros bourg, situé tout près de la limite orientale du territoire, se

composant de plusieurs rues, dont la principale, large et longue, s'étendant de l'est à l'ouest, sur l'un des côtes de laquelle se trouve, vers son centre, une halle en bois. Eglise à ouvertures larges et cintrées, très-bien décorée, dans laquelle on remarque huit tableaux, paraissant modernes; considérablement augmentée et embellie récemment, par la libéralité de M. Pineau, curé de Vallon, depuis plus d'un demisiècle, sous la direction de son vicaire M. Paris; consacréa par Mgr l'évêque Bouvier, le 20 août 1838; à clocher en fiècle. Cimetière à l'extrémité N. O. du bourg, clos de murs de trois côtés, de haies, pour le surplus, dans lequel existe une chapelle, restaurée depuis peu d'années. On remarque dans le bourg, le Prieuré, près et au nord de l'église, vieille maison à fenêtres à croix en pierre, à filets, etc.; plusieurs autres maisons assez jolies, dont celle du fief des Rochers, avec tourelle, appartenant à M. de Montesson, et celle à M. Descars, notaire, dans le haut de la Grande-Rm.

Popul. Portée à 234 feux, sur les rôles de l'ancienne élection; elle était de 337 feux et de 1,638 habitants, en 1834; de 464 f. et de 1,825 h., selon le recensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 436 feux, comprenant 800 indiv. mâl., 917 fem., total, 1,717; dont 1,123, dans le bourg; et, dans les hameaux, savoir: de l'Ormeau, alids l'Honmeau; des Teillais, de la Barre, des Bois-Roberts, 110,67, 54 et 53; de la Groitière, de la Fuye, de l'Aunay, 32,27 et 22; du Petit-Bois, de la Barberie, des Liberdières, de la Charterie, chacun 17; de la Carterie, de la Crouerie, de la Golardière, des Loges, des Bourleries, chacun 13.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 108; naiss., 488; déc., 517.—De 1813 à 1822 : mar., 113; naiss., 473; déc., 369. — De 1823 à 1832 : mar., 116; naiss., 477;

déc., 359.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée au chef des apôtres. Point d'assemblée. La cure, était à la présentation de l'abbé de la Couture du Mans. Son revenu, que Lepaige estime à 700 l., consistait dans un tiers de dimes et un gros de 4 charges de

méteil, 3 de froment et 2 d'avoine, sur le Prieuré.

Le prieuré de S.-Pierre de Vallon, à la même présentation que la cure, jouissait des 2/3 des dimes sur une portione de la paroisse, de deux fermes, un moulin, un bordage, le tout estimé 2,200 l. de revenu; sur quoi il était tenu au gros spécifié ci-dessus, envers le curé. Derniers titulaires : Jos. Couturier de Fournoue, du diocèse de Limoges, en join 1767; Ant. Couturier de Fournoue, 14 févr. 1778. Anne de Champagne, dame de Vallon, fit bâtir une chapelle à ce

, au dehors de laquelle se voyait l'écusson de ses

eque Adam Châtelain, 1398-1439, ayant fait emprile prieur de Vallon et ceux de Fontenay et de Cossé, lusieurs cas scandaleux, l'abbé du monastère de la , dont dépendaient ces prieurés, revendiqua les ites, alléguant que seul il était en droit de corriger gieux; mais, comme les crimes dont on les accusait, été commis hors du monastère, et que les prisons la les étaient saisies de ces criminels, la cour où l'était pourvu, confirma l'évêque dans le droit de jun, non-seulement dans l'espèce, mais pour tous les liblables.

s fondations: — 1º chapelle de S.-Claude du chât. 1 et de S.-Denis du Cimetière-Dieu de Vallon, fond. Renaudin et Anne Pottier, sa femme, le 26 oct. 1670, le 5 déc. suiv., à la présent. du seign. de Beru; l'une maison avec jardin, au bourg, plus. port. de pré, vignes, taillis, val. 200 l.; chargée de 2 mess. 1., à la chapelle du cimetière. Cette chapelle, connue nom de S.-Denis et S.-Claude, était située dans le près le cimetière, d'où lui sera venu, sans doute, de S.-Denis du Cimetière-Dieu. Le 17 sept. 1713, le r de Beru obtient d'en faire tranférer la dotation, sur elle dudit lieu de Beru. — 2° chap. de S.-Antoine, f. . 1530, par J. Tharon, curé deViré, décr. le 13 nov. la présentat, alternative du prieur et du procureur ique; dot. de 22 journ. de terre, en Chantenay, val. 1re messe du dimanche.—3º chap. de la Vraie-Croix, . à l'autel de S.-Christophe, f. le 6 nov. 1514, par le . Tharon, décr. le 8 nov. 1544; à la présent. du plus parent; 2 mess. par semaine.—4º Collège de Vallon, 13 nov. 1677, par Cath. Rose, Ve Cl. de Langlée, 1er mars 1682; présenté par le plus proche parent; maison et jardin au bourg, terres, vignes, pré, plus. parente, mont. à 83 l.; 2 mess. par sem. (v. HIST. CIV.). eligieux du monastère de la Couture, du Mans, ou leurs ers et fermiers, avaient les deux tiers de la dime, sur t de la Maladrerie et de la Grouastière; le prieur et de Vallon prenaient l'autre tiers, qu'ils redepartaient ix, aux deux parts et au tiers.

n était le chef-lieu d'un doyenné de 31 paroisses, dans e trouvait 13 prieurés et 42 chapelles (111-189), et au iquel a été imprimé une notice, ayant pour titre: A, seu regulæ à presbyteris decanatûs de Vallonio Cette seigneurie relevait de la baronnie de Sille laume, d'où elle reportait à la sénéchaussée et sie dial du Mans. On trouve un héritier des premiers de ce lieu, probablement, dans François de Valle Noyau et d'Ambillou qui, en 1669 et 1681, est a des vassaux de Marie de Cossé, Ve de Ch. de la Fron de Montreuil-Bellay et de Sillé-le-Guillaume.

Un hommage rendu par André Guillard, seigne lon, à Jeanue du Plessis, dame de Sillé, le 21 1 énumère ainsi la composition de cette terre : «Et ment, la déclaration desdits domaines, c'est à sav ou antiennement soulloit estre le chasteau et héb qui fut démoly par la fortune des guerres, sis au Vallon, costoyant d'un costé le grand chemin t Mans audit lieu de Vallon, d'autre costé et d'un be vieil estant, d'autre bout aux choses du prieuré de tout ainsy que les murailles anciennes le portent. mon vieil estang appellé l'estang de Vallon, en a une motte au milieu.... joignant d'un costé, l'église paroissiale et presbytère dudit lieu de Vall tye à mondit manoir, d'autre costé la court et chos nuau, et du bout en lequel est la chaussée, partye dudit lieu de Menuau, et partye à la terre appelée la Fuye.—Item, la grande motte et chaussée d'icelle, mondit manoir et le manoir du Sr de la Grange... au chemin tendant dudit lieu de la Grange à Menu

Plusieurs autres fiefs de la paroisse de Vallon, en celui de Crenon, furent successivement réunis

Vallon, par alliance ou par acquisition.

1º Crenon. Ainsi on lit, dans l'aveu précité, d'Ai lard : « Item, mon lieu et domaine de Crenon, ter

de Thouars, sire de Crenon, de Vaalon et de Brouassin. sénéchal de la province de Touraine, qui s'allia à Marie de Bueil, fille du comte de Clermont, dauphin d'Auvergne. De ce mariage naquit Beaudouin de Thouars, mort sans enfants, et Ambroise, mariée, en 1383, à Jehan de Champaigne, seigneur de Pescheseul et de Parcé, grand maréchal de Sicile et d'Anjou. Ils eurent douze fils et deux filles : dix des fils furent tués à la bataille de Verneuil, les deux autres blessés. L'ainé, Jean de Champagne, épousa Marie de Sillé, en 1430, dont Anne, fille unique, mariée, en 1433, à René de Laval, seigneur de Raiz, la Suze (v. cet art.) et Brioslay; l'autre fils, Pierre, qui fut vice-roi de Sicile, eut lignée de son côté, et son petit-fils, qui se nommait Pierre aussi, était seigneur de Vallon, au 16° siècle, ainsi que le prouve le procès-verbal de la coutume du Maine, à l'examen et publication de laquelle il comparut, en 1508. L'une de ses filles est désignée, dans la généalogie de la maison de Champagne, comme étant née à Vaslon, en la maison de Bereu (Beru), de Monseign. Pierre de Champaigne, le 28 oct, 1516. » Ce dernier Pierre de Champagne, avait épousé Anne de Fourmentières, dont J. de Champagne, dit Grand-Godet, lequel, en 1538, fut marié avec Anne de Laval-Boisdauphin. Un de leurs fils naquit, également, à Beru, et fut tenu sur les fonds de l'église de Vallon, par René du Bellay, évêque du Mans. Ils ne conservèrent qu'une fille, nommée Anne, dont le mari fut Philippe de Châteaubriant, seign. des Roches-Baritaut. En 1551, la maison de Guillard acquit les seigneuries dè l'Epicelière, al. les Epichelières, Vaslon, Crenon, Bereu, Lagrange et Maigné. Le 1er juill. 1604, J. de Bricquemaulx et Jeanne Guillard, sa femme, vendirent la seigneurie de Beru, à Jacq. Regnaudin (v. ci-après Beru). Louis Guillard, frère de Jeanne, Sr de Vallon, était séparé de biens de dame.... Raguier, son épouse, laquelle se fit adjuger cette seigneurie sur son mari, par arrêt du parlement. Les biens de leurs fils, Philippe Guillard, ayant été saisis, le 7 sept. 1638, le parlement adjugea Vallon à Cl. Regnaudin, seign. de Beru, le 13 août 1642. Les autres terres furent presque toutes vendues à Cl. de Langlée, qu'on trouve, cette même année, seigneur de l'Epicelière, la Grange et Maigné. C'est sa veuve, Catherine Rose, qui, comme on le voit plus haut, fonda le collège. de Vallon—A la mort de Cl. Regnaudin, ses biensfurent saisis et restèrent longtemps mis à bailjudiciaire : le Sr de Langlée acheta Vallon et Beru, le 7 août 1659, et revendit Beru, le 2 nov de la même année, au Sr L. Belin (v. Beru). Le 20 nov. 1699, François, comte de Maillé, acquit

les autres seigneuries du Sr de Langiée, et les revenditais 1712, à Fr. de la Rivière. Les enfants de ce dernier lines dèrent, en 1719, au Sr Pouget, huissier ordinaire de la chianbre du Roi, sur lequel le comte de Lavai-Montmerency l retira, par droit de retrait lignager, en 1720. Un ante comte de Laval-Montmorency, ayant vendu, en 1781, and Sr et Dre Carrier de Monthieu, les seigneuries de Vallenie Guyberne, Maigné, la Grange et Crenon, ceux-ci les alient rent à diverses personnes, et le marquis de Chambray quit Vasion, Guyberne Maigné et Crenon; M. Belia de Beru, la Grange (v. ce nom, ci-après). On trouve que le famille de Laval-Montmorency a possédé ces seigneuries. A partir de Gabriel II, seigneur de Vallon, mort en 1723, d'el elles passèrent à son fils ainé Gui Claude Roland, appelés maréchal de Montmorency, mort en 1751; puis au file celui-ci, Joseph Pierre, ne en 1729, colonel du régin de Guyenne, infanterie, tué à la bataille d'Hastenbeck, et 1757; dont Gui Morin René, appelé à la succession du deché de Laval, à défaut de la ligne du duc de Laval, de la maison de la Tremoille. La maison de Laval possédait en core la châtellenie du Vallon, en 1776, laquelle se court sait, en 1785, des châtellenies de Vallon, Maigné, Grenon, avec la haute justice de celle-ci; des seigneuries de Guiberne, la Grange, Menuau, l'Epinai, la Fauvelière, b Grand et Petit Noyau, la Bufetière, Chigné et les Croix; etc.; 17 fermes, 3 bordages, 4 moulins, etc.; droit de four benal, et de halles à Vallon (et, probablement, droit de tailer mesures, puisque Vallon en avait de particulières, comme on le verra plus loin), 17 journaux de futaie et 190 de taillis; cens, rentes, etc., etc. La terre de Vallon appartesait alors, au Sr J.-Jos. Carrier de Monthieu et à dame Géner. Ther. Ferry, sa femme. Par acte du 5 thermidor an x11 (24 juil. 1804), M. Jacques marquis de Chambray, dernier possesseur, fait abandon des halles de Vallon à la commune.

2º Guyberne ou Guiberne. En 1578, Mº P. Taron, était seigneur de Guiberne et de Maupertuis; en 1607 et 1614, Guiberne appartenait à André de l'Hommeau, seign. de Vaux—L'Hommeau, aujourd'hui l'Ormeau, par corruption, est uvillage ou hameau, situé entre Guyberne et Vallon. En 1660—Gilles Maudet, Sr du Verger, conseiller du Roi, maréchaldes-logis et armées de S. M., était seigneur de Vallon, per retrait lignager. M. de Chambray l'acheta, de la famille Carrier de Monthieu, et le revendit, en 18.., à M. Louis Beliane des Roches, tué à l'affaire de Reims, en 1814, frère de Marquise de Montesson, du Mans, aujourd'hui propriés—

dire de Guiberne. Cet ancien château, situé à 1,7 h. à l'O. du bourg, près du nouveau chemin de grande vicinalité de Vallon à S.-Pierre-des-Bois, possède encore les restes d'un

assez beau portail, de belles et grandes douves, etc.

3 - La Grange. Jehanne Morelle était dame de la Grange, de 1453 à 1456, qu'on a des aveux rendus par elle à R. de Raiz. seigneur de la Suze et de Vallon, pour foi et hommage simple , à raison de la Grange et de son haustel de la Daragonnière. Il est probable, que c'est du nom de sa famille, que ce fief s'appela pendant longtemps la Grange-Moreau? Quoiqu'il en soit, en 1540, R. de Dommaigné, Sr de la Roche-Huet, de la Daragonnière et de la Grange-Moreau, résidait au manoir de la Grange. Le 2 mai 1562, Anne Gaultier, sa veuve, rend aveu au nom de ses enfants, à André Guillard, seign. de Vasion et autres lieux; et, en 1642, ce fief appar-Lemait à Cl. de Langlée. Il eût le sort des autres biens de cette farmille, et fut acquis des Sr et Dm Carrier de Monthieu, en 4784, par le S<sup>2</sup> Lecornué, notaire et contrôleur des actes à Crannes. Celui-ci, ayant été débouté de sa possession, par eret de la Grand'Chambre, M. Belin de Beru, acheta la Grange, en 1790, du mineur Carrier de Monthieu. Il existait 📤 🖎 Grange, un vieux château, situé tout près et au nord-est bourg, démoli par le propriétaire, il y a environ 40 ans: les fondations d'un nouveau, ont été tracées sur l'emplacement de l'ancien.

Menuau. En 1578, ce fief, situé en face et à l'est du précédent, sur l'autre rive de la Gée, appartenait à J. Barat, écuyer, et, en 1660, à Gilles Maudet. Il fut acquis par M.

Belin des Roches, en 1785.15

Son peu vers E. de Vallon, est actuellement du territoire Maigné, et appartient à M. Durand, maire de cette comment. Thomas Maudet, Sr de Noyau, commissaire ordonment des guerres, et Cl. Maudet, son frère probablement, not portés au rôle de l'arrière-ban de 1689.

\*\*Crenon, dont il est déjà parlé plus haut, fut acheté Par M. de Lorière, en 18..., de M. le marquis de Chambray.

7º Beru. Le 10 nov. 1582, L. Guillard, fils ainé et principal héritier d'André Guillard, fait, avec Jeanne, sa sœur, le partage des biens nobles de leur père, les deux autres tiers lui appartenant déjà, à titre d'ainé. Jeanne opte pour Beru, que son frère reconnaît lui appartenir, a avec haute, moyenne et basse justice, dans toute l'étendue de la dite seigneurie; avec droit de faire à son château dudit lieu, tous pont-levis, marchicolis, tours, fossés et autres

1828, a laissé cette terre à sa nièce, M<sup>me</sup> de Monte déjà nommée, née Belin des Roches. — Cl Renaudi achetant la châtellenie de Vallon, déclare « qu'il e » maintenir Beru, qui lui appartient déjà par hér » dans son indépendance et ses autres droits, sauf le » l'hommage simple, que le châtelain de Beru doit à c » Vallon, ainsi que l'établit la cession faite par L. Gu » à sa sœur Jeanne. » — La dotation de la chapelle Claude, du bourg, fut transférée, en 1713, sur celle château, dont le seigneur était présentateur aux deur pelles S.-Denis et S.-Claude réunies. Beru est situé su cien chemin de Laval au Mans, à 1 k. 1/2 N. un peu du clocher. Ce château, qui sert de ferme aujourd'i qui commence à tomber en ruines, date de l'époque Renaissance.

8° et 9° Les Roches et Châtain. Jacques-Ambroise de Beru, conseiller au présidial du Mans, épousa, le 1 1747, demoiselle Françoise-Renée-Anne Nouet, f Cl.-Guill. Nouet, seign. des Poules et de Châtin, al. Châtin: ces deux fiefs sont demeurés dans la famille depuis cette époque. La maison des Roches, est s l'extrémité occidentale du bourg de Vallon; Châtin

distant de 4 k. à l'ouest, quart-sud.

10° Le fief du Prieuré, relevait de la châtellenie de la tant en spirituel, fief que domaine, composé de la manable, pressoir, grange dismeresse, fuie à pique jardins, vergers, d'une métairie appelée le Vergue d'une autre appelée la petite Malvoisine, le tou paroisse de Vallon; et est tenu faire par chacun an l'hommage simple...., divers subsides....; avec de rachapt à muance de chacun prieur, et à la cha

rait à Vaux, en dernier lieu, une maison bourgeoise, qui rait remplacé l'ancien manoir, et a été démolie elle-même. ya peu de temps. Cette terre est actuellement la propriété

e M. Gautier, de Sainte-Croix, près le Mans.

12º Chantelou, à 3 k. 1/2 O. N. O. du clocher. Le 8 oct. 506, Pierre, seigneur de Chantelou, fut parrain de Simonne e Champaigne, née à Bereu (sic.). Le 11 févr. 1565. fuill. Prieur, sieur de Chantelou et de la Salle, rend aveu a seigneur de Beru, pour une pièce de terre. Le 3 juillet 602, Nicolaș Prieur, chevalier de l'ordre, seigneur de hantelou, la Tillouze, Moulinvieux (en S.-Pierre-des-Bois), a Pinardière, le Haut-Chauson, les Croix-en-Beaulieu, etc., ait hommage simple pour Chantelou, à R. du Bellay, chewhier, seigneur du Châtellier et de l'Epinay, au regard de » dernier, ancien membre de la chatellenie de Vallon. Plus ard, Charles Prieur rend également hommage, pour le même ieu, à François, marquis de Hautefort, seign. de Bellefille, Espinay, Chemiré-le-Gaudin, etc., en regard du fief de Espinay, dont relevaient aussi toutes les métairies compoant alors la seigneurie de Chantelou, savoir : la Salle, l'oussegouault, la Gandonnière, la Hérissonnière, la Cholrie et la Finaguère. — Dans un grand nombre d'actes de tte époque, concernant la maison Prieur, on trouve la malification de seigneur de Chantelou et de Loué. Renée hapelain, veuve de L. Prieur, est taxée au rôle de l'arrière an de 1675, ainsi que son fils ainé. — Anne, fille de - Prieur, porta le fief de Chantelou en mariage, à H. de amay de la Balluère (en Pirmil), dont un ancêtre, Chrisphe de Launay, était, en 1555, 1575, 1578, etc., seigneur • Chenerru (aussi en Pirmil), la Greslevessière, l'Eschi-De, Chauvigné, et du fief Cochon, en Maigné. Le 20 juill. 186, H. de Launay et Anne Prieur, demembrèrent de Chanlou la métairie de Foussegouault, qu'ils vendirent à L. Remudin. — Le 10 oct. 1732, messire de Launay, héritier de Hunt H. de Launay de la Balluère, seigneur de S.-Chrisphe-en-Champagne et de Chantelou, vendit à Jacq. Belin Beru et à la dame son épouse, les lieux de Chantelou, de Herissonnière, et le bordage de la Pellerie. Chantelou est meuré, depuis lors, à la famille Belin, et est passé aux hétiers de M. Belin de Beru, mort en 1828.—Le château de lantelou, qui ne fut point achevé, et qui est en partie iné, présente encore une masse imposante : on y remare le pavillon, ou tour carrée de l'escalier, d'une architecre fort élancée et assez hardie. Dans une pièce de l'intéur du château, servant de boulangerie, se trouve uno galerie fort singulière, supportée par deux colonnes et percée de trois arcades cintres. Il existe aussi dans la cour, un sarcophage en grès roussart, apporté on ne sait

d'où, servant d'auge à abreuver les bestiaux.

etait seigneur de Maupertuis, du chef de Marguerite Taron, sa femme. Ce fief appartenait, en 1660, à Gilles Maudet de Verger, seigneur de Guiberne et de Menuau; en 1687, à Alex. Maudet; en 1725 et 1735, à messire de Perrochel, seigneur de Cherré et Coulombiers, à cause de sa femme, Marie-Anne-Françoise Maudet, dame de St.-Aubin (de Locquenay), de S.-Germain (de-la-Coudre), de Moitron, Guyberne et autres lieux.

14° Champrond. R. de Bouillé, écuyer, est taxé à xx l., au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour ce fief, situé paroisse de Vallon, y est-il dit. On ne connaît plus de terre de ce

nom, dans cette commune.

Les siefs de la terre de la Bésiguère, en Pirmil, s'éten-

daient sur la paroisse de Vallon.

De son côté, la juridiction de Vallon, dont la terre de ce nom avait droit de haute justice, s'étendait sur les paroisses de Maigné et de Souligné-sous-Vallon. Elle ressortait, nuement et par appel, au siège présidial du Mans.

Outre Pierre de Champagne, que nous avons vu, en 1508, comparaître comme seigneur de Vallon, Crenon, etc., à l'assemblée des trois ordres de la province, pour l'examen de la coutume du Maine; Michel Joyault, procureur de la châtellenie dudit Vallon, y comparaît également. Assistent à celle de 1614, pour l'élection de députés aux états de Sens, Th. Renaudin (sic), greffier, pour les manants et habitants de Vallon; et, pour les curés du doyenné dudit Valloz, M. Michel Gareau, doyen, curé de St.-Benoît-sur-Sarthe.

La paroisse de Vallon était comprise, dans la circonscription du grenier à sel de Loué.

On concevra facilement, à l'étendue de ces détails, sur l'histoire féodale de Vallon, et en les comparant avec cent donnés par Lepaige, que cette partie de notre article n'a pu être rédigée que sur des documents certains. Nous déclarons donc ici qu'elle est due en entier, à l'obligeance de la Raoul de Montesson, du Mans, fils cadet de M<sup>me</sup> la marquise de Montesson, née Belin des Roches, héritière d'une partie des terres de Vallon, Beru et dépendances, qui en possède tous les titres.

HIST. CIV. Templerie. La paroisse de Vallon possédait a établissement de templerie, dont la maison, appelée le Tem-

ple, était située dans le bourg. Elle était une dépendance de celle de Chevillé, membre de la commanderie de S.-Jean-

de-Théval, près Laval.

Etæbliss. de biensaisance. — Hospice. Vallon possède un hospice, destiné à recevoir les pauvres malades et les vieillards infirmes, fondé par la pieuse munificence de l'excellent curé de cette paroisse, M. Fr.-Philb. Pineau, qui a donné à cet effet, 1º par acte entre vifs, plusieurs propriétés estimées 1,700 f.; 2º par autre acte, divers immeubles, évalues 46,000 f., auxquels les demoiselles Moiré et Cahoreau ajoutent deux maisons, évaluées ensemble à environ 800 f.: 3º divers immeubles, estimés à 24,050 f., ces derniers pour en jouir après son décès. L'acceptation de ces dons est autorisée par ordonnances royales des 3 déc. 1823, 20 nov. 1830 et 24 mai 1832. Deux autres ordonnances, des 20 nov. 1830 et 21 sept. 1838, érigent en établissement public l'hos-Pice fondé à Vallon, par les soins de M. Pineau, et auto-Fisent l'établissement dans cette commune, de 4 sœurs de la charité d'Evron. L'hospice, placé dans la maison dite le Temple, acquise, augmentée et disposée à cet effet, par le fondateur, contient 16 lits; ses revenus s'élevaient en 1833, à 3,011 f. Une commission de cinq membres est chargée de son administration. Une partie du local, appropriée à cet effet, est destinée à la tenue d'une école de charité pour les files, avec pensionnat.

-Maison de charité et Bur. de bienfaisance. L'abbé de Fournoue, dernier prieur de Vallon, légue aux pauvres de cette paroisse, une rente de 250 liv., au capital de 5,000 l., colloquée sur le clergé. M. Jacq.-L. Belin de Beru, dernier Possesseur de la terre de Beru, et la dame Anne-Fr. Guyonneau, sa femme, y ajoutent une rente de 200 f. sur l'état, dont le montant doit être employé en distributions d'argent de comestibles, aux pauvres domiciliés depuis dix ans dans la commune. M. et Mmo de Beru, au moyen de ces dons, convertissent en maison de charité, la maison d'école de filles, fondée en 1726, ainsi qu'on le voit plus bas, par dame Jeanne Garreau, veuve Guillou, et y établissent deux sœurs de charité. M. de Beru, par son testament visé, Près décès, le 1er déc. 1828, légue une nouvelle somme de 5.000 f. aux pauvres de Vallon, à la condition d'un prélèvement des fonds nécessaires pour la célébration, par les Prêtres de la paroisse, de 60 messes basses, et d'un service anniversaire solennel, pour lui et son épouse. Ces dons sont autorisés par ordonnances royales des 22 août 1822, et 24 juin 1831. — L'établissement de l'hospice, dans lequel a été transférée l'école de filles, entraîne la suppression de la maison de charité. Le bureau de bienfaisance jouit d'un

revenu de 8,227 f. 05 c.

Instruction primaire. — Collège; école de garçone. Caherine Rose, veuve de Langlée, fonde en ce lieu, en 1677, un collège ou école de garçons, en faveur des enfant ét cette paroisse, et de celles de Maigné et de Souligné-sou-Vallon (v. plus haut, mist. ECCLÉS.). Le maître ou principal, était chargé d'enseigner à lire, à écrire et la langue latite aux enfants. — L'école primaire actuelle, est tenue par un frère de l'institut de S. Joseph, ci-devant de Ruillé, actuallement de Ste-Croix, auquel la commune accorde une allocation annuelle de 200 f. Une ordonnance royale, du 14 se vembre 1838, autorise l'acceptation d'une maison, évalues 500 f., donnée par M. le curé Pineau, pour le placement de cette école, fréquentée par 50 à 80 élèves.

— Ecole de filles. En 1726, Jeanne Garreau, veuve de Rest Guillou, dame de Vallou, fonde également une école it filles dans cette paroisse, pour l'entretien de laquelle de alloue une rente de 120 l. — L'école actuelle, tenue présédemment à la maison de charité, a été transférée à l'hospits,

depuis l'établissement de celui-ci.

On donne dans le pays, l'épithète de dévots, aux habitaits de Vallon, bien que rien aujourd'hui, ne les recommands plus particulièrement que leurs voisins, sous ce rapport.

Histor. En 844, 849 ou 850, Néoméné ou Noméné, duc de Bretagne, et Lambert, comte de Nantes, son allé, défont l'armée de l'empereur Charles-le-Chauve, près de Vallon. Jaillot marque le champ de bataille entre Vallon et Athenay; mais il paraît certain qu'il s'étendit aussi à l'ouest,

du côté de Chantenay et de S.-Pierre-des-Bois.

Le 1er thermidor an XII (20 juill. 1804), entre midiet une heure, trois anciens chouans, condamnés à mort, les frères Alleton et Husset, dit Brise-Bleu, qui depuis long-temps étaient la terreur du pays, et sur lesquels on me pouvait avoir de renseignements, embusqués dans un chemin entre les bois de Vallon et la métairie de Chatain, tirent à bout portant un maréchal-des-logis de gendarment nommé Girard, et le gendarme Lesourd, qui tombent criblés de balles. Cependant, le moins blessé des deux, couche son camarade sous des feuilles, dans un fossé, et, un instant après, ayant aperçu l'aîné des Alleton, qui passait un échalier, lui tire un coup de carabine qui l'atteint au front. Le gendarme, qui ignore l'avoir tué, s'enfuit jusqu'à Vallen, dont les habitants et ceux de Crannes, venus à son renfort, se

REMAIN THE MINES. I THE THE REAL COMPANIES AND THE PROPERTY OF 
estrent i allum i restent rus leures seulement, et fout

contribuer es par mants i me somme de 906 françs.

Le 2) miles 1991. Image que nous avous doorst à l'apticle Conie 1991 muse agalement des dégâts sur la commune de Vallen.

Marie in that. I set i tauge le jeudi gras, que les gar considert, pendant il nuit, casser des pots en les lançant conte les parties les maisons où il y a des filles à marier.

Le 4º dimanche de carême, appelé de la Rebergère, et le mardi de Parpies. Les habitants de Vallen se rendent au plus des Vallees, qui forme une pente assez rapide da, les jeunes gens des deux sexes s'annisent à l'aire couler des œus dars, et descendent, ou plutôt se précipitent après, pour les manger au bord du pâtis; ce qui donne lieu à des scènes assez divertissantes.

ANTIQ. Outre la motte féodale de Vallon, nous avons indiqué, plus haut, l'existence d'une sarcophage antique.

dans la cour du château de Chantelou.

Biogn. Vallon est le lieu de naissance de l'ierre Saiche Espée, ou Seiche-Espée, Petrus aridiensis (de Aridie essi), moine jacobin, qui assista, comme dectour, su concile de Trente, et à qui La Croix du Maine attribue plu sieurs ouvrages latins, qu'il dit avoir été imprimés, en que

conteste de la Monnoye.

Prie le territoire à l'est, où elle passe tout près la hour. La ruisseau des Rigaudières, venant de Crannes, su mont pour aller se jeter dans la Gée, un pour au-demunde de l'Aunay, après un cours de 1, 5 h en droit de l'Aunay, de l'Arche, Prend-sans-forcet de Venant de l'Aunay, de l'Arche, Prend-sans-forcet de Venant de l'ée; de Pont-Martin, sur le ruisseau des Rivings de l'Aunay.

 d'élévation. Terrain secondaire inférieur, offrant le calcaire jurassique de la Champagne, en exploitation comme pierre de taille, et des argiles à brique. Minerai de fer, dans la partie O. S. O., commune avec Chantenay et S.-Pierre-des-

Bois (v. cet art., v-547).

Plant. rar. Anchusa paniculata, AIT.; Betonica officinalis, LIN., var. vulgaris alba, bois à droite de la route de Noya; Buplevrum tenuissimum, LIN.; Cicer arietinum, LIN., var. sativum; Festuca ciliata, DECD.; Lathyrus sylvestris, LIN.; Salix Capræa, LIN.; Silybum Marianum, GÆRTN.; Solamm miniatum, BERNH., chem. de Loué; Teucrium Botrys, LIN.; Thesium linophyllum, LIN.; Vitis vinifera, LIN., var. Labrusca, vigne sauvage. (Fl. du Maine.) = Ajuga Chamappitys, schreb.; Kentrophyllum lanatum, DECD.; Petasites

officinalis, MOENCH. (J.-R. P.)

CADASTR. Superfic. de 1,715 hectar. 35 ar. 20 cent., subdivisée comme il suit: — Terr. labour., 1,221-14-35; ea 5 class., éval. à 5, 10, 16, 22 et 27 f. — Jard., allées, aires, vergers, pépin., 31-79-97; à 27, 36 et 45 f. — Vignes, 27-19-00; à 7, 14 et 20 f. — Prés, 174-48-00; à 15, 30, 42 et 54 f. — Patur. et patis, 11-11-00; à 5 et 16 f. — B. fut., taill., semis, 182-05-50; à 5, 10, 15 et 20 f. — Broussaill., 1-37-60; à 5 f. — Land. et frich., 5-58-70; à 5 f. — Douv., 0-41-75; à 27 f. — Mares, 0-70-95; à 5 f. — Sols des propriét. bât., 12-89-66; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet. et chap., presbyt., hopital, halles, 1-28-92. — Chemins, 42-58-70. — Riv. et ruiss., 2-71-10. = 392 maisons, en 10 class. : 6 à 5 f., 110 à 10 f., 77 à 15 f., 83 à 20 f., 31 à 25 f., 29 à 37 f., 27 à 45 f., 18 à 56 f., 7 à 80 f., 4 à 100 f. -2 autres, non classées, ensemble 250 f. - 5 moulins, à 80 f. chacun. — 1 four à chaux, à 80 f.

REVENU imposable: { Propr. non bâties, 31,165 f. 35 c. } 40,871 f. 35 c.

CONTRIB. Fonc., 8,765 f.; personn. et mobil., 1,240 f.; port. et fen., 497 f.; 100 patentés: dr. fixe, 714 f., dr. proport., 183 f. 50 c.; total, 11,399 f. 50 c.— Chef-lieu de perception.

AGRIC. Surface argileuse et argilo-calcaire, ensemencés en céréales, savoir : orge, 305 hectar.; froment, 205; méteil, 100; avoine, 30; point de seigle; produisant de 8 1/2 à 9 pour un. En outre : pommes de terre, 60 h.; prair. artif., en trèfle, luserne, etc., 100 hectar.; chanvre, 30 hect.; prés, de moyenne qualité, bois, vignes, comme au cadastrement; arbres à fruits, noyers, etc. Educat. d'un certain nombre de chevaux, de bêtes à cornes, surtout de moutons (500 têtes) et de porcs; très-peu de chèvres;

un certain nombre d'essaims d'abeilles. — Nul cultivateur de cette commune, n'obtient de mention aux concours agricoles. — 20 grandes fermes, 6 moyennes, 46 bordages grands et petits; 60 charrues. — Commerce agricole consistant en grains, dont il y a exportation réelle du quart au tiers, excepté de l'avoine, entièrement consommée; en graine de trèfle, peu; chanvre et fil, bois, vin médiocre, consommé dans le pays; cidre, fruits; en poulains, jeunes bestiaux, moutons, porcs gras, surtout; laine, cire et miel; menues denrées.

INDUSTR. Extraction du calcaire, comme pierre de taille et moellon, pour la bâtisse et pour la chaux, au lieu du Châtelet; de l'argile, pour briqueterie; du minerai de fer, dans les bois de Vallon et à la Barberie, pour la forge de Chemiré-en-Charnie. Tuileries et fours à chaux, à la Maladrerie et à Haut-Eclair; four à chaux seul, dans le champ nommé la Champagne. Fabrique de serges et de droguets, employant la laine du pays, occupant 9 à 10 maîtres et 45 à 50 ouvriers, vendus dans le département. Petite fabrique de toiles.

Foir. Et march. Marché hebdomadaire, le jeudi, passablement approvisionné en grains. 6 foires annuelles d'un jour, fixées, par ordonn. royale du 16 sept. 1818, aux lundis Gras, de la Quasimodo, après l'Ascension, les plus près des fêtes de S. Pierre et S. Paul (29 juin), de S. Denis (3 oct.) et de Ste Catherine (25 nov.). Les foires sont particulièrement fortes, pour la vente des bestiaux de toutes sortes, bœufs, vaches, génisses et porcs gras; celle de la Ste-Catherine, pour les poulains de six mois.

- Les mesures particulières à Vallon étaient :

ROUT. ET CHEM. La route royale n° 157, de Blois à Laval, passe à 4 k. 1/2 de la limite N. du territoire; celle départementale n° 1, du Mans à Sablé, à 3 k. 8 h. de celle S. E. =Le chemin de grande vicinalité n° 9, de Conlie à Sillé, à 3 k. 1/2 de la lim. N. O.; celui n° 10, du Mans à Sablé, traverse toute la partie est, du nord, au sud, en passant au bourg; enfin, celui n° 19, de Joué à Oizé, doit le traverser du N. O. au S. O. Ces nouvelles voies de communication, sont un bienfait inappréciable, pour ce fertile territoire, qui en était presque totalement dépourvu précédemment. = Chemins vicinaux classés: —1° et 2° de Vallon au Mans, et de Vallon à Sablé; c'est le chem. de grande communication ci-dessus n° 10; long. sur la commune, 5,480 mèt. —3° allant

d Coalis; part du bourg, finit au carrefour de Ville; 1,390 m. — 4 all. à Noyen; même point de départ, f. merref. de la Gulevassière, 2,660 m. — 5 all. à Loui; part. égalem. du bourg, f. aux carref. de la Croix-Rouge et des Cinq-Chemins, 3,560 m. — 6 all. à Tassillé; partant à mo 5, au carref. de la Croix-de-Beru, f. à celui des Ripadières, 850 m. — 7 all. à Crannes; part. du carref. avait Villée, f. à celui de Tournesac, 180 m.

Lieux remarq. Comme habitations: le château, le prebytère, l'hospice ou le Temple, la maison de M. Descar, dans le bourg; au dehors, Guiberne, la Grange, Varx, déjà cités; les Roches, le Verger, maisons beurgeoises, la première à Mara de Montesson, la seconde, à Mara Va Guiller. Bous le rapport des noms, outre ceux ci-dessus: la Fuis, la Barre, le Châtelet; la Charterie? la Maladrerie; Villés; Maut-Eclair; le Perray, la Perrière; les Bois, l'Ormen, l'Aunay, le Teillais, Vernie (v. ce mot), l'Epinay, la Sale; Préaux (Pré haut); Baignolais; Prend-sans-Droit (mouin); Malvoisine, Malabord; Menuau (menu, petit?); Chasteloup, la Dragonnière.

ETABL. PURL. Mairie, cure, hospice, bureau de bieshisance, écoles primaires de garçons et de filles; résidence
d'un notaire, bureau d'enregistrement, pour les cant. de
Loué et de la Suze; résid. d'un percepteur des contib.
direct.; recette buraliste des contrib. indirect., 1 déhit de
tabac et 1 débit de poudre de chasse; chef-lieu d'un batail
cantonn. de la garde nationale, 6 comm., effect. 596 h.
Bureau de poste aux lettres, au Mans; de distribution, à
Chemiré-le-Gaudin.

ETABL. PARTIC, Deux officiers de santé, 2 sages-femmes = plusieurs messagers de Vallon au Mans et retour, plusieurs fois par semaine, et une voiture publique à la même des—tination, 3 fois par semaine, allant et revenant dans la journée.

VALLON-SUR-LOIR, nom donné, en 1794, à La commune de la Chapelle-aux-Choux. Voir cet article.

VASLON; voyez vallon.

VALMER, ruisseau qu'on veut bien qualifier communement du titre de rivière, ayant sa source au bourg de Cormes, coule à l'ouest, en passant près de celui de Cherré, et va se jeter dans l'Huisne, à 1, 1 h. en aval de la ville de la Ferté-Bernard, après 4 k, 1/2 de cours, pendant lequel il fait mouvoir deux moulins à blé, dont celui de son nom.

VALON; voyer Vallon.

VANCE, VANSSAI, VANCZAI, VENÇAY (Rôl. de l'Elect.), BORNÇAY (Censif de l'abb. de S.-Calais, de 1891); Vansseium; nom que quelques-uns traduisent par Fanum Cesaris (v. ANTIQ.); commune du cant., de l'arrond. et à 12 h. S. S. O. de Saint-Calais; à 37 k. E. S. E. du Mans; anciennement du doyenné de Saint-Calais, de l'archidiac. de Montfort-le-Rotrou, du dioc. du Mans et de l'élect. de Château-du Loir.

du-Loir. — Dist. lég. : 14 et 46 kilom.

Descript. Bornée au N., par Cogners; à l'E., par la Chapelle-Huon et par Bessé; au S., par la Chapelle-Gaugain et par Ruillé-sur-Loir; à l'O., encore par Ruillé-sur-Loir et par Ste-Osmane; la forme irrégulière de cette commune, ne peut guère se rapporter qu'à celle d'un cœur, ayant sa partie inférieure ou sa pointe au sud, l'oreillette droite, beaucoup plus petite que la gauche. Ses diam., du N. au S., varient de 2 k. au centre, à 4 et 5 k. vers les extrémités orient. et occid.; diam. central, d'E. à O., de 4 k. environ. Assez joli bourg, situé à peu de distance des limites nord et ouest, dans lequel sont plusieurs maisons passablement belles, se composant d'une rue, qui s'étend du N. au S., en Passant au bas de la place, située à l'E. N. E. de l'église, et de quelques maisons faisant face au côté nord de celleci. Eglise à ouvertures cintrées, dans laquelle se trouve quelques colonnes engagées, sur lesquelles viennent s'ap-Payer des arcs de voûte; à clocher en flèche. La chapelle de Ste-Catherine, à peu de distance au sud de cette église, a été abattue, pour l'accroissement de cette dernière. Cimelière hors et au S. O. du bourg, clos de haies et de fossés; l'ancien a servi, en partie, à la formation de la place dont il vient d'être parlé.

POPUL. Portée à 189 feux, dans l'affouagement de l'élection; elle était de 248 f. et de 1,050 habit., en 1804; de 300 f. et de 1,135 h., selon le récensement de 1826; elle est, d'après celui de 1836, de 283 feux, compren. 498 indiv. mâl., 556 fem., total, 1,044; dont 205 au bourg, 92, 88, 38 et 32, aux ham. de la Joubardière, de la Vallée-aux-Termeaux,

de l'Antinière et du Vivier.

Mouvem. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 63; naiss., 309; déc., 286. — De 1813 à 1822 : mar., 78; naiss., 210; déc., 171. — De 1823 à 1832 : mar., 82; naiss., 309; déc., 250.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de S.-Martin de Tours. Assemblée, le 4 de juillet autrefois, fête de la Translation des reliques de ce saint, fixée, actuellement, au 2º dim.

de juillet. Une autre, en l'honneur de la confrétie de Sainte-Catherine, transférée de la chapelle de ce nom, dans l'égies paroissiale, célébrée le dimanche le plus proche du 25 aov.,

fête de cette sainte martyre.

La cure, dont Lepaige n'estime le revenu qu'à 300 l., était présentée par l'évêque du Mans. La chapelle de S.-René, du château de la Loutière, fond. le 7 déc. 1666, par René de Maran, seigneur du lieu, était à la présentation de l'abi de cette famille, propriétaire de ce fief.

Le curé de Vancé, relevait du seigneur de S.-Calais, à raison du presbytère de sa cure, tenu en garde et au divis

service de la châtellenie dudit S.-Calais.

Suivant le censif du monastère de Saint-Calais, dresse en 1391, l'abbé de ce monastère prenait, dans ladite paroisse, deux tiers des dimes de blé et des prémices, sur les estres et appartenances de Haut-Chezerai et de la Chaponnière, et le prestre (curé), le tiers; un tiers dans celui de la Briverie, et le prestre, les deux autres tiers; en l'estre de Haut-Cherray (sic), 2/9c, et le préstre 1/9c, et le seigneur de Beaumont 6/9c, ou deux tiers; dans la métairie de la Fosse, 2/9c, un nommé Rousseau, 1/9c, et l'hôpital (de S.-Calais?), 6/9c, ou les 2/3. Le segretain (sacristain) de l'abbaye; avait la dime dans le lieu de la Maletière.

Une ordonnance royale, du 31 mars 1826, autorise l'acceptat. d'un bois taillis de 66 ar., estimé 864 f., donné à la fabrique de l'église de Vancé, par les Sret Dre Cossé, avec réserve d'usufruit et à la charge de services religieux.

HIST. FÉOD. Le fief principal, ou la seigneurie de paroisse de Vancé, était une châtellenie, relevant de la baronnie de Lavardin ou Genest-Lavardin, dans le Bas-Vendômois. Elle appartenait à une famille portant le nom du lieu, dont les différentes branches se sont étendues dans beaucoup d'autres localités de la province, famille qui a donné plusieurs chevaliers de l'ordre du Roi, des gentils-hommes ordinaires de sa chambre, plusieurs abesses et supérieures de monastères, un préfet en dernier lieu; et portait pour armes : d'azur, à 3 besans d'argent, chargés chacun d'une moucheture d'hermine, et posés 2 et 1.

Cette terre fut saisie féodalement, par le comte de Vendôme, baron de Lavardin-sur-Loir, à la fin du 14° siècle, sur Jean de Vancé, qui, ayant perdu cette seigneurie, se retira d'abord à Saint-Calais, et épousa la fille de Guillaume Bellanger, héritière, après son père, des seigneuries de la Barre et de la Seillerie, paroisse de Conflans (11-67), dont est issu M. Ch.-Achille, baron de Vanssay, ancien préfet

(v. la mogr), propriétaire de la terre de la Barre, qu'il habite. La châtellenie de Vanssay, avec les seigneuries de Préaux et de Bonneval, à présent Bonnevaux, furent données par le comte Louis de Vendôme, à son fils naturel Jean, qui fit hommage de ladite terre de Vancé et de celle de Bonneval, au comte de Vendôme, le 28 avril 1484. Jean, batard de Vendôme, étant né en Angleterre, pendant la détention du comte Louis, son père, dût se pourvoir de lettres de naturalisation, qu'il obtint en 1494, et dans lesquelles il fut stipulé, que les terres qu'il avait reçues en don, retourneraient au prince de la Roche-sur-Yon; mais elles furent réunies, après lui, au comté de Vendôme et données, de nouveau, à Jacques, fils naturel du comte Jean 11 de Bourbon et de Philippe de Gournai. Jacques de Bourbon épousa Jeanne de Rubanpré, le 7 déc. 1705, et laissa des enfants, dont la postérité masculine est éteinte. Gilles de Souvré, maréchal de France, devenu, du chef de son aïeul, François de Berziau, seigneur de Bessé et de Courtenvaux, acquit les châtellenies de Vancé et de Bonnevaux, et les fit unir, sous une même foi et hommage, à celles de Bessé et de Courtenvaux, en obtenant l'érection du tout en marquisat, sous le nom de Courtenvaux, par lettres patentes de 1609, enregistrées en 1610. Cette seigneurie n'a cessé depuis, d'être possédée par les seigneurs de Courtenvaux, terre qui, depuis longtemps, appartient à la famille de Montesquiou (v. l'art. COURTENVAUX, 11-155).

On voit, par ce qui précède, que c'est à tort que Odolant-Desnos (Mém. histor. sur Alençon, etc., 1-84), donne le titre de seigneur de la châtellenie de Vansay(sic), à Charles de Vansay, seign. de Brestel en Rouessé-Fontaine, dont était veuve la dame Geneviève de Flotté, fondatrice des Benedictines d'Alençon, en 1636, puisque, alors, sa famille était dépossédée depuis longtemps de cette terre, dont elle ne conservait plus que le nom; aussi ce titre ne se trouve-t-il Point dans l'épitaphe de ce seigneur, rapportée à l'article

de Rouessé-Fontaine (1v-639).

Autres fiefs en Vancé: 1º Monchenou, à 1,8 h. S. du bourg, sur la rive gauche du Tusson. On lit, dans l'aveu rendu pour la baronnie de Saint-Calais, en 1465, « Messire Blanc Roussart, écuyer; doit foy et hommage lige et quinze jours de garde en mon chastel, a semonce advenant, pour raison de sa terre de Monchenou, qui fut à Jehan Marconneau, ainsi qu'elle se poursuit, en fié, justice et dommaines, et loyaulx aides et tailles, etc, » — 2º la terre de Chezeray et les fiefs en dépendant, ayant appartenu à MM. le Fores-

possédée, dans le 17° siècle, par la famille de Mara La châtellenie de Vancé, qui était régie, dit-on, pat tume d'Anjou, par exception aux autres dépendances domois, qui avait sa coutume particulière, releva que la paroisse de ce nom, en majeure partie, d'ai la juridiction de Genest-Lavardin, puis de celle quisat de Courtenvaux, depuis l'union à ce marquis reportaient, dans l'un et l'autre cas, au siège prés Vendôme.—Plusieurs des autres fiefs, relevaient de

La paroisse de Vancé était comprise, dans la cription du grenier à sel de Montdoubleau.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, entrete moyen d'une allocation communale de 200 f., pour tement de l'instituteur, et de 95 f., pour le loyer d

fréquenté par 25 à 30 élèves.

Antiq. Il existe dans la Vallée-aux-Termaux, te à l'O. du hameau de la Vallée, sur la rive droite du une tombelle appelée la Motte-Chauve ou Chau moyenne hauteur, élevée de main d'homme, place croupe d'un côteau, qui aurait pu dispenser de ce si, comme le pensent quelques écrivains, elle eût tinée à servir de vigie. Il ne paraît pas plus naturel une borne, posée entre l'Anjou-Vendômois et le comme quelques autres l'ont rêvé; et rien n'indic plus, que ce soit une motte féodale. La seule opi semble raisonnable, bien qu'upe escavation faite à en 1789, pour y creuser une cave, ne semble pas fier, c'est que ça dû être une tombelle celtique, ou conique, auquel les Romains auront donné le Jovis, improprement traduit en celui de Chauvin. tion près d'une fontaine et sur le bord d'une rivière Antiq. monument., I, chap. v), qu'on en aura extraites ns précaution et sans se douter le moins du monde de ur importance. Toujours est-il que, suivant la tradition cale, ce lieu était fréquenté par des fées et des enchanurs, sur le compte desquels on rapportait des histoires terveilleuses.

Le nom de Rome, ou Romule, Roma, Romula, que orte une ferme de cette commune, semble indiquer un étalissement romain en ce lieu, et a pu donner l'idée de vouloir aire dériver le nom de Vancé, comme nous l'avons dit, de fanum Cæsaris; mais ce nom pourrait bien avoir été plutôt Boencé, comme il est écrit dans l'ancien censif de l'abbaye le Saint-Calais, et avoir dégénéré en Vancé, par la conversion, si fréquente dans le sud-ouest de la France, du B en V, et signifier un pays boisé, tel que l'était à coup sûr Vancé, dans les premiers siècles de notre ère?

Quoiqu'il en soit, la voie romaine, qui, du camp de sougé, au confluent du Loir et de la Braye, se dirigeait vers le Mans, traversait le territoire de cette commune, où il en a été observé des traces, au sud du bourg notamment (Voir les ut. s.-georges-de-la-couée et s.-mars-de-locquenai).

Hydrogr. La petite rivière de Tusson, qui limite le territoire au nord, sur un trajet de 1,1 à 1,2 h., le traverse du
N. au S., en passant tout près et à l'est du bourg, où elle
reçoit le ruiss. de Charmenson, qui entre dans la commune
par le N. O. Deux ponts en bois, sur piles en maçonneries,
out été construits depuis 1830, au gué Robert et au gué des
Fontaines, sur le Tusson, au-dessus et au dessous du bourg

Ces constructions, et des levées pratiquées aux abords de ces ponts, rendent praticable le passage souvent dangereux pour ces deux points, et remédient aux inondations, auxquelles le bourg était exposé, et qui interceptaient souvent, en hiver, les communication de Vancé à Bessé. — Moulins: Robert, Banal ou du Bas-Bourg, Montchenou, sur le Tus-ton; de la Loutière, sur le Charmenson; tous à blé.

GÉOL. Surface très-inégale, coupée et couverte par les haies très-fourrées; terrain secondaire supérieur ou rétacé, où s'exploitent des marnes blanche et jaunâtre.

Plant. rar. Tremella verrucosa, LIN., ruiss. de Charmenon. (M. souligné.)

CADASTR. Superficie tot. de 1,247 hect. 17 ar. 50 cent., ibdivisée ainsi: — Terr. labour., 1,006-21 90; en 5 class., ral. à 6, 11, 16, 23 et 30 f. — Jard., 19-17-61; à 30 et f. — Vergers, 3-34-10; à 18 et 32 f. — Vignes, 6-95-30; 16 et 23 f. — Prés et prés plantés, 109-14-17; à 21, 30,

Montant du rev. imp.: Propr. non bat., 25,066 f. 16 c. 29,5

CONTRIB. Fonc., 3,270 f.; personn. et mobil., 491 et fen., 203 f.; 44 patentés : dr. fixe, 214 f. 50 c.; portionnel., 86 f. 66 c.; total, 4,265 f. 16 c. — Pe de Bessé.

AGRIC. Sol argilo-calcaire, argilo-sablonneux et teux, ensemencé en céréales, par portions à peu pr (112 à 115 h.) en froment, méteil, orge et avoine; e 27 h. seulement; produis. 5 pour 1, le froment et le 5 1/2 à 6, l'orge et l'avoine; 6 1/2 à 7, le seigle. Au ductions: pommes de terre, 20 h.; chanvre, 9; p tif., 184; vignes, bois, prés, comme au cadastreme des chaintres et haies, 130 h. Un bien petit nombre en chevaux; médiocrement des espèces bovine, et p d'avantage de l'espèce ovine; un très-grand nor chèvres. Aucun cultivateur de cette commune, n'ol mention aux concours agricoles. 12 fermes, 24 be un grand nombre de maisonnies, réunies, la plup petits hameaux; 40 charrues, so subdivisant en e 3/4, 1/2 et 1/4. = Commerce agricole consistant en dont il y a exportation réelle du tiers environ; en bo cidre, fruits, graine de trèfle, chanvre et fil; quelq lains, bestiaux de toute sorte, porcs, chevaux, lai et miel, menues denrées. = Fréquention des ma

S.-Calais, de Bessé, de la Chartre.
INDUSTR. Fabrication de quelques pièces de to
particuliers; de cotonnades et siamoises, fabrication

Bessé. Une tuilerie.

ROUT. ET CHEM. La route départementale n' Ferté-Bernard à Tours, passe à 5 k. de distance part. du bourg, finit au ham. de la Haute-Fosse; long. sur le territoire, 3,400 mètr. — 2° all. à Bessé; part égalem. du bourg, fin. à un carref., dans la lande de Royé, 3,400 m. — 3° all. à la Chartre, par Ruillé; même point de départ, passe au ham. des Vallées, f. au-delà de celui de la Joubardière, 2,950 m. — 4° all. au Grand-Lucé; part égalem. du bourg, f. au bas du tertre de l'Asnerie, 2,200 m. — 5° all. à la Chapelle-Gaugain, et de là aux Ponts de Braye; même point de départ que le n° 3, jusqu'au ham. des Vallées, traverse le Tusson, f. au lieu de la Terre-de-Judée, 745 m.

LIEUX REMARQ. Aucun comme habitation. Quant aux noms: Villeneuve; la Clergerie, la Croix, la Moinerie; Rome, Roma; la Roche, Montchenou (Mont-Chenu?), le Tertre, le Peray, la Noirais; la Fosse, le Ruau, Rouge-Mortier, les Fontaines; Huchepie, Loupendu; le Jour, etc., etc.

ETAB. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garcons, résidence d'un notaire; recette buraliste des contrib. indir., déb. de tabac et déb. de poudre de chasse. Bureau de poste aux lettres, à Saint-Calais; de distribut., à Bessé.

VANDOEUVRE, VENDOEUVRE, VENDEUVRE, S.; Vendopera; de Vendita opera, dont le dernier mot indique l'existence d'une fabrique. Le nom de Vendœuvre, selon le savant Huet, signifierait aussi une grande étendue de terrain, ou bien un lieu exposé au vent. Comme on l'a dit à l'article Fay (II-284), la terre de Vandœuvre, située dans cette commune, appartint à la famille de Champlais, alids Champelais et Champeloys, dont les armoiries : d'argent, à 3 fasces de gueules, surmontées de 3 aigles de sable, se voient encore sculptées, sur un des bâtiments des communs. En 1552, Perrine, fille de Christophe de Champlais, seigneur de Vandœuvre et de Courcelles (v. cet art.) et d'Hélène de Puijourdain, épouse Jacques 11 du Bois, seigneur du Bois, d'Etival, de la Ferrière et de Macquillé, dont François 11 du Bois, dé-Puté par la noblesse du Maine, aux Etats-Généraux de Blois, en 1588. Le 17 oct. 1620, Catherine de Champlais, Ve d'Antoine Amariton, avocat au parlement de Paris, dame du sief et de la seigneurie de Vandœuvre, rend aveu au baron de Pirmil, pour ladite terre, consistant en « une motte close, » à douves et fossés, au-dedans de laquelle il y a une tour ancienne, qui, de présent, sert de fuie, etc., etc. Le 10 août 1661, Dame Marie Amariton, Ve de Hiérosme de Saint-Yon, conseiller du Roi en ses conseils, seigneur du Parc de Lachy et de Vendœuvre, vend cette dernière tens et seigneurie, à Jacques le Vayer, conseiller du Roi, imten.-génér. au bailliage et siège présidial du Mans. Le Chr. 1705, Gabriel René Larsonneau, conseiller à la sénéchamie et siège présidial du Mans, et Dos Anne Guérinois, se épouse, achètent Vendœuvre, de Fr. Alex. le Vayer, censeiller à la cour des Aides de Paris. Cette terre, sortie ainsi de la possession de la famille le Vayer, y rentre, en 1741, par le mariage de L. Cajetan le Vayer de Faverolles, avec Anne Michelle Louise Larsonneau de la Jalaise. M. le maquis de Loyac, neveu de Jean Michel Christophe, marquis le Vayer de Faverolles, sénéchal du Maine, de 1780 à 1790, qui, en cette qualité, présida l'ordre de la noblesse, en 1789, et en qui s'est éteint le nom de le Vayer, est aujourd'hui propriétaire de Vendœuvre, qui lui a été donné par la veuve et légataire universelle de son oncle, petite file de l'illustre comte de Tressan. Ce fut une femme fort remarble, par tous les agréments de l'esprit et par toutes les qualités du cœur. Nous avons dit, à l'article Courcemont, que les journeaux de toutes les opinions, s'étaient plu à faire l'éloge de sa mère, M<sup>me</sup> la maquise de Maupeou. Cet secord, devenu trop rare de nos jours, s'est cependant renouvelé à l'égard de Mme la marquise le Vayer, décédée et 1833. La famille le Vayer avait pour armes : d'argent, à la croix de sable, chargée de 5 miroirs ronds d'argent, bordés d'or.

Nous avons exprimé, à l'article Fay, la probabilité qu'un établissement romain avait existé à Vendœuvre. Le doute, à cet égard, n'est plus permis aujourd'hui. Dans le champ où nous avons dit (11-284), que des morceaux de poteries romaines avaient été déjà été rencontrés, M. de Loyac : fait faire des fouilles, dont le résultat a été la découvert de poteries et d'objets en bronze, dont l'origine romaise n'est pas douteuse. Une masse considérable de tuiles à rebords, de briques creuses, de poteries grossières, de têtes et de pieds d'amphores de toutes grandeurs, de poteries fines, de verres de couleur, de tessons de vases de toutes formes et de toutes dimensions, produite par ces fouilles n'a malheureusement offert que des fragments fort petits. Les plus remar quables sont, des coupes de diverses proportions, et des assiettes, en poterie rouge cire à cacheter, unies et ornées de feuillages; des morceaux de vases de même nature, présentant des dessins d'animaux et de figures humaines. Il en est un, entre autres, sur lequel on voit, en deux compartiments, séparés par des candélabres à deux branches, une danseuse nue, de profil, se drapant avec une écharpe; un guerrier,

faisant face, la main gauche posée sur la hanche, la te tenant un glaive : celui-ci offre cette particularité fort ulière, qu'on croit reconnaître dans sa chaussure, ormes sabots. Parmi les poteries, on en remarque dont ouverte brune est sablée d'aspérités; d'autres, dont les ons sont de deux couleurs, jaunâtre et rougeâtre, dispopar zones horizontales, séparées par un filet creux. Un ad et beau panneton de clef romaine à trois dents, un eau rond, chargé de trois boutons sphériques, qui paavoir dû terminer une tige de clef, peut-être même e à laquelle appartenait ce panneton; deux fibules, une itebranche courbée en bronze, terminée en tête de cygne, logue à celle figurée tome XII des Mém. de la Soc. yale des Antiq. de France, et un petit vase en forme de ve, de la coquille marine nommée bucarde, composant, \* trois médailles de Tibère, de Crispus et de Constance, yen et petit bronze, les objets les plus remarquables en le sorte de métal :

Dep. J.-C.

14-37. 1. Tête laurée de Tibère; légende: ...sar. avgvs.; Revers: l'autel élevé à Lyon en l'honneur d'Auguste, avec l'inscription: ROM. ET AVG.

36-327. 2. Tête laurée de Crispus; lég. : IVL. CRISPVS NOB. C.; Rev. :
l'inscription vot. (votis decennalibus), dans une couronne de laurier; lég. : CAESARVM NOSTRORVM; ex. :
.....tr... (signata Treveri.)

336-361. 3. Tête laurée de Constance; lég. : constantivs nob. c.; Rev. : génie debout, tenant de la main droite une couronne, de la gauche, une corne d'abondance; lég.: GENIO POPYLI ROMANI.

lusieurs ustensiles de fer, déformés par l'oxidation, et it on ignore l'usage, ont également été recueillis lors de ces illes. Quelques-uns de ces divers objets, ont été trouvés s un puits, dont on ne soupçonnait pas l'existence, et s'est rencontré parmi les fondements d'autres construcs, où l'on n'a remarqué aucun caractère antique. Ce puits, t la forme n'était pas parfaitement circulaire, offrait un écissement progressif vers le fond. Beaucoup de fragits de poteries portent des inscriptions, du genre de s que nous avons rapportées ailleurs (III-745); quel--uns, une simple initiale entre deux points triangulaires, ien un dessin formant la croix, avec des points eutre les sillons, analogues à ceux de quelques monnaies du moyen : les mots qu'il nous a été possible de lire, sont ceux : AI-OF SEV-OF APRI-OF MVG-OF. M-RRA-VIATVC-BN-VOLVS-LVCRIO-FAON-AEI-ACVID-FMCC-INI. VIM-VIVIT.

Les figures 1 à 9, 10 et 12 d'une planche jointe à un ellotice sur les Antiquités découvertes et observées dans le département de la Sarthe, pendant l'année 1836, insérée page 207 du Bulletin de la Société d'Agricult. du Mans, pour 1837, se rapportent à des objets trouvés à Vandœuvre, dans les fouilles dont il vient d'être parlé. Nous désirons pouvoir reproduire ces figures, et plusieurs autres, dans l'article départemental.

La Biographie contiendra plusieurs notices, sur des menbres de la famille le Vayer.

VANDOEUVRE, ou vendoeuvre; nom d'un lieu entimement sauvage, où S. Léonard, du pays de Tongres, viet. s'établir, dans le 6° siècle, et bâtit un monastère, dont il ferle premier supérieur. Nous avons rapporté tout ce qui concerne cette cella, au lieu de sa situation. Voir l'art, saut — Léonard-des-bois.

VANSSAY, Y; voyez vancé.

VARENNE (LA), ancien château de la ville de la Flècheque tous les saiseurs de Géographies, de Statistiques et d'Itanieraires à la toise, indiquent comme l'une des curiosités de cette ville, bien qu'il n'existe plus depuis longtemps. Voz l'art. Flèche (la).

VASLON; voyez vallon.

VASSE, château et ancienne seigneurie, situés dans E commune de Rouessé-Vassé. Voir cet article.

VAUBESON, ferme située à Ancinnes, à l'entrée de la forêt de Perseigne, près de laquelle se trouve une tour antique, assez bien conservée, qui semble corresponde àvec le fort de Montguillon, situé à peu de distance au sud, et compléter avec les forts du Châtelet et de la Chevalerie, un système de défense, qui s'étendait jusqu'à la forteresse de Bourg-le-Roi. Voir cet article.

VAUDELLE, petite rivière qui prend sa source Trans (Mayenne), se dirige à l'est, passe à S.-Thomas-de-Courceriers, remonte vers le nord-est, jusqu'au bourg de S.-Mars-du-Désert, entre sur le département de la Sarthe, en se dirigeant de nouveau à l'est, à S.-Georges-le-Gautier, où elle se jette dans la rivière de Sarthe, vis-à-vis la forge de la Gaudinière, après un cours de 18 à 19 k., dont 11 seu-lement dans le département, pendant lequel elle fait tourner 3 moulins.

VAUDROLLE, ancien fief situé près de Château-du-Loi,

🎍 peu de distance de la grande route qui conduit à Vaas. En 1489. Jeanne Vacherette, Ve de Hubert Boucher, écuyer, rend aveu pour les terres seigneuriales du Ponceau et de Vauderolle (sic).

VAU-DU-LOIR, nom sous lequel on désigne communément, la belle et riche vallée le long de laquelle serpente le Loir, au milieu de verdoyantes prairies, plantées d'une multitude de peupliers et d'autres arbres, qui en font un vérilable jardin anglais; bordée de côteaux très-rapprochés, du côté de la rive droite de cette rivière, plus ou moins éloignés sur sa rive gauche; entremêlés de terres labourables, de bois taillis et de vignobles, sur une étendue de 36 kil. de longueur environ, depuis Troo jusqu'à Château-du-Loir, our 12 à 15 k. de largeur.

Les communes sur lesquelles s'étend cette vallée, ou dont

se compose le Vau-du-Loir, sont :

## Rive droite:

Montoire, Saint-Quentin,

Troo, Artins, Sougé, Lavenay, Ponce, Ruillé, L'Homme, Chahaigne, Flée et Ste-Cécile, Vouvray,

Cháteau-du-Loir, Montabon,

## Rive gauche:

\* Lavardin,

\* S.-Jacques des Guérets,

\* Ternay,

\* Les Essards,

\* Couture,

\* Tréhet,

\* Villedieu,

\* Les Pins, La Chartre,

Beaumont-la-Chartre, en par-

tie;

Marcon,

Dissay et Bannes,

Nogent-sur-Loir.

Celles désignées par une astérisque, du département de Loi et-Cher, les autres de la Sarthe.

Vau-du-Loir est, sans contredit, l'un des plus beaux pay sen son genre, qu'il soit possible de rencontrer, surtout à partir des Ponts-de-Braye, où la Braye vient confluer avec le Loir, au pied de l'espèce de promontoire au sommet du quel se trouve le camp de Sougé, jusqu'à Château-du-Loss, qui en est considéré comme le chef-lieu. De ce point de é, la vue s'arrête avec admiration sur une foule de rules et de fabriques qui reveillent les plus intéressants venirs historiques; d'abord, à l'est, sur le gros bourg Troo, dont l'église est construite sur une tombelle gauloi se, lequel se présente en amphithéatre, comme les villes de l'archipel grec; en tournant au sud, sur Artins, où l'apôtre Maine, S. Julien, détruisit un temple dédié à Jupiter; sur

Couture, au clocher en pierre, dont la construction et attribuée aux Anglais; sur les Essarts, où se voient les ruines d'un pont romain, qui faisait communiquer le camp établi à Sougé, avec la rive gauche du Loir, et où se trouve le château de la Roche-Turpin, et celui de la Poissonnière. illustrés par la naissance et le séjour de Ronsard: vers l'ouest, la Chartre, remarquable anciennement par son château et sa vigie; puis Ruillé, célèbre par les vins que produit son côteau des Janières, par ses eaux minérales, se établissements pieux et de charité (réduits à un seul aujourd'hui); Poncé, dont le nom seul indique encore un post romain, et sa vieille tour, qui servait d'ouvrage avancé, pour défendre, de ce côté, les approches du camp de Sougé, et par son usine à papier; par deux dolmens, peu éloignés du Loir, à l'Homme et à Lavenay; enfin, par le château de la Flotte, sur cette dernière commune, célèbre par l'exil de M<sup>me</sup> d'Hautefort, sous Louis XIII, par les ruines d'en ancien couvent de Cumaldules, par les ponts de Braye, qui doivent avoir remplacé un ancien pont romain, conduisant du camp de César sur les rives droite du Loir et de la Braye, conjecture d'autant plus fondée, qu'on trouve tout proche une habitation nommée la Grande-Voie.

Ajoutez à ces souvenirs historiques, la présence de la Plétade Française, qui s'assemblait dans cette contrée, c'est-à-dire, la réunion des poètes et des beaux esprits les plus célèbres du temps: Joachim du Bellay, Jodelle, Belleau, Donet, Baïf et Ponthias Dethiard, dont Ronsard, le Prince des poètes d'alors, était la plus brillante étoile; ou, si vous le voulez, car on varie sur la composition de cette célèbre constellation, Baïf, Belleau, Collet, Janvier, Vergesse, le Comte, Pascal et Morel, avec Jodelle, qui se rendaient à la Poissonnière, chez leur ami Ronsard, pour y jouir des charmes du printemps et y savourer les bons vins de Sainte-Cécile, de Troo et des Janières. Ajoutez à cette réunion, la présence du facétieux curé de Meudon, Rabelais, qui s'y rencontrait quelquefois, et vous aurez une idée des plaisirs et des charmes qu'aurait pu offrir à la Plétade Grecque, cette autre vallée de Tempé.

Dans la partie de cette contrée la plus à l'est, et qui dépendait du Vendômois, la vigne se multiplie par provins : leur quantité et la trop grande abondance de fumier qu'on leur donne, nuisent à la qualité des vins, qui, cependant, ne cessent pas d'être recommandables. Les ceps y sont soutenus par des échalas en chêne de fente, que l'on y nomme charniers,

s'élevant à 1 m. 15 c. hors de terre, quand ils sont enterrés.

n gagnerait en qualité comme en quantité, s'ils avaient lus de hauteur, surtout sur les côteaux où la pente est raide. Ce sont particulièrement les vins blancs, qu'on cultive lans cette contrée, et s'ils ne sont aussi agréables que ceux le la Touraine et de l'Anjou, ils n'en sont pas moins estimés vec raison. Nous pouvons assurer avoir bu du vin des anières de trente ans, au clos même, qui n'en cédait en ien au meilleur vin de Malaga. Ces vins s'exportent dans les épartements limitrophes: l'Angleterre en tirait beaucoup utrefois, mais la longue guerre de la révolution et les tarifs evés des douanes, ont fait diminuer beaucoup les demanses pour ce pays, en lui faisant prendre d'autres habitudes. Tout le Vau-du-Loir et les côteaux qui le limitent, appar-

Dinnent aux terrains secondaires supérieurs ou crétacés.

Daige pensait (11-29), qu'on pouvait trouver de la pierre

Dâtre dans le Vau-du-Loir: c'est bien certainement une

Teur.

VAUFARGIS, nom d'un petit hameau avec auberge, tué à peu de distance au N. O. de Montmirail, par lequel assait un ancien chemin, conduisant du Mans à Paris et à l'éans, par Châteaudun, très-fréquenté pour le commerce se bestiaux. Les chemins de grande communication nos 3. 25, ayant la même direction, doivent passer par ce meau.

Un petit ruisseau, ayant sa source au pied du plateau lequel est plantée la forêt de Montmirail, arrose ce lieu ont il porte le nom, et va se jeter dans la Braye, après un ours de 4 à 5 kilomètres.

VAUGAUTIER, nom d'un ancien fief situé près le

Tans, commune de Sainte-Croix. Voir cet article.

Landes assez considérables, s'étendant au milieu d'un rand nombre de chaînons collineux, entre les villages de Arigné-l'Evêque, Challes, Volnay, S.-Mars-de-Locquenay, au nord; Maisoncelles et Tresson, à l'est; Montreuil-le-Henri, Villaines-sous-Lucé, et Lucé au sud; S.-Mars-d'Outillé et Brettes à l'ouest, sur une étendue de 10 à 12 k., de l'O. à l'E., contre 3 à 4 k. de largeur. Tout ce terrain, recouvert de sables d'alluvion, reposant sur l'argile de Dives offrant un ban d'une asssez grande épaisseur, appartenant à la formation tertiaire ou supercrétacée, entièrement inculte autrefois, est recouvert aujourd'hui, en grande partie, par de nombreuses plantations de pins maritimes. Nous avons dit, à l'article Parigné-l'Evêque, sur l'autorité du géologue M. Triger, qui l'a professé dans son cours, que le silex meulière, abondamment développé à l'est de cette lande, pouvait y être

exploité avec avantage, pour l'usage des moulins. Nous devons dire ici, pour éviter des mécomptes, à ceux qui voudraient tenter cette exploitation, qu'il résulte de renseignements acquis depuis l'impression de cet article, que cette exploitation, tentée autrefois, est restée sans succès, par le défaut de qualité de cette meulière; ce qui doit metre en garde contre les assertions de la théorie, et engager ceux qui, sur les données des cartes géologiques et des notices à l'appui, voudraient se livrer aux exploitations qu'elles pourraient conseiller, à ne le faire qu'avec prudence!

Un houquet de bois, situé à l'extrémité occidentale des landes de Vaugautier, et qui porte aussi ce nom, peut con-

tenir 34 à 35 h. environ.

VAUGOUT, VAUGOUST, propriété située en Piacé. Voircet article.

VAULOGÉ, ancien fief situé paroisse de Fercé (v. cetart.), relevant en partie du comté de la Suze et partie de la baronnie de Pirmil.

VAUMENSAIS, hameau situé commune de Semur, à 1,8 h. au S. E. du bourg, près duquel a sa source, un reisseau portant le même nom, qui, se dirigeant au N. O., va jeter ses eaux dans la Longuève, après 2, 3 h. de cours.

VAUX, de Vallum, vallon; mot fréquemment employé dans toute la France et particulièrement dans notre département, comme nom de lieu, soit au singulier le Vau, soit au plurie le Vaux ou les Vaux. Ainsi nous trouvons la terre seigneuriale du Vau, à Ste-Cerotte; celle de Vaux, à Yvré-l'Evèque; etc., etc.

VAUX-EN-BELIN, châtellenie située dans la paroisse de Moncé-en-Belin, dont Hélie de la Flèche brûla le château - en 1099, en se retirant devant l'armée de Guillaume-le-Roux - Cette terre, qui possédait un fief dominant sur tous ceu du Bélinois, fut réunie, par alliance, à celle de Belin, dan la seconde moitié du 14° siècle. Voir les articles BELIN MONCÉ-EN-BELIN et SAINT-GERVAIS-EN-BELIN.

VAUX-LE-VICOMTE, seigneurie située paroisse de Flée, appelée aussi Vaulx et le Grand-Vau, dont étaient seigneurs, outre ceux indiqués à cet article (11-438), Jean de Chissé, écuyer, lequel, pour Marie Freimère, sa femme rend aveu à la baronnie de Château-du-Loir, en 1489, pou un droit d'usage en la forêt de Bersay; Fr. de Pequineau écuyer, Sr de la Mothe, en 1603 et 1610, à cause de sor

épouse, Marie d'Argouges, sœur ainée de Julienne, femme de Jacq. Gaultier, écuyer, Sr du Houssay.

WAUX-PARFOND, ruisseau; décrit à l'art. LAVAR-DEPT, 11-593.

WAZON (SAINT-LEU ET SAINT-GILLES DE), prieuré établi dans la paroisse du Grand-Lucé. Voir l'article Lucé-le-GERAND.

WÈGRE, VAIGRE, Vegra; rivière qui reçoit ses eaux d'un assez grand nombre de sources, situées sur la lisière méridionale de la forêt de Sillé, notamment à Rouessé-Vassé; se contourne d'abord vers le sud-est, puis vers le sud-sudouest; arrose les communes de Rouez, Tennie, Bernay, Newy, Ruillé, Epineu-le-Chevreuil, Chassillé, Mareil, S-Christophe et S.-Ouen-en-Champagne; Brûlon, Avessé, Chevillé, Poillé, Fontenay et Asnières, et jette ses eaux dans la Sarthe à Avoise, après un cours de plus de 60 k., si muosités comprises, lequel n'est que de 43 à 44 k., à raison du terrain parcouru, pendant lequel elle reçoit un grand nombre d'autres cours d'eau, dont les principaux sont, Par sa rive droite, le Vègronneau, la Chaussée, l'Essort, le Vaujoux, le Quineau, le Palais, le Roche-de-Poil; par la gauche, le Ruban, le Berdin, la Gironde, le Riollay; et fait tourner plus de 30 moulins, établis sur son cours. Cette Petite rivière, qui coule dans une vallée souvent pittoresque, sur un terrain qui varie, de la formation secondaire inférieure, à celle supérieure ou crétacée, offre des marbres, de nuances très-variées, en exploitation, depuis Chassillé et même au delà, jusqu'à Asnières. La Vègre, qui a un fils, le Vègronneau, dont l'article suit, nourrit du poisson réputé excellent, tel que carpes, brochets, perches, brêmes, etc. etc. La Vègre pourrait être rendue flottable et hallable, deux Myriamètres au-dessus de son embouchure, ce qui procurerait un débouché avantageux, aux bois de la forêt de Charnie.

VEGRONNEAU, VAIGRONNEAU; ruiss. ayant sa source dans les hauteurs situées au N. O. du château de Courtemanche en Parennes, traverse un étang où viennent se décharger plusieurs autres petits ruisseaux; prend sa direction du couchant au levant, pour aller confluer dans la Vègre, après un cours de 8 k. environ, pendant lequel il reçoit huit autres petits cours d'eau, et fait tourner deux moulins.

VENDOEUVRE; voyez vandoeuvre.

VENDOMOIS(BAS-), portion du Vendômois, située dans

la partie inférieure du cours du Loir, dont la divisien ist opérée par le comte Jean v, 1271-1316, qui comprit dans le Haut-Vendômois tout ce qui était de l'évêché de Chartres, tandis que l'autre partie fut composée, de ce qui dépendant de l'évêché du Mans, et relevait des châtellenies de Lavardin, Montoire, les Roches-l'Evêque, Savigny-sur-Braye, etc. Le Bas-Vendômois, que nous ne mentionnons ici que parte que son histoire ecclésiastique se rattache à celle de Maine, dont il paraît avoir fait partie, avant la concession de l'évêque Sigefroy (BIOGR., XXVIII), comprenait un pett pays appelé la Gastine, une portion du Vau-du-Loir, (voir cet art.), et du Condita Labricensis (v. l'art. s.-CALAIS, v-76), et avait Montoire pour capitale. Il se composait des paroisses ci-après:

\* Ambloy, Artins, Bonneveau, Cellé, \* Chemillé,

"Chemille,
Couture,

\* Epaigné,
Resarts (les),
Fontaine,
Fortan,
Hayes (les),
Hermites (les),
Houssay,
Lavardin,
Lunay,
Marcé,
Montoire,

Montrouveau,

Pins (les),

Roches-l'Evêque (ies), \* Rorthre, S.-Arnould, S.-Martin-du-Bois, S.-Pierre-du-Bois, S\_Quentin-la-Varence, S.-Rimay, Sannières, Savigny-sur-Braye. Souday, Souge, Ternay, Thore, Tréhet, Troo, Villayard, Villedieu, Villiers-Faux.

Ces paroisses ne sont point toutes aujourd'hui des communes du département de Loir-et-Cher, comme on le dit, page 169 de l'Annuaire de la Sarthe pour 1838 : celles que nous distinguons par une astérisque, font partie du département d'Indre-et-Loire.

VENNEVELLES, venevelles, baronnie du Maine, composée de 14 fiefs, mouvants de celle de Château-de Loir; érigée en marquisat, par lettres de 1654, en faveur de Henri d'Espagne, écuyer, seigneur de Vennevelles, de Coulaines, etc., gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. On lit, au sujet de cette famille, page 386 du Dictionnaire véridique des Origines des maisons nobles, par Lainé: aD'Espagne de Venevelles, seigneur d'Espagne, d'Aunay, de Venevelles, de Coulaines et autres lieux, titrés marquis et comtes de Venevelles, maison d'origine chevaleresque, de la

province du Maine, qui prouve sa descendance d'Herbert d'Espagne, écuyer, vivant en 1298. Cette maison a donné des capitaines d'hommes d'armes, des chevaliers de l'Ordre du Roi, et un chevalier des Ordres, des gentilshommes de la Chambre, des gouverneurs de place, jusqu'à François Ier, et, postérieurement, des officiers supérieurs, chevaliers de l'Ordre royal et militaire de S. Louis; elle contracta des alliances avec les premières maisons de France, et fut admise aux honneurs de la Cour, les 10 mai 1782 et 7 mai 1783, en vertu de preuves faites au cabinet des Ordres du Roi. On trouve aussi cette description, dans la 4e livraison des Châteaux de la France, publiée par Firmin Didot : « Le château de Venevelles est situé près le bourg de Luché, sur la rive droite de l'Aune. Venevelles est une ancienne baronnie qui appartenait, depuis plus de quatre siècles, à la famille d'Espagne, dont une des branches, celle d'Espagne-Montespan, descendait des comtes de Comminges. Pierre d'Espagne II, qui vivait à la fin du 14e siècle, épousa Catherine Garnier, dame d'Aunay, en Luché. Son fils, Jean 1er, paraît être le premier qui ait porté le titre de seigneur de Vennevelles. En 1654, cette terre fut érigée en marquisat, par Louis XIV, en faveur du baron de Vennevelles, qui servit dans la guerre de la succession d'Espagne, fut poursuivi sous Henri II, avec son père, pour cause de religion, et ne recouvra ses biens qu'en 1705. Le château de Vennevelles est resté dans la famille de ce nom, jusqu'à la révolution de 1789; etc. (le reste comme dans notre art. LUCHÉ).» — A l'occasion d'une pièce de l'écu de cette maison, que nous avons dit, à ce même article (11-678), être des armes parlantes, nous devons revenir ici contre cette conlecture, tirée d'une ancienne manière d'écrire quelquefois le nom de cette famille : Espaigne, et nous devons faire connaître qu'il a été constaté, par un jugement du tribunal de Première instance du Mans, du 13 mai 1820, que les titres les plus anciens de cette famille, qui a eu l'honneur d'écarteler ses armes de celles de France, soit par concession, Soit par alliance, en portent l'ortographe ainsi : Espagne, ou quelquefois Espaigne (comme s'écrivait le nom du royaume d'Espagne anciennement), et non point Es-Peigne, comme nous l'avons dit à l'article précité. — Un membre de la famille d'Espagne, posséda la seigneurie de S.-Gervais-en-Belin (v. cet art.), dans les 12° et 13° siècles. MM. Henri Jacq. Louis et Henri Louis d'Espagne de Venne-Velles, assistèrent à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection de députés aux Etats-Généraux. M. le marquis de Vennevelles, l'un d'eux, fut nommé suppléant à la députation. Il émigra plus tard, et fit toutes les campagnes de l'armée de Condé. Il a laissé deux fils: M. H. L. Ch. Aug., comte de Venevelles, maréchal de camp, propriétaire, par alliance, de la belle terre d'Auvours, à Yville l'Evêque; et M. le comte Ed. de Vennevelles, ancien officier supérieur de gardes du corps du Roi et colonel de cavalerie en disponibilité.

VERDELLE, de viridis vert, ou de Verdelaye qui, en caltique, veut dire grand bois; ancienne châtellenie, chalieu de la Champagne-Hommet (v. cet art., 1-272), dont le manoir, situé sur la rive droite de la Vègre, dans la commune de Poillé, a été l'objet d'une description à cet artich (IV-461) et est, avec celui de Viré, l'un des plus remerquables monuments de la renaissance, dans notre département. La partie extérieure, particulièrement la tour, servant de cage d'escalier, et une petite tourelle accolée et suspendu, terminée en cul-de-lampe, sont chargées de nombreum arabesques et autres ornements à nervures et à filets. Dans l'intérieur, la cuisine laisse voir des naissances d'arceux, ornées de filets également, qui annoncent que cet appartement a dû ou devait être voûté. La chambre base à côté, qui devait être l'appartement d'honneur, renferme une cheminée décorée de nombreuses sculptures à jour, représestant des chevaliers armés et montes, qui ont été brisées, ainsi que les bustes des médaillons qui décorent le pourtour de cette chambre, qui ont dû être ceux des anciens seigneurs. On remarque dans un petit caveau, qui n'a nullement l'apparence d'une prison, quatre chaînes suspendues à la voûte, à peu près aux quatre angles de la pièce, terminées par des anneaux, et dont il est difficile de deviner la destination, Il paraît peu probable, qu'elles aient dû supporter une bière, comme on le croit sur les lieux. Un petit escalier en pierre, qui se trouve dans une tourelle, à la forme d'une hélice à spires très-allongées, ce qui le rend plus curieux qu'élégant et agréable à l'œil.

La terre de Verdelle, est aujourd'hui le type des belles fermes du pays, tant par sa culture, que par la beauté des nombreux élèves de bestiaux qu'on y fait.

VERDIGNÉ (LE GRAND ET LE PETIT), terres nobles situées, partie sur Avesnes et partie sur Marolles, dans le Saosnois, appartenant, dans le 15° siècle, à Jehan Bonin, bourgeois du Mans, et à Nicole, sa femme, fille de Guillaume le Cirier, d'où elles passèrent à Pierre Bonin, leur fils

ainé et principal héritier. Par un acto du 6 avr. 1559, M. Thibault Bouju, juge criminel du Maine, vend une partie de ces terres, dont il avait hérité de Me Fr. Bouju, Sr de Verdigné, son père, à Jean Laleton, demeurant au Mans. Vers. 1590, Marie Bonju, Ve d'Yves Tragin, seign. du Plessis, de Marolles, etc., était dame du Grand et du Petit Verdigné. En 1618, ces terres appartenaient à Messire Jacq. Tragin, chevalier, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur châtelain de Cohardon, du Boulay, du Léard, de Dissé, demeurant en son hôtel dudit Verdigné. Celui-ci, qui avait épousé Louise de Berseau, ayant laissé une succession obérée, Georges de Tragin son fils, assisté de L. de Clinchamps, son tuteur, et judiciairement autorisé, aliéna, Par acte du 8 févr. 1628, les terres du Grand et du Petit Verdigné, du Léard, du Plessis (en Marolles) et de Dissé, à Messire Honorat du Bouchet, chev., seign. de Sourches (v.cet art.), et à Dame Catherine Hurault, sa femme, cavec hommes, Fassaux, sujets, moutaux, cens, rentes et devoirs en dé-Pendant; la terre du Grand-Verdigné, composée d'un grand corps de logis, avec galerie, quatre pavillons, étant aux coins dudit logis; haute et basse cour, écurie, fuie à pi-**Zeons**, le tout enclos de murailles et circuit de fossés, avec Portail et pont-levis, jardins, etc., etc.; fiefs et seigneuries, Maute, moyenne et basse justice.» Le Si de Sourches est 🗪 xé à un picquier et un mousquetaire, pour ladite terre de Perdigné, au rôle de l'arrière-ban de 1639. Par acte du 23 avril 1659, J. du Bouchet, marquis de Sourches, et dame Marie Neuclet, sa femme, vendent les terres de Verdigné et Lutres, à Messire Georges de Clermont, chevalier, seigneur Le Saint-Aignan. Marie Magdeleine Bitaut, Ve de Georges Eenri de Clermont d'Amboise, aliena ces mêmes terres, le 30 janv. 1720, à Charles Gaspart Dodun, chevalier, prési-Lent au parlement de Paris, sur qui Messire Georges Jac-Jues, comte de Clermont d'Amboise, colonel du régiment Auvergne, en opéra le retrait lignager, par acte du 17 juil · et suivant, pour les réunir à sa terre de Saint-Aignan. Enin, comme nous l'avons dit ailleurs (v-6), les terres de Verdigné, furent de nouveau distraites de celle de S.-Ai-Sman, en 1766, par le décès de M<sup>lle</sup> de Clermont, et devinrent la part héritale du mineur Fr. Ch. Gabriel Desson, fils Pulné de Joseph François, son parent.—Le Grand-Verdi-Bné, simple ferme aujourd'hui, bâti dans l'angle formé par le ruisseau le Gravé et la rivière de Dives, est un bâtiment fort simple, à pavillons carrés, dont les fossés étaient alimentés par les eaux de ces cours d'eau. Situé tout près

des buttes de Peray, dont la Dive seule le sépare, pour ainsi dire, ce château ne dût être construit que postéreurement aux guerres entre les ducs de Normandie et le conte Hélie de la Flèche, pour la possession du Maine, sans qui il aurait été mieux placé, sur la rive gauche du Gravé.

VERDUN, petite rivière, qui prend sa source près et à l'est du bourg de Montpollin (Maine-et-Loire), coule dires tement au nord, jusqu'à celui de S.-Quentin, se dirige ensuite à l'O. N. O., jusqu'au-dessus du bourg de Fougert, et il reçoit celui de la Lizardière; limite ensuite les commune de Cré et de Bazouges, vers l'ouest, en séparant les deux départements de la Sarthe et de Maine-et-Loire, et va confluer dans le Loir, à 8 h. au-dessus du moulin de Chaloux, après un cours de 13 à 14 k., pendant lequel il fait tourner 8 à 9 moulins, tous sur Maine-et-Loir. La rivière de Verdun, à partir du point où le ruiss. de la Lizardière vienty confluer, forme, avec le Loir, les deux côtés d'un triangle excupé par un camp romain, dont le 3° côté consistait en un fossé ou retranchement rempli d'eau, appelé dans les pays, Rivière ou Fossé du Diable, dont nous parlous avec plus de détail, à l'article Cré (11-168),

VERGOTIERE, S; petit ruisseau, qui, ayant sa source sur la limite orientale des bois de la Bazoge, coule au N. E., limite, au S., l'ancien territoire de N.-D.-des-Champs, réuni à celui de Saint-Jean-d'Assé, et va confluer dans le

ruisseau de Halgré, après 3 k. de cours.

VERMONT, monticule naturel fort élevé, de forme conique, situé au nord du bourg de Beton, dont nous avons indiqué la nature géologique, à l'art. cantonnal Saint-Paters (v-471).

VERNEIL, VERNEUIL, VERNOIL; terre seigneuriale, située commune de Dissay-sous-Courcillon, et décrite à ce

article (11-203), auquel nous renvoyons.

VERNEIL-LE-CHÉTIF, verneil, verneul, vernoul; Vernalium; de verne, aulne, pour désigner un terrain humide, planté en arbres de cette espèce; commune que le Dict. de Géogr. mod. de l'encycl. méthod., place à tort en Anjou, la confondant avec Verneil ou Vernoil, près Baugé; du cant. et à 3 k. S., un peu vers E., de Mayet; de l'arrond. et à 27 k. E., un peu vers N., de la Flèche; à 30 k. sud, un peu vers E., du Mans: jadis dans le doyenté d'Oisé, l'archid. de Château-du-Loir, le dioc. du Mans et l'élect. de la Flèche. Dist. lég.: 3, 32 et 37 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Mayet; à l'E., par Lavernat; au S., par Aubigné; à l'O., par Sarcé et par Mayet; la forme de cette commune, est celle d'un triangle pyramidal, ayant son son sommet au N., et sa base au sud, celle-ci de 3 k. 1/2 de diamètre, contre 5 k. 1/2, les côtés E. et O. Joli bourg, situé à l'O. N. O. du territoire, peu loin de la limite occidentale, dans un fond, sur le ruisseau de Pont-de-Cœur, formant, du côté occidental de l'église, une petite place, d'où partent deux rues, la plus étendue se dirigeant vers l'ouest, l'autre vers le sud. Eglise du genre gothique primitif, à clocher en forme de pyramide quadrangulaire, bien décorée à l'intérieur, où se trouve une tribune, qui régne presque tout autour de la nef. Les tombeaux de François de Baïf, seigneur de Mangé (V. ci-après, HIST. PÉOD.), qui se trouvaient dans le chœur, ont été détruits. Cimetière attemant au côté septentrional de la place, clos de murs élevés.

Popul. De 258 feux, d'après l'affouagement de l'élection; de 315 f. et de 1,172 habit., en 1804; de 351 et de 1,203 h., selon le recensement de 1826; elle est, d'après celui de 1836, de 368 feux, compren. 592 individus mâles, 668 feuelles, total 1,260; dont 459 au bourg et, dans les hameeux, savoir : de Chénelay, de Derren, de la Poitonnerie, de la Haute-Pilletière, 41, 27, 26 et 25; de la Froterie, de la Roulière, du Carrefour, 22, 21 et 20; des Grandes-Maisons,

Chendait, de la Blandelière, 18, 17 et 14.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv.: mar., 125; divorce, 1; naiss., 352; déc., 251. — De 1803 à 1812: mar., 78; naiss., 234; déc., 186. — De 1813 à 1822: mar., 86; naiss., 225; déc., 148. — De 1823 à 1832: mar., 78; maiss., 203; déc., 171.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous l'invocation de S. Denis. As-

semblée, le dimanche le plus proche du 15 juin.

La cure, dont Lepaige porte le revenu à 700 l., était à la Présentation de l'évêque diocésain. La chapelle de Ste-Marlhe, au château de Mangé, à la présentation du seigneur de ce lieu, était fondée à la charge d'une messe par semaine. Le Pouillé n'en indique pas plus le revenu, que celui de la ture. Il garde le silence aussi, sur la chapelle du château de Crannes et sur celle de la Torignère, laquelle dépendait du Prieuré de Château-l'Hermitage.

Le curé de Verneil, était vassal de la châtellenie de la Faigne, pour le fief de la Gasserie, ainsi qu'on le verra zi-après. On y verra également, que les seigneurs de la

Paigne, étaient fondateurs de l'église de Verneil.

HIST. PÉOD. Lepaige, et d'autres après lui, prétendent pe la seigneurie de paroisse, était annexée à la terre de sangé, située à Verneuil. Nous verrons tout-à-l'heure,



, à milord O.-Brien, comte de Thomond, né en 1757, e Ch. O-Brien, écossais, maréchal de France, qui, 155, épousa Marie-Geneviève-Louise, fille de Louisçois Gaultier, marquis de Chiffreville, en Basse-Norie, seigneur de Beaumont-la-Ronce, paroisse de Tou, et non point du Maine, comme le dit Lepaige; FranJaultier, Sr de Chiffreville, à Verneil, est porté au rôle
urière-ban de 1689. Ses armes étaient: de gueules, à
pix ancrée d'argent, liée en cœur d'azur.

des motifs qui nous fait douter que la seigneurie de isse de Verneil, fut annexée à la terre de Mangé, c'est ne voit, ni dans les aveux rendus pour cette terre, ans l'épitaphe de François de Baïf, ses possesseurs

dre le titre de seigneurs de cette paroisse.

château de Mangé est une espèce de maison moderne, ix étages, dont l'un en mansardes, construite en pierres ille, d'un genre peu élégant, que nous croyons unique le département. Il est flanqué d'une grosse tour ronde, angle nord-ouest; sa façade occidentale, est divisée en compartiments inégaux de largeur, par deux espèces mi-colonnes, comme plaquées, qui, du sol, s'élèvent e sous le toit. — Une grosse tour ronde, terminée in belvédère, défend sa porte d'entrée, située du côté puest. Il est accompagné d'un parc planté en futaie, nt de murs, flanqués de tourelles rondes crénelées, ingles opposés à ceux de la chapelle; de bois assez conables et bien percés, de plusieurs avenues, et de pièces , du côté de l'ouest, dont il serait possible de tirer rand parti, pour son embellissement. C'est aujourd'hui priété de M. le prince de Beauvau.

isi que nous l'avons dit plus haut, la châtellenie de la le ou la Feigne (v. cet art., 11-274), d'après un aveu par Charles de Laval, le 4 mars 1679, non seulement pour vassaux, ainsi qu'on va le voir, les possesseurs usisurs fiefs situés dans la paroisse de Verneil, mais en outre, « une foire dans le bourg, le jour de S.-Det droit de mettre ledit jour, mesure au vin qui est vendu étail audit Vernoil, (sic, dans tout le cours de cet, et droit de prendre, ledit jour, 18 den. de chacun, et le sergent de ladite châtellenie, 6 den., avec les s des forfaitures qui aviendront ledit jour. » Le poteau eurial de la châtellenie de la Faigne, était planté sur la du bourg, et un vieux garde de M. le comte de Mailly, il y a une quinzaine d'années, se rappelait très-bien,

r été faire payer le droit de billette.

Christophe de Vendosmois, doyen de Mortagne, de tard chanoine de St.-Pierre du Mans, et mort en 1 seigneur de la terre de Cranne, relevant de Château Le château de Cranne, avec chapelle, situé à 2 k.

bourg, était ruiné dès le 17e siècle.

2º La Gassurie. « Le curé de Verneil me doit formage simple, 6 den. de service, et droit de racoutre, est tenu à dire et célébrer en l'église dudi lendemain de la fête aux trépassés, une messe âmes de mes prédécesseurs. » Ne serait-ce point Gasnerie, pour laquelle Jaquette, Ve de René le rendait hommage, en 1489, comme la tenant de mari?

3°Champ-de-Foire, etc. Fr. Boullis et autres, doi hommage de pied-de-fief, pour raison de différente et pour le Champ-de-Foire dudit Verneil, et dépe et 2 s. de services, rendus chacun an audit Verne de S.-Denis, et droit de rachat. — 4° Louis Mil partie de la place du four-à-ban de Verneil. — 5° Vaumargot, pour sa maison au bourg, appelée du Lors de la publication qui fut faite de l'aveu préc chacune des églises des paroisses sur lesquelles la châtellenie de la Faigne, le curé de Verneil contre l'erreur commise quant à cet article, attend choses y contenues relevaient de sa cure et non de le ce que le seigneur châtelain reconnut.

6° et 7° Le Rocher, Champagne. M. Fr. Rouault au Mans, à cause de...... Lebreton, sa femme, chommage simple et 3 s. de service, pour la seign Rocher; foi et hommage simple, également, 2 s. de trachat, pour le fief de Champagne. En 1405,

9° Cheudé. Dme Magdel. de Lavardin, Ve de mess. René le Froullay, comte de Tessé, foi et hommage pour la terre, ief et seigneurie de Cheudé, et 6 den. de service et droit de rachat; plus, 8 s. de service, pour ses prés dans celui du Gué-de-l'Aune. — 10° La même, pour le fief de Boue-de-Sables, foi et hommage et 2 s. de service. — 11° Et mesi, foi et hommage simple, pour la terre et fief de Moyré (sic) et pour la moitié de l'étang situé près la maison de Mangé, un cheval de service et droit de rachat.

12º J. Bardet, Macé et autres, pour le lieu de la Juttière,

20 1.

13º L'Hommeau, pour lequel Mess. Gaspard de Champegne, comte de la Suze, doit foi et hommage et un cheval service.

14 Les Grandes-Maisons. Le..... Feron Crenier, seipeur de la terre des Tousches, foi et hommage simple, peur ledit fief, un clos de vigne, etc., 5 s. de service et coit de rachat. — Plusieurs autres objets peu importants, palement en Verneil.

L'Autres fiefs: 1º la Chalopinière, appartenant à Nicolas de Langé, en 1406, comme on l'a vu plus haut; réunie, posté-

Escurement, à la terre de ce dernier nom.

Le Gaschereau. En 1489, J. Hamellet, écuyer, Sr de la soche de Mayet, pour Blanche Carelle, sa mère, foi et samage, pour la terre seigneuriale de Gaschereau, située

Peroisse de Verneil, ensemble le fief de Berçay.

4 La Guerguerie, habergement pour lequel J. Feuderend

er 1400.

La Freminière, terre située dans une position charinte, à 0,8 h. environ au sud du bourg, près la chapelle
la Torinière, laquelle, selon Lepaige, fut la demeure de
la Torinière, laquelle, selon Lepaige, fut la demeure de
la Torinière, la quelle, selon Lepaige, fut la demeure de
la Fleuré de Benehart. M. Rivault, conseiller à la
Cour des Monnaies, à Paris, qui descendait de ces MM. de
leuré, la possédait en 1776, et l'aliéna, quelque temps
près. Nous pensons qu'il y a ici quelque erreur. Quoiqu'il
soit, nous tenons de M. Rivault, fils de cet ancien possecur, que cette terre s'appelait la Fourminière, en 1660,
que ce n'est que depuis 1668, que le nom de la Fremimière a prévalu.

La paroisse de Verneil, et tous les fiefs y situés, relevaient, poit directement, soit par Mangé et par la Faigne, de la

Hydrogr. Le ruisseau de Pont-de-Cœur, venant en Lavernat, traverse le territoire, du N. E. à passant près et au N. du bourg, le limite ensuite jusqu'à sa sortie par l'O. S. O. Celui de Mangé, l'étang du château de ce nom, le traverse de l'E. O., où il se jette dans le précèdent, après 4 k. 1/2 — Moulins du Bourg, de Brillaudin, sur le Pont-de Mangé, sur le ruisseau de ce nom; tous à blé.

GÉOL. Sol généralement ondulé et couvert, sexistent plusieurs bouquets de bois, notamment Cheudé, de Vaugrivau et partie de ceux de Mangé secondaire supérieur ou crétacé, offrant de bon t

de Mangé, empoissonné en carpes.

exploitation.

CADASTR. Superficie totale de 1,457 hect. 91 ar divisant de cette manière: — Terr. labour., 927-5 class., éval, à 4, 10, 24, 36 et 50 f. — Jard., 20 50 et 60 f. — Vignes, 49-81-65; à 15 et 40 f. pâtur., 138-66-40; à 10, 25, 54 et 75 f. — B. fut 81-80; à 20 f. — B. taillis, 68-15-80; à 10 et 20 taigner., 5-87-90; à 24 f. — Pinièr., 104-47-88; à — Landes, 54-83-50; à 50 c. et 4 f. — Sol des bât., 10-95-30; à 50 f. Obj. non impos.: Egl., cir 0-48-30. — Chem. et plac. publ., 42-98-65. — ruiss., 0-95-25. — 314 Maisons, en 7 class.: 56 à 12 f., 87 à 21 f., 43 à 30 f., 9 à 42 f., 4 à 66 f., — 3 Moulins, à 30, 70 et 90 f.

REVENU imposab.: { Propriétés non bâties, 32,346 fr. 15 c. } 38

CONTRIB. Foncier, 5,668 f.; personn. et mobil port. et fen., 302 f.; 53 patentés : dr. fixe. 234 f.

lement. Ensemencés en céréales : froment, 80 hect.; méteil. 115; seigle, 180; orge. 130; avoine, 60; produisant de 3 1/2 à 4 pour 1, le seigle; 5, les quatre autres espèces. En outre: pomm. de terrre, 150 h.; prair. artific., 3 h.; chanvre, 4 h.; prés, bois, vignes, comme au cadastrem.; arbres à fruits, beaucoup de maronniers, dans les environs du château de Mangé, surtout; de noyers, près le bourg. Education d'un petit nombre de chevaux; d'un nombre moyen de moutons et de chèvres; davantage de bêtes à cornes, et surtout de porcs (900), la plus grande quantité relative, peut-être, du département. — 13 Fermes principales, 25 petites et bordages à charrues, 107 cultures à bras ou maisonnies; 36 charrues. — Commerce agricole consist. en grains, dont il n'y a point d'exportation réelle, mais, au contraire, insuffisance du quart au tiers, sauf l'avoine, dont la consommation se balance avec la production; en chanvre et fil, peu; pommes de terre, foin, bois, cidre et fruits, vin assez bon; poulains, bestiaux de toute sorte, porcs gras en nombre, laine, etc.

INDUSTR. Extraction du tuffeau; fabrique de toiles, façon de Château-du-Loir (v. cet art.); un fabricant, entre autres, confectionne des toiles en lin et chanvre, de toutes dimen-

tions.

Foir. et march. 2 foires d'un jour, fixées au 1ers lundis d'octobre et de mars, par décret et ordonnance, des 13 oct. 1812 et 16 juin 1839. Fréquentation, en outre, des foires et marchés de Mayet, de Pontvallain, de Vaas, de Château-

du-Loir, du Lude, etc.

Rout. et chem. Les routes royales nº 158, de Tours à Caen, et 159, de Tours à Rennes, passent à 3 1/2 à 4 k. du territoire, la première à l'E., l'autre au S. = Le chemin de prande communication nº 1, du Mans à Pontvallain et au Lade, en passe à une distance plus rapprochée, au S. O. Celui nº 18, d'Ecommoy à Château-la-Vallière, le traverse passant au hourg. — Chem. vicin. classés: — 1º de Vaas à Mayet: part du Champ du Sablon, passe au bourg, mit au carref de la Piffendière; long. sur la comm., 4,930 netr. — 2º allant à Lavernat et Château-du-Loir; part du bourg, f. au carref. du Petit-Mans, 1,878 m. — 3º all. à lubigné; même point de départ, f. à la lande de l'Eguillé, ,540 m. — 4° all. à Sarcé; part du carref. de l'Homme ir Verneil, passe au Petit-Fresne, f. près les Vallées, 12 m. — 5° de Mayet à Lavernat; comm. au carref. du rrier, passe à Belair, f. au carref. des Quatre-Chemins, 960 m.

Lieux remarq. Mangé, la Fréminière, plusieurs maisons du bourg, comme habitations. Quant aux noms: la Ferte; la Butte, le Montjoly, le Rocher; la Tufferie, le Sablon; la

Grenouillerie; Barbedette; etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garcons; 1 débit de tabac, 1 déb. de poudre de chasse; chélieu d'un bataillon cantonnal de la garde nationale, 4 comm., effect. 608 h. Bureau de poste aux lettres, à Château-de-Loir; de distribution, à Vans.

VERNEUIL; voyez les deux articles verneul, qui

précèdent.

VERNIE, VERNIE-LE-MOUTIER (Cassini), Vernie, Vernie; verneia; nom que nous croyons avoir la même étymologie que celui de Verneil (v. p. 474), et signifier un terrain humide planté d'aulnes, ou vernes; à moins qu'il ne vienne de vernus, a, um, adj. de printemps; ou de verno, as, avi, etc., pousser, reverdir, se renouveler au printemps? Commune du cant. et à 9 k. O. 1/4-S. de Beaumont-sur-Sarthe; de l'arrond. et à 31 k. S. O. de Mamers; à 23 k. N. N. O. du Mans; jadis, du doyenné de Sillé-le-Guillaume, de l'archidiac. de Passais, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. Légal.:

11, 37 et 27 kilom.

'Descript. Bornée au N., par Segrie; à l'E., par Asséle-Riboul; au S. E., par Mézières-sous-Lavardin; au S., par Neuvillalais; à l'O., encore par Neuvillalais, par Crissé et par Pezé; cette commune décrit une espèce de demi-cercle, ayant sa section, avec un renfoncement formant concavité, au S., sa partie convexe au N.; ses diam., de 4 k. d'étendre, de l'E. à l'O., contre 2 k. 1/2 environ, du N. au S. Le bourg, situé dans un fond, dans la partie centrale du territoire, » compose d'une ligne de maisons faisant face au côté sud 🍑 l'église, et d'une petite rue qui, de l'extrémité occidentale 🗳 cette ligne, se dirige au sud-ouest. Eglise dont le chœur & la tour sont du style roman, la nef plus moderne et sam intérêt comme objet d'art; clocher en flèche. L'ancies de mețière, qui entourait l'église, supprimé; le nouveau, l'est de celle-ci, sur la droite du chemin de Segrie, enceist de murs d'appui. On remarque, à l'est de l'église également une assez belle maison bourgeoise, construite pour 11 ancien chapelain du château de Vernie, nommé Frontest, appartenant actuellement à M. Latouche, cultivateur.

POPUL. De 146 feux, avant la révolution; on en comptait 167 et 878 habit., en 1804; 205 f. et 874 habit., d'après le récensement de 1826; elle est, d'après celui de 1836, de 209 feux, se composant de 442 indiv. màl., 450 fem., total,

171 dans le bourg, 20, 15 et 12, aux hameaux hère, de la Motte et de Montaurin. lécenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 63; naiss., , 233. — De 1813 à 1822 : mar., 69; naiss., 264; — De 1823 à 1832 : mar., 62; naiss., 269;

cclés. Eglise sous le vocable de S. Médard. Asdimanche le plus proche du 8 juin, fête de ce ue de Noyon. La cure, ancien prieuré des chajuliers de S. Augustin, valait 1,000 l. de revenu, aige. Elle était à la présentation de l'abbé de du Mans.

ons religieuses dans la paroisse : 1º chapelle de s et de N.-D. de Piété, au château de Vernie, à ition du seigneur; dotée du lieu des Guichardières, n Montbizot, relevant de la baronnie de Vernie, objets, val. 600 l. de revenu ; chargée de 4 messes. 10; exigeant résidence. Un décret d'août 1725, auumation dans cette chapelle, du corps du maréessé. — 2º Chap. de Ste-Croix et de N.-D.-dul. de la Ratterie, olim de Monthaudouard, au Vernie, f. en août 1515, par J. Maulny, prêtro, 9 oct. 1516; à la présent. du seigneur; dot. des resne, en Vernie, et de la Ratterie, en S.-Gerloulamer, de deux rentes en seigle et avoine, le 10 l.; résidence et 4 m. par semaine. — 3º Presti-Rosaire, f. en 1650, par André Lebreton, prêtre; par le curé et le procureur de fabrique, ou le seicas de contestation; dot. de maisons et biens ru-. 150 l.; 2 m. par sem., à l'autel du Rosaire. e de S.-Domnole ou S.-Eloi, desservie en l'abbaye cent et celle de Ste.-Catherine de Cormulot, en édaient partie de leurs revenus en Vernie.

ibre des douze villages ou villas, qu'Alain, sei-Maine, donna à l'église cathédrale du Mans, sous at de S. Hadoing, 624-654, était, à ce qu'on croit,

ernie, Vernum.

dministration de l'abbé Odon de Bures, 1090 à zon de Villaine, du consentement de sa femme, de et de ses enfants, donne au monastère de la Couans, l'église de Vernie, qui lui appartenait, et cte de cette donation sur l'autel, en présence de e nombreux témoins. Les moines, par reconnaisnptent une certaine somme à chacun des parents . Par la suite, Normand de Tennie s'empara de

cette église sur les religieux, mais finit par la leur abande-

ner, pourquoi il recut d'eux 40 sous.

Le prieuré de Vernie, fondé au moyen de cette donaise, ne dût passer au monastère de Beaulieu, que par suite de la mesure dont nous avons parlé ailleurs (I-CXII), d'après la quelle tous les moines, qui occupaient des prieurés, te-curent l'ordre de rentrer dans leurs monastères, à l'exception de ceux de S.-Augustin, qui furent chargés de desservir les églises desdits prieurés.

Hist. Frod. La seigneurie de paroisse de Vernie, étalune baronnie, dont la juridiction, en 1776, s'étendait sursix paroisses. Elle fut réunie, en 1706 et 1713, au comté de Froulai. Cette juridiction, exercée par un bailly, un procurent fiscal et un greffier, ressortait, nuement et par appel, à la

sénéchaussée et au siège présidial du Mans.

On ne connaît point, à ce qu'il paraît, les seigneurs des Vernie, antérieurement à Christophe Perot, en même tempes seigneur de Pescoux, en Contilly, sénéchal du Maine, des 1518 ou 1520 à 1572, et dont Françoise, sa fille, porta Vernie en mariage à Etienne de la Ferrière, seigneur de Tembe au Bas-Maine. Jean de la Ferrière, leur fils, baron de Tembe de Vernie et d'Ambrières, épousa Françoise de Raveton, de Vernie et de Montflaux. Leur descendance n'a cessé de posséder la baronnie de Vernie, depuis eux. Jean de La Ferrière, baron de Vernie, commandant le château de Domes front en Normandie, pour la ligue, en 1589, fut poignardé par les habitants, qui voulaient faire leur soumission au Roi (PRÉC. HISTOR., CCVIII).

Louis XIV, par ses lettres du 25 mai 1701, ayant donné, à titre d'échange, les villes, châteaux, fiefs et domaines de Beaumont et de Fresnay, avec leurs dépendances, à René me de Froulai, maréchal de France, les érigea en comté sous le nom de Froulai, par lettres-patentes des 12 sept. 1706 et d'avril 1713, et y unit la baronnie de Vernie et ses dépendances, pour relever de lui, à une seule foi et hommage, à cause de la grosse tour du Louvre (v. l'art. BEAUMONT-SUPSARTHE, I-133). Le maréchal de Tessé ayant reçu la grandesse d'Espagne, en nov. 1704, des lettres de confirmation, de sept. 1705, désignent la terre de Vernie au Maine, comme

le siège de ce titre.

Par suite du mariage de René II de Froulai, père du maréchal, avec Magdeleine, fille de Jean de Beaumanoir, marquis de Lavardin, et, après la mort, vers la fin de 1703, d'Emmanuel Henri de Beaumanoir, marquis de Lavardin,

e marquisat de ce nom, étant passé dans la maison de Froulai, le comté de Tessé se trouva annexé à celui-ci, et sa juridiction, confondue avec celle de ce marquisat et exercée par ses officiers (v. les art. BEAUMONT-SUR-SARTHE, CONLIE et LAVARDIN, 1-133; 11-79, 590, 591). Par suite de l'émigration du dernier membre de cette famille, M. René-Mans vi de Froulai, marquis de Lavardin, etc., une grande partie des biens de cette maison, notamment la baronnie de Vernie et son château, furent vendus nationalement. Il ne reste plus, pour ainsi dire, du magnifique château de Vernie, situé sur une éminence, à 1,4 h. à l'O. du bourg, accompagné et décoré de beaux jardins, d'un grand bois bien percé, d'avenues, etc., de tous les embellissements tant intérieurs qu'extérieurs, dont l'avaient décoré les trois derniers possesseurs, et de la galerie de tableaux, dont ils l'avaient enrichi, qu'un très-beau plan bien lavé, conservé à la bibliothèque publique du Mans.

Au mois de mai 1692, le corps de l'Hôtel-de-Ville du Mans, envoie une députation visiter M. le maréchal de Tessé, à son château de Vernie, à l'occasion de sa promotion à la charge de lieutenant-général pour le Roi, dans la province du Maine. Les mêmes visites sont renouvelées, tant envers lui qu'envers M. René Mans, comte de Tessé son fils, que la ville du Mans avait nommé, et M. René Mans, marquis de Lavardin, son arrière petit-fils, pourvu après lui de la même charge, en 1698, 1699, 1704, 1710 et 1713. A cette dernière visite, les présents de ville offerts, consistent en une boîte de 20 l. de bougies de table, et en deux services, l'un en gras, l'autre en dessert, également en cire (III-628). Les mêmes visites sont renouvelées, en 1730 et 1732. (Voir, sur la famille de Tessé, l'article BEAUMONT-SUR-SARTHE, I-133,134.)

La paroisse de Vernie, était du ressort du grenier à sel

de Sillé-le-Guillaume.

HIST. CIV. Une maison de charité, fondée à Vernie, par l'un des comtes de Tessé, jouissait, en 1789, de 290 l. de revenu. Elle était dirigée par deux sœurs de charité, qui y tenaient une petite école de filles. La perte de ses biens, pendant la révolution, en a amené la suppression.

L'école primaire actuelle de garçons, est entretenue au moyen d'une allocation communale de 200 f., pour le traitement de l'instituteur, et de 72 f., pour le loyer du local. Le nombre des élèves varie de 15 à 35, selon la saison.

HISTOR. En frimaire an IV (nov.-déc.1795), un garçon meuier est assassiné par les chouans, dans un grand chemin e la commune de Vernie.



nuscrite, et probablement perdus. Voir la mograf

Hypnoga. La petite rivière de Longuève, entre nie par le sud-sud-ouest, et le limite pendant kil., puis remonte au nord pour, en se contournan ger vers l'est, en passant à 4 h. au sud du bourg.de Loridor et de Chaligné, sur la Longuève. - Fo crustante; voir ci-après. = Les 30 et 31 août, 1er 1784, un S. Blitton, doué de la faculté de déci sources d'eau, fut appelé au château de Vernie p priétaire, M. le comte de Tessé, et y fit, pendan tre jours, ses expériences, en présence de M. Li miste-naturaliste et échevin de la ville du Mans. rapport de ce savant (Affich. du Mans, 27 sept. 1 plem.), « le S' Blitton ne semble pas chercher un mais la quêter. Il n'a aucun besoin de connaissanc pour la découvrir. Un mouvement étranger qu'il ( lui, la lui annonce; son pouls se concentre, en p que ce mouvement s'augmente; en un mot, il en le bassin, suit le cours de ses eaux, dans ses brancl mifications; marque la largeur et la profondem nappe, par les seuls mouvements convulsifs, plus forts et apparents qu'il éprouve, en marchant sur l cie de la terre, sous laquelle coulent les eaux des Si elles sont stagnantes, si elles passent par des c bois, si lui-même passe sur un pont, ou si les eat sur la terre, il n'éprouve point la même impressi

Grot. Sol ondulé, présentant plusieurs montic élevés : la butte du bois du château, et celle de rin, à l'ouest; de Jouvigny, au nord; de Vore Terrain secondaire inférieur et supérieur. Fontain

tante, à l'ancien château.

subdivisée: Tert. labour., 676-16-46; en 5 class., éval. à 4, 9, 15, 25 et 32 f. — Jard. et pépinièr., 15-44-68; à 32 et 34 f. — Vignes, 73-31-65; à 3, 6, 10, 16 et 20 f. — Prés, 73-65-90; à 11, 20, 32, 51 et 64 f. — Pâtis, 0-63-80; à 6 f. — Bois fut. et taill., 90-72-55; à 3, 6, 10 et 14 f. — Peupliers, 0-01-70; à 10 f. — Broussailles, 2-97-10; à 2 f. — Pinièr. et semis, 8-69-60; à 6 f. — Friches, 10-68-80; à 2 f. — Perrières, marnières, 0-12-14; à 4, 15 et 25 f. — Biés de moulins, mares, 0-13-50; à 15 et 25 f. — Sols, 7-37-06; à 32 f. Obj. non impos.: Egl. et cimet., 0-58-30.— Chemins, 27-07-90. — Riv. et ruiss., 1-70-90. — 254 Maisons, en 9 class.: 21 à 3 f., 37 à 6 f., 71 à 10 f., 60 à 14 f., 36 à 18 f., 13 à 25 f., 9 à 30 f., 6 à 36 f., 1 à 45 f.— 3 Moulins, à 90 f., 98 f. 26 c et 294 f. 76 c.

AEVENU imposable: | propr. non bâties, 18,827 % 86 c. | 22,649 f. 88c.

CONTRIB. Fonc., 4,551 f.; personn. et mobil., 497 f.; port. et fen., 108 f.; 21 patentés : dr. fixe, 104 f., dr. proport., 37 f. 33 c.; total, 5,297 f. 33 c.—Percept. de Segrie.

AGRIC. Superficie argilo-calcaire et argilo-sablonneuse, ensemencée en céréales, dans cette proportion : froment et orge, 110 hect. de chaque; méteil, 40; seigle, 20; avoine, 60; produis. 7 1/2 pour 1, Pavoine; 5 1/2 le froment, le méteil et le seigle; 3 1/2 seulement, l'orge. En outre : pommes de terre, 21 h.; prair. artific., 169; chanvre, 27; prés naturels, médiocres, bois, vignes, comme au cadastrement; arbres à fruits. Education d'un certain nombre de chevaux, de moutons, de hêtes à cornes; davantage, proportionnellement, de porcs et surtout de chèvres.—M. Letessier, obtient, un 3º prix, pour poulains et pouliches de 1 à 3 ans, au concours agricole cantonnal de 1840. — 8 Fermes princi-Pales, un plus grand nombre de moyennes et de bordages; 31 charrues. = Commerce agricole consistant en grains, dont il n'y a, pour ainsi dire, point d'exportation réelle, si co n'est des 3/4 de l'avoine; en chevaux et bestiaux de toute sorte, laine, chanvre et fil; graine de trèfle, bois, vin médiocre, vendu et consommé dans le pays, celui de la butte de Voré, ayant pourtant quelque réputation dans la contrée; cidre, fruits, etc. = Fréquentation des marchés de Beaumont, de Conlie, de Sillé, et un peu ceux de Fresnay.

Industra. Extraction de la pierre calcaire, pour bâtir: de la marne, pour l'amendement des terres. Fabrication d'un setit nombre de pièces de toiles communes, pour parti-

zhiers.

Rout. et chem. La route royale n° 158, du Mans à Alen-

con et celle départementale n° 5, de Sillé à Fresnay, pasent à 5 k. au moins du territoire, la première à l'est, l'autre à l'ouest. = Le chem. de grande communicat. n° 6, de Sillé à Authon (Eure-et-Loir), le traverse d'O. à E., en passant au bourg; celui n° 9 bis, de Conlie à Fresnay, du S. S. O. au N., en passant également au chef-lieu. L'un des derniers propriétaires du château de Vernie, fit confectionnerce chemin, de Conlie à Vernie, sur une grande largeur, pour pouvoir accèder avec équipage à son château. = Chem. vicin. classés: — 1° de Segrie à Neuvillalais, par Vernie; part du carref. de la Marre, passe au bourg, finit au Pont-Charmois; longueur sur la commune, 4,000 mètr.; ce doit être partie du grand chemin n° 9 bis. — 2° d'Assé à Pezé, et à S.-Remi de Sillé; part de la ferme de Chantemêle, passe au bourg, f. au carref. des Landes, 4,500 m.

LIEUX REMARQ. Une petite maison bourgeoise, restant de l'ancien château, et celle de M. Latouche, précitée, au bourg. Sous le rapport des noms : la Barre, la Cassine, la Motte; le Moutier, nom provenant sans doute de l'ancien prieuré; Jouvigny (de Jovis et d'igneus, brûlé?); Montaurin (Mons sureus?); la Vacherie; la Grouas, les Landes; le Boulay, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garcons; 1 débit de tabac. Bureau de poste aux lettres, à Bearmont.

ETABL. PARTIC. Une école privée de jeunes filles; 15 à 35 élèves.

VERNIETTE, Vernitta, Vernicella, diminutif de Vernie (v. l'étymol. de l'art. précédent); petite commune de la Champagne du Maine (1-267, 268 et la Carte), comprise comme commune dans le cant. de Conlie, et le district de Silble-Guillaume, en 1790; réunie à celle de Conlie, de l'arrond. du Mans, en l'an x; précédemment, du doyenné de Sillé, de l'archid. de Passais, du dioc. et de l'élect. du Mans.—Dist.

lég. : 2 et 25 kilom.

Descript. Borné au N. et à l'E., par Conlie; au S., propose la l'O., par Tennie; le territoire de Verniette présente la forme d'un pentagone, de 3 k. de diam., du N. au S., sur 1, 6 h., de l'E. à l'O.; et une superficie de 240 hectarenviron, dont 190 en terres labourables, et 50 en prés marécageux. Le bourg, situé vers le centre du territoire, à 2 k. S. O. de celui de Conlie, et à 20 k. 1/2 N. O. du Mans, se compose de 23 à 24 maisons, formant une rue qui s'étend du N. au S., traversée, en forme de croix, par une seconde plus petite. L'église, presque en ruines, occupant l'angle N. O. du croisement des deux rues, se compose de

deux bâtiments dont le premier, voûté en pierre, moins large que le second, formant le chœur de l'église actuelle, avec une sacristie derrière, paraît avoir été originairement une chapelle; l'autre partie, d'une époque plus récente, servant de nef, à porte occidentale carrée, du genre roman, ornée de zig-zags dans sa partie supérieure; clocher en campanille, contenant jadis deux petites cloches, brisées en 1792, remplacées par celle du château de Vernie, achetée au nom des habitants de Verniette, par l'un d'eux. Le cimetière, qui entoure l'église et est enceint de murs d'appui, me sert plus aux inhumations.

POLULAT. Comptée pour 35 feux, dans l'affouagement de l'élection du Mans, elle est d'environ 215 habitants, dont stant le bourg. — Mouvement décennal, confondu avec

celui de Conlie.

Hist. Ecclés. Eglise sous le vocable de S. Hilaire seul, selon le Pouillé diocésain; sous ceux de S. Hilaire et de S. Entrope, suivant la tradition locale. Des deux assemblées qui tenaient jadis à Verniette, à la fête de chacun de ces patrons, les 14 janvier et 30 avril, celle de S. Eutrope subsiste seule, le 1er dim. de mai. — La cure, dont Lepaige porte le revenu à 500 l., était à la présentation de l'abbé de la Couture, du Mans.

Hist. Frod. La seigneurie de paroisse, annexée à la terre de la Grande-Maison, appartenait à l'abbaye d'Etival-en-Charnie. Son manoir, situé à 1/2 k. au N. du bourg, se fait remarquer par ses fenêtres, les unes ornées d'accolades, autres en croix, surmontées d'un cordon terminé par des têtes plates, et par son enclos muré, aux angles desquels sont deux pavillons pyramidaux. Le moulin de Verniette

et Celui de Deperrier, dépendaient de ce fief.

léproserie de S'-Lazare, du Mans, possédait plusieurs pièces de terre en cette paroisse, « dépendantes du fief de Ladre, en Verniette, l'une au clos de la Crouzelle, l'adre, en Verniette, l'une au clos de la Crouzelle, l'adre, en Verniette, l'une au clos de la Crouzelle, l'adre, une troisième au Chemineau, celle-ci relevant du fief de Neuvy, à M. de Bordigné, conseiller à la Cour des Monnaies.

marquisat de Lavardin, qui s'exerçait à Conlie, partie de

celle du marquisat de Sourches.

Le poète Jean-Baptiste Rousseau, honteux de sa naisce obscure, voulant ajouter un nom plus sonore au sien, Prend celui de Verniette. Saurain, son ennemi, soumet le nouveau nom à l'analyse et en tire l'anagramme : TU TE REMIE. « (Le bibliophile P.-L. JACOB; Médianoches, 1-104.)

Hypnogn. - Giot. Le territoire de Vernie, appaisent an terrain secondaire inférieur, commun à le contrie, et traverse par le ruisseau de Gizonde, venant de Cesie, s pessent an hourg.

Feir, pour le surplus, l'article comme.

VERNOIL; voir verneil, deux articles.

**VERON** : voir l'article qui suit.

**VERRON, veron: Yeronium; commune de si** l'arroud. et à 3 k. 2 h. N. N. O. de la Flèche; à 38 k.S. 🚯 O. du Mans; autrefois, de la province d'Anjou, du dioc s du grand-archidiac. d'Angers , de l'archi-prétré et de l'élet.

de la Flèche. - Dist. légal. : 4 et 46 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., per Crosmières ; à l'E., per le Plèche ; au S., encore per la Flèche et par Besouges ; à l'O., par Bazouges et per Crosmières; cette commune aurait peu près la forme d'un demi-cercle , ayant sa corde ou setion au N. O., si ce n'était une portionsaillante un peu si dehors de cette corde, vers son milieu. Plus grand dism. # N. E. au S. O., dans le seus de la section du de la cotte, de 4 k.; diam. contral transversal, ou du N. O. en S. S.R. 2, 2 h. Le bourg, situé dans la partie centrale, se rappe chant de la limite N. N. E. du territoire, est perise en deux portions, par la grande route de la Flèche à Salidont la principale, située du côté droit de cette route, 🖷 compose de l'église et d'un certain nombre de maisons, 🤲 tourant celle-ci au S. et à l'O.; l'autre portion, sur le chi gauche de la même route, se compose d'un moindre 🕬 bre de maisons, dont les plus remarquables sont celle M.Morand, le presbytère et quelques autres le long de la ress. Eglise gothique, à ouvertures, les unes tréfiées, les aux du style flambloyant ; clocher en flèche.Cimetière à 👫 🕮 S. du bourg , sur le chemin bas conduisant à la Flècht, 🐃 ceint de haies.

Popul. Portée à 151 feux, sur les rôles de l'ancient élection; elle était de 180 f. et de 685 habit., es 1804; 🕊 231 f. et de 748 h., en 1826; et, selon le recensement 1836, de 207 feux, se composant de 341 indiv. du sexe 🗯 culin, 330 du féminia, total 671 : dont 291 au bourg, 🦫 dans les ham. : de la Pesière, de la Gogleterie, de la Medgnerie et des Molants, 32, 25, 23 et 21 ; d'Aidon, du 🕬

sis et de la Gaudichère, 20, 16 et 14.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv. : mar., 66; sain-232; adopt., 1; déc., 157. — De 1803 à 1812 : mar., #; naise., 186 ; déc., 178.—De 1813 à 1822 : mar., 62 ; naise., 169; déc., 120. — De 1823 à 1832 : mar., 59; naiss., 166; déc., 127.

A son entrée à la Flèche, le 8 déc. 1793, l'armée vendéenne incendie les registres de l'état-civil de la commune de Verron.

HIST. ECCLÉS. Eglise dédiée à S. Pierre. Assemblée, établie par arrêté préfectoral du 2 juin 1833, et fixée au di-

manche qui précède le 24 juin.

La cure et le prieuré de Verron, celui-ci uni au collége des oratoriens d'Angers, étaient à la présentation de l'abbé de S.-Serge, de la même ville. — La chapelle de S.-Jean-Baptiste des Guérets, et celle fondée par le Barbier, ainsi que le legs Bidault et Hardy, étaient à la présentation de curé et du procureur de fabrique; la chapelle de N.-D. de la Grimonière, fondée par Toutain, et la prestimonie Herisé, à celle de l'aîné de ces familles; enfin, la chapelle de S.-Germain-des-Pins, était présentée par le seigneur de ce faf. Le Pouillé du dioc. d'Angers, n'indique le revenu d'au-curs de ces établissements religieux.

Le sceau des armes du prieuré de Verron portait : de

gueules, à 3 vers à soie d'argent, 2 et 1.

Une ordonnance royale, du 9 février 1833, autorise l'acceptation d'un don estimé 350 f., fait par le Sr Chauvelier, aux desservants de Verron.

HIST. FROD. La seigneurie de paroisse de Verron, anmexée au fief de la Grande-Maison, sis dans le bourg, entrait, en 1414, dans la composition de la baronnie de la Flèche.

Elle appartenait, en 1509, à la succession de feu Pierre de Maulny, seigneur de Saint-Aignan, près Bonnétable, et de feue Françoise de Beaumanoir, sa femme, et fut comprise au lot de Renée de Maulny, femme de Guillaume de Maridort, seigneur de Vaux, en Belin, dans le partage fait, par ecte du 12 février 1509, de ladite succession, entre elle et Prançois de Maulny, son frère ainé, en ces termes : « Terre et seigneurie de Verron, sise en le duché d'Anjou, ainsi qu'elle se poursuit, tant en fief que domaine, cens, rentes, métairies, prés, terres labourables, bois, garennes, et toutes autres choses appendantes et dépendantes de ladite seigneurie de Verron.»

Elle fut possédée, dans le 17° siècle, par Henri de Maillé, parquis de Benehart, dont Anne, sa fille, qui la porta en mariage à René du Grenier, baron d'Oleron, fils de René et de Louise le Cœur, lequel, en 1667 et 1670, rend aveu, au nom de sa femme, pour cette seigneurie et celles de S.-Ger-

main-du-Val et de Château-Sénéchal. En 1711, Marit lans Géneviève de Maillé, petite nièce de la baronne d'Olera, dame desdites seigneuries, épouse Philippe Claude de Monboissier-Canillac. Lui et sa femme, vendent ces trois terre, la même année, à M. Michel de Chamillard, acquéreur est lement de celle de Courcelles et, plus tard, de celle de la Suze, lequel les fait entrer dans la composition du securi comté de la Suze, dont il obtient l'érection en 1720, et des le château de Courcelles devient alors le chef-lieu. (Voir la art. Courcelles et la Suze, 11-127 et ci-dessus, p 2001.

Autres fiefs: --- 1º celui du Prieure; 2º le Pin ou les Pi avec chapelle fondée; comme on l'a vu plus haut; terres pendante également de la succession de P. de Maulny et p Françoise de Beaumanoir, et comprise ainsi, dans le lette Renée de Maulny : « la terre et seigneurie du Pin, ain qu'elle se poursuit, tant en fief, rentes, domaines, ét bois, etc., laquelle seigneurie dépend de l'hommage de le Aignan, et les moulins de la Lande (en Vivoin), iesquels les S' de Vaux (Maridort), ses hoirs, etc., tiendront en parg dudit Sr de S.-Aignan, à cause de sa châtellenie, et le le sera tenu garanti en parage, sous l'hommage de la chili nie de S.-Aignan, et les vignes, qui seront baillées en siette de quinze livres de rente, audit Sr de S.-Aignen, ledit seigneur de Vaux, en ladite seigneurie de Verron, quel dit seigneur de S.-Aignan, les tiendra de la dits sitgneurie de Verron, à un denier de devoir requérable, 🚥 foi, sans amende et sans quelque autre redevance, et, som ledit devoir, ledit seigneur de Vaux sera tenu le lui garantir, sous ledit hommage de Verron »; 3" la Pauverdière.

La paroisse de Verron, relevait de la juridiction de la senéchaussée de la Flèche, et, plus tard, de celle du comé de la Suze. Elle reportait, en appel, au siège présidial de la

Flèche, depuis la création de celui-ci.

Cette paroisse était comprise, dans le ressort du gresser

à sel de la même ville.

HIST. CIV. Ecolo primaire de garçons, réunie à celle de la Flèche, avec S.-Germain et Ste-Colombe. La comment contribue à la dépense, pour une allocation annuelle de 100 foi de

100 f., sur un total de 3,700 f.

Hydrogr. Le ruisseau des Roches, venant de Villainessous-Malicorne, traverse le territoire, du N. E. au S., en passant près et à l'O. du bourg; celui de la Motte, venant de l'étang de ce lieu, en Crosmières, entre dans la commune par le N. O., et vient confluer dans le précédent, au N. O. du bourg, après un cours de 1,7 h. — Moulins à blé de Tessé,

du Bourg et de Crochin, sur les Roches. — Etang des Moulins.

GÉOL. Sol montueux, peu couvert; terrain secondaire supérieur ou crétacé, tout-à-fait semblable à celui de Cronières, et de S.-Germain-du-Val, cette commune se trouvant située comme elles, sur le penchant méridional du côteau, qui limite au nord le vallon du Loir.

MOENCH. (J.-R. P.)

CADASTR. Superfic. tot. de 864 hect. 50 ar., 50 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 478-62-16; en 5 class., éval. à 5, 9, 13, 16 et 20 f. — Jard. d'agrém. et potagers, aires, vergers, 29-27-42; à 20, 24 et 28 f. — Vignes, 175-80-30; à 4, 8, 16, 20 et 24 f. — Prés, 85-84-00; à 10, 18, 24 et 32 f. — Pâtures et pâtis, 11-56-08; à 4, 9 et 15 f. — B. fut. et taillis, 40-13-50; à 8 et 12 f. — Broussailles, 5-52-20; à 2 f. — Land. et friches, 6-25-90; à 1, 2 et 3 f. — Pièces d'eau, 0-13-50; à 20 f. — Superf. des propriét. bâties, 7-93-44; en masse, 158 f. 69 c. Obj. non impos.: Rout. et chem., 26-80-70. — Cours d'eau, 1-61-30. — 181 Maisons, en 8 class.: 24 à 3 f., 67 à 5 f., 41 à 9 f., 23 à 12 f., 13 à 15 f., 8 à 20 f., 4 à 40 f., 1 à 60 f. — 3 Moulins, à 30, 40 et 50 f.

Propriét. non bát., 11,247 f. 82 c. }13,692 f. 82 c. báties, 2,445 » }13,692 f. 82 c.

CONTRIB. Fonc., 3,255 f.; personn. et mobil., 465 f.; Port. et fen., 203 f.; 21 patentés : dr. fixe, 113 f., dr. Proport., 56 f.; total, 4, 092 f. — Perception de la Flèche. AGRIC. Surface argileuse et argilo-calcaire, particulièrement propre à la culture de la vigne, dont le vin blanc est Léger et délicat. Ensemencée en céréales, savoir : froment, 110 hect.; seigle, 20; orge, méteil et avoine, de chaq. 30; Produis, de 6 à 7 pour 1, l'orge et l'avoine; de 7 à 8, le eigle, le méteil et le froment. Autres produits : pomm. de Terre, 50 hect.; chanvre, 10; prair. artific., 40; culture maraichère; vignes, bois, prés, comme au cadastrement; Pen d'arbres à cidre ; noyers. Un très-petit nombre d'élèves des espèces chevaline et ovine; point du tout de chèvres; bon nombre de bêtes à cornes et de porcs. Point de mention des agriculteurs de cette commune, dans les concours agricoles. — 3 Fermes à charrues et 3 charrues; 45 closeries et maisonnies ou cultures à bras. — Commerce agricole



pourg en deux portions. = unemins vicinaux cu 1º de Verron à Bazouges; part de la Grande-Mi bourg, passe aux Molands, finit à la limite; longue commune, 2,713 mètr., dont 271 m., en commun zouges. — 2° du moulin de Tessé à la Flèche; bourg, f. au carref. de l'Eturmi, 965 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations : la Pauver presbytère, la maison de M. Augustin de Morand rapport des noms : la Grande-Maison, la Barre, l Bourg-Joli, la Rivière, les Molands, la Lande, l lard, le Chesne, le Genetai, l'Aunay, etc., etc.

lard, le Chesne, le Genetai, l'Aunay, etc., etc.

ETARL. PUBL. Mairie, succursale, école primair
cons; 1 recette buraliste des contribut. indir. et 1
tabac. Bureau de poste aux lettres, à la Flèche.

VERRON, VERON, ruisseau que, à l'article précéavons désigné, avec plus de raison, sous le nom de du lieu où il prend naissance, coule du N. au S. S rose les communes de Villaines-sous-Malicorne et de en passant à l'O. de ce dernier bourg, et va cont le Loir, au moulin des Pins, sur le territoire de la après un cours de 8 k. 5 h., pendant lequel il fait six moulins.

VESANNE; voyez vézanke.

VESINS; voir vezins.

VESOT; voir vezot.

VEUVE (LA), Vidua: petite rivière, qui a près la ferme de la Grande-Fontaine, en Tresson, N. au S., reçoit un assez grand nombre de petits fil venant des côteaux qui avoisinent les landes de Va passe au pied du côteau sur lequel est bâtie la p de Lucé, qu'elle sépare de Villaines-sous-Lucé: pu

pendant de cette dernière commune. Pendant un cours de la 24 kil., la Veuve reçoit, par sa rive droite, les ruis-aux de Chabosson, des Roches, des Etangs-l'Archevêque, la Buraserie, des Hayes et de la Vallée-des-Pierres; par l'rive gauche, ceux de S.-Sulpice, de la Fontaine-Gruau, la Vaux, et la petite rivière d'Etangsort; et fait tourner une ouzaine de moulins. Quatre des affluents de la Veuve, le aux, la Buraserie, les Roches, et le Gruau, s'enfoncent dus terre, les deux premiers à la Fontaine-de-l'Entonnoir, our reparaître à quelque distance.

VÉZANNE, petite rivière, qui n'est réellement qu'un misseau, prenant naissance près le bourg de la Fontaine-L-Martin, se dirige d'abord vers le N. O., puis se contourne ers l'O., arrose Courcelles, Mezeray, et va se jeter dans la arthe, à Malicorne, après avoir séparé le bourg, du château ece nom. Pendant un cours de 13 à 14 kilom., la Vézanne eçoit, par sa rive gauche, le ruisseau des Pimentières, et ait mouvoir cinq moulins.

VEZINS, terre seigneuriale située en Mayet, qu'il ne vant pas confondre avec Vezins en Anjou. Voir l'art. Mayet IV-61).

VEZOT, VESOT, S; Vesota, orum; comm. du Saosnois V-759, 763 et la Carte), du cant., de l'arrond. et à 5 k. 80. de Mamers; à 38 k. N., un peu vers E., du Mans; dis, du doyenné et de l'archid. de Saosnois, du dioc. et

le l'élect. du Mans. — Dist. lég. : 6 et 47 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N. O., par le Val; au N., par Viltines-la-Carelle; à l'E., par S.-Longis; au S., par Panon; S. O., par Saosne; à l'O., par S.-Remi-du-Plain; cette ommune forme un hexamètre, à côtés irréguliers, de 2 k. h. de diam. central, du N. au S., contre 3 k., d'E. à O. Le ourg, situé dans un fond, dans la partie centrale du teritoire, se rapprochant de sa limite occidentale, ne se comose que d'un petit nombre de maisons rurales, formant sorte de rue, qui s'étend du N. au S., en passant à 0. de l'église. Celle-ci, du genre gothique primitif, à clober en bâtière, entourée, à l'ouest et au nord, par le cictière, enceint de murs d'appui. Près d'elle, du côté nord, listent encore quelques restes de l'ancien château, consisnt en un pavillon carré, en quelques portions de murs soceinte, avec une assez belle tour ronde, percée de surtrières et de fenêtres en pierres d'appareil, etc. POPUL. De 31 feux, anciennement; elle était de 45 f. et



ce saint.

La cure, dont Lepaige fixe le revenu à 400 l., ( finairement, à la présentation de l'abbé de S.-L. Blois ; à celle de l'évêque de ce diocèse, depuis la re

ce monastère à son évêché.

Vers 1070 à 1072, un nommé Norman, probable gneur de Vezot, du consentement de Robert et d'Odc et de Hamelin de Livarius (peut-être de Livet), don de Vezot au monastère de S.-Vincent du Mans. I Montgommery, baron de Saosnois (v-770), et 1 femme, confirment cette donation.

La commune de Vezot, est réunie à celle de S.-l Plain, pour le spirituel, depuis le concordat de 18

Hist. Prop. La seigneurie de paroisse, annexée teau , actuellement en ruine, comme on l'a vu plus l rait tavoir été possédée, dans le 11° siècle, par l Norman , dont nous venons de parier.

En 1096, Geoffroi de Vezot, est au nombre de seigneurs laïcs, qui assistent à un jugement par prieure de S.-Vincent-du-Lorouer (v-649), est ma l'abbaye de S.-Vincent du Mans, contre les prétes

chapitre du Saint-Quilinic.

On ne connaît pas les autres seigneurs de cette t qu'à sa possession, en dernier lien, par les seig Val (v. cet art.), de la famille Pineau de Viennay. Se lant Desnos (Mém. histor. sur Alençon, etc., 11-49de Vezot, relevait de celui de Cerisay (sur la rive la Sarthe, dans l'Ornej, et faisait au domaine d'Alen 8 d. de rente, payables le jour de l'Angevine, entre messes, au Puits des Forges, sous peine de 6 l. d

La paroisse de Vezot, relevait de la baronnie

Cette paroisse s'approvisionnait de sel, au grenier de Maærs.

HIST. CIV. Une maladrerie ou léproserie, dont les biens urent réunis à la cure, paraît avoir existé anciennement ur le territoire de Vezot.

Cette commune possède une école primaire de garçons, pour laquelle il est alloué annuellement, sur son budget, 200 f., pour le traitement de l'instituteur, et 50 f., pour le loyer du local; 25 à 35 élèves, selon la saison.

ANTIQ. Quelques auteurs prétendent que les Fossés-Rolert se terminaient sur le territoire de Vezot, au château pro-

bablement. C'est une erreur: ils aboutissaient plus à l'ouest, à celui de S.-Remi-du-Plain (v. cet art. et celui saosnois).

Hydrogr. Un petit ruisseau, sans nom, prend naissance au sud du bourg, et, se dirigeant vers le midi, se perd près celui de Panon, après un cours de 1 k. 1/2 au plus. Selon Lepaige, ce ruisseau alimenterait les marais de Saosne, et serait la source de la petite rivière de Saosnette (v. ces deux art.). — Point de moulins.

GÉOL. Surface ondulée, découverte; terrain secondaire inférieur, appartenant à la formation oolithique filicifère,

décrite à l'art. cantonnal Mamers (111-159).

Plant. rar. Thalictrum minus, Lin. (Fl. du Maine.)

CADASTR. Superficie de 635 hect. 31 ar. 60 cent., subdivisée ainsi: — Terr. labour., 602-95-50; en 5 class., éval. 12, 5, 11, 20 et 27 f. — Jard., et pépinières, 2-62-70; à 27, et 40 f. — Prés, 6-66-30; à 42 et 60 f. — Pâtis, 0-16-50; à 12 f. — Friches, 2-02-90; à 1 f. — Sol des propriétés bât., 2-31-70; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., 0-13-30. — Chem., plac. publ., 19-42-70. — 51 Maisons, en 5 class.: 9 à 6 f., 18 à 10 f., 18 à 15 f., 3 à 20 f., 3 à 27 f.

Propr. non bâties, 10,067 f. 55 c. 10,712 f. 55 c.

CONTRIB. Fonc., 1,408 f.; personn. et mobil., 96 f.; port. et fen., 37 f.; 4 patentés : dr. fixe, 26 f., dr. proport., 3 f.;

total, 1,570 f. — Perception de S.-Remi-du-Plain.

AGRIC. Superficie argileuse et argilo-calcaire, généralement pierreuse. Ensemencés en céréales: orge et froment, de chaq. 110 hect.; seigle et méteil, de ch., 20; avoine, 15; produis. de 5 1/2 à 6 pour 1, le froment et le méteil, 7 e seigle et l'orge, 8 l'avoine. Autres produits: pommes de sere, 10 h.; lég. secs, 10; prair. artif., en trèfie et sainoin, 74; chanvre, 10; prés médiocres; absence complète e bois, comme on l'a vu au cadastrement, et d'arbres à ruits. Un petit nombre d'élèves de chevaux, de bêtes à

32



nº 155, d'Orléans à S.-Malo.:: Chem. vicin.class.: laines-la-Carelle, à Saosne; passe au bourg; k territoire, 3,100 m., dont 420 m. en commun av — 2º de S.-Remi-du-Plain à Mamers; passe éga bourg; jusqu'à sa rencontre avec la route dépar 3,000 m. — 3º de Panon à Mamers; même passailieu, 900 m., dont 170 avec Panon, et 290 avec — 4º de Vezot à Panon; partant du bourg, 950 m.

Lieux Remano. Aucun comme habitation. So port des noms : Saint-Denis ; la Cour ; le Petit-Rue de l'Etang , Vauleau , la Vallée-Baton ; le ries etc.

ries, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école prin

reau de poste aux lettres , à Mamers.

VIBRAYE (CANTON DE), de l'arrondissem. de compris entre le 1er degré 28 min. 40 second. 4 44 m. 25 s. de longitude occident. du méridien de entre le 47 d. 58 m. 50 s., et le 48 d. 05 m. 10 s. septentrionale, composé de 6 communes ou anci roisses, qui sont:

Berfay,
Dollon,
Lavarré,

Semur, Valennes, Vibraye, chef

dont cinq formaient ce même canton, compris d trict de Saint-Calais, lors de l'organisation de 17 qu'à celle de l'au x, que la commune de Dollon, d canton de Bouloire, y a été réunie. Ces six paroiss comprises, avant la révolution, dans le diocèse la province du Maine et l'élection de Château-d l'exception, sur ce dernier point, de onze feux roisse de Dollon, qui étaient de l'élection de Mor r et celui de Tuffé; le canton de Vibraye présente d'un triangle pyramidal, s'étendant de l'E., où est de 11 k. de côté, à l'E., où est son sommet, sur ongueur. Sa limite la plus rapprochée du chef-lieu ssement, Saint-Calais, qui est au S. E., en est disse k. 1/2, et la plus éloignée, au N. E., de 17 k.; la plus rapprochée du Mans, chef-lieu du déparqui est à l'O., le sommet du triangle, en est à distance, et la plus éloignée, qui est à l'E., la base le, de 44 kilomètres. Le chef-lieu se trouve situé artie N. E. du territoire, à 1,8 h. seulement de sa tentrionale, et 4,3 h. de celle orientale, les plus ées.

kilom. carrés de superficie, bien peu moins, le Tuffé contient, d'après les évaluations cadastrales, ectar. 06 ar. 57 centiares, se subdivisant comme

| labourables, chemins                                                | нвста <b>в.</b><br>8,444 | AR.<br>44 | 50        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| aires, chénevières                                                  | 230                      | 99        | 54        |
|                                                                     | 36                       | 99        | 43        |
| Atures, pâtis                                                       | 1,241                    | 78        | 90        |
| , aulnaies, oseraies                                                | 3,607                    | 76        | 54        |
| , terres vaines et vag., chaus-                                     | 7594                     | 94        | 00        |
| carrières, ruines                                                   | 604                      | 21        | 60        |
| , biefs, étangs, marais, mares.                                     | 37                       | <b>30</b> | 80        |
| ic. des propriét. bât. et cours.<br>cimet., presbyt. et autres pro- | <b>87</b>                | <b>33</b> | 00        |
| ės communales                                                       | 4                        | 23        | 29        |
| et chemins                                                          | 273                      | 34        | 47        |
| s et ruisseaux, fontaines publ.                                     | <b>30</b>                | 70        | <b>50</b> |
|                                                                     | 15,194                   | 06        | 57        |

Maisons; 4 châteaux et maisons notables; 17 mou-; 1 moulin à tan; 4 tuileries; 4 boutiques et matanneries; 1 poterie.

Propr. non bâties, 178,955 f. 43 c. 242,817 f. 43 c. bâties, 33,862 2 242,817 f. 43 c. B. Foncier, 32,854 f.; personn. et mobil., 4,154 f.; en., 1,452 f.; 287 patentés: dr. fixe, 1,593 f. 50 c., etc., 502 f. 41 c.; total, 40,055 f. 91 c. — 2 perdont un seul résidant sur le canton, sont chargés vrement de ces contributions. La population étant individ., selon le recensement de 1826, suiviconsdans l'ouvrage, c'est 4 f. 84 c. 12/51 environ, par



Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusivem. : a naiss., 2,071; déc., 2,271. — Produit de chaque 4, très-peu moins. — Excédant des décès sur les naisses et à ceux de riodes suivantes, 200 ou environ 1/11. — De 181 mar., 657; naiss., 2,693; déc., 1,635. — Prod. : mariage, 4 1/10° environ. — Excéd. des naiss. su 1,056, ou plus de 2/5°, ce qui est énorme. — De 182 mar., 631; naiss., 2,836; déc., 2,026. — Prod. mar., 4 1/2. — Excéd. des naiss. sur les déc., 810

Du 4º arrondissement électoral, celui de Saint-Ca comme depuis la loi du 19 avril 1831, le cauton de donné, antérieurement à cette loi, le nombre d'él

le jurés porté ci-dessous :

|               |    |      |     |    |      |    |    |  | ***** | d'arre |
|---------------|----|------|-----|----|------|----|----|--|-------|--------|
|               |    | _    |     |    |      |    |    |  |       | -      |
| Pour 1828,    | et | élec | tio | 10 | đe 1 | 83 | 7. |  | 13    | 49     |
| 1829.         |    |      |     |    |      |    |    |  | 16    | 4.5    |
| <b> 1830.</b> |    |      |     |    |      |    |    |  | 22    | - 91   |
| 1831.         |    |      |     |    |      |    |    |  | 27    | 25     |

\* Les grands collèges n'existent plus pour cette de née. Voir, à l'article départemental, qui termine le le nombre d'électeurs et de jurés, produit par les

toins électorales de 1831 et de 1833.

Hydrogr. La petite rivière de Braye, le princi d'eau de ce canton, y pénètre par le N. N. E., a sort par le S. E., où elle finit par le limiter, sur un jet. Celle de Longuève, qui prend naissance peu limite orientale de ce territoire, le traverse dans toute son étendue, en se dirigeant vers le N. C l'abandonne. Les autres cours d'eau du canton. son 18 moulins sur ces cours d'eau, sur lesquels il faut compter 14 moulins à farine, 2 moulins à tan, 1 à foulon et celui qui fait marcher la fenderie de la forge de Cormorin, établie sur le Fresné, dans la forêt de Vibraye.—Plusieurs étangs, assez considérables, existent sur ce canton, notamment ceux de la Cour-du-Bois, de plus de 50 hectar., peuplés de carpes,

brochets, tanches, anguilles, etc.

GÉOL. Sol légèrement ondulé et coupé, recouvert de bois, dans la proportion de près du quart de sa superficie; offrant plusieurs points élevés, en forme de monticules arrondis, tels que la butte des Hayes, en Bouër; celle de Montargis, en Lavarré; et dont le signal, placé au lieu de la Justice, à 2,8 h. à l'est de la ville de Vibraye, offre une altitude de 198 m. 58 c., au-dessus du niveau de la mer. Ce canton repose sur le terrain secondaire supérieur ou crétacé, et sur le terrain supercrétacé; offrant le calcaire, dans la partie occidentale, sur le territoire de Dollon; le grès vert, sur Dollon et sur Vibraye, où se trouve aussi le grès blanc; le grès ferrifère, dans la partie nord-ouest, sur Lavarré; des marnes blanche et grise, sur presque tous les points; du minerai de fer et du fer hydraté, à Semur, à Valennes, à Vibraye, etc.

Zool. Outre les espèces d'animaux communes à toutes les parties du département, le canton de Vibraye contient le chevreuil en abondance, dans la forêt de son nom. Voir son

article, à la suite de celui-ci.

Plant. rar Le nombre des plantes indiquées sur ce canton, dans la Flore de la Sarthe et de la Mayenne, ou Flore du Maine, publiée en 1838, se borne à 12 espèces seulement, dont 10 dans la forêt, une sur Vibraye, et une sur Valennes. Voir ces articles. C'est assez dire que l'exploration de ce territoire, a été tout-à-fait négligée, par l'auteur

de cet ouvrage et par ses collaborateurs.

AGRIC. Le sol argilo-calcaire, argilo-sablonneux ou purement sablonneux et caillouteux de ce canton, est ensemencé en grains, dans cette proportion: méteil,1,020 hectar.; seigle et froment, de chaq. 610 à 620; orge, 590; avoine, 1,250; ne produisant pas plus de 4 à 5 pour 1. Autres cultures: sarrasin, 96 h.; maïs, 53; pommes de terre, 270; légumes secs, haricots, etc., 26; prair. artif., en trèfle et un peu de luzerne, 1,000 h.; chanvre, 63; prés, vignes, bois en bouquets, les quantités indiquées au cadastrement; bois des haies et chaintres, 640 h.; beaucoup d'arbrès à fruits, de ma conniers. Les espèces de fruits à cidre sont, en pommiers: clusieurs variétés de Fréquin, le Normandie, l'Amèré roux, le Marion-Froid, le Long-Bois, etc.; en poiriers: le Ca-

rétis, Sougé, Venard, Faverie, etc.

Les labours, comme dans tout l'arrondissement, se font en sillons, avec la charrue du pays, à avant-train, dont le nombre est évalué de 290 à 300, les 4/7es desquelles sont trainées par des bœufs précédés de chevaux; le surplus, par ces derniers seuls. Ces charrues se subdivisent, pour la plupart, par moitié, par tiers, par quart, suivant l'usage du pays, appelé sohater. L'assolement le plus généralement en usage, est le triennal; la contenance la plus ordinaire des formes, n'excède pas 60 hect.; elle est de 15 à 30, le plus ordinairement; au-dessous, sont les bordages et beaucoup de toutes petites tenues, dont les locataires sont appelés maisonniers. Les baux se font généralement pour neufans, à prix d'argent, avec quelques subsides; quelques petites tenues, sont affermées à moitié fruits. Les engrais employés, sont les fumiers naturels, la marne, dont l'usage est général; les coursières et les compôts, formés de boues, de pelures de gazons, de curures de fossés, etc.; les cendres et charrées, pour les prés. La chaux est peu usitée dans ce canton, et n'y peut devenir d'un usage général, aussi longtemps que l'anthracite ne pourra servir de combustible pour sa cuisson, à raison de la cherté de son transport.

Les prés et pâturages de ce canton, sont généralement de médiocre qualité; les prairies artificielles, d'un produit presque égal au leur, suppléent à leur insuffisance. — Les bois, dont l'importance, ainsi qu'on l'a vu plus haut, équivaut à près du quart de la superficie totale, consistent dans la forêt dite de Vibraye, toute en taillis, d'une contenance de près de 1,400 hectar., et dans plusieurs autres bouquets principaux, qui n'en sont séparés que par des fossés, tels que ceux du Gué-de-l'Aunay, de 150 h.; les Bois-Clairs, de 120 h.; ceux de la Cour-du-Bois, de 200 h. Leur essence est principalement en chêne, ensuite en charme, bouleau, tremble, etc. — Près de la moitié des landes, recouvertes de sables profonds, sont actuellement plantées en pin maritime, d'un produit avantageux.

Les chevaux élevés dans le canton de Vibraye, sont généralement petits et d'assez médiocre espèce. Le premier de ces caractères, s'applique également à la race bovine. Le nombre des animaux de toute sorte, nourris dans ce canton, est de : race chevaline, 1,436 têtes, dont 100 poulains; mulets, 206; ânes, 68; race bovine, 2,227 têtes; ovine, 4,060; porcs, 1,064; chèvres, 344; volaille, 3,900; rûches d'abeilles, 1,000 environ; valeur totale, 271,788 francs. —

La seule mention faite de cultivateurs de ce canton, dans les concours agricoles, non indiqués aux articles communaux, est celle de M<sup>me</sup> Quentin, de Berfay, qui a obtenu une mention honorable, pour pouliches, au concours cantonnal de 1838.

Le commerce agricole du canton de Vibraye, consiste d'abord, dans ses grains, dont il n'y a point d'exportation réelle, si ce n'est de la moitié environ de l'avoine et d'un peu de maïs et de sarrasin, le produit des autres étant insuffisant de plus de meitié, pour l'alimentation de sa population; en poulains, bestiaux de race bovine, moutons, porcs gras et maigres, surtout; en laine, cire et miel, gibier, notamment et principalement le chevreuil; volailles; peu de graine de trèfie, de chanvre et de fil; beaucoup de cidre, fruits, marrons et châtaignes; vin, de petite qualité, consommé sur place; foin, bois, charbon, menues denrées.

Foir. Et March. Un marché a lieu, chaque semaine, à Dollon et au chef-lieu, où sont établies aussi sept foires mauelles. (v. l'art. DOLLON et celui vibraye, qui suit).

INDUSTR. L'industrie du canton de Vibraye, consiste dans la fenderie de la forge de Cormorin, établie dans la forêt, sur le ruisseau de Fresné (une forge parsit avoir existé acciennement, au lieu de Courgardy, sur la Braye, au nord du bourg de Valennes); dans l'extraction de la pierre à chaux, de l'argile pour la briqueterie et la poterie, du minerai de fer, pour la forge de Cormorin; dans la fabrication de la tuile et de la brique, et dans une poterie, à Vibraye; dans la cuisson de la chaux, au même lieu et à Lavarré; dans l'exploitation du bois et la cuisson du charbon; dans les travaux de trois tanneries, établies au chefieu, la troisième, en 1836; dans la fabrication des toiles dies canevas, pour le commerce, et communes, pour particuliers, occupant un petit nombre d'ouvriers, dans chaque localité communale.

Rout. Et chem. Une seule grande route, celle départementale n° 6, de la Ferté à Tours, traverse le territoire, du N. au S. S. E., en passant au chef-lieu de canton. Les routes royales n° 23, de Paris à Nantes, et n° 157, de Blois Laval, passent à peu de distance de ses limites occidenale et méridionale. = Le canton est ou doit être traversé, moutre, par le chemin de grande communication n° 3, de lonnerré à Montmirail; par celui n° 17, de Vouvray-sur-Iuisne à la route n° 6; et par celui n° 25, de Vibraye à luthon (Eure-et-Loir).

Chemins vicinaux classés, en conformité de la 21 mai 1836;

| Berfay,   | 2 chemins; longueu |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| Dollon,   | 6                  | 13,070             |
| Lavarre,  | 5                  | 13,887             |
| Semur,    | 8                  | 11,900             |
| Valennes, | 8                  | 26,500             |
| Vibraye.  | 6                  | 22,000             |
| •         | 35                 | 93,577             |
|           |                    | 4,400              |
|           |                    | 97,977 m., on a31. |

ANTIQ., MONUM. Le canton de Vibraye n'offre antiquités, que de légères traces de voie romaine d'importance, sur le territoire de Lavarré. Le églises quelque peu remarquables par leur style petite église romane de Lavarré, et celle de Valer partenant au gothique flamboyant. L'ancienne al Gué de l'Aune, présente des ouvertures, les unes les autres de forme ogivale. Le château de Semu la destruction de celui de Dollon, est le seul édifigenre qui, dans ce canton, présente de l'intérêt, la Quentinière, en Valennes, étant de construction la tradition locale veut, qu'une vieille maison du Dollon, à tourelles, ait appartenu au bon La Fon fabuliste: il est plus probable, qu'elle appartenait Fontaine, cité ci-après, à l'histoire ecclésiastique de

Jurisprud. Le canton de Vibraye, quoique ent composé de paroisses de l'ancienne province du était néanmoins régi par trois coutumes, ava 1º Celle de cette province, en usage à Vibraye, à l Semur et à Dollon, à l'exception des onze feux de ( nière paroisse, qui étaient de l'élection de Mortagne de clôture mitoyenne, reproduit par l'article 663 civil, était particulièrement en usage à Vibraye; 2 tume du Grand-Perche, qui régissait onze feux roisse de Dollon, et l'église paroissiale pour par quels étaient compris dans l'élection de Mortas bailliage de Bélesme, qui fournissait les registres civil pour ces onze feux, dont les jeunes gens alla à la milice audit Bélesme; 3° enfin, la coutume d'A usage à Valennes, comme au pays Vendômois, r lement en quelques dispositions assez majeures, n'avons pu nous faire préciser.

ETABL. PUBL. Une justice paix; 6 mairies; 1 cure

lieu et 5 dessertes communales; 5 écoles primaires de garçons et 2 écoles primaires de filles; 1 hospice, 1 maison de charité et 2 bureaux de bienfaisance; 1 vaccinateur cantonnal; 2 notaires, en 2 résidences; 1 huissier, 2 experts. 1 bureau d'enregistrement; 1 résidence de percepteur des contribut. directes; 2 recettes buralistes, 7 débits de tabac, 4 débits de poudre de chasse, 1 déb. de cartes à jouer, des contribut. indirectes; 2 bataillons cantonneaux de la garde nationale, effectif 1,019 h.: 2 subdivis. de sapeurs-pompiers ruraux, à Dollon et à Vibraye, de 30 et de 31 h.; une brigade de gendarmerie à pied, au chef-lieu. — Un relais de poste au chevaux, également au chef-lieu. Service de la poste aux lettres, par les bureaux de S.-Calais, de la Ferté et de Connerré, desservant chacun deux communes; bureau de distribution, à Vibraye, dépendant des bureaux de la Ferté et de S.-Calais.

BTABL. PARTIC. 1 docteur en médecine, 2 officiers de santé, 1 sage-semme, 1 pharmacien. Passage quotidien de voitures publiques, de S.-Calais à Paris, par Vibraye et la Ferté, et du Mans à Paris, par Connerré, Montmirail, la Bazoge-Gouet (Eure-et-Loir), etc., la première, par la route départementale n° 6, l'autre, par le chemin de grande communication n° 3. Deux messagers, de Vibraye au Mans

et retour, deux fois par semaine.

VIBRAYE, VIBRAIE, VIBRAIS; Vicus, seu Vadum Brigiæ, vel Braiæ; de vi, wi, ou wit, mot anglo-saxon, qui veut dire blanc, et de braia, mot gaulois, qui signifie boue, fange; ou, ce qui est plus probable, et ne changerait rien à l'éty-mologie du second mot, de vicus, bourg, et de Braiæ, Braye, bourg sur la Braye. Commune et petite ville du chef-lieu de canton, de l'arrondiss. et à 15 k. N. de Saint-Calais; à 39 k. E., un peu vers N., du Mans; autrefois, du doyenné de S.-Calais, de l'archid. de Montfort, du dioc. du Mans, et de l'élect. de Château-du-Loir. — Dist. légal.: 19 et 48 kilomètres.

Descript. Bornée au N., par Lamnay, Champrond et Melleray; à l'E., par Souday (Loir-et-Cher), et par Valennes; au S., par Berfay; à l'O., par Semur et par Lavarré; cett e commune, dont la forêt du même nom occupe près d'un quart du territoire, au sud-ouest, a la forme d'un triangle légèrement ovoïde, s'étendant de l'E. à l'O., sur 8 k. 1/2 de diam. central, contre 5 k. 1/2 du N. au S. La ville, située sur la rive droite de la Braye, ainsi que l'indique son nom, dans la partie centrale du territoire, se rapprochant de la limite septentrionale, se compose d'une assez grande place,



construite depuis l'incendie de 1814, mentionné dont le chœur est fermé d'une grille en fer. vaste, à 2 h. S. O. de la ville, sur le chemin de ( clos de murs élevés, et d'une belle grille d'entrés Quelques portions des fossés, enceignant ancien

ville, sont encore subsistants.

Populat. Portée pour 280 feux, dans l'affouautélection; elle était, en 1804, de 479 f. et de 2,0 en 1826, de 679 f. et de 2,780 h.; elle est, d'après sement de 1836, de 736 f., se composant de 1,4 mâles, 1,569 femelles, total, 3,018; dont 1,596 de et, dans les hameaux, savoir : de Ville-Maigre, de l'Aunay, de la Bruyère-de-Guette-Loup, 75, 53 et Ménagerie, de Mondétour et du Souchai, 30, 24 et

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : m naiss., 685; déc., 731. — De 1813 à 1822 : m naiss., 960; déc., 557. — De 1823 à 1832 : mar., 20

1,018 ; déc. 736.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de S. Je semblée, qui tenait anciennement à l'abbaye du l'Aunay, le 10 août, fête de S.-Laurent, sous l'i duquel était placé ce monastère, continue à tenir a établi au même lieu, le dimanche le plus prochefête.

La cure, dont le Pouillé diocésain n'indique po venu, que Lepaige porte à 1,000 l., était à la pr de l'abbé de S.-Avit, dans le diocèse de Chartres

Sous l'épiscopat de S. Innocent, 513-559, un nommé Avit, s'établit, avec la permission de ce pr un lieu désert nommé Gué-de-Braïe, aujourd'hui et y drossa un oratoire; mais il y resta peu de ten messe par semaine et exigeant résidence. Un décret du 30 nov. 1768, y unissait la chap. de Ste-Croix et Ste-Marguerite, et celle de S.-Paul et S.-Antoine, ou de Charbonnière, en Lamnay. — 2° Chap. de Ste.-Anne, fond. par P. de la Fontaine et Jeanne de Nesle, sa femme, à la pré-

sentation du plus proche parent.

ABBAYE DE S.-LAURENT DU GUÉ-DE-L'AUNAI. « On ne connaît point, dit le Pouillé diocésain, la fondat. de cette abbaye, qui a été incendiée plusieurs fois: on croit cependant, qu'elle fut fondée en 1164, par Rotrou, seign. de Montfort, Bonnétable et Vibraye. Elle était à la présent. du Roi. L.-Jacq. de Chabanne, vic.-génér. de Nevers, dernier titulaire, pourvu en mai 1761, vivait encore en 1789.» Elle valait 4,000 l. de revenu, selon le Pouillé; 3,000 l. seulement, d'après l'Almanach royal. Selon Lepaige, le revenu était de 3,000 l. pour l'abbé et 2,000 l. pour le couvent. Celui-ci était supprimé (en 1772) et réuni à la mense de l'abbé, depuis l'établissem. des commandes. Dès 1700, il n'y avait plus de religieux, et l'office canonial y était fait par des prêtres séculiers chargés du service divin. — Dépendances: - Prieures de Grand-Ry, en Fontaine, doyenné de Troo, et de Rossay, en Changé, près le Mans, possédés en titre, Par des religieux de l'abbaye de Saint-Calais. — Prieures de Montcaulin, en Saint-Georges-du-Rosay (IV-144), doyenné de Bonnétable. — Prieuré de S.-Sauveur, en Vibraye, ancien hermitage probablement, situé dans la forêt, 4 k. S., un peu vers E. de la ville, val. 50 l. (et non pas 500 l., comme le dit l'Annuaire pour 1834, p, 778), chargé d'une messe par mois, par ordonnance rendue le 23 juin 1788; à la présentation de l'abbé, comme les précédents. J.-Fr. Vaugeois, dernier titulaire, 30 juillet 1776. Ces deux derniers prieurés, étaient possédés en commande; le dernier, non imposé en cour de Rome, à raison de sa modicité. Voir l'article spécial destiné à ce monastère, sous le titre de GUÉ-DE-L'AUNE ou de l'AUNAY (11-528), auquel nous ajouterons ce qui suit : Outre les deux lieux portant le nom de Gué-de-l'Aunay, à Challes et à Pontvallain, mentionnés à ces articles, il en existe un troisième, appelé l'ABBAYE-DU-GUÉ, à S.-Michel-de-Chavaigne (v-422, 424). Il ne parait pas, malgré son peu de distance de l'abbaye du Guéde-l'Aunay, que l'ancien établissement religieux, qui paraît avoir subsisté à S.-Michel, ait été le même que le monastère du Gué-de-l'Aunay, puisque le fief qui y subsiste encore, appartenait à l'abbaye de l'Epau, près le Mans.

Les religieux, abbé et couvent du Gué-de-l'Aunay, con-

voqués à l'assemblée des trois ordres de la province, en 1614, pour la nomination de députés aux états-généraux de Sens, font défaut.

Les armes de cotte abbaye, qui étaient peut-être celles de l'un de ses abbés, portaient : d'or, à un chêne de si-

nopie.

Voir, pour sa juridiction, l'HIST. FÉOD. ci-après.

Hist. Féod. La seigneurie de paroisse de Vibraye, fut d'abord une châtellenie, qu'on dit avoir été entre les mains des mêmes possesseurs, avec celles de Malestable, modò Bonnétable et de Montfort, dès le temps de Rotrou, de la maison de Bélesme, qui donna son nom à la dernière de ces seigneuries, et à qui l'on attribue, comme on l'a vu plus haut, la fondation de l'abbaye du Gué-de-l'Aunay. Elle fut possédée, successivement, avec Montfort (v. cet art., IV-156), par les maisons de l'Archevêque-Parthenai, d'Harcourt et de Ferrière, et n'en fut séparée, qu'en faveur d'un membre de cette dernière famille, qu'on ne désigne pas. En 1481 et 1483, Jean, baron de Ferrière, chambellan du Roi, seigneur de Montfort et de Vibraye, portait : d'hermine, à la bordure de gueules, chargé de huit fers de cheval d'or.

En 1504, Gabriel Geoffroy, écuyer, seigneur de Sallignon en Dauphiné, rend aveu pour la terre seigneuriale de Vibraye, relevant du Mans. Ce seigneur aurait-il épousé une héritière de la maison de la Ferrière, et serait-ce une de ses filles, également, qui aurait fait passer Vibraye dans la maison Hurault; ou bien, ces promptes transmissions,

auraient-elles eu lieu par aliénation?

Quoiqu'il en soit, Jacques Hurault, chevalier, trésorier de France, seigneur de Cheverni, en Sologne, rend avecpour la terre seigneuriale de Vibraye, en 1514, et Raoul, fils de ce dernier, aussi trésorier de France, en 1520-Celui-ci est-il le même que Raoul Hurault, secrétaire Roi et général des finances, mort en 1527, dans les guerre d'Italie, dont parle Moréri, lequel avait épousé Marie de Beaune? Les dates ne permettent guère de douter qu'il soit ainsi.

En 1572 et 1606, Jacques Hurault, cheval. de l'ordre, crétaire du Roi et gentilhomme de sa chambre, rend ave pour les terres de Vibraye et de la Monnaie ou de Monna Il assiste, en 1576, à l'assemblée de la noblesse du Maine pour l'envoi de députés aux états de Blois. Ce Jacques Berault, devait être fils et petit-fils de Raoul et de Jacques, 🗪 précèdent.

Par lettres patentes d'avr. 1625, enreg. au parlem., le 17 mars 1629, à la ch. des comptes, le 18 nov. 1649, la châtellenie de Vibraye est érigée en marquisat, en faveur de Jacq. Hurault, mestre de camp, lequel est taxé à fournir deux picquiers et deux mousquetaires, au rôle de l'arrièreban de 1638, et rend aveu, en 1642, pour la baronnie et châtellenie de la Guierche. Jacques, qui paraît être le fils du précédent, épousa Anne de Vassé, qui, probablement, lui apporta la baronnie de la Guierche.

Henri-Emmanuel Hurault, chevalier, hérite du marquisat de Vibraye et de la baronnie de la Guierche, dont il rend aveu en 1657, comme petit-fils et seul héritier de Jacques et d'Anne de Vassé. Lui, ou son fils, sous le seul prénom de Henri, rend encore aveu pour les mêmes objets, en 1662 et

1670.

En 1737, Paul-Maximilien Hurault, chevalier, marquis de Vibraye, et Anne-Renée de Fremon-d'Aumenil, vendent la

baronnie de la Guierche.

En 1789, Louis Hurault, marquis de Vibraye, lieutenantgénéral, assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, pour l'élection de députés aux états-généraux. Ayant émigré peu après, une partie des domaines de la terre de Vibraye, dont faisait partie la forêt de ce nom et la forge de Cormorin, en Champrond, est vendue; le château moderne, élevé par lui, quelques années auparavant, sur les fondements de l'ancien, situé près et au nord de la ville, et dont les murs du parc longent la route de la Ferté, fut démoli. Il n'en reste qu'un plan parcellaire, dressé par lui, conservé à la bibliothèque publique du Mans, avec plusieurs mémoires sur l'Alsace, dont il était gouverneur, et quelques cartes portatives en soie, du cours du Rhin. Ce terrain est actuellement la propriété de M. Goussault, qui y a fait construire une habitation. Depuis son retour de l'émigration, M. Anne-Victor-Denis Hurault, son fils, marquis de Vibraye, Promu à la pairie le 17 août 1815, et qui a perdu ce titre la révolution de 1830, étant rentré en possession d'une Partie des biens de sa famille, a fait construire une maison Dourgeoise au lieu de la Justice, dans une pièce de terre appartenant. — Les armes de la famille Hurault de Vibraye, sont : d'or, à la croix d'azur, cantonnée de quatre ombres de soleil, de gueules.

Le marquisat de Vibraye s'étendait, dit-on, sur cinq Paroisses: Vibraye, Lamnay, Champrond, Gréez; on n'indique pas la cinquième. Le fief de Charbonnière, en Lamnay, celui de la Cressonnière, en Gréez, et celui de Cormo-



de la sécéchaussée du Mans; en appel, pour le t

siège présidial de la même ville.

Des différentes coutumes qui régissaient ancienne territoire du canton de Vibraye (v. l'art. qui précède) de Vibraye, en particulier, jouissait, dès le temps de H du droit de se contraindre, entre voisins, à clôt toyenne, tel que l'a maintenu l'article 663 du Code (Braz. cry. — Homics. Vers le milien du 166

Hist. Civ. — Hospice. Vers le milieu du 16-Anne de Vassé, femme de Jacques Hurault, mar Vibraye, fonde une maison de charité en cette ville.

Sur la demande de leur petit-fils, Henri-Emman rault, marquis de Vibraye, et de Polixène le Coigne épouse, et d'après une délibération du curé et des ha du 30 juili. 1694, cet établissement est converti en h dans lequel des sœurs sont chargées de gouverner l vres malades de la paroisse. La dotation du nonblissement consiste : 1º en 300 l. de rente, que pe l'ancien ; 2º en 80 l. de rente, provenant du legs d'i Pouzot, en faveur des pauvres; 3° en 6,000 i., dues héritiers Gueffier, avec les arrérages, eur 10,000 l. par leur auteur, pour la décoration de l'église parois de la chapelle S.-Jacques ; 4º en 40 l. de rente, dons Julien Le Faucheux, pour l'entretien d'une maîtres cole, à la charge, par les sœurs de l'hospice, de fa cole aux petites filles. Cette fondation est approuv décret de l'évêque, du 8 mai 1695, et confirmée par patentes de déc. 1696. La maison, desservie par deux de la Chapelle-au-Riboul, jouissait de 1,859 l. de t en 1789; de 2,134 l. en l'an XIII (1805). Ces reve sont augmentés depuis lors, de plusieurs dons el 1º par le sieur Boulangier, 3 legs, montant à 2,660 i

Les revenus fixes actuels de l'hospice, régi par une commission de six membres, et dirigé par deux sœurs d'Evron, s'élèvent à 3,190 f. 51 c., en maisons, biens ruraux et remtes.

Pureau de bienfaisance. — Legs et dons: 1° d'une somme de 100 f., aux pauvres de Vibraye, par la Dme Joly, V° Loison; 2° portion du legs ci-dessus, du sieur Boulangier; 3° par le Sr Vasseur, d'une somme de 1,000 f., pour etre distribuée en linge et en habits aux pauvres; 4° d'une somme de 400 f. aux mêmes, par la dame Vasseur; 5° d'une somme de 2,000 f., aux mêmes, par le sieur Ferrand; 6° encore aux mêmes, d'une somme de 500 f., par le Sr Segoin. Decret et ordonn. d'autorisat., des 19 oct. 1808, 21 nov. 1821, 19 mai 1824, 22 févr. et 2 août 1826, et 29 avr. 1829. Le bureau de bienfaisance, est administré par une

commission de cinq membres.

Collège et école primaire de garçons. — Par testament du 1er déc. 1656, Ant. Gueffier, conseiller du Roi, et son résidant à Rome, fonde un collège à Vibraye, et charge le principal, dont il confie le choix au curé et aux membres de la fabrique, de faire l'école et le cathéchisme, d'enseigner les éléments de la langue latine et de donner des leçons de plain-chant. L. Gueffier, prieur de Melleray, R. Ménagé, curé de Vibraye, et Bruneau, prêtre habitué de la paroisse, ajoutent à la première fondation. Les revenus de l'établissement, s'élevant à environ 1,400 l., consistaient en la maison avec jardin, biens ruraux et rentes. — L'Ecole primaire actuelle de garçons, pour laquelle la commune possède un local, est entretenue au moyen d'une allocation annuelle de 400 f., pour le traitement de l'instituteur. Elle est fréquentée, par 50 à 65 élèves.

Cole primaire de filles. L'une des sœurs de l'hospice, à qui la commune alloue une subvention de 144 f., tient, commune autrefois, l'école des jeunes filles, au nombre de

50 à 70, selon la saison.

Bistor. Le 13 avril 1814, le feu se manifeste, dans la soirée, chez un fabricant de chandelle, par l'inflammation d'une cuve de suif en fusion. Les flammes s'étendent avec une telle rapidité, qu'en peu d'instants la halle, l'église, le presbytère, sont consumés, les cloches mises en fusion, et que, au bout de trois heures, il ne reste plus de cette malheures et séparées de celles incendiées. Le feu s'arrêta comme par miracle, néanmoins, au portail de l'hospice, maison construite en colombage. L'incendie, porté par le vent de



grande calamité.

Bioga. L'abbé J.-B. Thiers, mort curé de 1703, doit trouver place dans notre Biographie à Chartres, comme ayant publié, en cette rés grande partie de ses curieux ouvrages. Il cet p Étienne Gueffier, fondateur du collège, était nati Voir la BIOGRAPHIE.

Hydrogr. La rivière de Braye ou Braie (v. s verse le territoire, du N. à l'E. S. E., en forman cercle et passant près et à l'est de la ville; le Fresnay, ou Fresné (11-462), venant de la foi l'O. à l'E. et délimite Vibraye d'avec Berfay, au 1 k. 1/2 de cours au plus. — Moulins: Grand-l vet, du Gué-de-l'Aunay, de la Chesnaie, à blé; tan, sur la Braye; de la fenderie de la forge d sur le Fresné. — Etangs de Mondétour, de la Bréveillon, peuplés en carpes, brochets, tanct

Géor. Sol généralement montueux, coupétroits, où l'on remarque notamment le côteau à l'E., sur la rive gauche de la Braye, en fac-200 m. d'élévation, et de 2 k. d'étendue; à l'O., pelé la Justice, à l'extrémité N. de la forêt, où le de Cassini, avaient établi un signal, pour leurs tra de 198 m. 40 c. au-dessus du niveau de la m secondaire et tertiaire, crétacé et supercrétace grès vert, de grès blanc, de grès ferrifère, a contrent des marnes blanche et grise, et une m moneuse, exploitée pour la forge de Cormorin.

Plant. rar. Corrigiola littoralis, LIN. (Fl.

Voir l'art. de la forêt, qui suit.

CADASTR. Superficie totale de 4,361 hect. 61

3 et 45 f. — Pâtur. et pâtis, 79-44-75; à 9, 15, 21, 24 et 3 f. — B. taillis, 1,785-51-60; à 4, 7-50, 11 et 14 f. — roussailles, 38-53-90; à 2-50 et 4 f. 50 c. — Bruyères, ge 8ts, 95-51-80; à 2-50 et 4 f. 50 c. — Mares, 0-71-80; à 1 f. — Etangs, 2-58-80; à 15 f.—Sol des propriétés bâties, 5-81-58; à 21 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0sp., 1-32-18. — Rout., chem., plac. publ., halles, 66-07-5. — Riv. et ruiss., 11-94-90.—670 Maisons, non classées, ral. en masse, à 11,585 f. — 4 Moulins à eau, 2 à chacun 50 f., et 2 à chac. 200 f. — 1 Moulin à tan, 25 f. — 4 Bouques, ensemble, 37 f. — 2 Tanneries, ensemble, 45 f. — Poterie, 75 f. — 1 Tuilerie, 75 f.

CONTRIB. Fonc., 12,085 f.; personn. et mobil., 1,695 f.; ort. et fen., 585 f.; 115 patentés: dr. fixe, 718 f., dr. pro-ort., 245 f. 16 c.; total, 16,228 f. 16 c.—Chef-lieu de per-eption.

AGRICULT. Superficie argilo-sablonneuse, et, plus ordiairement, sablonneuse et pierreuse, ensemencée en céréasavoir: froment et seigle, de chaque 106 hect.; méteil, rge et avoine, de chaq. 212 h.; produis. de 3 1/2 à 4 pour 1, froment et l'orge; de 4 1/2 à 5, le méteil, le seigle et l'avoine. a outre: pommes de terre, 45 h.; chanvre, 15 h.; prair. rtific., 450 h., quantité évidemment exagérée; prés naturels, lédiocres, bois, vignes, comme au cadastrement; bois des aies et chaintres, 189 h.; beaucoup d'arbres à fruits, maonniers. — Education de quelques poulains, et d'un assez on nombre de sujets des espèces bovine, porcine, ovine caprine; engrais des porcs. Obtiennent des primes aux Oncours agricoles: Comice cantonnal, 1838: MM. Lecerf : Vinault, 1er et 2e prix, pour juments poulinières; Vinault, r. uniq., pour pouliches.—1839: MM. Thibault-Goussault, r. un., pour juments poulinières; Vinault, pr. un., pour pouches. — Concours d'arrondissement. 1838 : M. Vinault, 1« r., pour pouliches. — 1840 : MM. Goussault, 1 r pr., pour ureaux; Vinault. 1er pr., pour pouliches de 2 à 3 ans.=45 rmes, dont 14 principales: 46 bordages, 40 charrues, la lupart subdivisées. = Commerce agricole consistant en rains, dont il y a déficit des 3/5°, plutôt qu'exportation elle, sauf l'avoine, dont il y a excédant de plus d'un quart; i bois et charbon, chanvre et fil, un peu de foin, fruits, dre, marrons; chevaux, bestiaux de toute sorte, laine, re, miel, gibier, notamment du chevreuil (v. l'art. de la rêt); menues denrées.

Foires et marchés. Très-fort marché, le vendredi, pour la vente des grains, des jeunes bestiaux, appelés taurailles, et surtout des porcs gras, dont il part de 250 à 300 chaque se maine, pour Paris, la Beauce et la Flandre, qui viennent des environs et même des arrondissements de la Flèche et de Baugé (Maine-et-Loire). Une trentaine de marchands du pays, achètent ces animaux et les revendent à d'autres, de Paris et d'ailleurs, qui les conduisent aux marchés de Poissy, de S.-Germain, de la Chapelle près Paris. Ces marchés, faits le plus souvent à terme, sans témoins, sans écritures, et qui ne se règlent qu'au bout de 12 à 15 mois, sont rarement l'objet de contestations. Sept foires d'un jour sont fixés, par ordonnance du 15 août 1821, aux derniers vendredis de février, d'avril, de juin, de juillet, d'août, d'octobre et de décembre.

INDUSTR. Tuilerie, au lieu de la Justice, une autre, au Champ-de-la-Ville, établie en 1833; une poterie; trois tanneries, dans la ville, dont une établie en 1836; extraction de minerai de fer, de la marne, de l'argile, pour briqueterie; exploitation du bois et cuisson du charbon, dans la forti; fabrication de toiles, pour particuliers.

Poids et mes. Vibraye n'avait de mesure prrticulière, que sa pinte, équivalent à. . . . . . . . . 1 litre 32 centil.

ROUT. ET CHEM. La route départementale nº 6, de la Fette Bernard à Tours, par Saint-Calais, et le chemin de grande vicinalité nº 3, de Connerré à Montmirail et à Châteaudus, traversent le territoire, la première, du N. au S.; le second, de l'O. à l'E.; en se croisant sur la place de Vibraye; le chemin de grande communication nº 17, de Vouvray (route royale nº 23), à la route départementale ci-dessus, par S.-Maixent, passera à peu de distance au N. du territoire; celui nº 25, de Vibraye à Authon, ira joindre celui nº 3, de Melleray à Montmirail, puis s'embranchera, à S.-Ulphace, à celui nº 6, de Sillé à Authon. = Chem. vicin. classés: -1º de Connerré à Montmirail (classé depuis sous le nº 3 de grande vicinalité); long. sur la commune 5,000 mètr. -2º de Vibraye à Melleray (c'est celui classé ci-dessus nº 25, de grande vicinalité); 2,000 m. — 3º allant à Mont doubleau; part du carref. des Chemelleries, passe au Gué de-l'Aunay, f. au carref. du Soucy, 5,000 m. - 4º all. Courtalin, dit Chemin de César (anc. voie romaine); par du nº 1er (nº 3 de gr. vicinalité), à Vibraye, traverse le Braye et f. au carref. des Petits-Beaux-Chênes, 5,000 to - 5° all. à Valennes; part du carref. des Chemelleries f. à celui du Pressoir, 5,000 m. — 6° all. à Semur; part c

nº 1 er, au carref. de la Justice, traverse la forêt, f. au carref. de Bois-Bouchard, 1,600 m.

LEUX REMARQ. Le nouveau château, à M. de Goussanlt; que Iques maisons et auberges de la ville; la Justice, à M. le marquis de Vibraye; le Gué-de-l'Aunay, à M. Duval, maire; le Pavillon; comme habiations. Sous le rapport des nours: Saint-Sauveur, la Pâquerie; la Vieille-Cour, la Justice, la Ménagerie, Plaisance, la Moutonnière, la Bouverie; la Borde-Beure, la Borde-des-Bois, la Borde-Sablon, la Borde-aux-Lièvres; Villeneuve, Villemaigre; Reveillon, Beauvoir, le Tertre, le Perrai, la Perrière; le Gué-de-l'Aunay, la Vigne, Geneteil, Genestrole, le Buisson, le Chesne, la Bruyère; etc., etc.

ETABL. PUBL. Justice de paix, mairie, cure cantonnale; hospice et bureau de bienfaisance; écoles primaires, de garcons et de filles; résid. d'un notaire, d'un huissier, de deux experts, et bur. d'enregistrement; résid. d'un percepteur des contribut. directes; 1 recette bural. des contrib. indir., 2 déb. de tabac, 1 déb. de poudre de chasse et 1 déb. de cartes à jouer; une brigade de gendarmerie à pied; batail-lon cantonn. de la garde nationale, 3 comm., effect. 579 h.; subcliv. de sapeurs-pompiers ruraux, de 31 h.—Un relais de Poste aux chevaux. Bureau de distribution des lettres, nouvellement établi, relevant des bureaux de poste de la Ferté et de S.-Calais.

ETABL. PARTICUL. Un instituteur et une institutrice primaires privés; le 1er, 24 à 30 élèves; la reconde, 10 à 15 jeunes filles. 1 doct. en médecine, 1 offic. de santé, une sage femme, 1 pharmacien. Deux messagers, pour le Mans et retour, une ou deux fois par semaine. Passage journalier de voitures publiques du Mans à Paris et retour, par Brou, etc.; de S.-Calais à Paris, par la Ferté.

BRAYE (FORÊT DE), située dans le voisinage et as s. O. de la petite ville de ce nom, entre elle et les bourgs de Lavarré, Semur et Berfay; son plus grand diam., qui est du N. au S., est de 7 k. 7 h., sur 6 k. 3 h. de largeur, d'E. à O. Reposant sur le terrain secondaire supérieur, et plantée en chêne principalement, en bouleau, tremble, au ne, chataigniers et pins maritimes; la contenance de cette for et, qui alimente la forge de Cormorin, et, en partie, la venerie de la Pierre, à Coudrecieux, est évaluée, y compris bois adjacents du Gué de l'Aunay, Clairs, etc., qui n'en sont séparés que par des fossés, savoir: sur Vibraye, 1,560 hectar.: sur Berfay, 346; Semur, 385; Confians, 1,524;

total, 2,874 h. Plusieurs étangs considérables, se rencontrat sur cette superficie, dont le principal, celui de la Coar da Bois, donne naissance au ruisseau de Fresné, sur lequel est établie la fenderie de la forge de Cormorin; et celui de Marché-Vert, qui alimente la petite rivière d'Anille. La forêt de Vibraye, peuplée autrefois de cerfs, de sangliers, de chevreuils et des autres espèces de gibier communes au reste du département, ne contient plus de cerfs actuellement, mais encore une quantité de chevreuils telle, qu'il est fait des marchés de 500 pièces, à livrer pour Paris, chaque amnée, et qu'il s'en vend à la boucherie de Saint-Calais et autres lieux, qui environnent cette forêt.

Plant. rar. indiquées par la Flore du Maine, dans la forêt de Vibraye: Androsæmum officinale, ALL.; Asperula odorata, Lin., près la fenderie; Betula pubescens, EHRH.; Chrysosplenium oppositifolium, Lin., ruiss. de Fresné; Corjegiola littoralis, Lin.; Hieracium sylvaticum, Lamk.; Lysimachia nummularia, Lin., près la fenderie; Neothia ovata, BLUFF.; Pulmonaria angustifolia, Lin.; Rubia Idæus, Lin., près la fenderie; Trapa natans, Lin., dans les étangs.— Æcidium ranunculaceum, DECD., var. Aquilegia vulgaris.

VIC; voyez saint-gervais de vic.

VICTEUR (SAINT-); voir SAINT-VICTEUR.

VIDAMIE DU MANS; voir l'article saint-aumille-LE-MANS.

VIEILLES-YASNES, nom d'une vallée formée par le cours de la Dive, dans la partie nord-ouest de la commune de Peray, à laquelle on donne une profondeur de 133 m. Nous la mentionnons ici, ayant omis d'en parler à l'article Peray.

VIEUX-MANS; voyez mans (vieux-).

VIGNAS, VIEUX-VIGNAS, TS; Junacium, seu Vinacium, ancien château fort, situé dans la paroisse du même nom, actuellement commune de l'arrondissement de Falaise (Calvados), fréquemment cité dans l'histoire des comtes du Perche de la maison de Bélesme, et dans celle des ducs de Normandie, à partir de Guillaume-le-Conquérant; que les auteurs du Recueil des historiens de France, ont confonda avec Vivoin. Nous ne mentionnons ici le nom de cette place forte, que parce qu'elle se trouve souvent comprise parmi celles que possédaient les comtes de Bélesme dans le Sacenois, et afin de mettre en garde contre l'erreur relative à Vivoin, dont l'article suivra, que nous venons de signaler.

VILAINE; voir VILLAINE.

VILCLAIR, ou villeclair, fief de la commune de Fercé, dont il a été parlé à cet article (11-289). Sous l'épiscopat de l'évêque Hugues de S.-Calais, Bernard de Vilclair, prêtre, fait don au monastère de la Couture du Mans, des dimes qu'il possède à Pirmil et à Oisé, faisant partie de son domaine de Vilclair. Le territoire de la terre de ce nom, était au nombre des tournes, dont nous avons traité à l'article Saint-Julien du Mans (v-321), et dépendait, alternativement, des paroisses de Fercé et de Chemiré-le-Gaudin.

VILENNE; voyez villaine.

VILLAINE-DE-LOUPELANDE; voyez VILLAINE-LOUPELANDE.

VILLAINE-LA-CARELLE, VILLAINE-EN-SAOSNOIS; VILLAINES, VILLAINE, S; SAINT-REMI-DE-VILLAINE, S; Villana Quadrelli, modo Carelli, vel de Carelleo; Sti-Remigii-de-Villena, in terra Savonensi; de villa, maison de campagne et de quadraria, carré, par extension carrière, à cause de celles exploitées en ce lieu, de temps immémorial (v. ci-après, HIST. FÉOD.). Commune du Saosnois (v-759-762 et la Carte), du cant., de l'arrond., et à 6 k. N. O. de Mamers; à 40 k. N., un peu vers E., du Mans; autrefois, du doyenné et de l'archid. de Saosnois, du dioc. et de l'élect.

du Mans. — Dist. lég. : 7 et 50 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par la Fresnaye et par Louze; à l'E., par Louze, par Beauvoir et par Aillères; au S. E. et au S., par S.-Longis; encore au S., par Vezot; à l'O., par Vezot, encore, par le Val et par Neufchâtel; cette commune, d'une forme tout-à-fait irrégulière, décrit une espèce de triangle, s'étendant de l'E. à l'O., dans sa partie méridionale, qui se trouve en dehors de la forêt de Perseigne, puis, du centre de ce triangle, remonte au nord, en formant une sorte de Z, au travers de cette forêt, dans presque toute sa largeur. Son diam. central et longitudinal, du N. N. O. au S. S. E., est de 8 k., contre une largeur qui varie, de 1,1 h. seulement, dans toute la moitié supérieure ou septentrionale, à 2,4 h. vers le centre, et 4,5 h. vers l'extrémité S. Le bourg, situé vers l'extrémité méridionale du territoire, sur un coteau élevé, qui longe au sud la petite vallée de la Bienne, ayant en perspective, au nord, la majestueuse forêt de Perseigne, de long de ce côteau, en formant une assez large rue, et une petite place, en face du côté occidental de l'église. Petite église gothique, à clocher en bâtière; cimetière l'entourant, enceint de murs d'appui, dans lequel on remarque

121

W

3,

une ancienne pierre tombale, au niveau du sol, entièrement frustre; et une autre, recouvrant la sépulture de l'un des

derniers curés de la paroisse.

POPUL. De 78 feux, anciennement; de 124 f. et de 765 habit., en 1804; elle est, d'après le récensement de 1826, de 168 f. et de 633 h.; d'après celui de 1836, de 177 feux, renfermant 335 indiv. du sexe masculin, 327 du feminin, total, 666; dont 440 au bourg et 50 à chacun des hameaux de la Pierre et de Moteau; 16 à celui de la Bruyère.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 46; naiss., 180; déc., 152. — De 1813 à 1822: mar., 49; naiss., 176; déc., 140. — De 1823 à 1832: mar., 65; naiss., 199;

déc., 142.

Hist. Ecclés. Eglise sous le patronage du saint évêque qui baptisa Clovis. Assemblée le dim. le plus proche du

1ºr oct., fête de S. Remi.

La cure, dont le Pouillé n'indique pas le revenu, que Le-paige fixe de 700 à 800 l., était à la présentation de l'abbéde la Couture, du Mans, par suite du don qu'en fit, au monastère de ce nom, le comte Hugues 1er, sous le pontificat de Sigefroy (BIOGR., XXVIII et LXXXIX).

Une prestimonie, dite de la première messe, de 70 l. de revenu, dont jouissait le curé, était fondée dans l'église de

Villaine.

L'église de S.-Remi de Villaine, est au nombre de celles sur les quelles l'évêque Avesgaut, 994-1035, successeur de Sigefroy, donna à ses chanoines le droit de relévation, en les obligeant à assister à l'office de jour et de nuit de la fête de

S. Julien, patron du diocèse.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse appartenait, diton, à l'abbaye de la Couture du Mans, et devait, par conséquent, être annexée à la cure, à moins que ce monastère ne l'ait acquise postérieurement à la donation du comte Hugues. Elle relevait de la châtellenie de Moulins, en S.—Remi-du-Plain(v. cet art.), appartenant au même monastère—

Il existait, dans le 11° siècle, une famille du nom de Quar rel, qui, dit-on, a laissé son nom à Lignères-la-Carelle de Villaine-la-Carelle. Nous croyons que, de ces deux paroisses, l'une, celle de Villaine, tient son surnom de se carrières, dont l'exploitation date d'une époque immémoriale, ce que semble confirmer la manière dont on écriva son surnom autrefois, QUARELLE, de quadratus, pierre carrée, et, par extension, lieu d'où l'on extrait la pierre, d'où les mots quarrière et quarelle, changés en ceux de carelle. Comme la même circonstance n'existe par rière et carelle. Comme la même circonstance n'existe par l'existe 
l'égard de Lignère, il est probable qu'un des membres de famille des seigneurs de Villaine, ayant pris le nom de warelle de ce lieu, aura imposé ce nom, comme étant le an à Lignère, en devenant possesseur de cette terre.

en, à Lignère, en devenant possesseur de cette terre.

Anquetil Quarel, chef de l'une des plus considérables falles des environs d'Alençon, posséda longtemps la seigneurie Condé, près de cette ville, sur la rive droite de la Sarthe, celles de Villaines et de Lignère. Richard Quarel, son fils, rendit célèbre par la part qu'il prit, dans le 11° siècle, ce les fils de Tancrède de Hauteville, dont il avait épousé des sœurs, à la conquête du royaume de Naples, et partagé de la principauté de Capoue, en Calabre, que descendants ont possédée longtemps. On voit encore un mbre de cette famille, Foucher Quarel, au nombre des valiers normands et percherons, qui, en 1105, suivirent du roi Philippe-Auguste, aux sièges de Loches et de

Du temps de l'abbé Odon de Bures, 1090-1121, Dreux de laine, fait don au monastère de la Couture, de l'église de rnie. On ne dit pas de laquelle des trois paroisses de Vile, qui se trouvent dans la contrée (voir les articles sui-

es), ce Dreux était seigneur.

En 1508, Jean de la Palu, seigneur dudit lieu, de Ville et de Grandchamp, assiste à l'assemblée des états de Province, pour l'examen et la publication de la Coutume Maine. Ce doit être de Villaine-la-Carelle, dont il s'agit ici. Autres fiefs: — 1º Bonneville, ayant appartenu à Pierre Barville, famille qui a aussi possédé les seigneuries de ntilly et de la Gastine à Louzes, dont Etienne, qui as-Le à l'assemblée de la noblesse, en 1789, tant en son nom De comme représentant une dame Ve de Barville. Les ars de cette famille étaient : d'argent, à deux bandes de eules. — 2º le Fay. En 1669, Guy du Pin, baron de Lare, fils de feu Fr. du Pin, seign. de la Coste, rend aveu ur les terres de Valdonon (le Val Pineau, sans doute, qui portait pas alors ce second nom?) et le fief de Fay, relev. Saosnois. Le Fay est une simple ferme aujourd'hui, sibe à 1,7 h. E. S. E. du bourg. — 3° Jame ou Jaure? fief vur lequel Mess. Fr. Doisne, est taxé à fournir un mousletaire et deux picquiers, au rôle de l'arrière-ban de 39. — 4º Nous pensons que Tessé, situé à 2 k. S. S. E. du urg, avec moulin, a dû être aussi un fief.

La paroisse de Villaine-la-Carelle relevait, partie de la juliction de l'abbaye de la Couture, par la châtellenie de Julins, en S.-Remi-du-Plain; et partie de la baronnie du Saosnois et de son bailliage. Elle reportait, pour la première partie, à la sénéchaussée et siège présidial du Mans; pour la seconde, à la sénéchaussée de Beaumont, et au siège présidial de la Flèche, après l'érection de celui-ci.

Cette paroisse était comprise, dans le ressort du grenierà

Y B

1

sel de Mamers.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, pour laquelle il est alloué, au budget communal, 200 f., pour le traitement de l'instituteur, et 45 f., pour le loyer du local. Elle est fré-

quentée, par 20 à 30 écoliers.

Hydrogr. La petite rivière de Bienne (v. son art.), venant de la forêt de Perseigne, sépare le territoire de Villaine de celui de Neufchâtel; le ruiss. de la Chère, venant d'Aillères, en traverse, d'est à ouest, la partie méridionale, jusqu'à son confluent dans la Bienne, au pied du côteau sur lequel est construit le bourg; le ruiss. le Rutin ou des Sablonnières, dont la direction est au sud, sépare Villaine de Saint-Longis. — Moulin à blé de Tessé, sur le Rutin.

GÉOL. Soi montueux, coupé par les petites vallées de ruisseau de la Chère, de la Bienne et du Rutin; les deux premières, qui n'en font qu'une, bornées, au nord, par le plateau sur lequel est plantée la forêt de Perseigne; au sud, par un côteau partant d'Aillères, courant du N. E. au S. O., où il est terminé par la butte de Chaumiton, au pied de laquelle sont bâtis l'église et le château du Val. C'est dans ce côteau, que sont creusées les fameuses carrières de piente calcaire de Villaine, ouvertes depuis des siècles, au nombre de trois actuellement, qui se prolongent très-avant sous le plateau, en forme de galeries, dans la direction du sud, leur ouverture se trouvant au nord, le long du chemine du bourg de Villaine au Val. Terrain de la grauwacke ou ardoisier, dans la partie nord, située au-delà de la Chère es de la Bienne, offrant le schiste argileux, le schiste tégulaire et le grès ancien; secondaire inférieur, dans la partie sudsur la rive gauche des mêmes cours d'eau, appartenant la formation jurassique oolithique filicifère, décrite à l'ancantonnal Mamers (111-159)- La pierre calcaire de Villainela-Carelle, en blocs quelquefois énormes, se transporte Alençon, à Mamers et au Mans surtout, où elle est très estimée comme pierre de taille, à raison de la finesse de son grain et de la facilité de sa taille.

Plant. rar. Lepidium latifolium, LIN. (Fl. du Maine), sa la plupart de celles indiquées dans la forêt de Perseigne, son article (IV-411); en outre, les suivantes, dans la mêm forêt: Anthericum ramosum, LIN.; Cardamine hirsus,

📂 ar. sylvatica, GAUD.; Chrisosplenium oppositifolium, Epilobium angustifolium, LIN.; Lysimachia nemo-In.; Milium effusum, LIN.; Neottia Nidus-Avis, RICH.; Idæus, LIN; Salix capræa, LIN.; Senecio sylvaticum, Veronica montana, LIN. — Criptog.: Evernia pru-, ACH., var. maxima; Opegrapha elegans; sm.; Or-Trichostoma pallidum, HEDW.; Trichostoma pallidum, HEDW.; barbata, et U. florida, HOFFM. (Fl. du Maine). DAST. Surface de 1,473 hect. 38 ar. 30 cent., subdivimsi : — Terr. labour., 594-97-80; en 5 class., éval. à 4, 20 et 27 f. - Jard., pépinièr., terr. plantés, 8-58-54; 5 - 27 et 36 f. — Prés, 66-52-00; à 15, 24, 39 et 54 f. — A -, 40-43-80; à 9, 21 et 30 f. -- B. fut., 0-92-00; à F \_\_ B. taillis, 1-63-90; à 14 f. — Friches, 36-49-60; 1 50 c. — Carrières, 0-04-69; à 20 f. — Pièc. d'eau, 125 08, 2-25-70; à 27 f. — Sols, 4-96-77; à 27 f. Obj. non MPOs.: Egl., cimet., presbyt., terr. vain. et friches, 2-38-70. — Foret royale, 686-10-50. — Chemins, 27-06-30. — Riv. et ruiss., 0-98-00. == 160 Maisons, en 7 class.: 9 à 2f., 54 à 4f., 60 à 8 f., 19 à 12 f., 14 à 20 f., 2 à 30 f., 2 à 50 f. — 1 Moulin à eau, 220 f.

Propr. non bat., 13,381 f.60 c. \ 14,983 f.60 c.

CONTRIB. Fonc., 2,301 f.; personn. et mobil., 328 f.; port. et fen., 94 f.; 7 patentés: dr. fixe, 33 f., dr. proport., 13 f.; total, 2,769 f. — Perception de S.-Remi-du-Plain.

AGRIC. Superficie argilo-calcaire et argilo-sablonneuse, ensemencée en céréales, savoir : froment et orge, 100 h. de chaque; méteil et seigle, 25 h. de ch.; avoine, 50 h.; produis. de 51/2 à 6 pour 1, le froment et le méteil; 7, l'orge et le seigle; 9, l'avoine. En outre : pomm. de terre, 15 h.; légumes secs, 12 h., prair. artific., 25 h.; chanvre, 15 h.; prés, bois, comme au cadastrement; peu d'arbres à fruits. Peu d'élèves de chevaux, de porcs et de chèvres, et même de bêtes à cornes; davantage de moutons, proportionnellement. Sont nommés au concours du comice agricole cantonnal de 1840: Fille Thibault, 2º prix, pour bonne et vertueuse conduite, comme domestique de ferme; M. Nicolle, 2º prix, pour poulains de lait femelles. — 11 fermes, dont 4 principales, 39 bordages; 32 charrues. = Commerce agricole consistant en grains, dont il y a exportation réelle, du quart au tiers; en graine de trèfle, chanvre et fil, fruits et cidre; chevaux, bestiaux, laine, menues denrées. = Fréquentation des marchés de Mamers.

INDUSTR. Extraction du calcaire; exploitation du bois,

dans la forêt de Perseigne.

ROUT. ET CHEM. La partie de la route royale nº 155, de Mamers à Alençon, et celle départementale nº 5, d'Angers à Mamers, passent à proximité du territoire, à l'E. et au S. — Le grand chemin nº 5, de Blèves à Alençon, en passe également à peu de distance, au N.—Chem. vicin. classés: —1° du Mêle-sur-Sarthe (Orne), à la route de Mamers à Alençon (classé postérieurem. route départem. nº 12); part de l'allée du Genetay, passe au bourg, f. au chem. de Neufchâtel à Mamers, limite avec Vezot; long. sur la comm., 3,200 mètr.—2° du Bourg à la Haute-Roche, dans la forêt; 1,400 m.—3° all. à S.-Remi-du-Plain; part de la croix de S.-Marc, f. à l'arrivée de la route, au vieux chemin de Neufchâtel, limite du Val et de Vezot, 750 m.

LIEUX REMARQ. Les Chapelles, maison bourgeoise, à M. Letourneur-Vossery, juge d'instruction à Mamers; la Haute-Roche, ancien manoir, dans la forêt de Perseigne, sur un point culminant, en face et au nord du Bourg. Quant aux noms, la Chretienté; la Grande-Cour, le Pavillon; Villeneuve; Beauregard; la Pierre, Graveau; la Grande-Fon-

taine; le Buis, le Fay, le Genetay, etc., etc.

ETAB. PUBL. Mairie, succursale, école primaire. Poste

aux lettres, à Mamers.

VILLAINE-LA-GONAIS, VILLAINE, S; VILAINE, S; VILLAINE, S; VILLAINE, S; Villane Gonosii, seu propè Feritatem. Voir l'étymologie du nom de Villaine à l'art. précédent; celle du surnom Gonais, inconnue, à moins qu'elle ne dérive de Gonus, a, um, qui signifie engendré, dont l'application nous èchappe? Commune du Fertois (voir 11-336, et la Carte), du cant. et à 6 k. 8 h. N. N. E. de la Ferté-Bernard; de l'arrondiss. et à 28 k. 1/2 S. S. E. de Mamers; à 34 k. E. N. E. du Mans; jadis, du doyenné de la Ferté, de l'archid. de Montfort, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég.: 34 et 39 kilom.

Descript. Bornée, du N. O. au N. E., par S.-Martin-des-Monts et Cherré; à l'E., encore par Cherré; au S., par Sceaux; à l'O., par Boëssé-le-Sec et S.-Martin; sa superficie décrit un triangle irrégulier, de 3, 3 h., 4 et 5 k. de côté, pouvant se rapporter à une pyramide un peu tronquée, dont la base est au N. E., le sommet au S. S. O. Le bourg, situé près la limite occidentale du territoire, sur un côteau rocheux de la rive droite de l'Huisne, qui limite la commune de ce côté, consiste en une espèce de rue sinueuse, s'étendant du sud à l'ouest-sud-ouest, en passant du côté occidental de l'église. Celle-ci, petite, à croisées

ogivales, du style gothique flamboyant, à tour carrée, ornée de frontons sur chaque face, au milieu desquels est placée une tourelle ronde, et surmontée d'une flèche. Cimetière entourant l'église, excepté au sud, enceint de murs d'appui. La seule maison remarquable du bourg, est le presbytère, qu'on s'occupait d'agrandir lors de notre visite en ce lieu. Tout près et à l'E. N. E. de l'église, se trouvent les restes du vieux manoir de la Roche (v. ci-après, HIST PÉOD.), détruit vers 1810, dont il ne reste plus que des murs d'enceinte et une chapelle voûtée.

POPUL: De 70 feux, d'après l'affouage de l'élection; de 85 f. et de 418 habit., en 1804; elle était de 109 f. et de 472 h., selon le recensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 118 feux, se compos. de 278 indiv. mal., 244 fem., total, 522; dont 157 au bourg; 23, 14 et 11, aux hameaux

des Grouas, des Tailles et des Petites-Fontaines.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 42; miss., 99; déc., 91. — De 1813 à 1822 : mar., 45; naiss., 131; déc., 108. — De 1823 à 1832 : mar., 55; naiss., 156; déc., 95.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de S.-Hilaire, évêque de Poitiers. Assemblée, fixée au dimanche de la Quasimodo, par arrêté préfectoral du 1ex mars 1807.

La cure, dont le Pouillé n'indique pas le revenu, que Lepaige porte à 800 l., était à la présentation de l'évêque

du Mans.

Vers l'an 1239, le chapitre de la cathédrale achète, de Gui Malmouche, pour 25 l. mansais, la dime, ou plutôt une portion de dimes, dans la paroisse de Villaine-la-Gonais. En 1250, il acquiert de Guillaume Gonais, chevalier, du consentement de la femme de celui-ci, celles qu'y possédait également ce seigneur, moyennant 80 l. tournois. Cette vente est ratifiée par Bernard de la Ferté (Bernard IV, sans doute, d'après notre chronologie des seigneurs de cette ville, 11-313), de qui il les tenait. — En 1280, Hugues de la Ferté, restitue au même chapitre, les dimes de cette Paroisse, avec celles de Champaissant et de Hellou, qu'il avoue avoir usurpées à tort; et reconnaît avoir recu 15 l., que le chapitre lui a fait compter.

La dime de Villaine, que possédait ledit chapitre, était

fermée 72 l., en 1789.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était annexée à terre de la Roche, dont le château, attenant au bourg, omme on l'a vu, dût être anciennement un fort, destiné à éfendre, au besoin, le passage de l'Huisne sur ce point.

Les terres de Villaine-la-Gonais et Tréfours, modò Tréfour, consistaient, en 1784, en deux châtellenies, avec la sergneurie de paroisse; de très-beaux fiefs, s'étendant sur plusieurs paroisses, savoir : 1° le château de Villaine (la Roche), avec cour, ferme, jardin, verger, droit de hauts, moyenne et basse justice; 2° le domaine du château ou de la Roche; 3° le moulin de Villaine, sur l'Huisne, avec droit de pêche en cette rivière; 4° le tiers du fief de Centigny et les fiefs volants de la Pâquerie, de la Noë et de la Souha-dière; 5° les métairies de la Godelière et de Champmoteux, relevant du tiers de fief de Centigny; 6° le domaine de Tréfoux (voir ci-après); 7° des bois taillis, vignes, etc.; 9° quatre maisons au bourg de Villaine; 9° un droit de dime inféodé, sur la terre et domaine de Tréfoux.

Nous avons vu plus haut, à l'histoire ecclésiastique, l'existence, en 1257, d'un seigneur de Villaine, appelé Gonsi, qui, peut-être, donna à cette paroisse son surnom. Gui Mamouche, possesseur de dîmes à Villaine, à la même époque, dût être aussi le seigneur d'un des fiefs qui y étaient situés.

En 1639, Eutrope de Belleriand (sic), est taxé à deux mouquetaires et deux picquiers, au rôle de l'arrière-ban, pour sa terre de Villaine-la-Gonais et celle de Tréfoux. Cette terre resta, dans cette famille, originaire de Bourgogne, qui portait : d'or, à deux jumelles d'azur, chargées de trois croix patées d'argent, jusqu'au 26 mars 1779, que mourut dans Anne Renée de Belleriens, Ve de Messire Gabriel de Moloré, président de l'élection du Mans. Il paraît qu'après elle, la seigneurie de Villaine et la terre de la Roche, farest

réunies à celle de Beauchamp, ci-après.

Autres fiefs en Villaine: 1º Beauchamp, terre possédée par la famille Rouillet, baillis de la Ferté-Bernard, cités des une inscription rapportée à l'article de cette ville (11-331), 🕰 dans celle-ci, dont le sens paraît incomplet, qui se trouvait au-dessus de la porte d'une maison, bâtie après l'incendis de la rue du Bourgneuf, au fond d'une cour en face de la Halle, où se trouvait l'écusson des armes de cette famille: d'azur, au chevron d'or, accompagné, en chef, de deux étoles et, en pointe, d'un soleil, aussi d'or, mouvant, d'un nuage d'argent, le tout sur monté de deux burelles d'or : ..... tiqua contentus eram; sed flamma coegit unam de multis ædificare domum. Renigaldus Rouillet Reginaldo filio kujus urbis juridico posuit anno Domini 1627, et ab urbe cresale tertio. — André Gilbert Rouillé de Beauchamp, seignes de Beauchamp, président à la chambre des Comptes, meur en 1767. — En 1677 et 1680, Hanibal (sic), Rouillet, seigueur de Beauchamp et d'Aisne-Quentin, conseiller du Roi, est cité dans des aveux, au nombre des vassaux de la terre seigneuriale de l'Etang, en S.-Côme. En 1779, la terre de Beauchamp, alors à vendre, par suite du décès de l'abbé Rouillet de Beauchamp, se composait du domaine, fief et seigneurie dudit lieu, d'un très-beau château, de très-beaux fiefs, donnant un droit de chasse fort étendu, droit de pêche dans la rivière de l'Huisne, 6 métairies, 2 moulins, bois de haute futaie et taillis, droit de jeu, ou de pâturage, pour six chevaux: etc.

Beauchamp passa alors, par acquisition, probablement, à la famille Richer, qui, comme celle de Rouillet, en ajouta le nom au sien, possédait aussi la seigneurie de S.-Martin des Monts, et porte pour armes : de gueules, au chevron d'or, accompagné de 3 bluets, tigés et feuillés d'or. C'est actuellement la propriété de M. Hyppolite Emmanuel Richer de Beauchamp. — Le château de Beauchamp, situé à 1,1 h. S., un peu vers E. du bourg, est une maison assez moderne, à mansardes, d'une régularité parfaite, construite par les derniers possesseurs de la famille de Rouillet. Il est précédé d'une vaste cour, garni de communs des deux côtés; son entrée est close d'une belle grille, longeant le côté

gauche de la route royale de Paris à Nantes.

2º Trefours ou Trefoux, déjà cité plus haut, à 2,4 h. N. N. E. du clocher, fut possédé, jusqu'au milieu du 15º siècle, par une famille de son nom, dont Guillette de Trefours, femme de Richard Deshayes, en 1454. Cette terre appartenait, de 1483 à 1493, à Robert le Forestier, mari de Charlotte Tragin, fille de Michel Tragin, seigneur du Tronchay, en Saosnois. Le domaine de Trefours, uni à la terre seigneuriale de Villaine, dès 1784, se composait alors du domaine dudit lieu, de trois métairies, savoir : la Grande Goutandière, le Pâti et le Chaloux; de plusieurs bordages: Chaumette, la Boisneraie, la Carrière, la Riottière, la Petite Goutaudière; de bois taillis, vignes, etc.

3º Centigny, ou Santigny, sur le bord de l'Huisne, à 1,4 h. S. O. du bourg, dont un tiers du fief, comme on l'a vu plus haut, faisait partie de la terre de Villaine, duquel tiers, relevaient deux métairies. Le seigneur de ce fief, qui n'est pas Pommé, est taxé à fournir un mousquetaire, au rôle de l'arrière-ban de 1639.

4º Bois-Bery (sic), pour lequel Jacq. Chouet, écuyer, de la famille des Chouet, seigneurs de Maulny, en Montbizot (IV-40), est également taxé à un mousquetaire, au même rôle. 50 René Dupré, sieur de Lamer (?), paroisse de Villaine,

près la Ferté, est taxé à xx l., au rôle précité, pour un sef

qui n'est pas nommé.

La paroisse de Villaine-la-Gonais, faisait anciennement partie du bailliage de Cherré, l'un des deux de la châtellenie de la Plesse, de la baronnie de la Ferté-Bernard (v. cet art.). Elle relevait de la juridiction de cette baronnie, qui reportat au siège présidial du Mans, pour les cas royaux seulement.

Cette paroisse était comprise, dans le ressort du grenier

sel de la Ferté-Bernard.

HIST. CIV. Ainsi que l'indique le nom d'une ferme, située sur la limite méridionale de la commune, Villaine possédait anciennement une maladrerie, dont les biens furent unis à la fabrique de l'église paroissiale.

En 1767, André-Gilbert Rouillet, seigneur de Beauchamp, légue aux pauvres de Villaine, une somme de 3,000 l., convertie en une rente de 125 l., dont le curé était chargé de

faire la distribution.

Ecole primaire récemment établie, pour la quelle la commune alloue annuellement, sur son budget, 200 f. pour le traitement de l'instituteur, et 102 f. pour le loyer du local.

Nosol. Une épidémie dyssentérique, qui afflige le Fertois, au printemps de 1789, enlève sept personnes, sur domn

malades, à Villaine.

HYDR. La commune est limitée, vers l'O., dans toute son étendue, par la rivière d'Huisne, sur le bord de laquelle le bourg est construit; et, dans toute son étendue, également, au sud-est, par la petite rivière de Barbe-d'Orge et par celle de Queune. Le ruisseau de la Cohue, vient confluer dans l'Huisne, au N. N. E. du bourg, après un très-court trajes sur le territoire.—Moulins de Villaine et de l'Isle, à blé, se l'Huisne. Moulin à vent du Buron, près la grande route, inacté.

GÉOL. Plateau uni, dominant le cours de l'Huisne, sur rive gauche; montueux, dans la moitié de la partie central sud; terrain secondaire inférieur, généralement, offrant le calcaire jurassique, le calcaire tuffeau chlorité et le grit vert, en exploitation; des marnes blanche et grise; terrait tertiaire ou supercrétacé, près le bourg, dans lequel M. Triger a observé le calcaire meulière compact, renfermant de traces de plantes, incrustées au milieu d'une quantité innombrable de petites paludines, superposé à une formation de calcaire lacustre supérieur.

Plant. rar. Malva sylvestris, Lin., var. albiflora; Mentie sylvestris, Lin.; Tanacetum vulgare, Lin., près la Roche

(J.-R. P.)

CADASTR. Superficie de 1,032 hect. 65 ar. 71 cent., aimi

bdivisée: — Terr. labour., 603-82-81; en 5 class., éval. 6, 13 f. 50 c., 20, 34 et 41 f. — Jard., 12-83-27; à 41, 1-50 et 54 f. — Vignes, 0-54-60; à 12 f. — Prés, 247-03-1; à 24, 42, 70 et 80 f. — Pâtur., 51-77-29; à 6, 12 et 18 f. B. taillis, 70-90-30; à 6, 9 et 15 f. — Landes, 1-81 20; 6 f. — Pièc. d'eau, 0-54-30; à 41 f. — Superf. des pro-iét. bât., 8-60-97; en masse, 352 f. 97 c. Obj. non impos.: out. et chem., 24-19-67. — Riv. et ruiss., 10-59-20. — 10 Maisons, en 4 class.: 42 à 9 f., 37 à 18 f., 26 à 27 f., à 32 f. — 1 Château, à 150 f. — 2 Moul. à eau, ensemble, 20 f. — 1 Moul. à vent, à 30 f.

EVERU imposab.: { Propriétés non bâties, 89,593 fr. 49 c. } 32,099 f. 49 c.

CONTRIB. Fonc., 4,479 f.; personn. et mobil., 220 f.; ort. et fen., 104 f.; 18 patentés : dr. fixe, 121 f., dr. pro-

ort., 99 f.; total, 5,003 f. — Perception de Sceaux.

Agric. Surface argilo-calcaire et argilo-caillouteuse et ibleuse, ensemencée en céréales: méteil, 118 hectar.; rge, 100; seigle, 20; froment, 12; produisant 7 1/2 pour 1, froment et l'orge; 5, le méteil et l'avoine; 4 seulement, seigle. En outre : pomm. de terre, 6 h.; prair. artific., 50; chanvre, 4; prés de bonne qualité, sur l'Huisne, méiocres, pour le surplus; vignes, bois, comme au cadas-'ement; bois des haies et chaintres, 43 h.; arbres à fruits. moyenne quantité. Education d'un petit nombre de chebux et d'une moyenne quantité des autres espèces d'aniwax; herbagement des bœufs. — Le Sr L. Girard, obtient prix unique délivré pour juments poulinières, au con-Durs agricole cantonnal de 1840. — 16 fermes, dont 2 prinipales, 17 bordages; 29 charrues. = Commerce agricole Onsist. en grains, dont il y a exportation réelle, du tiers à moitié des produits; en chevaux, bestiaux, bœufs gras; vin, graine de trèfle, bois, fruits et cidre, chanvre et fil; ine, etc. = Fréquentation des marchés de la Ferté-Berard et de Vibraye.

INDUSTR. Extraction du calcaire; fourneau à chaux, dans

bourg.

ROUT. ET CHEM. La route royale no 23, de Paris à Nantes, averse le territoire par son centre, du N. E. au S. S. O., a passant à 2 ou 3 h. à l'est du bourg. = Chem. vicin. assés: — 1º allant à S.-Maixent; part du bourg, finit au 1é de Beau-Marais; longueur sur la commune, 1,700 mèt. 2º des Tailles; part du bourg, tend vers la route no 23, uit au ham. des Tailles, 802 m.

LIEUX REMARQ. Beauchamp seul, comme habitation;

quant aux noms: la Maladrerie; Courvalain ou Courvanin; Hauts-Ports; le Tertre; la Groie; la Fosse; le Noyer, la Gadelière; Maisonnasse; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de gacons. Bureau de poste aux lettres, à la Ferté-Bernard.

ETABL. PARTIC. Une sage-femme.

VILLAINE-LA-SUZE, nom sous lequel on désigne quelquefois le premier comté de la Suze, érigé en 156, parce que la terre de Villaine, en Loupelande, entrait alors dans sa composition. Voir les articles suze (la), v-263, €

VILLAINE-LOUPELANDE, ci-après.

VILLAINE ou VILAINE-LOUPELANDE, W. LAINE-SOUS-LOUPELANDE, VILLENNE, S; terre seigneurist, située, originairement, dans la paroisse de Chemirés Gaudin; plus tard, dans celle de Loupelande; compris, sous le titre de baronnie, avec la seigneurie de Loupelande, dans la composition du premier comté de la Suze, érigé et 1566, en faveur de Nicolas de Champagne, seigneur de la Chapelle-Rainsouin, de la famille de Champagne-d'Anjou, Parce et de Pescheseul (voir ces deux derniers articles) Cette terre, qu'il ne faut pas confondre avec le marquis de Villaine-la-Juhel, au Bas-Maine (Mayenne), possé par la même famille (v. l'art Champagne, 1-276), fut même érigée en comté, en 1767, en faveur de L.-J.-A. Gaignon; puis en marquisat, sous le titre d'Aux, vers 1704 en faveur de M. d'Aux, armateur de Nantes, qui l'acqui 🕊 l'héritière de la maison de Gaignon, laquelle maison pour armes: d'hermines, à la croix d'or. — René-Loui marquis d'Aux, seigneur de Villaines ou Villennes, Louis lande, etc., et Pierre d'Aux, siégent, en 1789, dans l'asset blée de la noblesse du Maine, pour l'élection de déput aux états-généraux. Cette famille portait : d'or, à trois res de gueules, 2 et 1, coupé d'argent, au lion de gue La terre et château de Villaine, sur lesquels nous ave donné de plus grands détails, à l'article Loupelande (11-614) furent possédés en dernier lieu, par M. Pierre d'Aux, déci vers 1830, lequel a laissé deux fils, de Mile de Lally-Tolle dal. C'est actuellement la propriété de l'ainé d'entre eux

VILLAINE, ou VILAINE-MAUNY, nom donné une vicomté, située en la paroisse de Montbizot, érigés

1677. Voir l'article MONTBIZOT.

VILLAINE, S (SAINT-REMI DE), VOYEZ VILLAIME-LE.

VILLAINE-SOUS-LUCÉ; VILLAINE, VILAINE & THE LENNE, 8; VILENNES-SUR-LUCÉ (Alm. Manc., 1790 et mant

ana, sub, vel prope Luccium; de villa, maison de camne, et de sa situation près la petite ville de Lucé. nm. du cant. et à 0,6 h. E., un peu vers N., du Grand-:é; de l'arrond. et à 20 k. O., un peu vers S., de Saintais; à 26 k. S. E. du Mans. Jadis, du doyenné de Saintais, de l'archidiac. de Montfort, du dioc. du Mans et de ect. de Château-du-Loir. - Dist. lég. : 1, 24 et 31 kilom. DESCRIPT. Bornée au N., par S.-Mars-de-Locquenay; à ., par Tresson et par Montreuil-le-Henri; au S., par Vincent-du-Lorouer; à l'O., par Lucé; cette commune me un carré long irrégulier, s'étendant du N. au S., et se itournant un peu vers l'E., à son extrémité, de 7 k. d'édue en ce sens, sur 3 k. 1/2 à 4 k. de largeur, de l'E. à . Le bourg, situé sur la limite occidentale du territoire. pied du côteau sur lequel est bâtie la petite ville de Lucé, nt il n'est distant que de 5 à 6 hect., se compose d'un ig de maisons, faisant face à la porte occidentale dè l'éie, et de deux petites rues, partant des deux extrémités celle-ci et se dirigeant parallèlement vers lo sud. Trèse église du genre roman, à porte occidentale, à colonnes i filets, dont la voussure est accompagnée d'un cordon, terlé par deux têtes plates; voutée en pierre, avec un penitif orné de sculptures; ayant un bas-côté, également Ité en pierres, séparé de la nef par des colonnes rondes, hapiteaux unis; à clocher pyramidal, percé de doubles rertures étroites, sur chaque face. Cimetière entourant dise, enceint de murs.

POPUL. Portée à 208 feux, dans l'affouagement de l'élec-1; de 312 f. et de 1,338 habit., en 1804; elle était, selon éconsement de 1826, de 399 f. et de 1,547 h.; et, d'après ni de 1836, de 325 feux, compren. 592 indiv. mål., 668 1., total, 1260; dont 363 au bourg, 44, 23 et 18, aux ham.

Cholières, de Riaumer et des Troulières.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 99; naiss., i; déc., 328. — De 1813 à 1832 : mar., 97; naiss., 343; ..., 252. — De 1823 à 1832 : mar., 92; naiss., 327; ..., 236.

LIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de Notre-Dame. semblée le dim. le plus proche du 2 juillet, fête de la

itation de la Vierge.

A cure, dont Lepaige seul indique le revenu, qu'il porte, 000 l., était à la présentation de l'abbé de S.-Vincent, Mans. Fondations dans la paroisse : 1° chapelle de Saint-n-Baptiste, du château de Corbuon, à la présentation seigneur, dotée de 150 l. de revenu, en fonds de terre, et

d'une rente de 40 l.; chargée d'une messe par semain. 2º chap. de S.-Sulpice de la Coudre, située à 2, 3 h. N. L. du hourg, fond. le 19 juin 1630, par Jacq. Renvoisé, curé: à la présent. de ses parents, ou, à défaut, du curé; dot. du bordage de S.-Sulpice et de celui de Belair, val. 100 l. de revenu; une messe par semaine. La chapelle de S.-Sulpice. est un lieu de dévotion, une bonne place, où l'on vient de fort loin en pélerinage, à deux époques de l'année, les fètes de la Vierge de l'Assomption et de l'Angevine, 15 août & 8 sept., faire dire des messes et des évangiles, et boire de l'eau d'une fontaine, qui a sa source sous la chapelle. et

guérit toute espèce de maladies.

Par une charte sans date, confirmée le 25 juill. 1097. Gunherius de Souligné, tant pour lui que pour ses père, mère, frères, sœurs et héritiers, et en particulier pour Jean de la Guerche, et ses onfants Herbert et Gui, de l'avis et de consentement de ceux-ci, ses neveux, donne au monastère de S.-Vincent, l'église de N.-D. de Villaine, de Villans, pour la somme de 60 sous, que lui compte l'abbé Ramaulte et la communauté, sous la réserve de la jouissance de la moitié pendant sa vie; voulant que Durand, l'un de ses vassaux, qui en tenait une portion, la tint actuellement de monastère. Durand, lui-même, donne à la communauté, la 3portion qu'il tient, avec une maison et un verger, et es associé au monastère, societatem loci. Robert, jeune clerc . fils de Durand, ayant réclamé la portion donnée par some père et toutes les terres de l'autel en fief, et omnes terres altaris in feo, Gunherius et Herbert de la Guierche, menacent de le remettre en servitude, lui et les siens, ce qui l'engage à se désister de ses prétentions, ce qu'il fait en mettant entre les mains de l'abbé une petite baguette, en signe d'adhésion à la donation faite par son père. Il demande la protection de la communauté, beneficium loci, promettant de lui être fidèle; pourquoi l'abbé et les pères, en lui accordant # demande, lui promettent la 3º partie de l'église et de la terre de l'autel, quand il sera prêtre, s'il se comporte bie et reste attaché à la communauté. Lui et son père, pries l'abbé de faire rédiger par écrit la charte de leur liberté, 🕫 qui serait pour eux un motif puissant de fidélité. L'abb accède à cette demande, du consentement de Gunherius & d'Herbert de la Guerche. Adam de la Mote, de Motha, et présence de plusieurs témoins, de l'abbé Ramnulfe et de Geoffroi, son célerier, ratifie et confirme, dans son château, la donation de cette église, en 1097, et reçoit pour cela 20 sols, et Hamelin, son fils, 12 deniers.

Par des lettres sans date, de l'évêque Guillaume de Passavent, 1142-1186, ce prélat termine un procès intenté au monastère de S.-Vincent, par Simon, seigneur de Lucé, lequel revendiquait la présentation de la cure de Villaine, les Offrandes des cinq principales fêtes de l'année, une part de l'autel, un trait de dime, tant en blé qu'en vin, de toute la paroisse, et toutes les prémices, une vigne, la cour d'une mais on, et totum vagerium, ce qui, suivant Ducange, signifie les è pis qui ne sont pas absolument broyés, ou le chaume qui reste après qu'on a vané le blé (il faut sans doute lire battes), ce qu'il traduit par authon où aulton; deux parties de paille, le lin et le chanvre; assurant que le tout lui appartenait, parce qu'il fournissait aux moines les sacs pour meter e leur grain; ajoutant que, pour le trait de dime, on lui devait la 10° partie de la dime du blé, du vin et des prémices. L'abbé soutenait, au contraire, que son monastère joui sait de toutes ces choses, par la libéralité de Gohier, Gure Jerius de la Guerche et de ses successeurs, à l'exception du trait de dime, ajoutant que Simon et ses ancêtres ne tenaient ce trait, de l'abbé et des moines, qu'à titre de servitude, ce qu'il prouvait par témoins. Les parties, après avoir ains exposé leur cause, acceptèrent un arbitrage, pour leque el l'abbé et les moines, choisirent l'évêque et trois de ses cha oines; Simon, les deux frères Gervais et Geoffroi de Montrel (de Montreuil, peut-être?), et Gaudin Espechel. L'abbéfit un de ses serviteurs, pour lui et son chapitre, d'observer fide ement ce qui serait réglé; le même serment fut fait par Siet par Bocellus, son fils, par deux de ses neveux, pa Macha bée, prêtre, et quelques autres avec lui. Après quoi les arbit es réglèrent, que Simon et ses successeurs, n'exigeraient plu rien des moines, de tout ce qu'ils leur demandaient, comme choses déraisonnables, excepté sur le trait des dimes du froment, du seigle, de l'avoine, de l'orge et du vin, dont Sin on et ses héritiers percevraient un dixième, c'est-à-dire, la din e de ces dimes; mais qu'il était débouté de la perception du rait de dime sur les novales, des offrandes et de la préation à la cure. Le curé du lieu n'est point oublié dans accord, dont les parties jurèrent de nouveau l'obser-

es actes sont extrêmement curieux, en ce qu'ils font naître, non seulement la forme de procéder à cette que, mais encore, que les concessions féodales, ou du no en certaines d'entre elles, avaient été faites à titre d'affichissement, et que le seigneur vassal pouvait les annuler, faisant rentrer en servitude, ceux qui en avaient été

l'objet; en outre, que les moines ne prétaient alors serment que par des tiers.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, pour laquelle on voit des aveux rendus, en 1342, l'un par Géofroi de Guerpaigne (sic., Guerpeigné, peut-être?), l'autre par Marcillot le Prévost, ce qui semble impliquer une erreur de date dans l'un ou l'autre de ces aveux, unie depuis longtems à la baronnie de Lucé (v. cet art, 11-666).

Autres fiefs: 1° La terre de Corbéon, aliàs Corbeon, située à 3, 4 h. N. du bourg, peu loin de la limite du territoire, était possédée, vers la fin du 16° siècle, par un membre de la famille de Pontavie, seigneur de Roufigny, en Normandie, laquelle avait pour armes: d'argent, au pont de trois arches de gueules, maçonnées de sable. Elle appartenait, avant la révolution, à Dile Perrine-Marguerite de Renusson, qui, née en 1706, y mourut le 29 février 1792. Corbuon, maison moderne, avec chapelle et un parc, est actuellement la propriété de M. Ogier, le jeune, du Mans.

2º La Vectière, à 3 k. 1/2 N. du bourg, sur la limite occidentale de la commune.

Villaine relevait de la juridiction de la baronnie du Grand-Lucé, d'où elle reportait à celle de Château-du-Loir et au siège présidial du Mans, pour les cas royaux.

Cette paroisse était comprise, dans la circonscription du grenier à sel de Château-du-Loir.

HIST.CIV. Villaine possédait, anciennement, une fondation en faveur des pauvres, dont deux bordages formaient le fonds dotal. Son bureau de bienfaisance actuel, jouit de 297 f. 59 c. de revenu fixe, en rentes.

L'école primaire de garçons, fréquentée par 20 à 45 élèves, est l'objet d'une allocation communale annuelle de 200 f., pour le traitement de l'instituteur, et de 100 f., pour le loyer du local. — Une école de filles, dotée d'un bien rural, y existait avant la révolution.

Antiq. On remarque près le château de Corbuon, à 100 m. environ l'un de l'autre, deux peulvens terminés en obélisques, à sommets aigus, de 1 m. 65 à 2 m. d'élévation, sur 1 m. 35 à 1 m. 65 de largeur, et 0 m. 50 c. d'épaisseur. Ils ont donné le nom de Pierre-Lée (pierre levée), à une ferme qui en est voisine. — Quelques noms de fermes, indiquent d'anciens monuments, dont il ne reste plus rien, tels qu'un château fort, un monastère, etc., etc.

Hydrogr. La petite rivière de Veuve, qui prend nals-

sance près de la limite N. E. du territoire, le traverse d'abord d'est à ouest, puis le limite de ce côté, en coulant au sud, jusqu'à son extrémité. Le ruisseau de S.-Sulpice, ayant sa source à la chapelle de ce nom, comme on l'a vu plus haut, et celui de la Vallée, qui a la sienne bien plus au sud, coulent au S. O., pour aller confluer dans la Veuve, après 3 k. et 2 k. de cours; enfin, celui de la Fontaine-Gruau, venant de Montreuil, limite le territoire au S. S. E., sur une étendue de 2,3 h. — Moulins à blé de Corbuon et d'Arthée, et moulin à foulon, sur la Veuve; de Gruau, à blé, sur le raisseau de ce nom.

GÉOL. Sol ondulé et couvert, si ce n'est dans la partie nord-ouest, comprenant une partie des landes de Vaugautier; plusieurs bouquets de bois, dont ceux de Corbuon, de la Corbinière, du Châtellier; terrain secondaire supérieur ou crétacé, où l'on observe la craie tuffeau, le grès blanc, des marnes blanche et grise, des poudingues siliceux et des ludus quartzeux; la partie nord-ouest, particulièrement recouverte de sables siliceux profonds, d'alluvion.

Plant. rar. Aconitum napellus, LIN., près la Ferme (Fl.

du Maine).

CADASTR. Superfic. totalo de 2,544 hect. 48 ar. 30 c., se subdivisant ainsi: Terr. labour., aires, 1,777-38-60; en 5 class., éval. à 1 f. 50 c., 4, 8, 16 et 24 f. — Jard., 43-17-98; à 34, 36 et 54 f. — Chénevières, 16-42-85; à 30 et 45 f. — Vignes, 2-30-95; à 10, 16 et 24 f. — Prés, 176-70-45; **à 6, 10, 20, 38 et 54 f.** — Pâtur. et pâtis, 41-72-27; à 2, 4, 10 et 20 f. — B. fut., 19-26-00; à 12 et 16 f. — B. taill., 210-31-60; à 3, 5, 8, 12 et 16 f. — Châtaigner., 8-88-40; à 16 f. — Broussaill., 5-00-70; à 3 et 6 f. — Pinièr., 69-48-70; à 2, 4 et 6 f. — Land., bruyèr., 108-91-70; à 2 et 4 f. - Douv., réserv., biés de moulin, mares, 0-91-30; à 24 f. - Sols des propriét. bât., 14-04-20. Obj. non impos.: Egl. et presbyt., 0-31-80. — Chem. et plac. publ., 46-05-20. — Riv. et ruiss., 3-55-60. = 322 Maisons, en 10 cl.: 10 à 4 f., 48 à 6 f., 85 à 9 f., 101 à 12 f., 47 à 16 f., 15 à 20 f., 5 à 25 f., 5 à 30 f., 3 à 36 f., 3 à 45 f.—2 Maisons, hors classe, ensemble 215 f. — 3 Moulins: 2 à 70 f. chaque, et 1 à 75 f. - 1 Moulin à foulon, à 30 f.

REVENU imposable: { Propr. non bâties, 25,142 f. 68 c. } 29,477 f. 68 c. bâties, 4,335 x

CONTRIB. Fonc., 5,721 f.; personn. et mob., 684 f.; port. et fen., 203 f.; 34 patentés : dr. fixo, 138 f., dr. proport., 31 f. 66; total, 6,777 f. 66 c. — Perception de Lucé.

AGRIC. Superficie argilo-calcaire, plus généralement sa-

blonneuse. Ensemencés en céréales : méteil, 320 hect.; orge, 195; seigle, 80; froment, 25; avoine, 240; produisant de 8 à 9 pour 1, le méteil, l'orge, le froment; 5 seule ment, le seigle; 6, l'avoine. Autres produits : sarrasin, 4 h.; mais, 2; pomm. de terre, 40; prair. artif., 6; chanvre, 16: prés médiocres, vignes, bois, comme au cadastrement; arbres à fruits, maronniers, noyers. Elèves, en assez bon nombre, des espèces chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, surtout; ruches d'abeilles; engrais des porcs. Obtiennent des mentions, aux concours agricoles: comice captonnal, 1839: M. Croiseau, prix unique, pour pouliches; 1840: MM. P. Vérité, 1er pr., pour poulains; Ferrand, 2 pr. pour taureaux. — Assolem. quadriennal; 29 fermes, 67 bordages; 112 charrues, la plupart se subdivisant par 1/2, 1/3 et 1/4. = Commerce agricole: grains, dont il y a exportation réelle d'environ un quart, du tiers de l'avoine; mais, sarrasin, chanvre et fil, bois, fruits et cidre, marrons; chevaux, bestiaux de toute sorte; laine, cire et miel, menues denrées. = Fréquentation des foires et marchés de Lucé, Bouloire, la Chartre, Saint-Calais.

Industra. Petite fabrique de toiles, façon de Château-du-Loir, se vendant à la halle de cette ville, occupant 8 à 10

ouvriers.

ROUT. ET CHEM. La route départementale n° 3, du Mans à Lucé et à la Chartre, passe tout près la portion sud-ouest du territoire. = Chemins vicinaux classés: — 1° de Lucé à S.-Calais; part du déversoir du Grand-Moulin, finit à la Croix-de-Serin; long. sur la commune, 4,800 mèt. — 2° des Villaine à Courdemanche; commun avec celui de Lucé au même lieu; part du carref. de Beauvais, f. au bois de la Fosse, 2,100 m., dont 1,000 m. en commun avec Lucé. — 3° de Lucé à S.-Mars-de-Locquenay; part du carref. de la Borde, f. au carref. de la Croix-de-Poix; 2,250 m., dont 300 en commun avec Lucé. — 4° de Montreuil à Lucé; part du carref. de la Parantière, joint le chemin n° 1, f. à la Croix-de-Serin, 1,050 m.

LIEUX REMARQ. Corbuon, comme habitation, et quelques maisons du bourg. Sous le rapport des noms : la Croix, S.-Sulpice, la Moinerie; la Grande-Maison, la Mote, la Pagerie, la Chevalerie, Château-Vert, le Châtelier, la Guêr-rière; Pierre-Laie; Madère; Bel-Air, le Tertre, le Turet; la Gâte, la Touche; Colombœuf, Guerebœuf, les Chevrolières, la Biquetière; la Coconnière; le Boulay, les chênes, la Fres-

nerie, le Teil, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairiè, succursale, école primaire de gar-

çons, bureau de bienfaisance; 1 débit de tabac. Poste aux

lettres, à Lucé.

VILLAINE-SOUS-MALICORNE, VILLAINES, VI-LAINE, S; VILLENNE, S. : alias SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD; Villanæ sub vel juxta Malo-Cornu; Sti-Germani-Gaillardii; de villa, maison de campagne, et de sa position auprès de Malicorne. Commune du cant. et à 5 k. 1/2 S. de Malicorne; de l'arrond. et à 7 k. 3 h. N. de la Flèche; à 34 k. S. O, du Mans; anciennement, du dioc. et du grand-archidiac. d'Angers, de l'archiprêtré et de l'élect. de la Flèche, de la province d'Anjou. — Dist. légal. : 7, 9 et 41 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Arthézé ; à l'E., par Bousse; au S., par S.-Germain-du-Val, par la Flèche et par Verron; à l'O., par Crosmières et par le Bailleul; sa forme serait à peu prés celle d'un carré long, de 5 k. d'étendue, du N. au S., contre 3 k. 1/2 à 4 k. de largeur, d'E. à O., s'il ne se terminait en biseau, à son extrémité méridionale. Le bourg, peu considérable, mais d'un assez joli aspect, situé dans la partie nord-est du territoire, se compose d'une petite place, garnie d'une ligne de maisons, se contournant de manière à faire face aux côtés est, nord et ouest de l'église; embelli par plusieurs avenues, qu'avait fait planter le curé Giroux, et par celle qui conduit au château de Bonnefontaine. Eglise du style ogival, dont le chœur seul est voûté en pierre, assez proprement tenue, sans autre luxe néanmoins que deux bénitiers à pieds et des fonts baptismaux en marbre noir de Sablé. Clocher en flèche peu élevée, reposant sur une énorme tour carrée. Cimetière hors et à l'O. du bourg, de forme triangulaire, enceint d'une haie en buis, entouré d'une Plantation de chênes, comme au milieu d'un bouquet de futaie.

Popul. De 193 feux, anciennement; elle était de 218 f. et de 1,188 habit., en 1804; de 291 f. et de 1,061 h., selon le récensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 271 compren. 466 indiv. du sexe masculin, 522 du fémi-Lotal, 988; dont 125 au bourg, et dans les principaux hameaux, savoir: de la Roche-Simon, de la Pichardière, de l'Aubinière, du Pâty, 58, 47, 35 et 33; de la Dercellière, Grande-Corbinière, de la Bigotière, de la Hautinière, 3, 22 et 21; de la Favelière, du Bois-Jaunay, du Grand-

et de la Couterie, 19, 18, 17 et 16.

Ouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv. : mar., 68; 342; déc., 202. — De 1803 à 1812 : mar., 77; naiss., déc., 285. — De 1813 à 1822 : mar., 80; naiss., 309; 233. — De 1823 à 1832 : mar., 79; naiss., 253; lec -, 231.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de S.-German. Deux assemblées: la première et la principale, le dim. le plus proche du 31 juillet, fête de S. Germain, évêque d'Auxerre; la seconde, de simple dévotion, à Notre-Dans de l'Angevine, que l'on va invoquer à la chapelle de l'Aubinière, située à 2 k. 1/2 au S. du bourg, le dim. le plus rapproché du 8 septembre, fête de la Nativité de la Ste Vierge.

La cure, dont le Pouillé angevin n'indique pas le reven, était à la présentation du chanoine en semaine de l'église d'Angers. Le curé présentait à la chapelle de S.-Jean-Baptiste, fondée dans l'église paroissiale; le procureur de fabrique, à celle de S.-Michel, et le seigneur de la Richerie, en Bazouges, à celle de Bonard. La chapelle de N.-D.-de-Piété, au château de Bonnefontaine, était à la présentation du seigneur de cette terre.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était une châtellenie qui, en 1594, entra dans la composition de la baronnie

de la Roche-Simon.

Les plus anciens seigneurs connus de cette paroisse, sont un Nemus de Villena, cité par Ménage, dans son Histoire de Sablé; et Simon de Villaine, qu'on voit figurer dans la donation de la dime de Mézerai, aux moines du prieuré de Malicorne, vers la fin du 11°, ou au commencement du 12° siècle.

Autres fiefs en Villaine: — 1º la Roche-Simon. On no connaît point les seigneurs de cette seigneurie, avant Gui de Champagne, 6° fils de Pierre de Champagne, sire et prince de Pescheseul et de Parcé, marié en 1441, à Marie, fille de Thibault-de-Laval-Loué, mort en 1481. Gui de Champagne, qui épousa Jeanne de la Grésille, fut seigneur de la Roche-Simon, de Bonnefontaine et de Ravaux. C'est de lui qu'étaient issus les barons de la Roche-Simon, vicomtes de Neuvilette, au Maine. La seigneurie de la Roche-Simon, laquelle fut unie celle de la Chevalerie et les châtellenies de Villaine et de Bonnefontaine, fut érigée en baronnie, par lettres-patentes, de mai 1594, enregistrées le 3 janv. 1597, 👊 faveur de François de Champagne, fils de Gui, qui devint vicomte de Neuvillette (IV-255), par son mariage avec Renée, petite fille de Bertrand de Caradeux. En 1665, la baronnie de la Roche-Simon et ses dépendances, appartenaient à Ant. Morel, seigneur de Patras, fils de Brandelis et petitfils de Ravaud Morel, qui avait épousé Magdeleine, fille de François de Champagne et de Renée de Caradeux. Antoine avait épousé Marie de Beaumanoir, en 1663, et Jean-Baptiste Morel, leur fils, s'allia à Françoise Billard de Lorière, Mayenne. En 1719, Louis, marquis de la Chastre, comte lançay, seigneur de Malicorne (v. cet art. III-123, 124), ulant pour lui et pour son fils, Charles-Louis de la Chasche-chevalier, rend aveu pour la baronnie de la Roche-on, etc., du chef de sa femme Anne-Charlotte de Beau-ioir. Charles-Louis de la Chastre, leur fils, qui avait usé Marie-Elisabeth de Nicolaï, et Charles-Louis de la stre, fils de ce dernier, mineur, rendent aveu pour la ne terre, le premier, en 1727, le second, avec la terre Bonne-Fontaine, en 1737.

ne reste plus de la Roche-Simon, située à 2 k. 1/2 à du bourg, qu'une tombelle ou motte féodale, appelée loche à Simon, du nom d'un ancien seigneur de ce fief. mée de terres de rapport, en tuffeau coquiller sans consisce, les dégradations apportées par le temps à cette tome, l'ont réduite à 6 à 8 mètr. d'élévation, tandis que sa e, élargie par les terres du sommet, offre une circonféce de 115 à 116 m. Suivant la tradition populaire, des gerons invisibles, habitaient anciennement au-dessous de e butte factice, et réparaient les ustensiles aratoires des sans, que ceux-ci plaçaient à l'entrée d'une ouverture y était pratiquée, ainsi que l'argent qui devait en payer daire, sur lequel ces sortes de génies ne prenaient que ce ls jugeaient leur être strictement dû. La tradition mêle ni des fées, et l'existance d'un trésor, enfoui dans cette ze, à ce récit populaire. Une excavation de 1 m. à 1 m. t., pratiquée à son sommet, n'a produit que quelques res d'un calcaire entièrement coquiller. Quoiqu'il en , c'était sur la cime de cette motte, que les officiers de . de la Chastre percevaient, chaque année, les censives atres redevances dues à cette baronnie, et, probablet, recevaient l'hommage de ses vassaux.

Bonne-Fontaine. On ne sait rien de particulier à cette neurie, en outre de ce qui estrapporté plus haut, si cen est, en 1453 et 1475, Jean d'Avoise, seigneur de Congie et Bonne-Fontaine, était au nombre des vassaux de Isau d'Usson, Ve d'Hector de la Jaille, chevalier, baron de eféion et de Durtal. Le château de Bonnefontaine, acpar M. le baron Bertrand-Geslin, successivement ce de Nantes, de la Flèche et de Villaine, père du naliste de ce nom, et habité par lui, depuis longtemps, une belle maison moderne, située à 1,3 h. O. S. O. pourg, où conduit une belle avenue dépendante de ce eau.

La paroisse de Villaine, relevait de la sénéchausse de

la Flèche, et du grenier à sel de la même ville.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, pour la tenue de la laquelle la commune fait construire un local, et allous annuellement 200 f., pour le traitement de l'instituteur; fréquentée par 20 à 30 enfants.

HISTOR. En 1815, pendant les cent-jours, un assez grand nombre d'habitants, ayant pris parti contre le gouvernement impérial, quelques coups de fusils sont échangés, entre eux

et les troupes de ce gouvernement.

ANTIQ. Outre la tombelle de la Motte-Simon, décrite plus haut, on en remarque deux autres, dans la futaie de la Gilberdière, peu éloignée du bourg, du côté de l'ouest, de forme allongée, n'ayant pas plus de 1 m. 35 à 1 m. 65 d'élévation, sur 11 à 13 m. de longueur. Peut-être sont-ce de vastes dépôts de scories antiques?

Biogr. Villaine est la patrie d'Augustin Farcy, médecin, jouissant d'une assez grande célébrité dans la contrée, comme praticien, né en 1680, mort le 14 mai 1751.

Hydrogr. La petite rivière d'Argance ou Argiance, qui a sa source près le bourg, dirige son cours à l'ouest, reçui un petit ruisseau, prenant naissance à 1 k. 1/2 au S. du bourg, et sort du territoire à peu de distance au S. de la Roche-Simon, après 2 k. de cours seulement, sur le territoire. La ruisseau des Roches, ou petite rivière de Verron, ayant aussi sa source sur le territoire, à 2 k. S. E. du bourg, la limite dans sa partie sud-est, sur une étendue de près de 4 k. — Moulins: du Pot-de-Fer, de la Roche-Simon, mu l'Argance; du Bois, de la Voie, sur le ruiss. des Rochestous à blé. — Etangs de Bonnefontaine, empoissonnés de carpes, tanches, etc.

GÉOL. Sol légèrement ondulé, et passablement couver; terrain secondaire supérieur ou crétacé, offrant le calcaire tuffeau en extraction, contenant un nombre infini de co-quilles, des genres propres à cette formation, dont un certain nombre sont passées à l'état siliceux; le macigno crayeux ou grès micacé à ciment calcaire, à Bonnefontaine; marne grisâtre. Nous y avons rencontré, en travers du chemin conduisant à Arthézé, un énorme tronc de palmier pétrifié, ou agathisé, ainsi qu'on en trouve fréquemment, d'ailleurs, sur tout le côteau qui domine la vallée du Loir,

au nord de la Flèche.

Plant. rar. Androsænum officinale, ALL. (Fl. du Main). CADASTR. Superficie de 1,916 hect. 61 ar. 30 cent., subdivisée de cette manière: — Terr. labour., 1,309-97-01;

n 5 class., éval. à 5, 9, 14, 21 et 27 f. — Jard. potagers, allées, vergers, pépin., 56-93-38; à 27, 30 et 34 f.—Vignes, i8-47-64; à 6, 9, 15 et 20 f. — Prés, 106-58-30; à 12, 20, i0 et 38 f. — Pâtur. et pâtis, 19-95-00. — B. futaies et aillis, 240-47-78; à 4, 7, 11 et 15 f.—Broussils, 0-38-90; à 4 f. — Châtaigner., 0-34-10; à 11 f. — Pinières, 1-93-40; à 7 f. — Land., friches, 9-11-80; à 3 et 4 f. — Etangs, 3-12-80; à 7 f. — Mares, 1-18-20; à 4 f. — Sols, 15-86-59; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., prèsbyt., 1-49-30.—Chemins, 59-34-60. — Riv. et ruiss., 1-52-50. — 271 Maisons, en 7 class.: 39 à 5 f., 131 à 8 f., 57 à 14 f., 32 à 16, 10 à 30 f., 1 à 40 f., 1 à 50 f.—4 Moulins: 1 à 24 f., 1 à 30 f., 2 à chacun 40 f.

uvanu imposable: { propr. non bâties; 24,728 f. 88 c. {27,933 f. 88c. bâties, 3,205

CONTRIB. Fonc., 5,435 f.; personn. et mobil., 580 f.; port. # fen., 157 f.; 21 patentés : dr. fixe, 110 f., dr. porport.,

12 f., total. 6,354 f. — Chef-lieu de perception.

Agric. Superficie argilo-calcaire, argilo sablonneuse, et le sable pur; terres maigres, mouillantes; terres bournaises nde landes. Ensemencés en céréales, dans cette proportion: froment, 220 hect.; méteil et seigle, 160 h. de chaque; rge, 30 h.; avoine, 50 h.; produis. de 5 à 6 pour 1, le roment, le méteil et le seigle; 7, l'avoine; 8, l'orge. En outre: mais, 20 h.; sarrasin, 11; pomm. de terre, 270; prair. arinc. 20; chanvre, 5; citrouilles; prés naturels, vignes, bois, comme au cadastrement; bois des haies et chaintres, 82 h.; ubres à fruits, noyers, etc. Elève d'un petit nombre de hevaux, ainsi que des espèces bovine, ovine et caprine; Maucoup de porcs et engrais de ceux-ci.—Aucun des culvateurs de cette commune, n'obtient d'être cité aux convers agricoles. — Assolem. triennal et quadriennal; 10 fer-• 60 bordages, autant de petites closeries; 14 charrues. = Commerce agricole, consistant en grains, dont il y a sportation réelle, d'environ moitié des produits; en vin, idre, fruits; peu de graine de trèfle et de chanvre, de saruin et de maïs; beaucoup de foin, de bois; chevaux, bestiaux. line, peu; beaucoup de porcs gras, menues denrées. = Fréventation des marchés de la Flèche, principalement; de lalicorne, de Sablé.

Industra. Extraction du calcaire; deux métiers à toile de mmande, pour particuliers. — À chacun son droit c'est stice. Les excellentes poulardes, qui portent au loin leur ande réputation, sous la dénomination de poulardes du ans, sont (tout le monde le sait), produites dans le seul

arrondissement de la Flèche; Villaine-sous-Malicorne est la commune dudit arrondissement, qui, avec celle de Mézeray (IV-94), fournit les plus belles et les meilleures poular-des qui soient vendues, tous les mercredis, au marché de la Flèche, où les pourvoyeurs du Mans viennent les acheter. Ce commerce, qui a lieu depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, répand une grande aisance dans la classe de éleveurs de Villaine, qui jouissent, à ce marché, d'une haute réputation. Cette industrie en vaut bien une autre, et mérite qu'on signale ceux qui l'ont créée, et qui l'exercent avec tant de distinction.

ROUT. ET CHEM. Le territoire de Villaine se trouve placé, à peu près à égale distance, entre la route royale nº 159, de Tours à Rennes, passant à l'ouest; et celles départementale nº 8, de la Fontaine-S.-Martinà Malicorne, passant au N. E., et nº 10, de la Flèche au même lieu, passant à l'E.; celle-ci, la plus rapprochée. —Le chemin de grande communication nº11 bis, de Malicorne à Durtal, passe tout près de la limite septentrionale. = Chem. vicin. classés:—1º allant à la Flèche; part du bourg, finit à la route nº 159; long. sur la comm., 4,119 mètr., dont 137 m. en commun avec Crosmières.—? all. à Arthézé et à Malicorne; partant égalem. du bourg, t. au carref. des Pinardières, 1,827 m., dont 102 m. avec Arthézé. — 3° all. à Crosmières; même point de départ, passe à la Roche-Simon, f. près le mont-Jaunay, 3,157 m., dont 65 avec Crosmières.—4° all. à Bousse et à Courcelles, commence sur le nº 2, passe près l'Hommeau, f. près le lieu de Chēne, 1,196 m.

LIEUX REMARQ. Bonnefontaine, le presbytère, comme habitations. Sous le rapport des noms : la Mauchevalerie; la Roche-Simon, les Roches; Bois-Jauney, Bois-Beuvier, Bois-Renault, le Châtaignier; le Pâty; le Vau, les Mouillées; la Touche; Tessé; la Fromagerie; la Verrerie, les Potries; le Pot-de-Fer; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garçons; résidence d'un notaire, d'un percepteur. Bureau de poste aux lettres, à la Flèche.

VILLARCEAUX, nom d'un fief situé en Saint-Martindes-Monts. Voir cet article.

VILLECLAIR; voyez vilclair.

VILLEDIEU, VILLEDIEU-EN-CHAMPAGNE; Villa-Dei in Campanid; à raison de sa situation dans la Champagne du Maine (1-267, 268 et la Carte), pour la distinguer de Villedieu, dans le Bas-Vendômois; très-petite comm. du canton

tà 6 h. S. E. de Brûlon, de l'arrond. et à 27 k. N. un seu vers O. de la Flèche; à 28 k. O. S. O. du Mans; autreois, du doyenné de Brûlon, de l'archid. de Sablé, du dioc.
lu Mans et de l'élect. de la Flèche, bien qu'omise par
Expilly, dans la liste des paroisses de cette élection. — Dist.
ég.: 7, 32 et 33 kilom. — Une ordonnance royale, du 3 janier 1839, réunit cette commune à celle de Chantenay (1296), dont elle est limitrophe, réunion opérée, quant au
spirituel, dès l'époque du concordat de 1802.

DESCRIPT. Bornée au N., par S.-Ouen et par S.-Christophe-sn-Champagne; à l'E., par S.-Pierre; au S., par Chante-nay; à l'O., encore par Chantenay et par S.-Ouen; cette commune forme un triangle, de 1,8 h. à 2,0 h. de côtés, affectant la forme d'un ovoïde, s'allongeant de l'E. à l'O. Petit bourg, se composant d'une dizaine de maisons, disséminées au N. et au N. E. de l'église. Celle-ci, d'une construction fort simple, à clocher pyramidal très-peu élevé; cimetière l'en-

tourant, à l'O. et au S., clos de haies seulement.

POPUL Inconnue avant la révolution, si ce n'est par le nombre des communiants, que Lepaige porte à 70; de 40 feux et de 140 habitants, en 1804; elle était, d'après le récensement, de 1836, de 31 feux, comprenant 120 individus: 56 du sexe masculin, 64 du féminin, dont 53 au bourg, ce qui, réuni à la population de Chantenay, de 332 f. et de 1,410 indiv., d'après le même recensement, porte celle-ci, au total de 363 feux et de 1,530 individus.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv.: mar., 7, naiss., 56; déc., 52. — De 1803 à 1812: mar., 4; naiss., 27; déc., 28. — De 1813 à 1822: mar., 5; naiss., 57; déc., 30. — De

1823 à 1832 : mar., 6; naiss., 46; déc.. 28.

HIST. ECCLÉS. Eglisé sous le vocable de S.-Georges. L'assemblée, qui tenait le 23 avril, fête de ce saint martyr, supprimée depuis longtemps. La cure, ancien prieuré de chasoines réguliers de S.-Augustin, de l'abbaye de la Roë, en Anjou, valait 400 l. de revenu, selon Lepaige. Originairement à la présentation de l'abbé de ce monastère, l'évêque du Mans y pourvoyait, selon le même auteur, depuis que les chanoines avaient abandonné à des ecclésiastiques séculiers, ce petit bénéfice, estimé, dans le Pouillé, dit-il, plus qu'il ne rapporte.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse était réunie, depuis longtemps, à celle de S.-Ouen en Champagne, dont le possesseur prenait le titre de fondateur de l'église de Villedieu et de seigneur de cette paroisse. Comme elle, elle fut possédée, dès la première moitié du 16° siècle, par la famille

de Maridort, d'où elle passa, par acquisition, vers 1775, à L. de Caux des Londes, d'Alençon, secrétaire du Roi, dernier possesseur (v. 8.-OUEN-EN-CHAMPAGNE, v-462).

Du ressort de la châtellenie de l'Isle en Mareil, dont elle était membre, comme S.-Ouen, cette paroisse reportait avec elle, en appel, à la sénéchaussée et siège présidial du Mans. — Elle était également comprise, dans la circonscrip-

tion du grenier à sel de Loué.

HIST. CIV. Une dame Tronchot (sic, Pouillé diocésain), dont le nom nous paraît devoir être du Tronchet, fonde, à une époque qu'on n'indique pas, une maison de charité i Villedieu, y place deux sœurs, qu'elle charge de donner de soins aux malades, et de faire l'école des jeunes filles, et leur assure 600 l. de revenu. Cette fondation n'existe plus.

HYDROGR. GÉOL. Sol plat et découvert, dépourve de cours d'eau, appartenant à la formation secondaire jura-

sique, comme celui de Chantenay.

CADASTR. Superficie de 234 hect. 50 ar. 30 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 216-08-70; en 4 class, éval. à 7, 11, 20 et 27 f. — Jard., 4-46-90; à 27 et 31 f.— Vignes, 2-04-90; à 7 et 13 f.—Prés, 2-64-40; à 30 et 48 f.— B. taillis, 0-57-30; à 13 f.—Sols, 0-99-80; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-52-50.—Chemins, 7-15-80. — 38 Maisons, en 3 cl.: 9 à 6 f., 25 à 12 f., 4 à 15 f.

REVENU imposab.: { Propriét. non bât., 3,356 f. 12 c. } 3,770 f. 12c.

CONTRIB. Fonc., 697 f.; personn. et mobil., 61 f.; port et fen., 20 f.; 1 patenté; dr. fixe, 15 f., dr. proport., 1 f.;

total, 794 f. — Perception de Chantenay.

AGRIC. Superficie argilo-calcaire, ensemencée en céréales, dans la proport. de 36 hect. en froment, 27 en orge, 18 en méteil, 14 en seigle et 17 en avoine; produisant de 6 à 7 pour 1; en outre, pomm. de terre, 15 hect.; prair. artif., en trèfle et sainfoin, 20; chanvre, 2; prés, bois, vignes, comme au cadastrement; peu d'arbres à fruits. Elève de chevaux, et de bestiaux de toute sorte. 8 Fermes à charrues, plusieurs cultures à bras. Commerce agricole consistant en grains, dont il y a exportation réelle de la moitié des produits; en jeunes chevaux et bestiaux, porcs gras, laine, vin, cidre, chanvre, fil, menues denrées. = Fréquentation des marchés de Brûlon, Loué, Vallon et Noyen.

Industra. Fabrication de quelques pièces de toile, pour

particuliers.

ROUT. CHEM. Le territoire de Villedieu, comme celui de Chantenay, se trouve placé entre la route départementale

du Mans à Sablé, qui passe au S.; et celle no 5, d'Anà Alençon et à Mamers, à l'O. Il est traversé, par le in de grande communication no 10, du Mans à Sablé. EUX REMARQ. Aucun comme habitation; quant aux noms: lé, les Ruelles, la Varenne, etc.

ABL. PUBL. Plus aucun de particulier à cette localité, is sa réunion avec Chantenay.

LLEGAGNEUSE, selon les uns; VILLEGRIGNEUSE, d'autres; fief de la paroisse de Saint-Michel de Chale. Voir cet article.

LLENEUVE, petit hameau, faisant partie de celui Côtière, de la commune de Dissay-sous-Courcillon. cet article.

LLETTE, ancien fief de la paroisse de Fyé. Voir ce

ILLIERS, nom de deux terres nobles ou fiefs, situés, en Champagné, l'autre en Vivoin. Voir ces deux articles.

IMAI ou VIMET, ruisseau qui prend sa source dans tang de la commune de la Bosse, canton de Tuffé, au . de la forèt de Bonnétable; coule du N. au S., en arrola Bosse et S.—Denis-des-Coudrais; se jette dans la onne, à 0,3 h. au-dessous du château de ce nom, en 3, après un cours d'environ 3 k., pendant lequel il fait ner 4 moulins.

INCENT (SAINT-); voyez SAINT-VINCENT, plusieurs ar-

ION, SAINT-AUBIN-EN-CHAMPAGNE; Vionium, Stini de Campanià; commune qui tire son surnom, en npagne, de la Champagne de Parcé ou d'Anjou, (1-267, et la Carte), et non de celle du Maine; du cant. et à E. S. E. de Sablé; de l'arrond. et à 18 k. N. 1/3-O. de lèche; à 38 k. S. O. du Mans; avant 1790, du dioc. et rand-archidiac. d'Angers, de l'archiprêtré et de l'élect. a Flèche, de la province d'Anjou. — Dist. légal.: 9, 21 5 kilom.

ESCRIPT. Bornée au N., par Solesme et par Parcé; à l'E., per par Parcé; au S., par Louaille et par Précigné; à par Courtillers, jusque dans le bourg duquel s'avance territoire; et par Sablé; cette commune a la forme e ellipse ovoïdale assez régulière, s'étendant de l'O. S. u N. N. E., où est son angle le plus aigu, sur un diam. ral de 5 k. 1/2, contre une largeur centrale de 4 k. 1/2

environ, du N. au S. Le bourg, situé dans la partie E. N. E. du territoire, à 4 h. seulement de la limite orientale, se conpose d'une grande rue principale, qui s'étend du N. au S., et de quatre rues transversales. On y remarque un assez grand nombre d'anciennes maisons bourgeoises, à un étage et à portes cochères cintrées, dont la construction remonte au 16° siècle, qui annoncent qu'il avait été plus considérable autrefois, et que les campagnes n'étaient pas dépourvues alors de familles aisées, comme elles le sont aujourd'hui. Jolie église romane, située à l'extrémité N. de la grande rue, bien décorée, contenant trois autels en marbre. Deux fenêtres cintrées, de même qu'une porte méridionale actuellement mûrée, sont entourées d'ornements du même style, en torsades à l'une, en pointes de diamant à l'autre, ainsi qu'à la porte; la corniche du chœur, supportée par des corbeaux ou modillons à têtes grotesques. Clocher en forme de pyramide très-écrasée, sur une tour percée d'une double fenêtre à chaque face, accompagnée d'une tourelle servant de cage d'escalier, régnant du bas en haut. Vendue nationalement, en l'an v (1797), cette église est donnée à la commune, en l'an xI (1803), par M<sup>lle</sup> Godelier, sœur du dernier curé et archiprêtre, qui l'avait acquise dans cette intention. L'ancien cimetière, entourant l'église, clos de murs à hauteur d'appui, ne sert plus aux inhumations, et est destiné à former une place publique. Il est remplacé par un nouveau, situé en dehors du bourg. Une maison à tourelle, se fait remarquer dans le bourg, ainsi qu'une croix en pierre, qui se trouve à son entrée occidentale, au haut de laquelle (comme à celle du cimetière de Tassé), on a sculpté divers ornements, tels qu'une couronne d'épines, à jour, et les figures du Christ et de la Vierge, travail qui n'est pas sans difficulté.

Popul. Portée à 148 feux, dans l'affouagement de l'élection de la Flèche; elle était de 185 feux et de 709 habitants, en 1804; de 204 f. et de 758 h., selon le recensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 226 feux, se composant de 419 indiv. du sexe masculin, 422 du féminin, total, 841; dont 225 dans le bourg. De 14 petits hameaux que l'on compte à Vion, celui des Roches, se trouve en partie sur

Parcé.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv. : mar., 34; naiss., 177; déc., 80. — De 1803 à 1812 : mar., 55; naiss., 174; déc., 163.—De 1813 à 1822 : mar., 49; naiss., 250; déc., 141. — De 1823 à 1832 : mar.. 67; naiss., 201; déc., 188. Hist. Ecclés. Eglise dédiée à S. Aubin, évêque d'Angers. Deux assemblées, toutes deux à la chapelle de N.-D.-du-

Chêne, les dim. les plus proches du 15 août, fête de l'Assomption; et du 8 sept., fête de la Nativité de la Vierge,

dite de l'Angevine.

La cure de S.-Aubin de Vion, à laquelle était annexé l'archiprêtré de la Flèche, était à la présentation de l'évéque d'Angers. Le seigneur marquis de Sablé, présentait à la chapelle S.-Jacques de la Roche-Talbot; celui de la Roche, à la chapelle du fief de Vion; et le seigneur de la Rousselière, à la chapelle de ce nom. L'archidiacre de la Flèche, curé de Vion, avait la présentation et collation des chapelles de la Boulaie et de René-Brossard. — Une chapelle, non fondée, dite de S.-Julien, en ruine depuis longtemps, autour de laquelle était un cimetière, existait au hameau du même nom, à 1 k. au sud du bourg. Par son testament, du jour de la S.-Martin d'hiver, de l'an 1382, J. de Lessillé, seign. de Juigné (v. cet art.), donne à la chapelle de Monsieur S. Julien, de Vion, 40 sous une fois payés, pour

aider à sa réparation.

Chap. de N.-D.-du-Chêne. Il existe dans la lande de Vion, à 3,7 h. à l'O. du bourg, et à 0,6 h. seulement à l'E. de la grande route de la Flèche à Sablé, une chapelle de dévotion, fort célèbre dans la contrée, sous le nom de Notre-Dame-du-Chêne, qui lui vient de ce qu'elle occupe la place d'un arbre antique, appelé le Chêne de la Jaryaie, qui se trouvait à l'entrée de cette lande, du côté de l'Anjou, dans lequel avait été placée une image de la Vierge. « Dès la fin du 15° siècle, dit un écrivain (Annuaire pour 1831-282), cette image devint célèbre; elle attirait une foule considérable de fidèles: beaucoup de malades et d'infirmes y allaient en dévotion, demander la santé, ou un adoucissement à leurs maux. Vers 1628, dit-on ailleurs, Léonard Siette, curé de Vion et archiprêtre de la Flèche, fit bâtir la chapelle dans laquelle est aujourd'hui cette image. »Ces dates nous semblent bien modernes, et pour le culte de la Vierge en ce lieu, et pour la construction de la chapelle, dans les murs de laquelle on remarque l'emploi de l'appareil en échiquier, qui est d'un usage bien antérieur. Restaurée depuis quelques années, la chapelle actuelle, plafonnée à l'intérieur, a perdu, selon nous, cet aspect vénérable d'antiquité, qui s'harmonise si heureusement avec les idées religieuses. Etienne Grudé, sieur de la Chesnaye, père de Jean Grudé, aussi sieur de la Chesnaye, châtelain de Sablé, etc., a composé deux poèmes français, pour célébrer les miracles de N.-D-du-Chêne, de la même manière que Lipse, dans son Virgo Hallensis. décrit ceux de N.-D.-de-Hall. Voici comment

35

il en parle, à la tête du second de ces poèmes: « Itm, autre louange et requête faitte par moy Estienne Gruée » et présentée par Jean Grudé, mon fils, au voyage par lui » fait le samedi 19 mai 1515, et ce jour se trouva péle » rins plus de quatre mille; et il y en eût plusieurs amenes » en charette et autrement, detenus de diverses maladies, » et plusieurs s'en retournèrent bien joyeux. »

La Notre-Dame-du-Chêne de Vion est, comme toutes celles dont nous avons fait connaître l'existence dans le département, à S.-Remi-du-Plain, à Torcé, à la Suze, à Villainesous-Lucé (voir ces articles), etc., une imitation de la célèbre N.-D. de l'Angevine du Marillais, en Anjou. Partout vous les voyez établies à proximité de quelque fontaine, on de quelque chêne, parce que, partout, elles sont un reste du · culte druidique: parce que, comme l'a dit J.-F. Bodin, d'après tous les historiens antiquaires : « Un grand nombre » de fontaines, telles que celles de Fontevrault, des Ardil-» lers, de Belle-Fontaine, etc.; des chênes, comme ceux de » S.-Laurent, près Chalonne, de Vion, etc.; opéraient des » guérisons merveilleuses, par l'intercession de N.-D.-du-» Chêne, ou de N.-D.-de-la-Fontaine, des Baux, etc. » (Rech. hist. sur Angers et le Haut-Anjou). La Notre-Damedu-Chêne est, sans contredit, la plus célèbre de toutes celles de notre territoire, non que son culte ait plus de splendeur que n'en a celui de la N.-D.-de-Torcé, mais par la vénération et la confiance qu'elle inspire, et par le nombre des personnes qui y viennent implorer journellement la mère de Dieu. Aussi, de quelque côté que vous approchiez de ce lieu, vient-on vous présenter des cierges et des ex-voto en cire, pour être offerts à la Vierge, et la relation des miracles opérés par elle, intitulée Le Pélerin de Notre-Damedu-Chêne, en Anjou, imprimée, dans l'origine, à la Flèche, par Griveau.

Une chose bien remarquable, c'est qu'une chapelle de N.-D.-d'Héos (peut-être des Eaux), est aussi en grande dévotion dans une vallée des Pyrénées, dans une sorte de désert, comme l'était anciennement la lande de Vion, près d'un peulven, et que sa fête s'y solennise au 15 août et au 8 septembre, comme à Vion, à Torcé, et partout dans notre département.—Les registres de l'état-civil font connaître, que des mariages étaient célébrés jadis à la Chapelle-du-Chêne, avec la permission de l'évêque; mais non pas, qu'on y ait baptisé ni opéré des sépultures. — En l'an x (1802), M. Fr. de la Grandière, fait don à cette chapelle, du grand autel de

la ci-devant église de S.-Martin de Sablé, et de tout son accompagnement.

L'archiprêtre de la Flèche, curé de Vion, le titulaire de la chapelle des Nouets, et celui de la chapelle de la Roche-Talbot, bien que du diocèse d'Angers, comparaissent, comme ressortant à la sénéchaussée du Maine, à l'assemblée du clergé de cettre province, tenue en 1789, pour l'élection de députés aux états-généraux.

Hist. Péod. La seigneurie de paroisse, était anciennement une châtellenie annexée au fief dit de Vion, et unie, à une époque fort reculée, à la terre de Soudé. Il paraît que ce fief fut possédé, plus tard, par le seigneur de la Roche, puisqu'on a vu plus haut, que ce seigneur présentait à la chapelle du fief de Vion. Quoiqu'il en soit, on voit, par une déclaration faite à la sénéchaussée du Maine, au nom de Messire Gabriel du Puy-du-Fou, sire de Pescheseul, baron de Parcé, etc.. du 26 janvier 1660, que les seigneuries de Soudé et de Vion, entraient dans la composition de la terre de Pescheseul.

On trouve un Denis de Vion, cité dans un acte du 28 janv. 1366, par lequel Amauri IV, seigneur de Craon et de Sablé, fait don de 30 s., pour la fondation de la chapelle de Sainte-Catherine, assise sur sa terre du Buron, et dont il affecte le paiement d'un tiers, entre les terrains de cette terre, savoir : Denis de Vion et Guill. de Segré, sur le Courtil du Vieilpont, 2 s. 6 d., payables à la fête de S.-Denis.

Autres fiefs: 1° Soudé. La composition de la terre de Soudé, dont le territoire environnant est appelé Soudayais, est ainsi déterminée, dans une précédente déclaration, pour la même seigneurie de Pescheseul (v. cet art. et celui PARCÉ), faite à René, duc d'Anjou, le 20 oct. 1439, par Pierre de Champagne, sire de Pescheseul, etc. « Le seigneur de Soudé, tient à foi et hommage lige, sa maison seigneuriale, on royaume Roulet et des Châtelets, o puissance de faire en y celui royaume la monnaye maille, et son église et paroissede Vion. »

En 1094, un accord a lieu entre les moines de Marmoutier et ceux de St.-Pierre de la Couture du Mans, devant Robert II, fils de Robert I', dit de Bourgogne, seigneur de Sablé, et Foulques de Soude, de Soldeaco, ou de Soldiaco, selon Ménage. La terre de Soudé appartenait, dans le 14° siècle, dit-on, à Mathurin de Montalais. — L'ancien château de Soudé, dans les environs duquel on trouve encore beaucoup de ruines, était situé sur le côté gauche

de la route de la Flèche à Sablé; en face la Chapelle-du-Chêne, un peu au-delà des Nau-Poteries.

2º La Roche-Talbot, et 3º la Rousselière, cités tous deux à l'histoire ecclésiastique. Cette dernière se trouve, actuel-

lement, sur le territoire de Parcé.

4° Les Varennes. On voit figurer à Vion, dans le 17° siècle, une famille de Champchevrier, dont les possessions, en cette paroisse, nous sont inconnues, et dont une fille s'allia avec le seigneur du fief des Varennes, savoir : 1° en 1618, noble Jehan de Champchevrier, S de l'Anglechère, et D<sup>|||</sup> Françoise d'Averton, sa femme; 2° en 1620, D<sup>|||</sup> Elisabeth de Champchevrier, mariée à L. de Gueffron, S des Varennes; 3° D<sup>|||</sup> Jehanne de Champchevrier, épouse de L. de Salles, écuyer, S de la Cour. (Note due à l'obligeance de M. PILLERAULT, juge de paix.)

Il résulte évidemment, de ce qui précède, que la paroisse de Vion relevait, en partie, de la juridiction de la sirerie de Pescheseul, et, par celle-ci, de la sénéchaussée de Maine. On prétend qu'une partie relevait aussi, du marquisat de Sablé. Il est surprenant que ni la juridiction de Sablé, ni celle de Pescheseul, ne se trouvent au nombre de celles comprises dans le ressort de la sénéchaussée du Maine, et soient même totalement omises, dans la nomenclature des anciennes juridictions du territoire départemental, insérée pages 73 à 100 de l'Annuaire de la Sarthe, pour 1838.

Hist. civ. Ecole primaire de garçons, pour laquelle la commune alloue 260 f. de subvention annuelle, dont 60 f. pour le loyer du local; fréquentée par 25 à 40 enfants. La commune va faire construire incessamment, une assez belle maison d'école, qui, en même temps, servira de logement à

l'instituteur.

BIOGR. Vion est la patrie de Claude Chantelou, bénedictin, historien ecclésiastique et généalogiste, dans le 17° siècle. Voir la BIOGRAPHIE.

ANTIQ. Dans la partie la plus élevée de la lande de Vion, près le bordage des Deffais, à l'extrémité nord du territoire, existent deux enceintes contigues, demi-circulaires, séparées entre elles par un large fossé, qui paraissent appartenir à un ancien camp, ainsi que la tradition locale leur en a conservé le nom. La longueur de ces deux enceintes, est de 70 m., et leur largeur de 43; les talus ont 1 m. d'élévation, et les fossés 8 m. de largeur. On distingue parfaitement la principale entrée, qui est à l'est, et qui était défendue par des parapets beaucoup plus élevés, dont les talus et les fossés, sont encore bien conservés. Ces ouvrages, en un fossés, sont encore bien conservés. Ces ouvrages, en un fossés en la conservés. Ces ouvrages, en un fossés en conservés. Ces ouvrages, en un fossés, sont encore bien conservés. Ces ouvrages, en un fossés, sont encore bien conservés.

parfait état de conservation, ont beaucoup de rapport, dit M. Salmon, de Sablé, à qui nous devons ce renseignement, avec le camp romain de Sougé, décrit à l'article Lavenay (11-604); mais leur étendue est moins considérable : elles pouvaient contenir de huit à neuf cents hommes, c'est-à-dire une cohorte, et il est probable qu'elles ont servi à l'établissement d'une station, d'un poste militaire, sur l'extrême frontière qui sépare le territoire des Andegaves, Andecavi, des Arviens, Arvii, et des Cénomans, Aulerci Cenomani.

Hydrog. Il n'existe sur ce territoire, qu'un seul cours d'eau qui, de la Fontaine-sans-Fond, dont il va être parlé et dont il porte le nom, se dirigeant à l'ouest, limite le territoire au sud, traverse la route de Sablé, sous l'arche de Louaille, pour aller se jeter dans la Sarthe, à Précigné.

A l'extrémité sud-est d'une vaste lande, dite de Vion, recouvrant les deux cinquièmes du territoire de cette commune, et à 2,3 h. au S. du bourg, se trouve, sur le territoire de Parcé, une portion d'environ 6 hect. 1/2, séparée. par de vieux fossés, de la lande de Vion proprement dite. C'est dans cette partie, la plus basse de la lande, entièrement tourbeuse, que se trouve la Fontaine-sans-Fond, ou Plutôt le bassin de ce nom, dans lequel sont, à 8 m. de distance, trois sources ou orifices, dont le plus considérable, présente une ouverture d'environ 0 m. 33 de diam. sur 0 m. 16 de profondeur d'eau. Les bulles d'air qui se dégagent de l'une de ces sources, et l'espèce d'écume jaunatre ferrugineuse, qui recouvre le fond du bassin, et y forme une sorte de croûte assez solide, dans les temps secs, indique dans ces eaux la présence du fer, dissout par l'acide carbonique, et peut leur faire supposer quelques vertus toniques. Dans les années pluvieuses, au contraire, il est difficile et même dangereux de traverser ce bassin tourbeux, pour arriver à ces sources. Le nom de Fontainesans-Fond, que porte la principale, provient de ce que des sondages opérés à diverses époques, n'ont pu en faire reconnaître le fond, d'où l'on a conjecturé qu'elle communiquait avec un vaste lac intérieur, dont le sol de la lande formait la voûte. On en trouve une description, plus ou moins exacte, par l'abbé Auvé, dans les Mémoires de l'A cadémie royale des Sciences, année 1741, page 37.

Au hameau du Rocher, à 1,3 h. au N. du bourg, et à 4 k. N. de la Fontaine-sans-Fond, se trouve un puits, creusé dans une roche calcaire, appelé Gouffre-d'Anjou, présentant un shénomène d'intermittence fort curieux. A des intervalles rréguliers, de plusieurs années quelquefois, l'eau, dont le

niveau est ordinairement, à la fin de l'été, de près de 7 m. de profondeur; en hiver et au printemps, peu au-dessous du niveau du sol; s'échappe, lorsque commence son élévation, par un trou pratiqué dans le mur du puits, au niveau du sol, d'où elle se répand sur tout le territoire environnant, qu'elle inonde, lorsqu'une espèce de goufre, situé près d'un noyer, à l'entrée du bourg, ne suffit pas à son écoulement. Cet écoulement des eaux, se prolonge pendant cinq à six semaines, après lesquelles elles rentrent à leur niveau ordinaire. Ce phénomène se reproduit rarement deux années de suite, et, chose remarquable, se manifeste à la Fontainesans-Fond et dans toutes les autres sources du pays, qu'elles font sourdre plus abondamment, de manière à remplir leurs réservoirs. Suivant la tradition, ou plutôt d'après un préjugé local, il annonce une prochaine élévation du prix des grains, ce qui ne se vérifia pas sensiblement, lorsque nous visitâmes ce puits, dans l'été de 1830, au moment où les eaux venaient de rentrer à leur niveau habituel.

Le phénomène dont il s'agit, ne se produisant pas à la suite des pluies, ni par l'accroissement des eaux de la Sarthe, dont le lit n'est distant que de 1,6 h. du puits du Rocher, il paraît difficile de lui assigner une autre cause, qu'une fonte de neiges de quelques glaciers, plus abondante que dans les années ordinaires, et à l'existence d'une nape d'eau souterraine, alimentée par les montagnes que recouvrent ces glaciers, ou bien, à quelque écoulement extraordinaire des eaux d'un lac, situé au pied de ces glaciers, par une fissure située à la partie supérieure de leur rive, leque n'a lieu, également, que lorsque les fontes de neige dont il s'agit, en augmentent le volume d'eau, d'une manière extraordinaire. Cette hypothèse expliquerait fort bien, comment il pourrait sortir des anguilles et des brochets, en quantité assez condisérable, comme on le prétend, de la Fontaine

sans-Fond et du Puits-du-Rocher.

GÉOL. Surface plane, sans aucun accident de terrain, occupée jadis par une assez vaste forêt, qu'a remplacée la lande dite de Vion. Le sol repose en entier, sur le calcaire jurassique, formation qui n'est pas apparente sur tous les points de la commune, et est recouverte, en beaucoup d'endroits, notamment dans la lande, par des couches de sable, mélangées d'argile, et par des bancs horizontaux de poudingue ferrugineux, appelé betun dans le pays. La partie nord, dite des Rochers, est remarquable par l'immense quantité de galets et de silex pyromaque, qui recouvrent le sol, en telle abondance, qu'on n'y apperçoit pas de terre végé-

551

tale, bien qu'on y obtienne néanmoins d'assez bonnes récoltes de céréales. Ce vaste dépôt caillouteux, qui peut être comparé avec celui de la plaine de la Crau, en Provence, s'étend sur les deux communes de Vion et de Parcé, et peut recouvrir une superficie de 16 k. d'étendue. La formation calcaire, est parfaitement apparente autour du bourg de Vion et dans le Soudayais, où l'on trouve, à la Piéterie et à la limite de la commune, près Courtillers, des bancs d'un calcaire jurassique tabulaire, à grain très-fin, presque lythographique, alternant avec des couches de marne, qui abondent en bélemnites et en térébratules. (M. SALMON, de Sablé.)

Plant. rar. Erica scoparia, E. vagans, E. ciliaris, LIN., dans la Lande; Quercus toza, Bosc. (Fl. du Maine.).—Salvia pratensis, LIN., var. Flore roseo (M. Salmon). — Salvia pratensis, LIN.; Vinca major, LIN., près le bourg (J.-R. P.).

CADASTR. Superficie de 2,003 hect. 70 ar. 80 cent., ainsi subdivisée: — Terr. labour., aires, 973-14-00; en 5 class., éval. à 7, 12, 20, 27 et 34 f. — Jard., vergers, pépinières, 32-16-80; à 27, 34 et 40 f.—Vignes, 18-82-10; à 15 et 24 f.—Prés et pâtures, 120-51-90; à 15, 30, 48 et 72 f.—B. taillis, 81-88-80; à 7, 12 et 20 f. — Landes, 712-98-70; à 2 f. 50 c., 10 et 16 f. — Bruyères, 8-57-00; à 2 f. — Mares, 2-57-63; à 12 f. — Sol des propriét. bât., 8-46-17; à 34 f. Obj. non impos.: Egl., presbyt., 0-72-50.—Rout. et chem., 42-98-80. — Cours d'eau, 0-86-40. = 179 Maisons, en 7 class.: 32 à 3 f., 48 à 7 f., 45 à 12 f., 37 à 20 f., 8 à 30 f., 4 à 45 f., 5 à 60 f.

REVENU imposab.: { Propr. non bâties, 28,934 f. 75 c. } 31,366 f. 73 c. bâties, 2,432 p

CONTRIB. Fonc., 3,770 f.; personn. et mobil., 402 f.; port. et fen., 137 f.; 14 patentés : dr. fixe, 91 f., dr. pro-

port., 14 f.; total, 4,414 f. — Perception de Parcé.

AGRIC. Sol argileux, argilo-calcaire, silicéo-calcaire et sablonneux. Le tiers sud de cette grande lande de Vion, qui n'attend que la main de l'homme pour donner des récoltes abondantes, et dont l'aspect stérile afflige les amis de la prospérité publique, présente une terre d'alluvion, propre à être couverte de prairies ou convertie en jardins et en chenevières; le second tiers, occupant la partie centrale, semble particulièrement propre à la culture des céréales; tandis que la partie supérieure nord-ouest, n'offre qu'un maigre pacage, recouvrant la roche de poudingue, décrite plus haut. Ce terrain paraît avoir été recouvert anciennement par une forêt, dont quelques bouquets, encore existants, se

raient les restes, et qui devait se lier avec celle de Malpaire. Il est fâcheux qu'un aussi vaste terrain, si bien propre à une fructueuse culture et à l'établissement d'une ferme expérimentale, soit abandonné à la vaine pâture de quelques vaches, d'un assez petit nombre de moutons, des oies, plus particulièrement ; et il serait bien désirable, qu'une loi bien conçue, parvint à vaincre les obstacles apportés par les habitants, à plusieurs époques, aux tentatives faites pour l'utiliser. Les seigneurs de Sablé ayant tenté d'en disposer, en 1480, dans un but d'utilité, les habitants obtinrent un arrêt du parlement de Paris, qui les en reconnut propriétaires, et ont continué d'en jouir paisiblement en commun, depuis lors. En 1811 et 1812, le gouvernement ayant renouvelé les mêmes tentatives, rencontra les mêmes obstacles de la part des habitants voulant, disaient-ils, continuer d'en jouir d'après les mêmes errements. Nous apprenons, en terminant ces réflexions, que la commune va se créer des ressources pécuniaires, plus que suffisantes pour ses besoins, en aliénant, enfin, diverses portions de cette lande, dont 213 hectar., occupant la partie orientale, entre le bourg et la limite de Parcé, dépendantes de la succession de la marquise de la Porte de Riantz, vont être également vendus.

La lande de Vion est une espèce de fond de cuve, qui recoit les eaux de la lande du Bailleul, celles d'une partie des
communes de Parcé et de Solesme, qui y affluent de 4
à 5 k. à la ronde, et n'ont d'écoulement que par le ruisseau de la fontaine Sans-Fond; tous les terrains environnants du Bailleul, de Vion, de Parcé et d'une partie de Louaille,

étant plus élevés que celui de cette lande.

Ensemencés en céréales : froment, 145 hect.; seigle, 105; méteil, 72; orge et avoine, 67 de chaque; produis. de 7 à 7 1/2 pour 1, le froment et l'orge; de 5 à 6, le méteil, le seigle et l'avoine. En outre : sarrasin, 48 h.; pomm. de terre, 140; prair. artific., en trèfle, sainfoin, un peu de luserne, 44 h.; chanvre, 6 h.; lin 3 h.; prés naturels, de médiocre qualité, vignes, bois, comme au cadastrement, plus 50 h. de bois, provenant des chaintres et haies; peu d'arbres à cidre, beaucoup de noyers. Education d'un assez petit nombre de chevaux et de toute espèce de bestiaux, si ce n'est des porcs; quelques ruches d'abeilles. Aucun agriculteur de cette commune, n'obtient de mention aux concours agricoles. = 22 Fermes, 18 bordages ou closeries à charrues, 15 autres à bras; 40 charrues. = Commerce agricole consistant en grains, dont il y a exportation réelle des 2/5es à la moitié, des 8/9es de l'avoine; en graine trèfle, chanvre, lin, pommes de terre, bois, cidre et sits, vin, etc.; en chevaux, bestiaux de toute sorte, porcs as, laine, cire et miel; menues denrées.—Fréquentation s marchés de Sablé, de la Flèche, de Noyen, etc.

Industra. Fabrication de quelques pièces de toiles, pour

rticuliers.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 159, de Tours à Rens, traverse la partie occidentale du territoire; celle dértementale n° 8, de la Fontaine-S.-Martin à Sablé, passe peu de distance de son extrémité septentrionale. — Chem. cin. classés: — 1° all. à Sablé et à Courtillers; part du surg. passe à la Chapelle-du-Chêne, etc., finit au gué du ruiss. la Jurandière; long. sur le territ., 5,700 mètres.—2° all. Parcé; même point de départ, passe à la Pelleterie, f. à limite avec Parcé, 1,200 m., dont 155 m. en commun avec rcé. — 3° all. à Louaille; part également du bourg, passe ès le bois de Vion, f., à Châteauroux, à la route de la Flèche Sablé, 3,190 m. — 4° de la Chapelle-du-Chêne à Some et à Juigné; traverse la lande de Vion et le bois de Chaîne, f. au carref. des Maudrières, 2,080 m.

LIEUX REMARQ. Les Nau-Poteries, petite maison bouroise, sur la route de Sablé. Quant aux noms: la Barre, Plessis, l'Oiselerie, les Deffais; le Rocher, la Roche; le arais; Primours, Pont-au-Soleil; la Normandière; Viuse; le Boulay, le Tremblay, le Chesne-Creux; Tou-

ie, etc., etc.; l'Huilerie, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, école primaire de garns; 1 débit de tabac; 2 compagn. isolées de garde natiole, effect. 100 h. Bureau de poste aux lettres, à Sablé. VIRE, viré-en-champagne, à cause de sa situation dans Champagne du Maine (1-267-270 et la Carte); Viriacus, riacum in Campania; de Viretum, i, probablement, lieu sin de verdure; du cant. et à 4,2 h. O. N. O. de Brûlon; l'arrond. et à 36 k. N. N. O. de la Flèche; à 36 k. O. du Mans; lis du doyenné de Brûlon, de l'archid. de Sablé, du dioc. du ans, et de l'élect. de la Flèche.—Dist. lég. : 5,42 et 42 kil. DESCRIPT. Bornée au N. et au N. E., par S.-Denis-d'Ores; à l'E., par S.-Denis encore, et par Avessé; au S., enre par Avessé et par Cossé (Mayenne); à l'O., par la pee rivière de Treulon, qui la sépare en entier du départeent de la Mayenne; cette commune forme une espèce d'else, resserrée et comme étranglée vers son centre, s'éndant du N. au S., sur 5 k. de diam., sur une largeur, d'E. D., qui varie de 1,3 h. seulement, dans la partie centrale, à ) h., dans la partie la plus large, qui est vers le nord.

Potit bourg, situé dans la partie centrale du territoire, formant une assez longue rue qui, partant de l'église, s'étend vers le sud, puis se contourne vers le nord. Eglise trésjo-liment décorée, à porte d'entrée ornée de pilastres doriques, à clocher en flèche; entourée, du nord à l'est, par l'ancien cimetière, enceint de murs et de haies, et planté d'arbres. On remarque, vers l'extrémité N. R. de ce bourg, la Grande-Maison, à fenêtres à croix en pierre, ornées de fliets. Us chemin pavé, fort étroit, conduit du bourg au châtese, décrit plus bas.

Popul. Comptée pour 84 feux, sur les rôles de l'élection; elle était de 102 feux et de 600 habit., en 1804; de 123 f. « de 571 h., selon le récensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, de 149 feux, comprenant 359 individ. mâles, 336 femelles, total, 695; dont 322 dans le bourg et 17 au hamen

de la Touche.

Mouv. décenn. De 1793 à 1802, inclusiv. : mar., 44; nais., 166; déc., 156. — De 1803 à 1812 : mar., 36; naiss., 133; déc., 142. — De 1813 à 1822 ; mar., 47; naiss., 179; déc., 105. — De 1823 à 1832 : mar., 39; naiss., 181; déc., 193.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous l'invocation de la Ste Vierge, sous le titre de Notre-Dame, et non pas, comme le disent quelques-uns, sous celle de S. Etienne, qui était le patron de la chapelle du château. Assemblée patronale, établie par arrêté préfectoral, du 18 mars 1835, et fixée au dim. le plus proche du 12 juillet, fête de Ste-Magdeleine.

La cure, dont Lepaige n'estime le revenu qu'à 500 l., était

à la présentation de l'abbé de la Couture, du Mans.

Par acte du 8 août 1509, Renée de Lartigné, Ve P. de Courthardy, seigneur de Viré, fonde une chapelle au château, naguère édifiée, sous le titre de S.-Etienne, la met à la présentation des seigneurs de Viré, et la dote de 3 bordages, dont celui de la Grande-Maison, sis au bourg de Viré, de deux quartie s de mauvaise vigne, en la paroisse de Brûlos, le tout valant alors 156 l. de revenu, 240 l. en 1772, selou le Pouillé diocésain; à la charge de 141 messes, aux jours désignés dans ledit acte.

Une ordonn. royale, du 21 mars 1830, autorise l'acceptat du don fait à la fabrique de l'église de Viré, par Mile Denizet, d'une pièce de terre, dite le Petit-Champ, de 25 f. de

revenu, sous condition de services religieux.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, était une châtellenie, annexée au château de Viré, et possédée, originairement, par des seigneurs de cenom. Unie, dès une époque assez reculée, à celle de Brûlon, elle est qualifiée du titre de bar

anie dans quelques aveux. Fromond de Viré est cité dans acte, de l'an 1090, par lequel Robert le Bourguignon, igneur de Sablé, reconnaît que la forêt de Malépiné (de alepaire actuellement), dans le voisinage de Sablé, apparnt à l'abhaye de S.-Aubin, d'Angers. Suivant des aveux ndus à différentes époques, notamment en 1549, 1557 et 146, le seigneur avait le titre de fondateur en l'église deViré, rec droit d'y placer listre, timbre, armoiries et écussons, tant l'intérieur qu'à l'extérieur, droit de prières nominales, ace de banc dans le sanctuaire, « et tous autres droits, ls que seigneurs de fiefs châtelains, haut-justiciers et fonsteurs desdites églises appartient, même d'une chapelle nos lesdites églises. » — Le 8 mars 1672, Urbain Epinard, rocureur de la fabrique de Viré, reconnaît que le seigneur idit lieu, est fondateur de l'église et du cimetière de Viré. La châtellenie de Viré, unie dès lors à celle de Brûlon, partenait, au commencement du 16° siècle, à P. de Courardi, premier président au parlement de Paris, mort en 05, selon l'épitaphe mise sur son tombeau (v. art. CHE-RÉ-LE-GAUDIN, 11-9). Si la date de la fondation de la apelle du château de Viré, rapportée ci-dessus, est exacte, fondateur de cette chapelle, serait une autre P. de Courardi, son fils, ou son parent et héritier.

En 1549, Hiérosme de la Vayrie, alids la Verrie, écuyer, t hommage lige, pour les châtellenies, terres et seigneuries Brûlon et Viré, à son suzerain, Claude de Lorraine, duc Guise, baron de Sablé. Par cet aveu, il déclare avoir oit de pêche défensable dans la rivière de Vaigre, « de-is le Pineau, jusqu'à la fontaine aux Verons, près le

Julin du Pivot.»

Autre aveu rendu par le même, le 5 septembre 1557, à

ançois de Lorraine, au même titre.

Par jugement du 10 juillet 1631, Messire Guichard d'Eaant, conseiller du Roi en son conseil, premier président à la ambre des comptes du Dauphiné, acquiert les châtellees de Viré et Brûlon, de D<sup>11</sup>e Antoinette de l'Estore, femme parée de biens de Benjamin de Champ, écuyer, autorisée la poursuite de ses droits sur René de Viré (de la Verrie, ohablement), écuyer, et D<sup>11</sup>e Esther Seillons, ledit Sr d'Eaant subrogé aux droits de la D<sup>11</sup>e de l'Estore, faute de niement par celle-ci, etc. — 1634. Lettres-patentes, pornt création de foires et marchés auxdits Brûlon et Viré, en veur du même Guichard d'Eageant, par lesquelles il est connu, que la baronnie de Brûlon se compose des châtelnies desdits Brûlon et Viré. Le nombre de ces foires est fixé à cinq, par lesdites lettres, dont 3 à Brûlon et 2 à Viré.— En 1639, le seigneur des terres et seigneuries de Viré (qui doit être Guichard d'Eageant), est taxé à fournir un mouquetaire et un picquier, au rôle de l'arrière-ban.—Un acte de l'an 1644, par le S<sup>r</sup> Messire d'Eageant, est relatif à la chapelle de S.-Etienne du château de Viré, dont le patronage et la présentation, y est-il dit, lui appartiennent de tout temps.

Le 7 nov. 1650, Messire François d'Eageant, chevalier, seigneur baron de Viré (sic) demeurant au château duit lieu, achète les lieux et métairies du Faux, de la Guittonnière, des Bonnelières, des Echelettes et des Scelandes, avec les fiefs du Coudray et dudit lieu des Echelettes, autres, assis et situés paroisse de Cossé-en-Champagne, de Messire Cl. de Beaumanoir, vic. de Lavardin, bar. de Varennes, seign. de Cheneru, de Tacé et du Plessis en l'assé; de Messire L. d'Ommaigné, seign. de la Roche; de R. de Bouillé, écuyer, Sr de Champrond; de Messirel. de Brez Briand, baron de Brez; et de Ch. Briand, écuyer; tous héritiers de dame Marie de la Chapelle, femme de Messirel.

sire L. de Vallory.

Le 27 octobre 1657, après la mort de Messire Fr. d'Eageant, Charles de Sassenage, marquis dudit lieu, etc., etc., second baron du Dauphiné, etc., mari de dame Christine de Salvaing, et Estienne Roux, chevalier, seigneur de Morges, etc., conseiller du Roi et en la cour du parlement du Dauphiné, époux de dame Catherine d'Eageant, lesdites dames héritières de défunt ledit Messire Fr. d'Eageant, rendent aveu à Messire Abel de Servien, marquis de Sable et de Bois-Dauphin, etc., pour raison desdites châtellenies et seigneuries de Brûlon et Viré, fiefs et domaines en dépendant. Il paraît que Charles de Sassenage, conserva seul ces propriétés. Les 29 mai et 3 juin 1660, aveu, pour les mêmes objets, à P. de Séguier, comme tuteur de Fr.-L. de Servien, marquis de Sablé, par Messire Claude de Sassenage. Es 1710, dame Catherine d'Autun-de-Tallard, Ve de Gabriel, marquis de Sassenage, était dame de Viré, Brûlon, etc. -Autre aveu, le 27 juin 1718, à J.-B. Colbert, seigneur de Sablé, par D<sup>lle</sup> Marie-Françoise-Camille de Sassenage. Le 13 décembre 1726, M. Chenon de Beaumont, fermier des terres de Viré et Brûlon, reconnaît avoir reçu, peintes sur fer-blanc, les armoiries de M. le comte de Brion, à l'effet de les faire attacher à trois poteaux destinés à être placés, l'un, à l'ancien carcan, au-dessus de la halle; le second, adossé contre le cimetière de Brûlon; le troisième, dans l'endroit le plus convenable du bourg de Viré.

Le 22 juin 1746, les terres de Brûlon et Viré sont adjugées. ar décret rendu à la chambre des requêtes du Palais, à aris, au profit de madame de la Girardière. Cette adjudiation n'était probablement pas définitive, puisque, le 16 noembre 1747, Ch.-Fr. de Sassenage, comte de Brion, etc., ieutenant-général des armées du Roi en Dauphiné, et dame lamille de Sassenage, son épouse, vendent au sieur Etienne ?erier de la Girardière, écuyer, conseiller du Roi, etc., stà dame Marguerite Renusson, sa femme, « les terres, châtellenies et seigneuries de Viré et de Brûlon, le château de Viré, avec douves, fossés, cloisons de murailles, pontlevis, etc. » Quoiqu'il en soit, la dame de la Girardière rend aveu pour les dites terres, au marquis de Sah!é, ledit jour 16 nov. 1747. Les armes des Sassenage, de l'une des plus illustres familles du Dauphiné, descendant d'Artaud III, comte de Forez et de Lyon, vivant en 1080, étaient : burelées d'argent et d'azur, de dix pièces.

En 1748, Marguerite Renusson, V° d'Etienne Perier, était dame de la Girardière, Viré et Brûlon. Une autre dame de la Girardière, belle-fille ou belle sœur des précédents, probablement, possédait le château de Planches en Tassé,

avant la révolution.

Par acte du 15 octobre 1768, M. Cl. R. Vasse, avocat au Parlement et au siège présidial du Mans; MM. L. Geoffroi. Julien Maulny, conseiller au même siège; Geoffroi-Michel Maulny, curé de la Couture au Mans; Michel Maulny, licencié en droit; et dame Marie-Catherine Landouillette, veuve de L. Maulny, conseiller-vétéran au présidial du Mans; tous héritiers maternels, le premier pour moitié, les quatre autres pour autre moitié, de la dame Marguerite Renusson, veuve Et. Perier de la Girardière, vendent les terres de Viré et Brûlon à M. Gabriel Chenon du Boulay, seigneur de Martigné, en Avessé, qui fut secrétaire du Roi, et mourut sans enfants. Gabriel Chenon, seigneur de Brûlon et de Viré, assista à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789. On roit, par l'acte de vente dont il vient d'être parlé, que les Moulins-Neufs, et le moulin de Vert, dépendaient de cette erre, avec un bac et droit de patronnage sur la rivière de Vègre, au gué du port de Chevillé, ainsi que la lande de Viré. On y voit aussi que les terres de Viré et Brûlon, qui 'essortaient, en majeure partie, du marquisat de Sablé, releaient aussi, pour de faibles portions, du fief de la Vollerie, t de celui de la Petraudière, en Cossé-en-Champagne Mayenne). Le château de Viré, est actuellement la propriété e M. Jean-Marie-Florent Renou, maire de Viré, du chef de Dile Chanteloup, femme de M. J.-F. Renou, de Tassé,

laquelle était héritière de M. Chenon du Boulay.

La juridiction des seigneuries de Viré et de Brûlon, était exercée dans ce dernier lieu, par un bailly, un lieutenant, un procureur fiscal et un greffier. Elle reportait, en appel, au siège du marquisat de Sablé, et, de là, à la sénéchaussée du Maine. — Le sergent fieffé des châtellenies de Viré et Brûlon, était au nombre de ceux qui devaient assister à la course des lances, au Mans (III-382), le dimanche de Pâques-Fleuries. Ce sergent ayant manqué de comparaître à celle du 14 mars 1614, est condamné à deux livres mansais d'amende.

Le château de Viré, situé à 0,8 h. au S. S. O. du bourg, sur la rive gauche du Treulon, devait être de quelque importance, comme place forte, lorsque le connétable du Guesclin s'y rendit du Mans, en novembre 1370, à la tête d'une armée, pour aller combattre les Anglais (v. art. PONTVALLAIN, IV-518). Il est encore aujourd hui, par la beauté et la richesse des détails de son architecture, l'un des plus curieux et des mieux conservés du département.

On fait remonter à la fin du 12° siècle, la construction de la partie la plus ancienne, consistant en une tour polygonale qui, avant la construction du château proprement dit, a de être un immense donjon, destiné à observer et à défendre tout le pays environnant. Son élévation était telle que, quoiqu'il en ait été abattu trois étages, sur une hauteur de plus de 20 mètres, il présente encore, du côté de la vallée du Trelon, avec les deux étages qui lui restent, au-dessus du resde-chaussée, un aspect fort imposant. Une terrasse, # sommet du côteau, sur lequel est construit le château, élevée de plus de 26 à 27 m. au-dessus du niveau du Treulon, qui coule et fait tourner un moulin au pied de ce côteau, défend l'entrée du castel, du côté du nord-ouest; le reste est entour de larges fossés secs, beaucoup plus profonds jadis qu'atjourd'hui. Le château proprement dit, qu'on croit avoir et construit par P. de Courthardi, serait, dans ce cas, de la fin du 15 siècle; il a dû être terminé par ses successeur, dans les premières années du siècle suivant, époque si commence le style dit de la Renaissance, auquel il appartient. Ce château, dis-je, offre du côté du nord un pignon très-élevé, terminé en pointe, présentant trois immesses croisées, une pour chaque étage; à l'ouest, une façade de six croisées, en pierre, très-grandes également, les unes et les autres en forme de croix; et beaucoup d'autres plus petites, dignes de l'attention des curieux, à raison de

mirable richesse d'ornement des chambranles, dans la tie supérieure. Des espèces de petits trophées, sculptés is la pierre, en terminent les moulures, à un tiers envide chaque fenêtre, à partir de la base; des boucliers létachent du reste des sculptures, sur lesquels ont pu e gravées jadis des armoiries, invisibles aujourd'hui. Les ablements en pierre de taille, de plusieurs pieds de haur, forment un cordon de dente!ure en machicoulis, serit de consoles à des machicoulis véritables, qui se trouit au-dessus de chaque ouverture des croisées de cette ade. Ce qui paraît démontrer que l'ancienne tour polygoe, est d'une époque antérieure au château, c'est que ses vertures sont d'une construction différente : une porte ivale surtout, qui sert d'entrée à un vaste escalier en spie, à noyau plein, faisant communiquer de la tour avec terrasse, indépendamment du reste du château, indique e construction du 13° siècle. On remarque encore, les ites d'une immense arcade, qui servait jadis de point de iction entre un des étages, et une espèce de cavalier ou ir carrée, faisant partie des murs d'enceinte de la terise. Trois escaliers en pierre, semblables à celui dont il déjà été parlé, faisaient accéder aux divers étages du Ateau; de vastes caves voûtées, à arceaux croisés, et de Dfonds souterrains, étaient destinés à recevoir les approionnements, et, probablement, à établir des communitions avec l'extérieur. Des embrasures en meurtrières, missent les murs de toutes parts.

Une jolie chapelle, avec arcs-boutants extérieurs et voûtes juées à l'intérieur, à ouvertures gothiques, dont l'une du te flamboyant, est jointe à la façade d'entrée, au sud-est. est décorée de dessins et d'arabesques fort remarqua-s, taillés dans la pierre, et chaque cul-de-lampe de ses ades, est terminé par un écusson, sur lequel sont gravées armoiries, à moitié frustres, mais qui semblent être-parti, à une épée en bande sur l'un, à trois chevrons

' l'autre.

Le portail d'entrée de la principale cour, qui soutenait is la bascule du pont-levis, est de l'époque la plus récente a plus riche de la Renaissance. Ce portail, au haut duquel lit gravée dans la pierre, l'inscription : sine macula, it la signification est facile à comprendre, est surmonté ne espèce de petit dôme quadrangulaire, en pierre, sou-u par quatre colonnes, au centre desquelles était sans te autrefois la statue de quelque saint, ou le buste de lqu'un des seigneurs de Viré: il est d'un style analogue à

celui de la fontaine des Innocente, à Paris, ce qui a fait penser qu'il pouvait être l'ouvrage de notre compatricte Germain Pilon, à qui l'orgueil national se plaît à attribuer tout ce qui, dans le pays, paraît être digne du ciseau de cet habile artiste.

Il résulte évidemment de cette description, que la partie la plus ancienne du château de Viré, est due à ses premiers seigneurs, antérieurement à P. de Courthardi, qui sit commencer le château proprement dit, et non pas le terminer, comme le dit Lepaige; que cette terminaison, doit être l'envrage de ses héritiers, de P. de Courthardi, son parent, fondateur de la chapelle, en 1509, et probablement aussi de Hierosme de la Verrie; que la chapelle et le portail d'entrés, doivent être l'ouvrage de la famille d'Eageant, et peut-être même de celle de Sassenage. — En terminant cette description, nous devons déclarer que nous en devons la meilleure partie, ainsi que des détails qui précèdent l'histoire féodale, à l'obligeance de M. de l'Estang, fils, du Mans, lieutenant de vaisseau, commandant depuis longtemps le bâtiment le Papin, en service dans la Méditerranée.

Viré devait être compris, comme Brûlon, dans la circonscription du grenier à sel de Loué, ou dans celle de

grenier de Sablé.

Hist. civ. En 1550, des commissaires envoyés dans le Maine, par Henri III, pour reconnaître et arpenter les landes du domaine royal, provenant de celui des anciers comtes de cette province, procèdent à cette opération dans la paroisse de Viré, pour celles qui y sont situées.

En septembre 1768, Charles Picart de l'Isle, ancien avocat au parlement, domicilié à Brûlon, lègue aux pauvres de la paroisse de Viré, une rente de 150 l., actuellement

éteinte.

Par son testament, du 20 sept. 1788, Gabriel Chenon de Boulay, seigneur de Viré et de Brûlon, mort le 2 déc. 1791, laisse également une rente perpétuelle de 1,700 l., repartie entre neuf paroisses, dans lesquelles il possédait des Liess, dont celle de Viré, afin d'y faire des distributions de grains aux indigents. Il lègue également, les fonds nécessaires pour l'établissement, dans cinq de ces paroisses, de sœurs de charité, chargées de soigner les malades et de faire l'école aux jeunes filles. (Voir, pour le détail de ces diverses fondations, les art. BRULON et POILLÉ, 1-245, 246; IV-463, 464.) Les revenus de la maison de charité actuelle, tenue par deux sœurs d'Evron, communs avec ceux du bureau de bienfaisance, s'élèvent à 1,156 f. 15 c., en rentes.

þ

ń

L'école primaire de garçons, fréquentée par trente élèves, st l'objet d'une allocation annuelle de 280 f., dont 80 f. pour le loyer du local.

L'école primaire de filles, est tenue à la maison de charité,

ar les sœurs qui desservent celle-ci.

HISTOR. Dans les premiers jours de novembre 1370, Berrand du Guesclin, récemment nommé connétable de France par Charles V, part du Mans à la tête de la petite armée pu'il vient de réunir à Caen, et se rend au château de Viré. iosition inconnue à tous les historiens qui ont fait le récit le cette circonstance, et ont confondu ce nom et ce lieu, vec Vire, en Normandie, et Vitré, en Bretagne, même Hay du Chastelet, historien du connétable, qui, tout n nommant bien Viré, en ignore évidemment la situaion. Provoqué au combat par un cartel des Anglais, lojés à Pontvallain, du Guesclin, le soir même de l'arrivée le leur hérault, part de Viré à la tête de ses troupes, parcourt un espace de 46 k. (11 l. 1/2 de poste) à vol d'oiseau. par une pluie battante et des chemins affreux, et tombe le endemain matin sur l'ennemi, qui, pris à l'improviste, sst défait par les Français, après quelques heures de combat. Voir le récit de ce fait d'armes, qui prépara l'expulsion des Anglais du royaume, à l'article Pontvallain (1v-518), et, plus en détail, dans notre brochure intitulée : BATAILLE DE PONTVALLAIN ET SIÈGE DE VAAS (1370), extraite du IVe vol. le la Revue Anglo-Française, publiée à Poitiers.

Pendant les Cent-Jours de 1815, les insurgés royalistes de a Sarthe, établissent le point central de leurs opérations au château de Viré, dont la position, sur la limite occidentale du département, les met en facile communication avec

a division de la Mayenne.

Hydrogr. La petite rivière de Treulon, coulant du nord au sud, limite la commune dans toute son étendue à l'ouest. L'étang de la Chouanière, au nord, donne naissance à un ruisseau, qui va confluer dans cette rivière, sur S.-Denis-l'Orques; deux autres petits ruisseaux, ayant leurs sources lans la partie sud, vont y jeter également leurs eaux, après an cours, d'est à ouest, de 1 k. 1/2 à 2 k. — Moulin à blé, sur le Treulon.

GÉOL. Sol plat, formant un plateau élevé au-dessus de la rallée du Treulon. Passage des terrains de transition supéieurs ou carbonifères, aux terrains secondaires inférieurs,
ffrant le calcaire jurassique dans sa plus grande étendue,
'anthracite, le grès antraxifère, du quartz jaspé, dans les
parties occidentale et méridionale. Entre le bourg et le châ-

teau, se trouve une vaste prairie, dans laquelle est été ouverts plusieurs puits, pour l'extraction de l'anthracite. Une ordonnance royale du 20 déc. 1835, approuve la concession faite, sous le nom de concession de Viré, à MM. Achille et Auguste Ozou, Hardouin de la Girouardière et Lebreton de Vannoise père et fils, des mines d'anthracite situées dans les communes de Cossé-en-Champagne (Mayenne), de Viré et de Brûlon.

CADASTR. Superficie de 1,147 hect. 99 ar. 11 cent., se subdivisant de cette manière: — Terr. labour., 825-04-23; en 5 class., éval. à 4, 10, 15, 20 et 25 f. — Jard. potag., 15-63-40; à 25 f. — Prés, 176-91-96; à 12, 23, 30 et 45 f. — Pâtur. et pâtis, 16-20-15; à 4 et 10 f. — B. taillis, 50-27-48; à 4, 6 et 12 f. — Land., frich., bruyèr., 22-93-00; à 1 et 4 f. — Etangs, 4-01-70; à 15 f. — Mares, 0-65-50; à 1 f. — Sol des bâtim. et cours, 8-46-27; à 25 f. Obj. ses impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-61-32. — Chem. et plac. publ., 29-71-90. — Riv. et ruiss., 1-52-90. — 120 Maisons, en 8 class.: 5 à 3 f., 48 à 8 f., 45 à 12 f., 12 à 20 f., 6 à 26 f., 2 à 32 f., 1 à 40 f., 1 à 50 f. — 1 Moulin, à 80 f.—1 Tuilerie, 80 f.

·REVENU impos. : Propr. non bâties, 16,925 f. 24 c. } 18,574 f. 24c.

CONTRIB. Fonc., 3,391 f.; personn. et mobil., 254 f.; port. et fen., 90 f.; 14 patentés : dr. fixe, 105 f. 50 c., dr. proport., 16 f.; total, 3,856 f. 50 c. — Perception de Brûlon.

Agric. Surface argileuse et argilo-calcaire, ensemencée en céréales, savoir : froment, 175 hect.; orge, 100; méteil, 90; seigle, 10; avoine, 37; produis. de 6 à 7 pour 1, le froment, le méteil et le seigle ; 9 à 9 1/2, l'orge et l'avoire. En outre : sarrasin, 10 hect.; pommes de terre, 40; légumes secs, 10; prair. artific., en trèfle et sainfoin, 60; lin, 20 h.; chanvre, 8 h.; prés, bois, comme au cadastrement; arbres à fruits. — Un assez bon nombre d'élèves et chevaux, bêtes à cornes, moutons, porcs; peu de chèvres; quelques ruches. Obtiennent au concours du comice agricole cantonnal, en 1840: M. Bedouet, 2º prix partagé, por jument de 2 ans à 2 ans 1/2; Mmc Vc Bidois, 1er prix partagé, pour taureaux de 12 à 18 mois. — 15 Fermes priscipales, autant de moyennes, 6 dom. à bras ou closeries; 30 charrues. — Commerce agricole consistant en graiss, dont il y a exportation réelle des 4/5c, de la moitié seulement de l'avoine; en blé noir, graine de trèfie, pommes de terre, chanvre, lin, leurs graines et leurs fils; bois, fruits et cidre; chevaux, bestiaux de toute sorte, porcs gras, laine, cire et miel, menues denrées. — Fréquentation des marchés de Brûlon, de Sablé, de Ballée et de Ste-Suzanne (Mayenne). — Nous avons vu plus haut, que deux foires qui n'existaient plus, avaient été établies autrefois à Viré.

INDUSTR. Une tuilerie, au lieu du Frêne; un fourneau à chaux; extraction de l'anthracite; petite fabrique de toiles

en chanvre et en lin, occupant 8 à 10 ouvriers.

Rout. et chem. La route royale nº 157, de Blois à Laval. et la route départementale nº 5, d'Angers à Alençon et à Mamers, passe à proximité du territoire, la première au nord, l'autre à l'est. = Le chemin de grande communication nº 9, de Brûlon à Conlie, commence sur le territoire de Viré ; celui nº 23, de Brûlon à Pontvallain, permet la communication de cette commune, avec les routes départementales no 8 et 10, de Malicorne à la Fontaine-S.-Martin, embranchement avec les routes royales n° 23, de Nantes à Paris; et de Malicorne à la Flèche. = Chem. vicin. classés: -1º de Thorigné (Mayenne) à Brûlon; passe au bourg; long. sur la commune, 2,244 mètr., dont 446 m. en commun avec Avessé.—2" de Viré à Sablé; partant du bourg, sur le no précédent, finit au carref. de la Croix-du-Boulay, 2,560 m. - 3º de Viré à S.-Denis-d'Orques; commence à la Croixde-Mission, f. au ruiss. du Coudray, 2,970 m.

LIEUX REMARQ. Le château seul, comme habitation. Quant aux noms: la Croix; Mésières, la Touche, les Gué-

rets; Cerisé, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, maison de charité, pureau de bienfaisance, école primaire de garçons et de illes. 1 débit de poudre de chasse, 1 déb. de tabac. Point garde nationale organisée. Bureau de poste aux lettres, Sablé.

VIRFOLET, ruisseau appellé aussi courcelles, preent naissance près le lieu du Pâty, sur le territoire d'Yvréent naissance près le lieu du Pâty, sur le territoire d'Yvréent commune, à 6 h. à l'E. du bourg, entoure le presbytère de
ette commune, coule au sud, un peu vers ouest, arrose
es communes d'Yvré, Requeil, Mansigné, en passant peu
loin à l'ouest du bourg de ce nom, et va confluer dans
l'Aune, sur le territoire de Luché, un peu au-dessus du
château de Vennevelles, après un cours de 6 à 7 kil., pendant lequel il reçoit plusieurs autres petits ruisseaux et fait
tourner 6 moulins.

VIVE-PARENCE, nommée aussi MORTE-A-PARENCE, parce qu'elle conflue dans l'Huisne au hameau de Parence; a sa source à la fontaine de Begré, ou mieux, à la Grande-

Frotière, dans les hauteurs qui séparent Bonnétable de Torcé. Elle coule près et au nord de ce bourg, qu'elle contourne à l'ouest, se dirige au sud-ouest, reçoit vis-à-vis et à l'est du bourg de Sillé-le-Philippe, plusieurs petits ruisseaux, qui viennent d'un côteau situé entre Prévelles et S.-Célerin; passe près et à l'est du bourg de Savigné-l'Evêque, où elle se grossit des eaux de la petite rivière de Coësion; reçoit, au-dessous et au sud-ouest du bourg de S.-Corneille, le ruisseau ou petite rivière de Merdereau, grossie des eaux des ruisseaux de Crocieux et d'Ortier, et se jette dans l'Huisne, entre les bourgs de Champagné et d'Yvrél'Evêque, près le manoir et le hameau de Parence, aissi qu'il est dit plus haut. On ne trouve guère que du brochet, au commencement du cours de cette rivière, qui est de 19 k. 1/2; plus bas, on y rencontre plusieurs des autres espèces de poissons que fournit l'Huisne et qui y remontent de dette rivière. La Vive-Parence fait mouvoir une douzaine de moulins.

VIVOIN ET CONGÉ DES GUÉRETS; VIVOING, VIVAIN, 6 (titr. de la châtellen. de S.-Aignan; Rom. com., continuat.); Vivonium; Vibo, Vivano, Viva-Unda; peut-être de Vivarium, ii; garenne, parc où l'on nourrit des bêtes; vivier où l'on conserve du poisson; ce qui a fort bien pu se rapporter, ce effet, à quelque dépendance de la seigneurie de Beaumontle-Vicomte; ou bien, d'après le dernier nom latin ci-dessus, de l'abondance des eaux vives de la Sarthe, qui arrosent et souvent inondent ce territoire, et du vaste bassin qui semble avoir été creusé dans cette rivière, en face de Vivoin, appelé Nas ou Nais, Natatoria, et qui s'étend l'espace de 2 hectom., depuis les moulins de la Ville et des Ecorchas, jusqu'à ceux de S.-Pierre? Ancienne paroisse du Saosnois (voir v-750, 763 et la Carte), que l'on prétend avoir été d'une grande importance autrefois, et le chef-lieu d'une petite contrée, condita Vivoniensis; commune cheflieu d'un canton de 8 communes, du district de Fresnay, de 1790 à l'an X, époque à laquelle celle de Congé-des-Guérets, Congeium in glebis, du même canton, y a été réunie; actuellement, du canton et à 2 k. E. N. E. de Beaumootsur-Sarthe ou le Vicomte; de l'arrond. et à 19 k. S. O. de Mamers; à 25 k. 1/2 N., un peu vers O., du Mans; autrefois, du doyenné de Beaumont, de l'archid. du Saosnois, du dioc. et de l'élect. du Mans.—Dist. légal. · 2,24 et 30 kil. DESCRIPT. Bornée au N., par Cherancé; à l'E., par Dou-

celles et par Meurcé; au S. et au S. O., par Lucé-sous-Ballon et par Maresché; à l'O., pour le surplus, par Beau-

mont, par Juillé et par Piacé; la commune de Vivoin, territoire de Congé compris, présente une forme irrégulière, pouvant se rapporter à un obélisque ou un peulven, ayant sa base au S., son sommet, au N., le long duquel une large entaille aurait été pratiquée, dans sa partie supérieure, du côté de l'E.; de 7 k. de diam. ou de hauteur, du N. au S., contre une largeur, d'E. à O., de 3 k. seulem., dans la moitié supérieure ou septentrionale, à 8 k., dans celle inférieure ou méridionale. — Le bourg, situé sur la rive gauche de la Sarthe, en face et à 2 k. à l'O. N. O. de la ville de Beaumont, qui se trouve sur la rive opposée, qu'on prétend avoir eu une grande importance et une population de 10 à 12 mille ames autrefois, d'où le dicton traditionnel : ville, Vivoing; bourg, Beaumont; consiste en une petite place, divisée en compartiments, située entre l'église et le prieuré, d'un côté; les deux premières rues ci-après, de l'autre; et en cinq à six petites rues, dont les deux premières sont seules importantes, savoir: 1º la Grande-Rue, qui, du carrefour de la Maison-Dieu, remonte au N., jusqu'au pont des Rouables, dont elle prend alors le nom et aboutit au chemin de Doucelles; 2 la rue de la Maison-Dieu qui, de l'église et du cimetière, descend au sud, jusque vis-à-vis l'établissement dont elle porte le nom; 3° et 4° celles du Bac et de l'Arche qui, de la Grande-Rue, se dirigent à l'O., vers la rivière; 5° la rue de la Tannerie, partant du carrefour de la Maison-Dieu et se dirigeant au S.O.; 6° enfin, la rue de l'Eglise, qui, de la Grande-Rue, va joindre à l'E., la porte S.-Martin, dont elle prend alors le nom, puis se dirige vers le chemin de Meurcé. On remarque dans ce bourg, 1º l'église paroissiale, dite de S.-Hyppolite, qui, dans l'origine, était celle du prieuré de ce nom, du style ogival secondaire, dont la nef paraît dater du 13º siècle au moins, le chœur, du milieu du 16°, et dont le pignon occidental, d'une grande élévation, offre une large croisée divisée par cinq meneaux, en six lancettes, ornées de quatre feuilles, laquelle surmonte la porte occidentale, murée et malencontreusement masquée par une maison bâtie à l'appui. Le chœur et une partie de la nef, voûtés en pierre, ainsi que deux alles, formant les bras de la croix, dans l'un desquels est construite la sacristie, et dans chacun desquels est placé un autel; et deux bas-côtés, parallèles à la nef, dont l'un plus bas que l'autre, en apparence, au moyen d'une voûte en sous-œuvre, offrant un aspect désagréable, qu'il serait facile de faire disparaître; clocher en flèche, de 50 m. d'élévation. L'ensemble de cette belle église, offre une longueur totale de 60 m., contre 31

m., 50 c. de largeur, à raison de 10 m. 50 pour la nef et pour chacun des bas-côtés (voir la suite de la descript. de cette église, à l'mist. ECCLÉS.). — Très-petit cimetière, au S. de l'église, dont il n'est séparé que par la rue de ce nom, enceint d'un mur d'appui, lequel doit être supprimé incessanment et remplacé par un autre, dont le terrain se trouve sur le chemin de Doucelles, à plus de 500 m. de l'église.--L'ancien prieuré de S.-Hyppolite, situé près le côté nord de l'église, est une vieille maison à tourelles, à fenêtres es croix de pierre, ornées de moulures et de filets, où l'on veit encore d'anciennes remises et des cuisines très-vastes, dont les voûtes en pierre, reposent sur d'élégantes colonnes.Dans les caves, également voûtées, se trouve une ancienne chapelle souterraine, sur les murs de laquelle on aperçoit des fresques, représentant Ste Barbe, S. Sébastion, etc. Plasieurs caveaux, qui semblent avoir été d'obscures prisons ou des cachots, communiquent avec cette chapelle, qui avait une porte de sortie sur des cours perdues. On ignore si ce fut une crypte, destinée à la sépulture des moines du prieuré, ou une partie des prisons et des cachots du château. Près d'un grand bâtiment, présentant des arceaux en ogive, et servant actuellement de grange au fermier, situé dans la cour du nord, on remarque les anciennes prisons, bautes et basses, du château, lesquelles communiquaient à ce bâtiment, par une porte actuellement murée. Ces prisons ont des soupiraux étroits, du côté du nord, percés horizontalement, sur un mètre d'ouverture, en forme de meurtrières. On prétend que c'est dans ce vaste bâtiment, que les seigneurs de Beaumont, qui l'étaient en même temps de Vivoin, tenaient anciennement les plaids de leur juridiction, ce que la proximité des prisons rend très-probable; et qu'en 1544, la peste faisait tant de ravages à Beaumont, que P. Jousselin, lieutetenant-général en cette ville, tint les plaids sous une vigne en voliers, située près le prieuré de Vivoin. — Au sud et à quelque distance de l'église, sur le côté droit de la seconde rue ci-dessus, la maison de Charité, connue sous le nom d'Hôpital ou Maison-Dieu, se fait remarquer par une grande porte romane, qui paraît être du 12º siècle, ornée de deux colonnes, supportant un cordon entourant la voussure, formé de doubles lignes entrecroisées. Le Roman Comique, cite comme le meilleur logis de ce bourg, l'auberge du Coq-Hardi, qui y a en effet existé, et dont la maison porte encore ce nom (v. plus bas, Histor. anecdot.).

L'importance du bourg de Vivoin, dont nous avons parlé, a dû cesser, entre autres motifs, par le changement de di-

efois, lors de l'ouverture, en 1750, de la route royale acielle n° 138, sur la rive opposée de la Sarthe, passant par
eaumont; et même, antérieurement, par la destruction,
a 1432, d'un magnifique pont en pierre de taille, construit
ir la Sarthe, en 1398, qui établissait une communication
icile, entre Beaumont et Vivoin. Ce bourg doit reprendre
ne nouvelle vie, si ce n'est son ancienne splendeur, par
établissement d'un pont suspendu, sur la même rivière,
ont la première pierre a été posée le 15 septembre derier (1841), et par la confection de plusieurs chemins de
rande vicinalité, qui doivent traverser ce territoire. Voir
i-après, les paragr. ANTIQ., HYDROGR., ROUT. ET CHEM.

POPUL. Comptée pour 201 feux, dans l'affouagement de élection du Mans; elle était de 236 f. et de 1,300 habit., en 804; de 330 f. et de 1,430 h., selon le recensement de 826; elle est, d'après celui de 1836, de 319 feux, se comosant de 653 indiv. mâl., 692 fem., total, 1,345; dont 70 dans le bourg; 250, dans celui de Congé; 34, 24 et 23, ux hameaux du Coudray, des Hautes et Basses-Gautières et

e la Némerie.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv.: mar., 101; aiss., 321; déc., 254.—De 1813 à 1822: mar., 115; naiss., 45; déc., 241.—De 1823 à 1832: mar., 96; naiss., 361; éc., 279.

Longév. Les registres de l'état-civil, offrent d'assez fréuents exemples de longévité dans cette commune. En 1705, 706, 1707 et 1709, un homme de 90 ans, 3 femmes de 90, 5 et 98 ans; de 1836 à 1841, 5 hommes de 83, 84, 86, 87 t 92 ans; 10 femmes de 80, 81, 82, 83 et 86 ans. Le 11 férier, 1807, Jeanne Richard, Ve d'Elie Epineau, meurt agée e 102 ou 103 ans.

Hist. Ecclés.—Eglise S.-Barthélemy. L'église paroissiale rimitive, détruite à une époque fort reculée, probablement pres des premières guerres du Saosnois, avait été consacée par l'apôtre et premier évêque du Maine, S. Julien, pus le vocable de S. Barthélemy, patron primaire de la aroisse, dont la fête est célébrée, d'après un ordonnance piscopale, du 8 août 1840, le dimanche qui suit le 24 août. 'est à tort que cette célébration a lieu le dimanche le plus roche du 25 août, fête de S. Louis, par confusion avec la . Barthélemy, qui tombe le 24 du même mois, puisque par saint Roi n'a jamais été patron de Vivoin. On célèbre ussi dans cette paroisse, d'après la même ordonnance piscopale, la fête de S. Hyppolite, martyr, patron de

l'église priorale, devenue l'église paroissiale actuelle, la quelle tombe le 13 août, le dimanche qui précède le 15 août,

fête de l'Assomption de la Vierge.

Après la destruction de l'église de S.-Barthélemy, les offices furent célébrés, et les sacrements administrés aux habitants de Vivoin, dans l'église du prieuré, celle actuelle, jusqu'en 1251. L'office paroissial se faisait dans la nef, et l'autel était placé du côté gauche, où est maintenant la chaire à prêcher, au bas de laquelle on aperçoit encore la piscine gothique de cet autel, ce qui permet de croire que cette nef est antérieure au temps où, d'après son style actuel, on a

cru devoir, plus haut, la faire remonter.

Eglise de Notre-Dame. Il existait anciennement, près et à l'O. du prieuré, une chapelle, dite de Saint-Germain, qu'on croit avoir pu être un reste de l'église primitive de S.-Barthélemi. Cette chapelle ne pouvant contenir les paroissions de Vivoin, et les religieux s'ennuyant de les voir occuper leur église conventuelle, l'évêque Geoffroi de Loudon, fit accroître cette chapelle, en 1251, et la consacra, pour servir d'église paroissiale, en l'honneur de la Ste. Vierge, sous le nom de Notre-Dame, ainsi qu'en fait foi une charte, datée du lendemain de la S.-Jean-Baptiste de ladite année, par laquelle il lui confère les privilèges dont jouissait la paroisse, dans l'église de S.-Hyppolite, et ceux de la chapelle de S.-Jacques de Congé. En 1774 et 1775, le curé R. Lebaron, fit exécuter dans cette église, par l'architecte Lebrun, trois autels en bois de chêne, dédiés à la Vierge, à S. Germain d'Auxerre et à S. Julien, ayant sois de faire prendre les mesures, de manière à pouvoir les placer dans l'église du prieuré, que les religieux commençaient à abandonner et où, en effet, ils ont été transportés, depuis que cette église est devenue celle de la paroisse.

L'église de Notre-Dame, détruite depuis la révolution, jouissait d'un privilège accordé par le pape Paul III, en 1536, du temps du curé Luc Frobert, lequel consistait en cent jours d'indulgence, accordées à ceux qui la visitaient à certaines fêtes, ou qui contribuaient à sa décoration, en priant pour ledit curé Frobert et sa famille. L'évêque R. du Bellay,

approuva cette concession, le 29 oct. 1586.

Eglise de S.-Hyppolite, ou église paroissiale actuelle. Lorsque cette église fut devenue paroissiale, après le concordat de 1801, on y transporta, de l'église Notre-Dame, les trois autels en bois dont nous venons de parler, qu'avait fait exécuter le curé Lebaron, dans cette prévision. Entre autres ornements du principal autel, celui de la Vierge, devenu

naître-autel de cette église, est un magnifique tableau sur oile, représentant le Sauveur sur la croix. La croisée ogiale du fond, ou del'abside, était ornée de très-beaux vitraux, eprésentant les stations de la passion de J.-C. et le matyre le S. Hyppolite, dont il ne reste plus guère que la moitié; e bas de cette croisée a été muré, à mesure que ces viraux ont disparu, et on y a adossé l'autel. Le fond de l'auel de la chapelle de S.-Germain, offre un bas-relief en terre uite, représentant l'Annonciation de la Ste Vierge, assez pien sculpté; et celui de la chapelle de S.-Julien, du côté opposé, un autre bas-relief, de même nature, représentant a naissance de N. S., moins bien exécuté que le précédent, quoique du même statuaire Lebrun. On remarque aussi, sous le crucifix suspendu à la voûte, à l'entrée du chœur, à gauche, une N.-D. des douleurs, et à droite, un S. Jean l'Evangéliste, d'une assez bonne exécution, mais surtout, de ce même côté, à l'entrée de la chapelle, une petite Vierge antique, en marbre de Paros, qui fut trouvée dans les fossés des Tanneries, et qu'on considère comme un chef-d'œuvre. Au bas de cette Vierge, est un berceau en erre cuite, représentant l'enfant Jésus dans la crèche. Dans deux niches du chœur se trouvent, à droite, la statue de S. Charles Borromée, avec des reliques de S. Hyppolite et de Re Concorde à ses pieds; à gauche, celle de l'apôtre et patron de la paroisse S. Barthélemy, ayant à ses pieds ses reliques et celles de S. Bertrand, 11º év. du Mans. On remarque encore dans cette église, adossée à la chapelle du bras droit du transept, une statue fort ancienne, couchée sur une pierre tombale sans inscription, qui se trouvait aurefois dans cette chapelle, et que la tradition indique comme étant celle du frère Fr. Marpeaux, l'un des princilaux bienfaiteurs ou restaurateurs de cette église, vivant en 635. Ce religieux est représenté, la tête posée sur un cousin, tenant dans sa main un livre fermé; deux anges sont lacés à son chevet, deux encensoirs à ses pieds; le tout ien endommagé. Une autre pierre tombale, plus remarvable encore, par la beauté du travail, se trouve dans le anctuaire. Elle représente un autre religieux, également ouché, vêtu d'une chasuble ornée de fleurs de lys et de fesons, ayant également deux anges à son chevet, avec une égende autour, en lettres onciales, en partie fruste ou briiee : oc sub lapide prior. hugo. man. v. lapicide : stirpe. de lon. genius. clarus fuit. at... de ritu... nondiciam. VI.... exit. sordida. rite : emper. erat. adhibens. ad. bona. concta. libens... Tout le reste a disaru, ainsi que la date. Aux quatre angles étaient des écussons, dont celui de gauche en haut manque, celui de drois composé de sept bandes horixontales; les deux d'en batiercés, à six pigeons ou six alérions, 2 et 1 à droite, les autres à gauche, en une seule ligne.

Le revenu de la cure de Vivoin, dont le Pouillé n'indique point le montant, porté à 700 l. seulement par Lepaige, consistait dans le produit des dimes vertes, qui s'élevait, à 3,000 l., dans les derniers temps. Cette cure était à la présentation du prieur.—Le curé avait, de plus, droit de pêcle, à volonté, dans la Nas, canal ou réservoir creusé dans la rivière de Sarthe, dont il a été parlé plus haut. Les chancines de S.-Pierre, de Beaumont (v. cet art., 1-130), avaient le même droit, mais seulement deux fois l'an.

Le presbytère actuel, était anciennement une maison qu'occupaient les meuniers des moulins de la Ville et des Ecorchas, qui appartenaient au monastère de S.-Hyppolite. À l'époque où nous avons dit, que la chapelle de S.-Germain fut aggrandie et érigée en église paroissiale, sous le nom de N.-D., vers 1250, le prieur affecta cette maison au logment du curé ou desservant qui, jusques-là, avait habité la communauté. On pense qu'il y ajouta le droit qu'avait ce curé, d'aller diner au prieuré, lui et ses vicaires, quatre fois par an, même en l'absence et contre le gré du prieur.

Ce presbytère étant bas et malsain, l'eau de la Sarthe s'avançant jusqu'à la porte du salon, le curé Michel Deniau en fit bâtir un autre, sur la Grande-Rue, en 1694, pour être habité pendant le mauvais temps. Les vicaires l'occupaient, et il a été vendu. Le curé Fr. Lemoine, en 1784, commença la reconstruction de l'ancien, qui n'était pas entièrement terminée en 1789. Sa transformation en maison commune, et en prétoire de la justice de paix, pendant la révolution, et la tenue des assemblées du club et des fêtes décadaires dans l'église de S.-Hyppolite, empêchèrent l'aliénation de l'un et de l'autre de ces édifices.

La fabrique de l'église paroissiale, jouit de plusieurs rentes, appartenant autrefois à la confrérie des prêtres du doyenné de Beaumont, dont il va être parlé plus loin, et de celles provenant de différents legs et fondations, pour services religieux, etc.

Fondat. religieuses.—1° Le Prieuré, dont nous traiterons plus loin. — 2° Chapelle de S.-Michel-du-Pré, située sur la rive gauche du ruisseau d'Orthon ou de Riollet, à l'extrémité S. S. O. du territoire, actuellement en Maresché, dépendant du prieuré de Vivoin et à la présentation du prieur,

3

1

Z

ميذ

. 2

I

:. 1

k F

**b**:

13

**.** 

¥

--

Ė

dotte du lieu de la chapelle, en Vivoin. — 3° Chapelle de &-Jean de l'Aumônerie, fondée en 1239, par J. Hirbet et sa femme, pour le service de la Maison-Dieu établie par eux ; dépendante également du prieuré et à la même présentation que la précédente, valant 25 l. de revenu (v. mst. civ.). — 4º la chapelle succursale de Congé-des-Guérets, Congeium in glebis, ainsi nommée, parce qu'elle se trouve au milieu des terres fortes, qui n'était, avant la révolution, qu'une succursale de Vivoin, bien que, en 1790, on en ait fait une commune distincte, avec un terlitoire spécial, formant actuellement la section A du terribire de Vivoin. Cette chapelle fut fondée avant 1200, par un prélat de la famille des seigneurs du lieu, qui la consacra, sous le vocable de l'apôtre S. Jacques, dont la fête tombe le 1er mai et se célèbre ledit jour, d'après l'ancien usage. On voit encore, sur les murs extérieurs de cette chapelle, la bande seigneuriale, au milieu de laquelle se trouve une croix. Le seigneur présentait à cette chapelle, à laquelle le curé de Vivoin nommait souvent un de ses vicaires. D'après une convention, de l'an 1223, le prieur de Vivoin était tenu de fournir le logement du succursaliste, et le curé de lui Payer son traitement, qui était de 600 l. Pendant longtemps, logea au prieuré, mais, vers la fin du 18º siècle, M. Cattois, ancien curé de Meurcé, desservant de cette succursale, fit bâtir un presbytère, qu'il vint habiter, sur une pièce de terre que donna à cet effet M. de Faudoas, seigneur Sérillac. Ce presbytère a été vendu. On remarque dans Le chapelle ou église de Congé, un bas-relief en marbre blanc, représentant la mort de la Ste. Vierge, entourée des \*pôtres, et son assomption. Le cimetière qui l'entoure, sert core à la sépulture des habitants de cette section. Voir CONGÉ-DES-GUÉRETS. — 5º 1º chapelle de S.-Germain, dans l'église de N.-D., fond. au moyen des différents dons, Taits à la confrérie des prêtres du doyenné, notamment le 13 déc. 1395, d'une rente de 16 l., par Juliot Tolemer et sa semme, à charge de services religieux, décret. le 24 avr. 1405, par l'év. Adam Châtelain; à la présentat. desdits Tolemer, 4 défaut, du curé de Vivoin, ou d'un autre curé du doyenné, « du procureur en charge de la confrérie, en faveur d'un prêtre membre de la confrérie. — 6º 2º chapelle de Saint-Germain, érigée à la même époque et aux mêmes conditions que la précédente. L'un et l'autre chapelain, qui, le plus souvent, étaient les vicaires de Vivoin, devaient célébrer chacun trois messes par semaine, pour les confrères vivants et trépassés, et jouir, à cet effet, de chacun 20 l. de rente.

Plus tard, la 1re chapelle fut estimée valoir 80 l., la seconde 25 l.Les revenus de ces deux chapelles, se composaient: 1º de la rente donnée par J. Tolemer et sa femme; 2º de diverse autres rentes, mont. à 38 l. 15 s.; de 33 boiss. de fromest. valant alors 2 s. le boisseau, sur divers fonds, le tout preduisant 52 l. 19 s., assis sur 65 objets différents. D'autres donations furent postérieurement faites, en faveur desdits chapelles, savoir : 1º de 10 livres de rentes et 16 chapens, sur les fiefs de Frébusson et de Bois-d'Orthon, en Maresché, avec le droit de seigneurie y annexé, relevant de h terre de la Bussonnière, même paroisse, donnée par P. de Reverdy, Sr de la Blatière, titulaire de la 1 - chapele; 2º don du bordage de la Frairie, en Teillé, relevant du fat du duché de Beaumont, au 1er chapelain de la confrérie. lequel, pour cette fête, devait faire un séjour de 24 hours chez le curé de Teillé. Aveu est fait pour ledit lieu, à Messire Michel-Claude Ronsard, seign. de Coulée et de Maignerolles, le 6 août 1777; 3° rente de 6 boiss. de froment, des par L. de Maridort, seigneur de Lucé, sur ses dimes de Breil, dans ladite paroisse. Ses biens ayant été saisis en 1660, et abandonnés par lui à ses créanciers, en 1670, le S' Mollineau, l'un d'eux, à qui échut la dimerie de Lacé, servait cette rente en 1695. En 1768, Messire Ch.-Laur. de Chénevière, chevalier, seign. de Glatigny, de la châtellesis du Breil, de Malitourne, etc., déclare, dans un aven de l'an 1768, devoir au chapelain de la 2º chapelle, 6 boiss.de froment sec, net et marchand; probablement au même titre, de possesseur de la dimerie du Breil. — 7 chapelle de la Navardière, fond. le 10 oct. 1556, par L. Busson, curé at dioc. de Séez, et fondat. d'une 1re messe dans la même paroisse, le 21 sept. 1556; à la présentat. de l'ainé de la famille des Moulard, parents du fondateur; dotée du lieu de la Navardière, en S.-Aubin-de-Locquenay; chargée de 4 messes par semaine.—8° chap. de N.-D. du château des Monceaux, en Vivoin, f. le 5 nov. 1681, par Marguer. Sevin, décrétée le 11 nov. 1681; présentée par le plus proche parent; 2 mess. par semaine (v., plus haut, les revenus de la fabrique), — 9° chap. de N.-D., du château de Maritorne, actus. Malitourne, en Vivoin, f. le 20 nov. 1698, par J. Trochon, seign. dudit lieu, conseiller au présidial du Mans, et par Marie Pottier, sa femme; décr. le 28 août 1699; prés. par le seign. dudit lieu; dot. du lieu de Courteil, en Monthoudoux, et d'une rente, le tout val. 100 l.; chargés d'une messe le dim., au château, ou, en l'absence du seigneur, à la chapelle S.-Julien de l'église de Vivoin. Cette

chapelle, où l'on dit encore la messe à la S.-Marc et le mardi des Rogations, fut construite en exécution du testament de Guill. Jousselin, châtelain de Beaumont, et de R. de Vaugeois, sa femme. — 10° chap. de Mirbeau, en Vivoin, desservie, en dernier lieu, à l'autel de la Vierge de l'église de Doucelles; f. en 1420, par Jamet Chauveau, à la présent. du seign. de Courteille de Maule (sic); valait 1,300 l., et devait 6 mess. par semaine. M. l'abbé de Pezé en était titulaire, en 1654; M. Gabriel Porée, en 1745. Cette chapelle, qui se trouvait au-dessus du principal appartement du château de Mirbeau, y subsiste toujours et sert de grenier. On y voit encore, le lambris peint et quelques fresques. — 11º chap. de N.-D. du chât. d'Arquenai ou Erquemai, en Vivoin, desservie en dernier lieu, également, à l'autel de N.-D. de l'église de Doucelles; f. en 1420, par Jamet Chauveau, comme les précédentes; à la présentat. du seign. de Courteilles-des-Bois (sic), val. 600 l. et devait 6 m. p. semaine. Cette chapelle n'existe plus. L'abbé de Monthéard en était titulaire, en 1694, et l'abbé de Bellemare, en 1745. — 12º chap. de la Boisnière, en Vivoin, desservie, en 1694, par l'abbé de la Grandière. On ignore l'époque de sa fondation. — 13º chap. de Noëcocheau, dé-Pendante du prieuré de Vivoin. On ne sait, non plus, ni répoque de sa fondation, ni celle de sa destruction. — 14 chap. de S.-Jean-de-l'Aumônerie (v. ci-après, HIST. av.). — 15° chap. de S.-Roch, de Villiers. Vers le commencement du 16° siècle, les seigneurs de Villiers (v. HIST. Fod.), pour appaiser la colère de Dieu et détourner le Les de la peste, qui désolait le paye, placèrent leur terre sous la protection de S. Roch, en l'honneur duquel ils firent construire une chapelle, dans la partie occidentale de leur château. Cette chapelle ayant été profanée et dévastée par les huguenots, fut restaurée et benie, par le curé Eturmy, a 1744, et subsista jusqu'en 1825, que M. Duhail, propriétaire de cette terre, en abandonna les ornements à la fabrique de Vivoin, à la charge d'une messe chantée, tous les ans, dans l'église paroissiale, le 16 août, fête de S.-Roch. M. Alphonse Guilloud, propriétaire actuel de cette terre, # dame Eloïse Mallet, sa femme, ayant fait construire ine nouvelle chapelle gothique, sous la même invocation, lans un petit pré situé au S. E. de leur maison, la 1<sup>re</sup> pierre n fut posée par M. J.-B. Xav. Renaudeau, desservant ctuel de Vivoin, le mardi 18 mars 1838, et la bénédiction n fut faite solennellement, par le même curé, assisté de lusieurs de ses confrères, le 2 août suivant, d'après autorisation de l'évêque, M. J.-B. Bouvier, qui lui-même la visita le 8 septembre de la même année. Cette chapele, autorisée par ordonnance royale du 26 sept. 1838, est dutinée à servir de sépulture aux membres de la famille de M. Guilloud, qui, le3 août 1838, y a fait transférer, dans un caveau placé sous l'autel, les cendres de M. Duhal, son aïeul maternel, et de Dile Alphonsine Guilloud, sa file, et y a fondé une messe solennelle, au jour de S.-Roch, at moyen de la rente de 20 f. constituée, ainsi qu'il a été dit plus haut. — La chapelle de Ste-Trinité de Courteille, m. Doucelles, était dotée de 6 journ. de terre, stuée en Vivein.

M. l'abbé Renaudeau, curé actuel de Vivoin, à qui non avons l'obligation de nombreux et curieux renseignement sur cette commune, compte 21 recteurs ou curés de Vivoin, lui compris, depuis Messire Jehan, sous lequel, en 1366, furent rédigés les premiers statuts connus de la confrérie des prêtres du doyenné, faisant observer, qu'antérieurement à ce curé, les fonctions curiales étaient remplies par des moines du prieuré, et qu'il se trouve plusieurs lacunet,

dans la liste qu'il a dressée.

Confrérie des prêtres du doyenné de Beaumont. On ignore l'époque précise de la fondation de cette confrérie, que nous croyons unique dans le diocèse, et qui parait antirieure au 13º siècle. Selon la tradition, plusieurs prêtres da doyenné de Beaumont, craignant l'invasion des barbares, ou plutôt les brigandages des gens de guerre, des 11 et 12 siècles, se refugièrent dans les marais de Vivæ-Undæ, zutrement Vivoin, qui était fortifié, et formèrent entre enx une pieuse associatio communauté de prières, pour appaiser la colère de Dieu. Ce qui est positif, c'est que, plus tard, ils firent des réglements ou statuts, dont le plus ancies est de l'an 1306; et ce qui semble démontrer, maigré l'énonciation du titre, que sa fondation est antérieure à cette date, c'est que, érigée par les ecclésiastiques du doyenné de Beaumont, il y est parlé de confrères laïcs. Ces statuts, & les privilèges de la confrérie, furent approuvés en 1401, 1405 et 1437, par l'évêque Adam Châtelain, qui désigna deux chapelles (celles ci-dessus, dite de S.-Germain), dans l'église de N.-D. de Vivoin, pour l'acquit des messes et services de fondation de la confrérie. Les papes Paul III, par un bref de l'an 1536, et Paul V, par sa bulle: Super gregem dominicum, du 10 des kal. de juillet (11 juin), en confirmèrent les privilèges, et le dernier lui accorda de grandes indulgences. plenières et particulières.

Le curé de Vivoin, était et est toujours le doyen de la con-

frérie, dans laquelle on n'admettait d'abord que des prêtres. Dans la suite, les laïques, édifiés de la piété des confrères. demandèrent à y être admis; plusieurs personnages de distinction et presque toute la noblesse du pays, sollicitèrent et obtinrent l'honneur d'en faire partie, en payant une certaine somme, qui varie selon les temps et les personnes. Plusieurs même donnérent des portions de leur bien, pour fournir aux besoins de l'association, qui possédait les bordages de Beaumortier et de la Suzannerie, avec différentes terres détachées, vignes, prés, etc., et des rentes, dont l'administration était confiée à un procureur, choisi parmi les prêtres confrères, lequel rendait ses comptes aux confrères assemblés en chapitre général, le lundi dans l'octave de la Nativité, jour où l'association célébrait sa fête, appelée siège de la confrèrie. Un conseil de 5 membres, appelés les officiers de la confrérie, était chargé de la gestion des affaires, tant ordinaires qu'extraordinaires. Le nombre des ecclésiastiques était illimité: on y en a compté plus de 100, et, actuellement encore, il est de plus de cinquante. On y a vu figurer plusieurs des évêques du diocèse, dont celui actuel, des grands-vicaires, chanoines, abbés, même de diocèses éloignés, qui tenaient à honneur d'en faire parie. On y a compté également, plus de 200 laïques, de toutes les parties de la France, et il s'y en trouve encore un grand mombre aujourd'hui. — Tous les ans, à l'issue de la messe solennelle, qui avait lieu le jour du siège, indiqué ci-des-🏎, la confrérie distribuait 14 pains, de 12 l. chaque, à 14 pauvres choisis par le curé de Vivoin; mais depuis qu'elle A perdu ses revenus, cette distribution a cessé. — La confrérie possédait un vaste réfectoire, situé sur la place des Chapeliers, entre les rues de la Tannerie et du Bac, lequel ht aggrandi, par le don que lui fit, d'une maison y attenante, on 1467, Jean II, duc d'Alençon, comte du Perche et vicomte d'Alençon et, plus tard encore, en 1573, par celui d'un autre appartement. Ce réfectoire pouvait contenir jusqu'à 200 confrères, qui y mangeaient en commun, en outre des 13 pauvres, qui y avaient également à diner, le jour du nège. On trouve dans les statuts de la confrérie, qu'en 1463, Ifut dépensé, pour le diner des confrères, 12 boiss. de fronent, coûtant 2 sous le boisseau, et qu'il y fut mangé une ache grasse, payée 50 s., 6 moutons, 46 s.; qu'il fut bu me pipe de vin, prise au Mans, valant 79 s. 6 d., fût et harroi compris. L'an 1540, 176 confrères assistèrent à la ste et au banquet, et l'an 1639, celui-ci coûta 72 l. 7 s. 6 .. pour 193 confrères et les 13 pauvres. L'an 1511, Guill. Jousset et sa femme, donnèrent le diner général, pour ét reçus confrères. Lorsque le repas n'avait pas lieu, chaq confrère présent recevait 5 s., pour son diner, et chacun 13 pauvres. 12 s. Les anciens statuts, approuvés par l'F.G. de Jouffroi-Goussans, ont été imprimés au Mans, inchez Pivron, en 1786. — Les nouveaux, actuellement vis, approuvés par l'évêque M. J. de Pidoll, l'ont été, mé

format, chez Monnoyer, en 1811.

D'après ces nouveaux statuts, la confrérie fait célébe annuellement, 1° une messe chantée, le premier samedichaque année, dans l'église de Vivoin, à l'intention de t les confrères vivants ou trépassés; 2° une messe chant avec libera, dans l'année du décès de chaque confrère, a recommandation au prône, pendant trois dimanches, d l'église de sa paroisse; 3° un service solennel, à trois mes chantées, avec trois nocturnes, et une messe solennelle requiem, suivie du libera, dans l'église de Vivoin, pour les confrères et consœurs morts dans l'année. Ce service célèbre, de temps immémorial, le lendemain de la fête, e siège de la confrérie, et se termine par une procession lennelle, faite au bas de l'église, avec les ornements de veille, en chantant Multæ filiæ, etc.

La confrérie possédait des ornements magnifiques et de vases sacrés en or et en vermeil, en si grande quantité, que lorqu'ils furent portés au district de Fresnay, en 1793, and ceux de la paroisse et du prieuré, les administrateurs con rent que c'étaient tous ceux du canton de Vivoin qui, comme de vivoin qui de vivoin qui, comme de vivoin qui, comme de vivoin qui de vivo

on l'a vu, comprenait 8 paroisses.

En 1548, un annonciateur, vêtu d'une haire de toile jame sur les deux côtés de laquelle était peinte l'image de la la Vierge, parcourait, une clochette à la main, les rues de villes, bourgs, etc., du doyenné, avant l'inhumation de chaque confrère, pour en annoncer le décès. Il était chaque

d'en porter le luminaire.

Prieuré de S.-Hyppolite de Vivoin, et couvent y réuni, il présentation de l'abbé de Marmoutier, à celle du Roi, de puis la réunion de ce monastère à l'archevêché de Tour valait 8,000 l. de revenu. — Dépendances: — Couvent reau prieuré; — office de prieur claustral; — place monace — Aumonerie; le tout à la présentation du prieur comme dataire; — chapelle de S.-Michel-du-Pré, val. 60 l.; chap. de S.-Jean-de-l'Aumônerie, f. en 1339, par J. Libet; toutes deux également à la présentation du prieur (Pouillé diocésain.)

Raoul Ier de Beaumont, vicomte du Mans (v. BEAUMOS

SUR-SARTHE, 1-131), qui vivait en 994, du consentement de Cana, sa seconde femme, donne aux moines de Marmoutier, l'église de S.-Hyppolite, qui était probablement la chapelle de son château de Vivoin, ou l'une des églises paroissiales de ce lieu, qu'on veut avoir été alors une ville. Cette donation, à laquelle il ajouta, dit-on, celle d'une partie de son château de Vivoin, fut confirmée à Albert, abbé de Marmoutier, en 1062, par Hubert de Beaumont, fils ainé de Raoul, aussi vicomte du Mans, en présence de Geoffroi, son frère puiné, de Raoul de Juvigné, de Robert des Roches, de Dreux de Bélosme, de Vivien du Lude et d'autres seigneurs. Raoul, qu'on avait surnommé Païen, parce que, étant déjà grand, il n'était pas baptisé, donna, de plus, aux mêmes religieux, la dîme de ses vignes de Beaumont. Savari de Beaumont, fils du second mariage du même Raoul 1er, avec Cana, consentit, en 1060, étant encore enfant, qu'un certain prêtre, nommé Robert, donnat ses biens aux religieux du monastère de Vivoin; et Raoul II, fils ainé de Hubert, vicomte de Beaumont et d'Eremburge de Nevers, marié avant 1067, fit également des dons à ce prieuré, du consentement de Guillaume, son frère puiné. La donation de Raoul 1er fut faite, à la condition, par l'abbé de Marmoutier, d'entretenir un prieur et dix moines, qu'y envoya en effet l'abbé Albert.

Le prieuré de Vivoin, dont dépendait celui de S.-Martin du Mans (v-420), et celui de S.-Aubin-du-Pont, en Beaumont, avait la présentation aux cures de Beaumont, de Vivoin, de Meurcé et de Maresché. Il possédait aussi 300 l. de revenu, à S.-Christophe-du-Jambet, et le droit d'avoir une croix de pierre dans le cimetière de cette paroisse, à côté de la croix buisée, mais un peu moins élevée que celleci. Cette croix, qu'on voyait encore dans ce cimetière, en 1838, fut transportée, cette même année, au village du Haut-Porrien, même paroisse, où elle a été bénie, avec concession d'indulgence, par M. l'évêque Bouvier. En 1660, L. de Maridor, seigneur de Lucé-sous-Ballon, etc., devait une rente de 3 l. et de 4 chapons, au prieuré de Vivoin, assise sur sa métairie du Breil, audit Lucé. D'un autre côté, le prieuré en devait une de 82 hoiss. de mouture, aux pauvres d'Assé-le-Riboul, par snite de concessions faites, audit monastère, probablement, par des membres de la famille de Tessé, seigneurs dudit Assé, qui le furent aussi de Beaumont.

Jacq. de Courthardi, scholastique et premier archidiacre de l'église du Mans, frère de l'illustre P. de Courthardi (v. CHÉMIRÉ-LE-GAUDIN, 11-9), le même qui fit bâtir, au Mans,

de Vivoin, vers la fin du 15° siècle. Il l'augmente d'un specieux logement, pour lui et ses successeurs, dont toutes les salles basses étaient voûtées en pierre; y fit construire de superbes clottres, attenants à l'église de S.-Hyppolite, it restaurer estte église et, probablement, construire le cheur tel qu'il est. On voit encore, sur un vitrail, à gauche de la nef de l'église, et sur une porte occidentale du prisuré, les armes de ce prieur, qui sont : de sable, à deux épèce d'un gent, les gardes en haut et les pointes croisées. Le frère fr. Marpeaux, dont nous avons décrit plus haut la tembe, et qui vivait en 1635, est également considéré comme l'un

des restaurateurs de l'église S.-Hyppolite.

Les biens du prieure de Vivoin, dont les écrivains m portent le revenu qu'à 8,000 l., dont 5,000 pour le prieur et 8,000 l. pour les religieux, étaient affermés 22,000 l. ea .1789, à M. Deségrements, qui en était fermier général. Ce prieure, dans lequel la réforme ne pénétra point, seleu les uns, où elle fut admise, selen d'autres, était encere cecupé, en 1764, par cinq religieux, le prieur compris. Il mis en commande, vers la fin du 45º siècle, comme tous les autres monastères, et il y eut alors un prieur claustal, outre le prieur bénéficiaire. Les religieux commencerent alors à l'abandonner, et le prieur commandataire pe l'habitait momentanément, que le temps d'en recueillir les revenus: la garde du monastère était abandonnée alors à un seul religieux. M. J. Paul Brunet d'Evry, prieur en 1735, voulant faire acquitter les fondations pieuses, faisait célébrer me première messe, à cet effet, se dimanche, par un des vicaires de la paroisse, à qui il payait pour cela 400 l. Ce prieur étant fort ancien, avait une tribune donnant sur le chœer, d'où il se rendait de ses appartements, pour assister à l'effice. M. l'abbé Mathieu de Réclène de Lyonne, nomme anmônier de Monsieur, comte de Provence, rentré de l'émigration avec ce prince (Louis XVIII), et mort en 1816, fet pourvu de ce prieuré en 1751; et M. P. L. Bouchet, aussi chapelain du même prince, nommé le 18 déc. 1776, en jouit jusqu'à la révolution.

Appelés aux Etats du Maine, en 1614, pour la nomination de députés aux Etats-Généraux couvoqués à Sens, les religieux du prieuré conventuel de Vivoin font défaut.

Les armes de la communauté du prieuré de Vivoin étaient: d'or, à un 8. Benoît abbé, de carnation, vêtu de l'habit de l'Ordre, tenant en ses mains un livre ouvert, d'argent.

Bibliographie.—1. PIÈCES ORIGINALES concernant le for-

les droits et les biens du prieuré de Vivoin, au 13° archem. — 2. Cartularis prioratus Sti-Martini tensis, dependentis à prioratu de Vivonio. An 1268. 122 pag., parchem. — 3. Cartulaire du prieuré de

In-40, 304 p., parchem., du 15e siècle.

rapporte que l'évêque S. Aldric, 832-856, en fonmonastère de Ste-Marie du Mans, ou de Gourdaine lui donna, entre autres objets, une propriété sur , dans le canton de Vivoin: Taumiacus super Sarcondita Vivoniensis. On ignore où est située cette é, à moins que ce ne soit S.-Pierre-de-Beaumont article).

ne charte donnée au château de Beaumont, vers la 1º siècle, Geoffroi, sénéchal de Hubert de Beau-3 recommande à l'abbé de Saint-Vincent du Mans et ligieux, et leur donne la moitié d'un clos de vigne, Vivoin, à l'effet de participer aux prières du mo-

ne autre charte, antérieure à l'an 1208, Richard de pt, chevalier, père de la femme de Guill. Thorel, la même communanté, 4 den. mansais de cens, de toute charge, sur une terre labourable, située a Lande, dans la paroisse de Vivoin, avec la juriqu'il a dans cette censive, se chargeant de rendre, utre de ses fiefs, ce qui est dû au seigneur (au supour ces 4 deniers. Il enjoint à Geoffroi Boivin et in du Bruant, son gendre, qui lui devaient ce cens, idre, à l'avenir, à l'abbé et aux moines de S.-Vinnme à leurs seigneurs, la veille de Noël, ainsi qu'ils ent à lui-même.

par une troisième charte, de l'an 1208, faite en de l'official et du chantre de l'église du Mans, rel, chevalier, donne au même monastère, huit le terre situés à Vivoin, le bois du même nom, et le cens, le tout en propriété, s'engageant à garannation, sans exiger autre chose que 6 den., que les eront obligés de lui faire et à ses héritiers, à la fête issaint.

00, la commune et ancienne paroisse de Doucelles, e à Vivoin, pour le spirituel. En 1822, l'église et la de Doucelles, furent érigées en succursale vicariale n, sur la demande qu'en fit le conseil de fabrique, ération du 17 mars de ladite année. Cette commune ntégrée au rang de paroisse, avec curé desservant,

Anecd. ecclésiastiq. Il était d'usage de sonner les cloches à Vivoin, pour les égarés, le jour de la Toussaint et les deux jours suivants, de 9 à 10 heures du soir. Un seigneur de Sérillac (v. ce mot) qui, s'étant égaré le soir dans les bois du Parc, en Maresché, n'avait pu retrouver son chemin, qu'au son des cloches du prieuré de Vivoin, vers lequel il s'était dirigé, avait institué cet usage, pour lequel il avait fondé une rente de 42 s. 6 d., au profit de l'église de Vivoin, laquelle fut payée, jusqu'à ce que les biens ayant été vendus, en 1827, la rente n'ayant plus été servie, l'usage de sonner a cessé.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse de Vivoin, comme on l'a vu par ce qui précède, était annexée au prieuré. Elle appartenait évidemment aux seigneurs de Beaumont-le-Vicomte, et faisait partie de leur domaine, avant la donation faite par Raoul 1er et ses descendants, de l'église de Vivois et autres domaines, au monastère de Marmoutier, pour l'établissement d'un prieuré conventuel en ce lieu, où, d'après l'une des étymologies que nous avons données de nom de Vivoin, devaient être établies des dépendances de la seigneurie de Beaumont et de son château. Le seigneur de Beaumont, en faisant cette donation, s'était réservé de faire, trois fois l'année, la revue de ses hommes d'armes au prieuré de Vivoin, et d'y séjourner à chaque revue, avec sa femme, ses enfants et les gens de sa maison, pendant trois jours, durant lesquels les religieux devaient pourvoir à leur dépense. Il pouvait aussi aller au monastère, lorsqu'il lui plaisait, avec ses gens, ses chevaux et ses chiens, et les y laisser à la charge des moines, aussi longtemps qu'il le voulait. Ce droit ayant été contesté, et l'affaire ayant été portée devant l'évêque Maurice, une transaction eut lieu, en 1226, que l'archevêque de Tours confirma, en 1227, d'après laquelle, moyennant 300 l. tourn., que lui donnèrent les moines, Raoul III, vicomte de Beaumont, les décharges de cette redevance.

Outre la seigneurie de paroisse, le prieuré de Vivoin possédait encore le fief de S.-Martin, en Rouillon, et celui d'Epières, en René, où se trouvait une chapelle, qui fet l'objet d'un contestation entre le prieur et le curé de René, dont nous avons parlé à cet article (1v-605, 606).

Le 10 déc. 1527, par sentence du bailly de Beaumost, Robert Guillou, licencié ès-loix, le prieuré de Vivoin est saisi féodalement, à défaut d'obéissance ou d'hommage, et de paiement de 25 s., et 3 boiss. de froment, de cesses rentes. Il est donné main-levée de cette saisie, le 19 mans

suivant. Le 14 oct. 1528, condamnation, par sentence du même bailliage, envers le prieur de Vivoin, de rendre aveu par déclaration, et de payer les cens et rentes, pour le temporel dudit prieuré. Les 13 avril 1529 et 14 juill. 1530, nouvelles saisies féodales, du temporel dudit prieuré, pour les mêmes causes. Les 30 avr. 1533 et 14 janv. 1534, le prieur est de nouveau condamné à rendre déclaration, pour son prieuré. D'après la dernière de ces sentences, cette déclaration pourraêtre rendue en détail, dans le délai de trois ans.

Autres fiefs en Vivoin:

1º Bildoux, à 1,2 h. à l'E. N. E. du bourg. En 1661, P. Chevalier, écuyer, S<sup>2</sup> de la Chicaudière, conseiller à l'élection du Maine, fait hommage pour la terre seigneuriale de Bildoux, laquelle appartenait à M. le comte de la Feuillée, en 1741. C'était un fief considérable en 1779, auquel avaient été réunis, la maison et le lieu de la Planche. En vente, en 1808, cette propriété dépendait alors de la succession bénéficiaire de dame Charlotte Suzanne Desnos, duchesse de Beauvilliers, dont étaient héritiers les Saint-Simon, de Paris; Legras, du Luard; Chavagnac de la Rongère, Tison-d'Argence, la Châtre et l'Evêque de Vaudière, Pineau de Viennay et Desnos. M. Guilloud possède actuellement cette propriété, ainsi que la ferme de la Planche, ancienne dépendance du prieuré de Vivoin, acquise, en 1792, par M. Girard, d'où elle a passé à M. Duhail, aïeul de M. Guil-

loud, du chef duquel celui-ci la tient, par sa mère.

2º Villiers, terre dont le seigneur possédait un banc dans l'église de Vivoin, fondé le 27 déc. 1651, moyennant une rente de 20 s. à la fabrique, dus au jour de Noël. Le 21 avr. 1534, Mess. Marc Hervé, rend foi et hommage pour cette terre seigneuriale, aux assises du bailliage de Beaumont Autres aveux, en 1666 et 1677, par Jacq. Caillard, écuyer, avocat au Parlement de Paris, et par Jacques, son fils. En 1675, Due Marie Gravelle, à Vivoin, est taxée au rôle de l'arrière-ban, pour Villiers, sans doute, avec les enfants Gaillard. Cette demoiselle portait : d'azur, au chevron d'or, occompagné de 3 croissants d'argent. En 1614, le seigneur de Villiers, qui n'est pas nommé, assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, pour l'envoi de députés aux étatsgénéraux de Sens. On pense que ce seigneur de Villiers, devait être le Sr de la Chesnaye, aussi seigneur de Malitourne, dont l'article est plus bas. En 1694, Villiers était possédé avec Pontaubau, par M. l'abbé de Mauny Caillard, aumônier de la duchesse d'Orléans. — Villiers, à 14 h. N. E. du bourg, entièrement entouré de douves autrefois, et où se trouvait une fuie, est actuellement une maison moderne, encore ceinte de douves de trois côtés, avec un pont-levis, accompagnée de johis accessoires, où existait jadis une chapelle dédiée à S. Roch, détruite et remplacée par une autre, sous le même vocable, qu'a fait construire M. Alphonse Claude Guilloud, membre du conseil-général, propriétaire actuel, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

On croit que Villiers était possédé par des huguenots, en 1562, et qu'ils y avaient érigé un prêche, dont on a trouvé

des traces.

3º Monceaux, actus Hauts-Monceaux. En 1655 et 1657, Jeanne d'Anguy, Ve de Marin Sevin, écuyer, lieut.-génér. au siège de Beaumont, rend aveu pour le fief seigneurial du haut et petit Monceau, paroisse de Vivoin et de Meurcé. En 1681, Marguerite Sevin, leur fille probablement, fonda une chapelle au château de Monceaux, mentionnée ci-dessus. En 1614, le seigneur de Monceaux assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, pour l'élection de députés aux états-généraux de Sens. Le grand Monceaux appartenait à M. Pousset, du Mans, en 1694; à M. de la Grandière, seigneur de Meurcé, en 1741. — Le 16 mars 1547, l'un des chapelains de la confrérie des prêtres du doyenné, fait aveu pour deux pièces de terre, sises au fief de Monceaux. Le 25 août 1639, Me Michel Legeay, chapelain de la 2º chapelle de la confrérie, est assigné au 15 sept. suivant, aux plaids et assises de la cour de Monceaux, pour rendre aveu audit fief, des biens de cette chapelle. Ayant fait défaut, il est cité devant le bailly de Beaumont, le 10 octobre de la même année. On ignore à quelle époque le château de Monceaux et la chapelle qui y existait, situés à 1,3 h. à l'E. du clocher, ont été détruits. Nous verrons plus loin, au paragraphe ANTIQUITÉS, que des traces d'un camp romain existent, sur les terres de Monceaux.

4º Malitourne, anciennement Maritorne, à 1 k. au plus à l'E.S. E. du clocher, était, dit-on, une dépendance du château de Vivoin, qui s'étendait jusques là, et l'habitation du gouverneur. Ce manoir était entouré de larges douves, et son entrée flanquée de deux tours, avec un pont-levis. Le S' de la Chesnaye, gouverneur de Vivoin, qui assista aux états du Maine, en 1614, y faisait sa résidence. Le 13 sept. 1634, un aveu est rendu, pour la Suzannerie, relevant du fief de Malitourne, à MM. Jacq. du Bouchet, seign. de cette dernière terre, de la Rivière et autres lieux. J. Trochon, seigneur de ce lieu et de la Nómerie, conseiller au présidial du Mans, l'habita au commencement du 17º siècle, et y fonda

ne chapelle, en 1698 (v. plus haut, aux Fondat.ecclésiast.). ette terre, à laquelle étaient réunis la ferme de la Némerie t le bordage de la Suzannerie, auquel était joint, en 1790, elui des Buttes, était possédée, en 1768, comme on le voit L'HIST. ECCLÉS., par M. Ch. Laur. de Chenevière, chealier, etc., probablement du chef de sa femme, Mariemée Trochon, fille de J. Trochon. C'est actuellement la ropriété de M. Oger et de M. Goudet, chan. honor. du Mans,

hacun pour partie.

5° La Lande, située sur le chemin de S.-Michel, à 0,8 h. u S. du bourg. Nous avons vu, plus haut, la mention de terre de la Lande, à l'occasion d'un cens donné par ichard de Montbizot, au monastère de S.-Vincent du lans. Les moulins de la Lande, avec le droit des moutaux, ujets, portes et pêcheries en dépendant, faisaient partie e la succession de P. de Maulny, seigneur des châtellenies e S.-Aignan et de Bourg-le-Roi, et de Françoise de Beau-anoir, sa femme : ils échurent au lot de Renée, leur fille, smme de Guill. de Maridort, seign. de Vaux-en-Belin, dans partage fait de cette succession, le 12 févr. 1509.

6º La Chambalerie, en Vivoin (sic), relevant de la terre e Beaumont, appartenait, en 1532, à Messire L. Busson, rêtre. Ce lieu, dont nous trouvons la mention dans les les et Remembrances de l'Assise du bailliage de Beau-

nont, est inconnu actuellement à Vivoin.

7º Bois-Richard, situé près et à l'O. N. O. du bourg de longé-les-Guérets. En 1655 et 1664, J. de Faudoas, chealier, fils de François; et en 1681, P. de Faudoas, chevaier; rendent aveu pour la terre seigneuriale de Cherancé, onnue sous le nom de Cerillac (sic), ensemble les châtell. le Courteilles et de Maule, les fiefs de Bois-Richard, etc. Lu nombre de leurs vassaux, est nommé Jacques de Saint-Denis, seign. de Vervaing (sic, Vivoin, probablement); on ne sait pour quel fief. Bois-Richard était possédé, en 1694, m majeure partie, par Mess. Cl. Jacq. Martin, S. de Marille, conseiller et avocat du Roi à Beaumont; le surplus, par M. de Romet, seigneur de Bures, propriétaire du tout, n 1741. Cette terre a été divisée en trois bordages, posédés par les enfants de Romet. Quelques-uns de ses propriéaires professèrent la religion réformée, et y avaient établi ın temple, que l'on voit encore, et un lieu de sépulture, lans la plaine du Carreau, connu sous le nom de Cimeière des Huguenots. Le château de Bois-Richard, où se rouvait une fuie, était enceint de murs, et de douves proondes.

80 Noëcochau, près et au sud de Villiers, dépendant de prieuré de Vivoin, avec chapelle, actuellement détruite. On croit qu'un souterrain ou une voie, de construction romaine, communiquait du château de Vivoin à ce lieu, où existe un enclos.

9° et 10° Le Grand et le Petit Courchalon, au premier desquels existe une maison de maître, à 1,9 h. N. du bourg, habitée par des huguenots, au 17° siècle. Le Grand-Courchalon appartenait, en 1694, avec le lieu de la Petite-Planche, à Mess. R. de Châteauneuf, écuyer; le Petit-Courchalon, à une époque non indiquée, à Mess. de Palluau, conseiller du Roi, lieuten. au siège de la prévôté du Mans.

10° Arquenai, alias Erquenai, à 1,2 h. au N. du clocher, appartenait, en 1420, à Jamet Chauveau, seigneur de Courteille en Doucelles, qui, à cette époque, fonda une chapelle pour cette terre. V. plus haut HIST. ECCLÉS. Erquenai est actuellement une ferme, acquise récemment par M. For-

quet, maire de Vivoin, au prix de 106,000 fr.

11º Mirebeau, jolie propriété, située sur un bras de la Sarthe, appelé l'Insarthon, dont le nom, qu'on croit venir de J. Mirbel, écuyer, Sr de Donne, qui, en 1353, se sit recevoir dans la confrérie des prêtres du Doyenné (décrite plus haut), peut bien être antérieur à cette époque et dû à sa situation. On croit que çà été, anciennement, un bénésice de l'ordre de Malthe. Jamet Chauveau, cité au n° précédent, y fonda également une chapelle, en 1420. V. le paragraphe mist. ecclés.

12º La Boisnière, où existait anciennement une chapelle fondée (v. paragr. HIST. ECCLÉS.); simple ferme aujourd boi.

13° Chanteloup, forme actuellement, sise à l'E. un peu 8. du bourg, près le ruisseau d'Orthon, appartenait, en 1694, à M. Garnier, conseiller au présidial du Mans.

14° Le Grand-Bréjus, sur le bord de la Sarthe, à peu de distance au N. O. du clocher, possédé, en 1694, par Mire Jacq. de Fontaines, chevalier, seigneur de la Poudrière.

15° Le Peruchay, al. Perichet, à 1 k. N. N. O. du bourg, pour lequel, en 1668, Jean le Cappellain, écuyer, rend aveu, à cause de Marguer. Richer, sa femme, fille de Simon Richer, Sr de la Blanchardière. C'était, en dernier lieu, une belle ferme, divisée maintenant en deux bordages, dont le plus considérable appartient à M. Michel Beauclair, adjoint municipal.

16° Les Planches, près la planche du ruisseau d'Orthon et le bourg de Maresché; maison avec jardin et enclos,

tenant à la duchesse de Beauvilliers, citée au nº 1º, à sion de Bildoux.

Le Grand-Coudray, situé sur la section de Congé-desets, près le Coudray-Malval, appartenait, en 1694, à Vanssay, écuyer,; à Jacq.-R. Chouet, écuyer, S<sup>2</sup> de

ny, en 1741.

Le Coudray-Malval, situé près du précèdent et dans ème section, tire son surnom de Michel Malval, qui le idait en 1517. Une rente de 12 f., assise sur ce au profit de la confrérie des prêtres du doyenné, est e par M. de Perrochel de Grandchamp, propriétaire il.

est possible que quelques autres propriétés, citées plus aux LIEUX REMARQ., soient également d'anciens fiefs.

paroisse de Vivoin, relevait de la juridiction de Beau--le-Vicomte et de sa sénéchaussée. Elle était comprise,

la circonscription du grenier à sel du Mans.

st. civ. La Maladrerie de Beaumont, sise en Vivoin, e bord de l'Orthon, à l'extrémité S. du territoire, et dépendait la chapelle de S.-Michel du Pré, était, comme-ci, à la présentation du prieur de Vivoin. Cette malaie ou léproserie, fut donnée et réunie à la commanderie lans, modò Guéliant (v. cet art.), de l'ordre de S.-La-La chapelle, comme on l'a vu, était possédée à titre énéfice, et sa desserte transférée, depuis long-temps, celle du prieuré. L'édifice, qui tombait en ruines, fut nit en 1818 ou 1820. Les biens de cette maladrerie ont la la chapelle de l'édifice de la profit des pauvres, entre les aux de bienfaisance de Beaumont, de Maresché et de lin.

'aison-Dieu, Hospice et Maison de charité. Par testat, de l'an 1239, Jean Hirbec et Cana, sa femme, fonune aumônerie ou Maison-Dieu à Vivoin, pour y voir des malades, avec chapelle, sous le titre de ean-de-l'Aumônerie, desservie par un chapelain partier, dont ils se réservent la présentation, ainsi que l'adistration de l'hôpital, avec le droit d'être inhumés dans le chapelle, devant l'autel. D'après cet acte, les pauvres ouvaient être admis dans cet hospice, s'ils n'étaient nés à oin, ou n'y habitaient depuis vingt ans. L'évêque Geofde Loudon, en approuvant cette fondation, retint pour le droit d'y nommer un administrateur et procureur, r veiller à la conservation du bien des pauvres et des es et sœurs chargés de gouverner l'hôpital, qu'il soumet statuts et réglements des Ardents et de N.-D. de Coëf-

fort, du Mans. Olivier, prieur de Vivoin, n'adhère à cat établissement, qu'aux conditions suivantes : qu'il se réserve le droit de présentation à la chapellenie, laquelle sera donnée à un prêtre séculier, et ne pourra jamais l'être au curé de Vivoin, ni réunie à la cure; que 2/3 des offrandes appartiendront aux moines du prieuré et au curé, et 1/3 à l'hospice. Les moines auront un tiers, l'hospice les deux antres tiers, des immeubles donnés à l'établissement, par des paroissiens de Vivoin, la totalité de ceux qui lui viendront d'autre part, sauf les droits des moines; mais il ne pourra garder plus d'un an, les objets situés dans le fief des religieux, et sera obligé de les aliéner, ce délai expiré, etc. Une copie authentique du testament d'Hirbec et de sa femme, est déposée aux archives de la mairie de Vivoin. — En 1243, le procureur de la Maison-Dieu, à qui différents dons avaient été faits, en terres et en prés, cède aux moines du prieuré, deux pièces de terre, pour l'amortissement de plusieurs autres objets, donnés à cet établissement. - En 1264, l'archevêque de Tours, du consentement de l'évêque du Mans Geoffroi Freslon, et de son chapitre, unit la chapelle de cet hospice, à la sacristie du prieuré, dont les revenus étaient trop modiques. — Une sentence, rendue aux assises du bailliage de Beaumont, le 14 juill. 1529, établit des commissaires à la saisie du temporel de la Maison-Dieu de Vivoin. — Le 4 mai 1530, nouvelle saisie, faute d'obéissance féodale. — Les 11 janv. 1530 et 30 mai 1533, il est accordé délai aux mêmes assises, pour donner déclaration du temporel de ladite Maison-Dieu. — La maison, qui, selon la tradition (que nous croyons fabuleuse), était une ancienne porte de ville (v. plus haut la description de sa porte d'entrée), parait avoir été plus grande qu'aujourd'hui. Une partie des bâtiments a été démolie, notamment la salle des malades. On y voit encore des pierres d'attente, ce qui annoncerait, au contraire, que sa construction a été incomplète, et qu'elle n'a pas reçu toute l'étendue projetée. Pour conserver les biens de cet hospice, dont on voulut s'emparer, pour les réunir à l'hôpital-général du Mans, lors de l'établissement de celui-ci, vers le milieu du siècle dernier (m-545), les administrateurs de celui de Vivoin, où l'on ne recevait plus de malades, depuis quelques années, y en admirent de novveau, qu'ils y firent soigner, ce qui fut remplacé, comme précédemment, lorsque le danger fut passé , par des distributions de secours à domicile. Cet hospice fut transformé en maison de charité, en 1804, administrée par une commission de cinq membres, et desservie par trois sœurs

Evron, auxquelles il est alloué 400 f. de traitement, sur s revenus do cet établissement, qui, compris ceux du ureau de bienfaisance, s'élèvent à 1,963 f. 50 c., en biens araux et rentes. Ces revenus sont employés, en outre, à es distributions de secours à domicile, aux pauvres de la ommune, qui se trouvent dans les conditions du testament es fondateurs. Ces secours consistent en pain, viande, vin, ois et médicaments. Près de 200 kil. de pain sont distribués ar semaine, dans la mauvaise saison. Nous avons vu, plus aut, qu'une aumône annuelle en pain était faite, autrefois, 14 pauvres de Vivoin, par la confrérie des prêtres du oyenné de Beaumont. Cette confrérie ayant perdu tous ses evenus, la fabrique s'étant emparée, en vertu d'une loi, e 54 f. 40 c. de rentes qu'elle avait conservées, cet usage cessé. — Un décret, du 16 mai 1810, autorise l'accepution du legs fait à l'hospice de Vivoin, par le Sr Fr. Leioine, de ses droits sur la succession de P, Lemoine, son eveu, consistant dans le tiers des biens immeubles de celui-ci t dans une rente de 63 l., due par l'Hôtel-de-Ville de Paris. Ecoles. L'école primaire de garçons, est l'objet d'une location communale de 200 f., pour le traitement de l'instuteur, et de celle de 120 f., pour le loyer du local. Elle eçoit de 15 à 45 élèves, selon la saison.

L'école primaire de filles, tenue à la maison de charité, t dont la classe occupe l'ancienne chapelle S.-Jean de la laison-Dieu, est tenue par l'une des trois sœurs de l'éta-lissement. Elle est fréquentée par 25 à 55 enfants de ce

exe.

HISTOR. La tradition locale, fait remonter jusqu'aux Rolains, l'existence de Vivoin, avec lequel certains écrivains nt confondu Vignats, forteresse dont le nom est souvent ité dans l'histoire des comtes du Perche et d'Alençon, de 1 famille des Talvas de Bélesme, à qui elle appartenait r. l'art. saosnois), et qui est située dans l'arrondissement e Falaise. Suivant cette tradition, Vivoin était alors une ille importante, qui s'étendait jusqu'à Noëcochau, à l'est; a sud-est, jusqu'à Malitourne, demeure du gouverneur; à ouest, jusqu'à Bréjus, où logeait aussi l'un des officiers de garnison; et jusqu'au Perruchay, au nord-ouest. Cette ville, ui comptait une population de 10 à 12 mille âmes, était aceinte de murs et de fossés. Il ne reste aucuns vestiges es premiers, sinon les murs du prieuré, ou de l'ancien chaau, qui paraissent avoir été fort élevés. Les fossés comencent au sud, près l'hôpital, qui était, dit-on, l'une des nciennes portes de villes, d'où l'on communiquait au chateau de Beaumont, par le moyen d'un pent en pierre, construit ou réparé en 1398, et par un autre pont en bois, de 13 m. 33 c. de long, établi à la même époque, sur le ruisseau dérivatif de la Sarthe, appelé Issarthon, près la ferme des Ponceaux, et continuaient, par la ruelle du Fourà-ban, jusqu'à la porte S.-Martin, puis, reprenant dans l'enceinte même du château, revenaient, par le pont des Rouables ou des Fontaines, rejoindre la Sarthe, au sudouest, près la maison des Meuniers, actuellement le presbytère. On entrait, dit-on, dans l'enceinte de cette ville, par quatre portes : celle du pont des Rouables, au nord, ainsi nommée, parce qu'on suppliciait en cet endroit, les criminels condamnés à la roue; à l'est, par la porte Saint-Martin; par celle du Pont-sur-Sarthe, ou de l'ancien hôpital, au midi; au nord, par la porte des Fossés, située près le jeu de paume. Rien n'indique plus cette ancienne étendue, que quelques fondements de maisons, trouvés épars ça et là. Une route spacieuse, celle du Mans à Alençon, par la Guierche, Montbizot, Doucelles, Rouessé-Fontaine, Bourgle-Roi, Arçonnay, traversait Vivoin et contribuait à sa prospérité, en établissant des communications avec la Touraine, le Poitou, l'Anjou, d'un côté; la Normandie, de l'autre; laquelle n'a cessé d'être fréquentée, comme nous l'avons dit, que par la confection de celle actuelle, passant par Beaumont, sur l'autre rive de la Sarthe.

Le séjour des Romains à Vivoin et dans le condita Vivoniensis, est encore apparent, dit-on, par l'existence de camps et d'un grand nombre d'abreuvoirs, appelés mortiers, qu'on croit être leur ouvrage, lesquels se rencontrent à la campagne, surtout du côté de Meurcé, Muri Cæsaris, sur le chemin duquel existaient d'anciens retranchements qui, partant de Bildoux, pouvaient bien s'étendre jusqu'à Peray, et communiquer avec les Fossés-Robert (v. l'article SAOSNOIS, v-800 et la Carte). Leur principal camp, toujours d'après la tradition locale, dans lequel on voit encore une espèce de motte, un abrenvoir, et jusqu'aux contours des tentes, était dans la vaste prairie de Haut-Monceaux, où se trouvait un château et qui tient son nom des monticules qu'on y observe. Enfin, le vaste bassin creusé dans la Sarthe, entre les moulins, dont nous avons parlé, et qui porte le nom de Nas, qu'on fait dériver de Natatoria, lieu destiné à la natation, semble confirmer encore l'opinion d'un long séjour des Romains en ce lieu. Veir plus bas, ANTIO-

Non-seulement Vivoin a dû souffrir, comme tout le Maise, de l'invasion des peuples du Nord, aux 9° et 10° siècles,

tout s'il est vrai que le Saosnois, dont il occupe la lire occidentale, doive son nom à une station de Saxons; is bien davantage encore, des longues guerres entre les nces Normands, Guillaume-le-Conquérant et Guillaume-Roux, dont les armées le traversèrent plusieurs fois, pour er soumettre le Mans, et les héritiers naturels des preers comtes du Maine; guerres qui, commencées en 1015. se terminèrent qu'en 1100 (v. PRÉC. HISTOR.). Il n'eût moins à souffrir, de celles qui se renouvellèrent, non ins ardentes et non moins dévastatrices, dont le Saosnois également le théâtre, entre les Anglais et les Français, bord entre Henri II d'Angleterre et ses fils, Richardur-de-Lion et Jean-Sans-Terre, puis, entre ce dernier Philippe-Auguste; ensuite, sous Charles VII, à qui les glais disputérent la succession au trône de Charles VI, père; et, enfin, par les guerres de religion de la fin du siècle. Il ne reste de tous ces évènements, que les traions suivantes:

2n 1432, les Anglais étant occupés à faire le siège de S.neri (v-154), ayant appris que des troupes françaises pprochaient pour le leur faire lever, après avoir fortifié r camp, par des lignes, entreprennent de surprendre et nlever les français logés à Vivoin, avant qu'ils pussent être ourus par ceux qui se trouvaient à Beaumont. Le bâd Jean Arthus et Mathieu Goth, à la tête d'un corps de 00 anglais, partent du camp sous S.-Céneri, marchent ite la nuit et tombent, peu après la pointe du jour, sur français. Comme ils commençaient à lier les prisonrs, devant la porte de l'église, en leur faisant subir lle atrocités, les cris de ceux-ci ayant été entendus à aumont, Ambroise de Loré et de Bueil, qui s'y trouvaient, a tête des troupes du comte du Maine, montent à cheval 'instant et ordonnent aux troupes de les suivre. Arrivés r Bélevent, car déjà les Anglais avaient coupé le pont · la Sarthe, suivis seulement de 80 lances et de 120 arers, ils marchent droit à Vivoin. De Loré prend le devant, ec les archers, et aperçoit bientôt un corps de 1,000 à 100 anglais, dont les uns étaient occupés au pillage, les tres à lier les prisonniers. Une douzaine d'entre eux se tache et vient charger de Lore, qui les repousse jusqu'au lage. De Loré fait soutenir ses troupes par un écuyer mmé Poulain, et, se tournant alors vers de Bueil qui le vait, et qu'avaient rejoint le borgne Blosset, P. de Beauau, gouverneur de l'Anjou et du Maine, Berauville, Gaur de Brussac et autres, il s'écrie : Voici les enseignes an-

glaises hors le village, il ne faut point marchander! Aussith les français, quoique encore en petit nombre, chargent les anglais sur trois points différents. Le combat devient furieux; les enseignes sont renversées de part et autre; une partie des anglais logés à l'extrémité du village, prend la fuite, tandis que les autres se battent en désespérés, ont même quelque avantage, et font de Loré prisonnier. Les français, renforces par ceux des leurs qui arrivent successivement, reviennent à la charge avec une nouvelle ardeur et dégagent de Loré. La victoire reste tout le jour indécise; des prodiges de valeur sont faits de part et d'autre; mais, enfin, les anglais, quoique de beaucoup supérieurs en nombre, sont forcés à prendre la fuite, après avoir laisse sur le champ de bataille 600 des leurs, parmi lesquels Jean Arthus. Les français firent un grand nombre de prisonniers, entre autres, Mathieu Got; le bâtard de Salisbury regagna avec peine Saint-Céneri, dont il fut obligé de lever le siège le lendemain. Les français n'eurent, dit-on, que trente morts et vingt prisonniers; mais ils eurent un grand nombre de blessés, entre autres, Ambroise de Loré, Jean de Loré, son cousin, Guillaume de Plaissac, Noël de Regmalard, etc.

> « L'an que dessus (1432) fut assiégé, Le chastel de Sainct-Celerin, Où lost des Angloys fut logié, Et occupoient tout le chemin.

» Alors le sire de Bueil Si manda certains chiefs de guerre, Qui à son mandement et vueil Vindrent à Viboin de cest erre.

» Quant les Angloys leur venuë sceurent, Tout à coup pays traversans, Arriverent là et ferurent, Sur les Françoys lors repaissans.

» Si se prindront fort à combattre, Et tuerent plusieurs Françoys, Et puis se misdrent à débattre, Pour le butin d'entre eulx Angloys.

» Mais lors le sire de Bueil, A tout trente ou cinquante lances, Ayant de la rencontre dueil, Vint frapper dessus à oultrance;

» Si que les Angloys reculerent, Ung petit de leur avantaige, Et les prisonniers s'eschapperent; Qui eurent après grant couraige.

» Ce fait tous ensemble asprement Lesditz Angloys tant combattirent, Qu'ils le gaignerent vaillamment, Et au derrenier les desconfirent.

» A la rencontre de ce jour, Eut d'Angloys tant de prins que mors, Mil et cinq cents ou à l'entour, Et les autres fouyrent hors.

» Quand Scales et Vuilibry (voir v-155) Eurent au siège ces nouvelles, Tantost firent un aliby; Car, pas n'estoient bonnes et belles. »

MARTIAL DE PARIS, dit D'AUVERGNE; Vigiles de Charles VII.

le combat, sanglant et meurtrier de part et d'autre, se ana dans la plaine de Vivoin, au nord du bourg, entre Menarderie et Villiers, où l'on trouve partout des osnents et où trois squelettes humains furent encore renitrés, en 1840, en tirant de la pierre, dans le champ Mortier-Bilard. Cette victoire, selon la tradition locale, donner le nom de Gaudine à la plaine de Vivoin, du mot n gaudium, à cause de la joie qu'en ressentirent les Frans. Il y a dans ces mêmes gaudines, qu'on dit avoir été avertes de bois anciennement, deux pièces de terre apées, l'une le Mortier-Bilard, l'autre la pièce au Loup, nom de deux officiers ou généraux, qui y perdirent la vie y furent inhumés, ce qui est au moins apocryphe. Il y a ssi un autre endroit, appelé le Carrefour-la-Guerre, où

obablement le combat fut le plus animé.

On croit que la forteresse de Vivoin, a été battue par le non, de la part des Anglais, lorsque ceux-ci revenaient faire le siège de la ville du Mans, en 1424, probablemt (111-675). Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un boulet en a été trouvé, en fouillant, proche la porte S.-Martin. En 1457, le vendredi 17 juin, l'évêque Martin Berruyer int à Vivoin, fait comparaître devant lui, quatre femmes 'étées par le bailly de Beaumont, accusées d'avoir exercé sortilèges, maléfices, homicides, idolatries, invocations, même des relations avec le diable; et, après un interro oire qui dura deux jours, prononce leur comdamnation l'art. BEAUMONT-SUR-SARTHE, 1-137). Ces femmes s'apaient Joannam Foro, de Teillé; Jumela, de Doucelles;

atha, de Meurce; et Joanna, de Aronio Bruandi. Par ses lettres données à Vivoin , le 18 juillet 1471 , ın 11, comte d'Alencon, du Perche, etc., vicomte de aumont, pour faire sa paix avec Louis XI, après l'acd entre ce prince et le duc de Bourgogne, pour qui Jean tit pris parti, se dèmet, par l'ordre du Roi, de la vicomté Beaumont, en faveur de René, son fils, de l'avis de son conseil, où se trouvèrent dei, couste de Bermannt-le-Reger, Hutain l'Etendard, son maître d'hôtel, Jean de Saint-Denys, président de la chambre des coustes d'Aleaçen, Thierry de Clamorgan, etc. Le nouveau vicomte rendit hommage pour cette vicomté, le 22 déc. suivant (veir 18-398).

En 1500 et 1516, Vivoin est désolé par une épidémie pertilentielle, ou pestilence, comme on disait alors. Queiqu'il ne pût y avoir, par ce motif, d'assemblée générale des frères de la confrérie du Doyenné, douze prêtres curent pourtant le courage, à la seconde de ces époques, de se réunir pour faire l'office accoutumé; mais le diner des serfrères n'eût point lieu.—En 1563, peste, guerre et massais

temps. — En 1582, guerre et peste également.

A la fin du 16° siècle, Vivoin jouissait encore de certains privilèges, qui attestent son importance, puisque le rei Henri III, par ses lettres-patentes, du 14 jany. 1579, patrat aux habitants de la VILLE de Vivoin de se clore, et qu'i fait, à cet effet, une levée de 700 l., sur coux de la ville et des faubourgs, pour réparer les murailles et les factis, es qui donna lieu, en 1617, à un grand débat et même à us procès, entre eux et ceux du territoire de Congé-des-Guérat, qui se refusaient au paiement de cette taille, se regardat comme trop éloignés de Vivoin, pour participer aux avantages de ses fortifications, qui ne les avaient pas empêchés d'être pillés et saccagés, pendant les guerres des huguenots.

Le même prince avait accordé aux habitants de Vivois, le droit d'armes offensives et défensives, et d'y tenir le fert pour le Roi, et 200 hommes de garnison. — Vers le même temps, Vivoin compta 900 l. à M. de Vendôme, pour obtenir de lui une sauve-garde et s'exempter du pillage de ses troupes; et le marquis de Lavardin, gouverneur du Maise, établit le Sr de la Chesnaye, seigneur de Malitourne, en qualité de gouverneur de Vivoin, qu'il qualifie de « l'une des principales VILLES de son gouvernement, pour être un

» des passages les plus fréquentés. »

Le 7 juillet 1828, un orage extraordinaire, accompagné de grêle, brisa et déracina un grand nombre d'arbres, s' détruisit presque totalement les moissons. Les habitants les plus anciens, n'en avaient jamais vu de semblable.—En 1833, le 15 juillet, le tonnerre tombe sur le clocher et le déponile totalement; le gouvernement accorda 500 f., pour aider à le réparer.—Le 5 septembre 1838, dans l'après-midi, un orage accompagné de grèle, qui dévasta plusieurs communes de la contrée, causa d'assez grands dommages à Vivois.

mecdot. Il est de tradition à Vivoin, qu'un pape ce lieu. Ce pourrait être Urbain II, lorsque, en t voir au Mans l'évêque Hoël, son ami (III-665; continuateur du Roman Comique de Scaron, A. passer les comédiens ses héros, dans leur trajet Alençon, par le bourg de Vivoin, qui était, en ancien chemin, et les fait descendre à l'auberge rdi. Il ajoute plus loin, en parlant de l'un de ses s: « Il passa par Vivain (sic), où il fit repaître t trois coupe-jarrets qu'il avait pris avec lui. tra au logis du Coq-Hardy, où il mit pied à terre, une grande rumeur: c'étaient les marchands de étant allés au marché à Beaumont, s'étaient larcin que leur avait fait la Rancune, et étaient n plaindre à l'hôtesse ».

description au commencement du paragraphe qui précède,

encore quelques autres à mentionner ici.

raunites, ou haches gauloises en pierre, ont été ès de Villiers et déposées au musée du Mans, par

ine de prétendues monnaies gauloises en bronze, uadrangulaire et octogone, sans effigie ni inscripté rencontrées en creusant un fossé, près de la sau. Ce sont probablement d'anciens poids.

nemin de Meurcé, une médaille en bronze a été à l'effigie de Vespasien, avec la légende : ves-

MPER.; un caducée au revers.

ce d'argent, de la grandeur d'un sous-marqué, royons être de Louis-le-Débonnaire, a été égauvée en Vivoin, ces dernières années. Elle porte, une croix grecque, avec la légende: H. LVDOVI-au revers, une espèce de temple, avec les mots: A RELIGIO.

de Paros, paraissant très-antique, a été recueils fossés des anciennes tanneries; et, près de l'une

de ville, un boulet en fer.

Sont nés à Vivoin: M. Héliant, changeur du Roi, nommé député par le Tiers-Etat, aux Etats-Gé-1789; et R. Fr. Judel, médecin, devenu maire de t député au conseil des Anciens, pour le dépar-Eure-et-Loir, dont nous avons donné un portrait mblant, dans l'Iconographie. Voir les notices qui nent, à la BIOGRAPHIE.

Hydrogr. La rivière de Sarthe, entre sur le territoire de Vivoin, du côté de l'ouest, près les moulins de S.-Pierre. en Juillé, et en ressort bientôt, du même côté, après avoir décrit un demi-cercle irrégulier, de sorte que la partie de la commune, située sur la rive droite de cette rivère. n'équivaut pas au 20° de sa superficie totale. Le ruisseau d'Orthon ou de Riollet, limite le territoire à l'E. et au S., et le sépare de ceux de Meurcé, de Lucé et de Maresché. -Moulins à blé, sur la Sarthe: de la Ville, près le presbytère; des Ecorchas, en face du premier, du côté des Ponceaux; de la Lande, à deux tournants, vers le chemin de S.-Michel. — Depuis la destruction du moulin en pierre, construit sur la Sarthe, dont nous avons parlé plus haut, et qui établissait une communication si facile et si importante, entre l'une et l'autre rive, et entre Beaumont et Vivoin, cette communication n'avait plus lieu, que par les écluses des moulins de la Ville et des Ecorchas. Détruite en 1828, cette communication, dont on faisait un usage continuel, excepté lors des grandes eaux, qu'on avait recoun au bac, était devenue impraticable en toutes saisons, à raison d'un déversoir, de 50 m., qui y avait été pratiqué. Les communications sont tellement fréquentes sur ce point, que le bac, qui y est établi, bien que ne servant qu'aux gens de pied, avait été affermé 700 f., en 1836; 1,200 f., en 1838; et était susceptible de produire 1,500 f., de revenu annuel. — Un pont suspendu, établi sur la Sarthe, entrepris par une société d'actionnaires, que le zèle et l'activité de M. Fouquet, maire de Vivoin, de M. Guilloud, membre du conseil-général, et de plusieurs autres personnes notables, sont parvenus à former, dont la concession a eu lieu au moyen d'un péage de 58 ans, et dont la première pierre a été posée le 15 sept. 1841, va ouvrir une communication facile entre les deux rives de la rivière, et précieuse, non-seulement pour les habitants de Beaumont et de Vivoin, mais aussi pour les rapports des habitants de la rive droite de la Sarthe avec Mamers, le chef-lieu d'arrondissement, au moyen d'un chemin de grande communication qui, de Vixoin, ira joindre la route départementale n° 11, du Mans à Mamers; et avec beaucoup d'autres points, au moyen de celle qui conduit à Ballon, et du chemin nº 15, qui doit mener à S.-Côme; communications qui ne peuvent manquer de rendre à Vivoin, une partie des avantages que le défaut de débouchés lui avait fait perdre.

GÉOL. Sol généralement plat et découvert ; terrain secondaire inférieur, appartenant à la formation jurassique coli-

thique du Saosnois, dans laquelle se rencontrent de nombreux fossiles tels que ammonites, huitres, peignes, oursins, térébratules, plicatules, etc.; des fragments de bois

pétrifié à odeur de truffes, de la marne grise, etc.

Plant. rar. La Flore du Maine en indique 48 sur ce territoire. Nous nous bornerons à la citation des suivantes: Althæa officinalis, Lin.; Bromus asper, et B. arvensis, Lin.; Carex distans, Lin.; parcs de Villiers et de Noëcochau; Cypris alopecuroides, schrod., aux buttes et chemin de Villiers à Sérillac; Gratiola officinalis, Lin.; Helminthia echioides, goertn., à Villiers; Inula Helenium, Lin.; Lamium dissectum, With., jardin de Villiers; Pastinaca sylvestris, MILL.; à Villiers et au Pont-aux-Baux; Salix purpurea, Lin., parc de Noëcochau; Samolus Valerandi, Lin.; Teucrium Chamæpitys, schreb., et T. scordium, Lin.; Trifolium campestre, schreb. = Hypnum cuspidatum, Lin., var fluitans, fossés aquatiques; Uredo Colchici, Ficin.

CADASTR. Superf. de 1,826 hect. 15 ar. 30 cent., subdivisée ainsi: —Terr. labour., 1,489-63-94; en 5 class., éval. à 9,15, 21, 30 et 36 f.—Jard., pépin., 27-50-12; à 36, 54, et 72 f. — Prés, 176-76-73; à 18, 30, 44, 66 et 72 f. — Patur., 57-22-90; à 12, 18, 30 et 44 f. — B. taillis, 5-23-80; à 14 et 20 f. — Douv., écluses, 0-85-60; à 36 f. — Mares, mortiers, 4-58-20; à 15 f. — Sols et cours, 12-65-61; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt. et autres objets, 0-85-10. — 338 Maisons, en 10 class.: 21 à 3 f., 49 à 7 f., 103 à 12 f., 58 à 18 f., 34 à 24 f., 31 à 30 f., 18 à 35 f., 11 à 40 f., 8 à 50 f., 5 à 65 f.—2 Maisons hors classes, ensemble, 225 f.—3 Moulins, ensemble, 953 f.

REVENU imposable: { Propr. non bâties, 48,452 f. 03 c. } 55,859 f. 03 c.

CONTRIB. Fonc., 10,461 f.; personn. et mobil., 750 f.; port. et fen., 308 f.; 46 patentés : dr. fixe, 202 f., dr. proport., 107 f.; total 11,828 f. — Perception de Beaumont.

AGRIC. Superfic. argileuse et argilo-calcaire. Ensemencés en céréales: orge, 325 hect.; froment 280; méteil 70; seigle, 20; avoine, 40; produis. 5 1/2 pour 1, le froment, le méteil et le seigle; 7 1/2 l'orge et l'avoine. Autres objets: sarrasin, 8 h.; pomm. de terre, 56; prair. artif., en trèfle, sainfoin, luzerne, 372; chanvre, 70; prés, bois, comme au cadastrement; plus, bois des haies et chaintres, 148 h.; arbres à fruits, en moyenne quantité. Elèves d'un assez petit nombre de chevaux et de moutons; beaucoup plus de bêtes à cornes, de chèvres, et surtout de porcs; engraissement de ceux-ci et des bœufs. Obtiennent des mentions aux concours

du comice cantonnal, en 1838 : Mme Ve Percheron, 2º pr. partagé, pour chevaux de 3 à 5 ans; M. Fouquet, 1er pr.. pour poulains de 2 à 3 ans; Ve Percheron, 2e pr., pour poulains d'un an; M. Minier, 2º pr., vaches.—1839 : MM. Fouquet, 3° pr., juments de 3 à 5 ans; Cosson et Tertereau. 1er et 2e pr., poulains et pouliches de 2 à 3 ans; Cormier. 2º pr., poulains et pouliches de lait; Hamelin, 1º pr., bœuß de 3 à 5 ans; Minier, 3° pr., vaches de 3 à 5 ans; Guilloud, 2° pr., génisses de 1 à 2 ans; le même et Minier. 2º et 3º pr., veaux de lait. — 1840 : MM. Hortense Cosson, Levayer, 1er et 2e pr., chevaux de 2 à 5 ans; Hamelin et Montreuil, 1er et 2e pr., bœufs de 3 à 5 ans; Hamelin et Guilloud, 1er et 2e pr., veaux de lait. — Assolement par 3 et par 4; 15 fermes principales, 45 moyennes et bordages; 82 charrues, dont deux dans plusieurs fermes. = Commerce agricole consistant en grains, dont il y a exportation réelle des 4/5°; en graine de trèfle, foin, chanvre et fil, bois, cidre, fruits, chevaux, bestiaux de toute sorte, laine, menues denrées. = Fréquentation des foires et marchés de Beaumont et de René, principalement; de Mamers, de Fresnay et d'Alençon. — En 1398, une foire existait à Vivoin, et deux près le Pont-Neuf, en Beaumont.

Industra. Blanchissage des fils; petite fabrique de toiles de chanvre, se vendant au Mans et à Alençon. Les tanneries

que possédait Vivoin autrefois, n'existent plus.

ROUT. ET CHEM. Le territoire de Vivoin, se trouve placé entre et à proximité des routes royales n° 158, partie du Mans à Alençon, et département. n° 5 et 11, d'Angers, et du Mans à Mamers.—Il va être incessamment traversé, par les chemins de grande vicinalité n° 14 et 15, de Beaumont à Courgains, où il s'embranchera avec la route n° 11, et de Vivoin à S.-Côme. — Chemins vicinaux classés: — 1° de René à Beaumont; passe au bourg, long. sur la commune, 3,230 métr. — 2° de l'arche de S.-Michel au bourg de Vivoin; 1,580 m. — 3° de Vivoin à Juillé; part du bourg, 1,100 m. — 4° all. à Meurcé; part du bourg, passe à Malitourne, 3,200 m. — 5° du bourg de Vivoin au village de Congé-des-Guérets, 4,000. m. — 6° du bourg au Vieux-Moulin; 2,200 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: le Prieuré, dans le bourg; Villiers, Malitourne, le Grand-Courchalon; Beaure-paire, devant son nom à sa situation agréable, appartenant à M. Drouet, de Vivoin; les Planches; etc. Sous le rapport des noms, outre ceux déjà cités dans le cours de cet article: Beaumortier, bordage de 8 journaux, vendu, en 1487,

par Guill. Pichard, pour 30 salus d'or, plus un, en vin de marché, affermé 4 l. tourn., en 1517; 130 l., de 1779 à 1790; relevait du prieuré de Vivoin, à 10 s. 2 d. de cens; Pontau-Beau, Pont-aux-Baux, ferme; Mortier-au-Chat, ou aux-Chats, d'un trou rempli d'eau, où l'on noyait des animaux et surtout ceux de cette espèce; la Némerie, de Nemus, forêt; les Voves, terrain qui se fend, se creuse narellement; le Parc; les Hayes; la Grande-Maison, bordage près le bourg de Congé, était la grange dimeresse du prieuré de Vivoin, pour les dimes du territoire de Congé; les Ponceaux, ferme ainsi nommée, à raison des petits ponts construits sur l'Isarthon, dérivation de la Sarthe, par sa rive droite; la Chapelerie, bordage, ainsi appelé, dit-on, parce qu'il était habité par des chapeliers, etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale; maison de charité et bureau de bienfaisance, avec commission administrative, et sœurs de la congrégation d'Evron; école primaire de garçons et de filles; débit de tabac, débit de poudre de chasse; outre la compagnie de garde nationale, du bataillon cantonnal de Beaumont, une subdivision de sapeurs-pompiers ruraux, de 30 h. Bureau de poste aux lettres, à Beaumont.

ETABL. PARTIC. Un officier de santé.

VOIVRES, VOEVRES (Pouillé); Voivrium; comm. du cant. et à 5 k. N. N. E. de la Suze; de l'arrondiss. et à 12 k. 1/2 S. O. du Maus; anciennement, du doyenné de Vallon, de l'archid. de Sablé, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. légal.: 6 et 15 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Loupelande et Etival-lès-le-Mans; au N. E., par Allonnes; à l'E., par Spay; au S., par Fillé et par Roëzé; à l'O., encore par Roëzé et par Loupelande; cette commune a une forme irrégulière, qui ne peut guère se rapporter qu'à celle d'un cerf-volant ou d'une queue de morue, ayant sa partie antérieure à l'est, sa partie postérieure à l'ouest, se contournant vers le sud. Son diam. longitudinal; d'est à ouest, est de 7 k., contre une largeur qui varie, de 0,7 h. seulement, vers l'extrémité occidentale, à 3,4 h., dans la partie orientale. Très-petit bourg, situé au centre du territoire, sur le penchant septentrional d'un côteau assez élevé, ne se composant que de deux courtes lignes de maisons, se joignant à angle droit, et faisant face aux côtés est et nord du cimetière et de l'église. Celle-ci à ouvertures cintrées, à clocher en flèche, dont le chœur est accompagné de deux chapelles latérales. Cimetière l'entourant, principalement au nord, dans lequel se trouve deux pierres tombales en marbre, l'une recouvrant la sépulture de l'un des curés de la paroisse, l'autre, celle d'une dame Devaux, dont les inscriptions n'offrent de remarquable, que

l'incorrection du style.

POPUL. Portée à 83 foux, dans l'affouagement de l'élection; à 94 f. et 511 habit., en 1804; elle était de 127 f. et de 508 habit., selon le recensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, de 133 feux, contenant 259 indiv. mal., 273 fem., total, 532; dont 187 dans le bourg; 53, 47, 33, 26 et 21, aux ham. des Sauvagères, de Randonnay, des Malhoussières, de Courtru, des Burtières.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 43; naiss., 156; déc., 139. — De 1813 à 1822 : mar., 39; naiss., 145; déc., 94. — De 1823 à 1832 : mar., 59; naiss., 157;

déc., 139.

Hist. Ecclés. Eglise sous le patronage du martyr S. Etienne. Deux assemblées, le lendemain de Noël, fête de ce saint, et le 2 août, fête de l'invention de ses reliques, tenant actuellement le dimanche le plus rapproché de chacune de ces fêtes.

La cure, à la présentation de la collégiale de S.-Pierrede-la-Cour du Mans, valait 500 l. de revenu, selon Lepaige.

Les lieux du Chêne-Benard et de la Mauporcherie, à l'extrémité occidentale de la paroisse, étaient en tourns entre celle-ci et celle de Roëzé. Nous avons expliqué en quoi consistait l'usage des tournes, à l'article Saint-Julien, du Mans (v-321); ainsi qu'un différent survenu entre les moines de la Couture, à qui appartenait l'église de Roëzé, et la collégiale de S.-Pierre, relativement à la perception des novales, sur des défrichements opérés dans la forêt de Longaunay (v-534).

Le curé de Voivres avait pour sa subsistance. le droit de novales, dans la dime de la terre et fief de Randonnay, et autres menues dimes et prémisses, suivant un arrêt du

Grand-Conseil, du 31 mars 1618.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, annexée depuis longtemps à la terre de Villeneuve, en Loupelande, fut comprise dans la composition du comté de ce nom, érigé en 1767, en faveur de Jacques Armand de Gaignon, et dans celle du marquisat d'Aux, vers 1780 (11-646, VI-528).

Autres fiefs: 1° la Chesnaye, terre située à 1 k. au N. du bourg, avec maison moderne peu considérable, d'où rayonnent quatre à cinq avenues. M. de la Roussière, seigneur de la Chesnaye, assiste, par représentation, à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789. Les armes de cette famille étaient: de sable, à 3 bandes d'argent.

a Perrière, à 2,3 h. à l'O. S. O. du clocher. En 1666, ise de Bonnaire, veuve d'Et. Gaceau, avoc. au prédu Mans, fille de Ch. de Bonnaire, avoc. au même rend aveu pour le fief des Perrières, relev. du Mans, ant en rentes et censives. Nous pensons que cet aveu, rapporter au fief de la Perrière, en Voivres.

landonnay, où se trouve actuellement un hameau, limite N. E. du territoire. Les titres que possède al-général du Mans, sur cette terre, qui lui apparet la notice qui y est jointe, offrent des détails inficurieux. D'après cette notice, la terre de Randonnay originairement partie du domaine des comtes du et comprenait un ensemble de plus de 900 journaux de 400 hectar.), en terres, prés, bois, landes, etc., son manoir et un moulin. Elle était comprise, dans la sion faite par Charles-le-Simple, en 912, à Rollon et lormands, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte (PRÉC.

I. LXXIII ).

édée par les comtes du Maine, et notamment par Hélie 'lèche, la terre de Randonnay fut portée en mariage, emburge sa fille, à Foulques v, d'Anjou, comte du de 1110 à 1129. Foulques, sa femme, et Geoffroi leur ni firent des dons considérables à l'église et fondèrent irs monastères, ayant projeté d'en établir un sur maine de Randonnay, en firent don, à cet effet, à ital, abbé du monastère de Savigny, près Mortain, dre de Citeaux, à la charge d'y placer des religieux et la peupler. Ces dispositions ayant été changées, et la le abbaye ayant été établie, sous le nom de N.-D.-desière, dans la paroisse de Dennezé, en Anjou, les, Eremburge et Geoffroi, remirent à l'abbé Geofuccesseur de Vital, la charte de donation du domaine idonnay, passée publiquement au Mans, en 1085, en ce de l'évêque Hildebert, de Foulques-Riboul, de s de Clerey, de la comtesse de Bretagne, sœur du Foulques d'Anjou, de Rotrou de Montfort, et de irs autres, qui tous la souscrivirent. Voici comment rit ce domaine, dans ladite charte: « C'est assavoir rre de Randonnay, depuis la Fosse-du-Pélerin jusla Fontaine-de-Courtru, ainsi que le partage le ruisde Rouellon, jusqu'à la terre de Robert Buliant; ite, partant de ladite Fosse-du-Pélerin, en passant Courtru, jusqu'à l'eau de l'Ourne, et de l'autre ie de l'eau, jusqu'à la plesse ou bois de Hugues de mp-Lambert; et de suite, jusqu'à celle de Robert Duliant, et surtout la terre en landes, ainsi que je l'ai » désignée moi-même, jusqu'à la terre des religieuses, et de » là jusqu'à la terre de Renaud Angevin, et de rechef. » jusqu'à la terre des frères Lazare (la terre de Hallourde, » à la maladrerie du Mans), et depuis cette même terre, » comme la partage le ruisseau de Mouillepié, jusqu'au » chemin du Mans, et dudit chemin, jusqu'à la terre d'Isam-» bart d'Alonnes, puis jusqu'à celle de Gaultier, fils de » Gaudry. » Les religieux de la Boissière, pendant trois siècles qu'ils jouirent en paix de Randonnay, en inféodèrent la majeure partie et y réunirent différents acquêts, notamment le pré du Grèz, qu'ils achetèrent vers 1150, d'Herbert d'Etival, moyennant 7 s. 1/2 mansais, lui accordant le droit de faire moudre 3 septiers de blé par an, exempt de tout émouturage, à leur moulin de Randonnay; le lieu d'Egrefain, aujourd'hui la Simonière, paroisse d'Alonnes, appartenant aux FF. de Coëffort (v. cet art.), enclavé dans le fief de Randonnay, et chargé envers lui de 4 s. mansais de cens. Le pape Grégoire IX, par une bulle datée du 12 des ides de novembre 1231, confirme les religieux de la Boissière, dans la possession du domaine de Randounay.

Une contestation s'étant élevée, relativement aux droits féodaux, entre les religieux de la Boissière et Jean Pélerin, seigneur de Loupelande (v. cet art.), « homme puissant » alors et qui tenait le rang de chef de justice pour le duc » d'Alençon » lequel prétendait avoir un droit féodal actif, sur la terre de Randonnay, et avoir eu de tous temps une billette, pendue au pignon de la maison de la Messaudière, assise dans le fief de Randonnay, pour marque osten. sible que ce fief était une branche de la justice et seigneurie de Loupelande, et que, enfin, il avait exercé toute juridiction sur Randonnay, depuis plus de cinquante ans; les religieux de la Boissière, qui jusques-là n'avaient relevé que du comté du Maine, pour ladite terre, par une transaction, de l'an 1398, consentirent, par crainte, à reconnaître les prétentions de Jean Pélerin. Mais ensuite, des difficultés s'étant élevées entre les parties, pour l'exécution de cet acte, l'abbé de la Boissière évoqua l'affaire à Angers, devant la juridiction de Charles IV, comte d'Anjou et du Maine, dont le jugement, de l'an 1459, annula la transaction

de 1398.

Un aveu rendu, le 13 mars 1464, au même Charles d'Anjou, comte du Maine, par l'abbé de la Boissière, énumerait ainsi la composition de ce domaine: « C'est assavoir notre terre de Randonnay, séante en deux pièces, tant en fief que

domaine: 1º le propre lieu de Randonnay, contenant maisons, chapelle, cours, courtils, plesses et garennes, terres labourables, rivière, prés, pâtures, marais, bois, haies, landes, avec plusieurs bordages et autres tenements, que plusieurs tiennent censivement de nous, contenant le tout 440 journaux ou environ; 2º différents cens et rentes, en 8 articles, sur divers tenanciers; 280 journaux de landes, sur le territoire d'Alonnes; dix-sept autres articles de cens et rentes; laquelle terre est tenue du comte du Maine, en garde et en ressort, au divin service, et en icelle, avec toute justice, haute, moyenne et basse, et tout ce qui peut en dépendre, selon la coutume ; chasses à toutes bestes rouges et moires en notre dit bois, garenne à connils (lapins) et plesses deffensables, et chasse à toutes bêtes à pied rond, droit de paruage à nos pourceaux, en toutes les forêts de ladite comté, et les matières à édifier, etc. » Un autre aveu, du 22 sept. 1543, fait par ordre du roi François Ier, qui avait ordonné la confection d'un papier terrier de tout le comté, contient les mentions suivantes : « Item, notre dit fief, avec droit de justice, etc., et les fertes, hommes et sujets, qui tiennent par nuesse de nous, à cause dudit fief, et les devoirs, cens, rentes, chasse, pêche, etc.; et sur le circuit de ladite terre, avons le droit de dime, telle que a de coutume d'être payée et prise, comme à blé, pois, fèves, naveaux, lins, chénevières, millets, orges, avoines et autres grains; aussi la dime des vins croissant au-dedans dudit circuit; et semblablement de cochons, aigneaux, laines, veaux, nourris par les détenteurs et aitaigers dudit circuit. — Sensuit les noms des sujets d'icelui fief, et les rentes et cens qu'ils doivent, au nombre desquels sont : Ambroise Payen, pour l'aitrage du Grand-Courtru, 17 s. 6 d., et une corvée à faner; noble homme Fr. Dubois, pour son bordage du Génetay-Vert, 6 d.; le curé d'Etival, pour une vigne; le curé de la Maison-Dieu de Coëffort, pour le lieu du Chesne; les M'et les FF. de la léproserie de S.-Lazare, pour le domaine de la Simonière; et un grand nombre d'aures, pour les lieux des Ecotais, de Mouillepié, de Vauielle, des Tréaulières, de la Messaudière, etc. » — Un titre possédé également par l'Hôpital-Général du Mans, relatif à a Maladrerie de S.-Lazare, réunie à cet établissement, lonne le nom de Feuperie, à un bordage possédé par cette éproserie, dans la paroisse de Voivres et relevant censivement du fief de Randonnay, sous le devoir de 5 s. 3 d. de cens. Ce bordage est affermé, le 29 juin 1474, par bail enphythéotique, à 12 s. de ferme et 8 s. 6 d. de cens, au prieur

de Randonnay, à la charge d'y faire bâtir maison suffisante. Par contrat du 2 avril 1672, l'abbaye de la Boisière échange le domaine de Randonnay, contre le lieu de la Pointellerie, paroisse d'Aubigné, avec Mme Marie Savin, femme de M. Jacq. Levayer de Vendœuvre, de lui autorisée, lequel avait acheté ledit lieu à cet effet, d'un Sr Ant. Vilair, procureur

fiscal du comté du Lude. Par testament du 29 avril 1702, les Sr et De Levayer, lèguent aux pauvres de l'hôpital-général du Mans, les fiefs et domaine de Randonnay, avec les taillis, dimeries, chasse, pêche, rentes en avoine qui en dépendent, à la charge 1° que la messe ordinaire des pauvres, qui sera dite le jour auniversaire du décès de chacun deux, le sera en leur intention, avec recommandation; 20 que lesdits pauvres acquitteront annuellement et à perpétuité, sans faculté d'amortissement, les rentes ci-après : aux Jacobins du Mans, 12 L 10 s., pour une messe qu'ils doivent dire tous les dimanches: aux Cordeliers, 6 l., pour un service tous les aus; au chapelain du Grand-Cimetière, 12 l., pour le service qu'il doit célébrer tous les ans, le 30 octobre; lesdits services et messes, fondés par testament, en date du 27 déc. 1661, de M. René Levayer, intendant d'Arras, père de M. le Vayer, lieutenant-général au Mans. A la mort de son mari, Mme le Vayer, par un acte du 10 déc. 1706, mit les pauvres en possession du don testamentaire fait par loi & par elle; leurs enfants, MM. Fr. Alex. le Vayer, conseiller en la Cour des Aides de Paris, Jacq. Aug. le Vayer, granddoyen de l'église du Mans, et Ch. R. le Vayer de Bressac, prêtre, consentirent l'exécution de cet acte.

En 1790, le domaine de Randonnay, qui s'étendait sur la paroisse d'Etival-lès-le-Mans, ne consistait plus qu'en une dime et un bois taillis d'environ 30 arpents (20 hectar.).

La paroisse de Voivres ressortait, en appel, au siège de la sénéchaussée du Mans.—Elle était comprise, dans le ressort du grenier à sel de la même ville.

HIST. CIV. Le conseil municipal alloue annuellement, sor son budget, 200 f. pour le traitement d'un instituteur primaire de garçons, et 60 f., pour le loyer d'une maison d'école; la commune reste encore privée de cet établis-

sement.

Hydrogr. La petite rivière d'Orne-Nord, ou Orne-Champenoise, entre sur le territoire par sa limite nord, tirant vers l'est, le traverse, puis se contourne à l'ouest, et en limite la partie sud du côté de l'ouest, sur un trajet de 2 k. environ. — Moulin à blé de Randonnay, sur ce cours d'eau. GÉOL. Sol généralement montueux; terrain secondaire Brieur, appartenant à la formation jurassique, qui consti-

**La** Champagne du Maine.

**LADASTR.** Superficie totale de 1,138 hect. 56 ar. 65 cent., **Bdivisée** ainsi: Terr. labour., 766-47-10; en 5 classes, **L.** à 5 f. 30 c., 13 f., 21-20, 32 et 42-40, — Jard., 19-74-13 à 42-40 et 56 f. 60 c. — Bosquets, 1-09-50; à 45 f. — **Lanes**, 25-56-40; à 25-50 et 50 f.—Prés, 122-16-60; à 14, 67 et 95 f. — Pâtures, 40-88-30; à 8-50 et 14 f. — B. Let taillis, 102-08-50; à 3-90, 9-90, 16-20 et 22 f. — **Landes**, 16-28-00; à 2 f. 80 c. — Mares, 0-10-30; à 14 f. Landes, 16-28-00; à 2 f. 80 c. — Mares, 0-10-30; à 14 f. Landes, 16-28-00; à 2 f. 80 c. — Mares, 0-10-30; à 42 f. 40 c. Landes, 16-28-00; à 2 f. 80 c. — Chem., 33-24-15. — Cours d'eau, 3-27-80. — Chem., 33-24-15. 
Wasu imposable: { propr. non baties, 24,527 f. 10 c. 26,497 f. 10c baties, 1,970

CONTRIB. Fonc., 2,877 f.; personn. et mobil., 277; port. Fén., 60 f.; 11 patentés : dr. fixe, 65 f. 50 c., dr. pro- etc., 15 f. 50 c.; total, 3,295 f.—Perception de Chemiré- Caudin.

\*Acric. Superf. argilo-calcaire et argilo-sablonneuse, enimencée en grains, dans la proport. de 20 hect. en froment; en méteil, 255 en seigle, 25 en orge, 45 en avoine; probis. de 4 à 5 pour 1, le froment, le méteil et le seigle; 5 16, l'orge et l'avoine ; en outre : 15 h. en sarrasin, 6 en mais ; rair. artif., en trèfle, luserne, 18 h.; pommes de terre, 20 h.; hanvre, 5; bois, prés, vignes, comme au cadastement; thrés à fruits, novers. Elèves d'un petit nombre de chemx; d'une moyenne quantité d'autres animaux de toutes ortes; quelques ruches. Assolement quadriennal; 7 fermes Vincipales, 25 moyennes et bordages; 32 charrues. \*Commerce agricole consistant en grains, dont il y a \*portation du tiers environ, de la moitié de l'avoine; en raine de trèfle, chanvre et fil, bois, fruits et cidre, vin, omsommé sur place; en quelques chevaux, bestiaux, porcs les, laine, cire et miel, menues denrées. Fréquentation marchés de la Suze, de Vallon et du Mans.

INDUSTR. Nulle.

ROUT. ET CHEM. La route départementale no 1er, du Mans Sablé, passe à peu de distance du territoire, au nord. = chemin de grande communication no 11, du Mans à Ma-corne, en traverse la partie orientale, sur un trajet de 210 m. = Chem. vicin. classés: — 10 du Mans à la Suze.

C'est le chemin no 11, dont on vient de parler. — 2º allant au Mans; part du bourg, atteint le chemin de grande communication; longueur sur la commune, 2,370 mètr. — 3º all. à Etival-lès-le-Mans; part du précédent, à la sortie du bourg, f. au carref. du Pressoir, 1,030 m. — 4º all. à S.-Léonard; part du précédent, au carref. de la Renaudière, f. à celui de la Cornillère, 1,000 m. — 5º all. à Spay; part du nº 11, au carref. de la Hardangère, atteint Spay à celui des landes de Fontaine, 1,820 m. — 6º de S.-Léonard à la Suze; part des Mortraits, au cours d'eau, atteint le point de jonction entre Voivres, Loupelande et Roëzé, 1,950.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: la Chesnaie. Quant aux noms: leVieil-Presbytère; la Chevalerie, la Herse, Coutru; Montaigu, la Perrière; les Chevreries, Mauporcher; les Sauvageries; le Grand-Mortier; les Chesnaies; le Four-

neau; etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale; école primaire de garcons, votée, non organisée. Bureau de poste aux lettres, à Foulletourte; de distribution, à Chemiré-le-Gaudin.

VOLNAI, Y; SAINT-VINCENT-DE-VOLNAI, Y; Volnaim, Volnaium, Volniacus; Sti-Vincentii-de-Volniaco; Vaulne, Volnay, de même que Valérien (Mont), de Melle, Maulle, mallus, motte, monticule, élévation. (EL. Johanneau, Mém. de l'Acad. Celt., 1-97). Commune du cant. et à 7 k. 1/2 S. O. de Bouloire; de l'arrond. et à 20 k. O. de Saint-Calais; à 42 k. E. S. E. du Mans; jadis, du doyenné et de l'archil. de Montfort, du dioc. du Mans, de l'élect. de Château-du-Loir.

— Dist. légal. : 9, 24 et 26 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Surfond et un peu par Bosloire; à l'E. et au S., par S.-Mars-de-Locquenay; à l'O., par Challes; la forme de cette commune, est celle d'un triangle à côtés inégaux, formant une pyramide renversée, ayant sa base au N. N. E., son sommet au S. S. O., de 6 k. de hauteur, contre 5 k. de base. Joli bourg, où l'on a beaucom bâti depuis quelques années, et où se trouvent plusieurs belles maisons, entre autres le presbytère, situé sur la rive droite de la Hune, tout près de la limite méridionale de la commune, à 1 k. seulement à l'O. N. O, du bourg de S.-Marsde-Locquenay, se composant d'une assez longue rue, s'étesdant de l'E. à l'O., où elle se contourne un peu vers le N.O. Petite église, du style ogival primitif, à clocher en flèche, assez bien décorée dans son intérieur. Le cimetière qui l'entourait, au S. et à l'O., supprimé et remplacé par un terrain servant autrefois au même usage, où se trouve l'ascienne chapelle S.-Jacques, située à 1/2 k. au N. du bourg.

L'ancien prieuré, à fenêtres en croix, avec une tour hexagonale, servant de cage d'escalier, vendu et démoli. Ce prieuré, ainsi que sa chapelle, actuellement confondue avec l'église, étaient anciennement enceints de murs et de fossés assez profonds. Une longue allée, plantée par les moines, conduisait à la ferme voisine de la Roche, située au N. E. du bourg, aux environs de laquelle était l'ouverture, bouchée depuis vingt ans, d'un vaste souterrain qui en dépendait, lequel servait de magasin au prieuré et, dit-on, de retraite aux moines, en cas de danger. Le bourg de Volnay, propre et bien aéré aujourd'hui, était inondé d'eaux croupissantes, qui le rendaient extrêmement malsain, il y a trois quarts de siècle, et lui avaient fait donner le sobriquet de Grenouillère.

Nous avons rapporté en détail, à l'article Surfond (cidessus, page 247), les dispositions d'une loi du 11 mai 1836, qui trace une nouvelle délimitation, entre les communes de Surfond et de Volnay, dont la Sourice établit la séparation; concède à la commune de Surfond, plusieurs maisons de son bourg, qui dépendaient de celle de Volnay, et lui donne les hameaux de la Badouillère, des Chênes, de Montmacon et des Tronneries, autrefois de Volnay, situés au-delà de la Sourice, et près et au N. O. du bourg de Volnay, ce qui distrait une population de 110 indiv. de la commune de ce nom, au profit de celle de Surfond.

POPUL. Comptée pour 184 feux, dans l'affouage de l'élection du Mans; elle était de 272 f. et de 1,303 habit., en 1804; de 317 f. et de 1,280 h., selon le recensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, de 306 feux, se composant de 604 indiv. du sexe masculin, 633 du féminin, total, 1,237; dont 382 dans le bourg, et, dans les hameaux des Bouveries, du Chêne-Blanc, des Bombardières, 51, 41, 36; du Pont, des Brières, de Lalaire, 34, 31 et 26.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusiv. : mar., 83; naiss., 417; déc., 360. — De 1813 à 1822 : mar., 122; naiss., 396; déc., 254. — De 1823 à 1832 : mar., 111; naiss., 390; déc., 285.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de S. Vincent. Assemblée, le dimanche le plus proche du 19 juillet, fête de S. Vincent de Paule; autrefois, le 22 janvier, fête de S. Vincent, diacre et martyr.

La cure, dont le Pouillé fixe le revenu à 800 l., était à la présentation de l'abbé de la Couture, du Mans, qui y possédait un prieuré, à la même présentation, réuni, avant

suffeau et le grès blanc, et recouvert, en grande partie,

par des sables d'alluvion.

Zool. Entre autres quadrupèdes aquatiques connus dans le département, la Salamandre terrestre, Salamandre terrestre, LATR., se fait particulièrement remarquer à Voltage.

Plant. rer. Armeria plantaginea, WILD., chem. d'Ar-

denay (Fl. du Maine).

CADASTR. Superficie de 1,984 hect. 12 ar. 40 cent., subdivisée comme il suit: — Terr. labour., 1,516-50-50; en 5 class., éval. à 2, 4, 6, 10 et 14 f. — Jard., allées, pépis., 50-30-86; à 14, 24 et 40 f. — Vignes, 0-30-40; à 14 f. — Prés, 110-00-55; à 8, 14, 24 et 32 f. — Pâtur. pâtis, pâtis plantés, 13-61-70; à 4, 6 et 10 f. — Bois taillis, 24-16-50; à 3, 5 et 8 f. — Broussaill., 3-27-20; à 4 f. — Châtaigner., 1-11-20; à 5 f. — Pinières et semis de pins, 162-92-76; à 2, 4 et 5 f. — Landes, friches, 42-80-00; à 1, 2 et 4 f.= Chaussées, 0-12-80; à 8 f. — Douv., mar., étangs, 3-51-56; à 4, 6 et 14 f. — Sol des propriét. bâties, 12-58-99; à 14 f. Objets non impos. : Egl., cimet., presbyt., allée, 0-77-66. — Chemins, 40-23-10. — Cours d'eau, 1-87-40. = 368 Maisons, en 10 class. : 13 à 2 f., 12 à 3 f., 52 à 5 f., 63 à 6 f., 34 à 7 f., 35 à 9 f., 52 à 11 f., 28 à 13 f., 7 à 15 f., 6 à 18 f. — 16 autres, hors classes, ensemble, 466 f. – 3 Moulins à eau, à 41-89, 52-78 et 91 f. 96 c.

REVENU imposab.: { Propr. non bâties, 15,575 f. 33 c. } 18,629 f. 96 c.

CONTRIB. Fonc., 5,718 f.; personn. et mobil., 617 f.; port. et fen., 165 f.; 14 patentés : dr. fixe, 80 f. 50 c., dr. proport., 53 f. 10 c.; total, 6,633 f. 60 c. — Perception de Bouloire.

AGRIC. Sol argilo-calcaire, argilo-sablonneux, et purement sablonneux, dans la partie sud, principalement; ensemencé en céréales, savoir : seigle, 333 hect.; méteil, 166; froment, 125; orge et avoine, de chaque, 83; produis. de 6 à 7 pour 1, le froment, le méteil et l'orge; 8 à 9, le seigle et l'avoine. Autres produits : sarrasin, 50 hect.; pomm. de terre, 130; betteraves, 5, chanvre, 10; près, vignes médiocres, bois, comme au cadastrement; bois des chaintres et haies, 100 h.; arbres à cidre, noyers, dont une allée partant du bourg, vers le chemin de Surfond; maronniers.—Elèves de poulains, en petit nombre; de moutons et bêtes à cornes, en nombre moyen; beaucoup de porcs et de chèvres; ruches d'abeilles. Obtiennent des mentions, aux concours agricoles.—1829, couc. cantonn.: M. Touchard, prix unique, pour taureaux; concours de 4 cantons: le même, 2° pr., pour

= 31 Fermes, 44 bordages; 40 charrues, la plupart divisant entre plusieurs cultivateurs. = Commerce le consistant en grains, dont il y a exportation réelle au moins, en chanvre et fil, bois, fruits et cidre, etc.; is, bestiaux de toute sorte, porcs gras, surtout; laine, miel, menues denrées. = Fréquentation des marchés loire, de Lucé, du Mans, de Saint-Calais.

ISTR. Fabrique de toiles, dites communs, brins et

s, fort peu importante aujourd'hui.

T. ET CHEM. Le territoire de Volnay, se trouve placé a route royale nº 157, de S.-Calais au Mans, et la lépartementale nº 3, du Mans à la Chartre et à Tours. ssent au nord et au S. E. de son territoire, que doit ier le chemin de grande communication no 21, de lu Grand-Lucé. = Chem. vicin. classés: - 1 allant ind-Lucé; partant du bourg, long. sur la commune, mètr., dont 500 m. en commun avec S.-Mars de Loc-7.-2º all. à Surfond; du bourg au gué de la Sourice, m. — 3° all. à Bouloire; du bourg également à l'étang non, 2,267 m., plus 576, en commun avec S.-Mars. ill. à Challes; part du bourg, f. au carref. des Ville-, 1,410 m. — 5° all. à S.-Mars de Locquenay; du à la Croix Menard, 950 m., dont 72 m. avec S.-Mars. le S.-Mars à Challes; c. au vieil étang de Follet, f. au . de Carreaux, 1,000 m., plus 500 m. avec Challes. le Surfond à Challes; c. au carref. de la Foyardière. prairie de la Foucaudière, 1,600 m.

maison de maître; la Chaussée, autre maison bour, située à 0,2 h. S. du bourg de Surfond, et 4 k. N. de celui de Volnay, bâtie en 1660, par M. l'abbé rais. Sous le rapport des noms: l'Aumônerie, la Maie, la Clerisserie; Courtierru, Villeret; Rue-Creuse; erie, les Aneries, les Bouveries; les Marchandières; herreau, Montlongis, la Roche, les Tertres, Beaule Chesne-Blanc, les Brières, la Brosse; les Forges,

geardière, les Ferronnières; etc., etc.

résidence d'un notaire; recette buraliste des contrindir.; 1 débit de tabac, 1 déb. de poudre de chasse. u de poste aux lettres, à Connerré; de distribution, à

IBL. PARTICUL. Une sage-femme.

IRE, monticule de la commune de Vernie. Voir cet

39

•

VOUTONNE, petite rivière, qui n'est guére qu'un raisseau, ayant sa source dans un étang situé sur la lisière orientale de la forêt de Malpaire, entre le hameau d'Aligné et le bourg de la chapelle d'Aligné; traverse la forêt de Malpaire, dans son cours de l'E. à l'O. N. O.; passe au S. du bourg de Précigné, à 5 k. O. duquel elle reçoit un sutre ruisseau venant du N. E., de la Fontaine-sans-Fond, situés dans la lande de Vion, lequel passe près et au N. du bourg de Louaille, et traverse également la forêt de Maipaire; et un second, 7 h. plus loin, qui vient des hauteurs à l'E. du bourg de Courtillers et coule du N. E. au S. O. La Voutonne. grossie des eaux de ces deux ruisseaux, va confiner dans la Sarthe, à l'O. de la ferme des Brosses, après avoir traversé la route de Sablé à Morannes. Son cours est de 10 k. envirod : celui da premier des raisseaux cités, qu'elle receit, de 10 k. également, et celui du second, de 6,4 h. Ce dernier fait mouvoir trois moulins.

VOUVRAY-SUR-HUISNE, vouvraism, Vabridius, seu Vobridius; de Vado, Vadum, et leurs dérivés, gué ou passage de rivière. Très-petite commune du Fertois (voir 11-336 et la Carte), du cant. et à 4 k. S. de Tuffé, de l'arrond. et à 31 k. S. 1/4-E. de Mamers; à 28 k. E. 1/4-N. du Mans; autrefois, du doyenné et de l'archid. de Montfort, du dioc. et de l'élect. du Mans. — Dist. lég.:

4, 38 et 32 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N. et à l'B., par Sceaux; au S., par Duneau; à l'O. et au N. O., par Beillé, Tuffé et S.-Hilaire-le-Lierru, dont la rivière d'Huisne la sépare; cette commune a la forme d'une large équerre, ouverte à angle droit, se base ou ses branches passant au S. S. E., son sommet se trouvant au N. N. O. Le bourg, bâti presque au pied du côteau qui longe la rive gauche de l'Huisne, ayant sa riche vallée en perspective au nord, ne consiste qu'en une petite rue, qui s'étend le long de ce côteau, dans laquelle la maison seule de M. Bourdais se fait remarquer. Eglise tout-à fait insignifiante, à clocher pyramidal; le cimetière, séparé de l'église par une espèce de chemin formant la rue du bourg, enceint de murs d'appui et fermé de portes ou grilles en fer.

Popul. Comptée pour 21 feux seulement, sur les rôtes de l'élection; elle était de 39 f. et de 167 habit., en 1804; de 50 f. et de 211 hab. selon le recensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 47 feux, se compos. de 90 indiv. mâles, 101 fem., total, 200; dont 77 dans le bourg, et 13 au hameau de la Croix-de-Fer, situé sur la route de Nantes à Paris, où se trouve une auberge, quelquefois deux.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusivem.: mar., 10; naiss., 53; déc., 42. — De 1813 à 1822: mar., 17; naiss., 64; déc., 42. — De 1823 à 1832: mar., 14; naiss., 72; déc., 37.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le vocable de S.-Martin de Tours; point d'assemblée patronale. — La cure, ancien prieuré de chanoines réguliers de S. Augustin, était à la présentation de l'abbé de Beaulieu, du Mans, et valait 1,000 l. de revenu.

Vouvray, Vodebrium, est au nombre des lieux que Défensor, gouverneur des Cénomans, à l'époque où S. Julien vint prêcher la foi dans la province, donne à cet apôtre, et dont celui-ci consacre l'église. Les historiens, qui rapportent ce fait, ne distinguent pas entre Vouvray-sur-l'Huisne ou Vouvray-sur-le-Loir, mais il est propable que c'est du premier dont il s'agit.

L'évêque Guillaume de Passavent, 1142-1186, donne l'église de Vouvray à Lambert, 5° abbé du monastère de

Beaulieu, au Mans.

Par une charte, sans date, qu'on croit être de l'an 1210, ou de l'an 1212, dressée par l'archidiacre et official de l'église du Mans, Cantorius, Hugues de Rocamento, qui s'était croisé et se préparait au voyage de la Terre-Sainte, se désista des repas qu'il prétendait lui être dus dans le cours de chaque année, par les moines de l'église de Si-Vincent et 8.-Laurent du Mans (l'abbaye de 8.-Vincent), par droit héréditaire dans le prieure de Ceaux (Sceaux). Il donne aussi à ce monastère, un trait de dime à Rocamento, dans la paroisse de S.-Martin de Sommeray, les bateries; trisurationes, les pailles, et généralement tout ce qu'il possède dans cette dime; pour quoi les moines, en reconnaissance de ce bienfait, lui comptent 18 s. mansais. Le nom de Rocamento, se rapporte évidemment à la terre de la Roche en Sceaux; et celui de S.-Martin de Sommeray, no peut être que celui de Vouvray, défiguré pas les copietes.

La commune de Vouvray-sur-Huisne, est rémisé, pour le spirituel, à celle de Duneau, depuis 1802.

HIST. FÉOD. La seigneurie de paroisse, annexée au château de Fontenailles, était un membre de la baronnie pairie de la Ferté-Bernard, et faisait anciennement partie du bailliage de Cherré, de la châtellenie de la Plesse:

La terre de Fontenailles, située à 1 k. au S.S.O. du boung, et dont le château est détruit, réunissait aussi la suigneurié de paroisse de Duneau. Cette terre passa de la famille dus Hayes de Cry, en celle de Montéclair, dopt Magdeleine, qui

la porta en mariage à Urbain 1er de Laval Bois-Dauphin, seigneur de Bresteau en Beillé. Saisie par décret, sur Urbain 11 de Laval, fils du maréchal de Bois-Dauphin, elle fut adjugée à Louis d'Albert de Luynes, dont le fils la céda à Jean François Dyel, comte de Sorel. Louis Dyel, marquis du Parquet, la vendit à Pierre des Mazis, sieur de la Varenne, ancien capitoul de Toulouse (voir l'art. scraux), dont les enfants l'ont aliénée à M. le marquis le Gras du Luart, possesseur actuel.

Autre fief: le Poirier, près et à l'est du bourg, appartenant, en 1776, à la maison de Laval. La ferme, qui en dépend, contenait, à cette épeque, plus de 180 journaux (80 h.) de terre à froment, sans les autres accessoires.

La paroisse de Vouvray, relevait en entier de la juridiction de la baronnie de la Ferté, d'où elle reportait, en appel, pour les cas royaux seulement, au siège présidial du Mans.

Cette pareisse était comprise, dans le ressort du grenier à sel de la Ferté-Bernard.

HIST. CIV. La commune de Vouvray, qui alloue chaque année, sur son budget, une somme de 250 f., pour le loyer d'un local et le traitement d'un instituteur, ne possède

point encore d'école primaire.

Antio. Il existe dans un champ du lieu de la Roche, entre le bourg et la grande route de Paris à Nantes, que longe ce champ, un dolmen, dont la table se compose de deux pierres, l'une de 2 m. de longueur, l'autre de 0 m. 66, ce qui, avec un intervalle entre elles deux, lui donne une longueur de 3 m. à 3 m. 30 c. Ces pierres reposent sur quatre autres; placées de champ, de 1 m. 35 à 1 m. 65 c. d'élévation adonnant une espace de 2 m. 33 à 2 m. 65 de largeur. Ce dolmen, dont l'ouverture est vers le sud-est, pouvait contenir cinq à six personnes au plus, et non dix à douze ; comme le dit Lepaige. Des fouilles faites au-dessous, en 1824, par M. des Mazis, dernier propriétaire, ont produit quelques essements humains, placés dans la direction de l'est à l'ouest, et des fragments de poteries, analogues à celle de Sarguemines; ce qui semblerait justifier l'opinion de ceux qui pensent, que ces sortes de monuments étaient des tembeaux.

HYDROGA. Le seul cours d'eau de ce territoire, est la rivière d'Huisne, qui, comme on l'a dit, la sépare, à l'O. N.: O., des communes de Beillé, Tuffé et S. Hilaire. — Point de moulins.

GÉOL. Sol occupant le revers ouest nord-ouest du plateau

de la rive gauche de l'Huisne, et, en majeure partie, ce plateau lui-même, assez uni et découvert. Terrain secondaire inférieur, appartenant à la formation calcaire jurassique oolithique du canton de la Ferté-Bernard (11-254). Des carrières ouvertes sur le domaine du prieuré, dès 1776, donnaient des blocs de calcaire, cubant de 3 à 4 m., et quelquefois davantage, d'une pierre propre à la taille, se travaillant parfaitement sous le ciseau, qui se transportent au loin pour la bâtisse. Une autre, exploitée depuis cette époque, en fournit de non moins considérables et de pareille qualité. M. des Mazis, dernier propriétaire de Roche, en Sceaux, possesseur de cette carrière, avait cru y rencontrer des pierres propres à la lithographie : cet espoir ne paraît pas s'être confirmé. Pierre à chaux, marne grisâtre.

CADASTR. Superficie de 334 h. 15 ar. 60 cent., savoir :

— Terr. labour., 180-89-60; en 5 class., éval. à 3, 7, 16, 23 et 34 f.— Jard., 4-46-30; à 34 et 45 f.— Vignes, 2-12-00; à 7 f.— Prés, 89-86-60; à 18, 30, 60 et 80 f.— Pâtures, 16-95-50; à 18 et 33 f.—Pâtis, 2-97-80; à 15 f.— B. taillis, 25-21-40; à 4 et 16 f.— Mares, 0-17-80; à 15 f.— Sols, 2-90-00; à 34 f. Obj. non impos.: égl. et cimet., 0-06-00.—Rout. et chem., 6-96-30.—Rivière, 1-56-30.— 41 Maisons, en 10 class.: 5 à 4 f., 2 à 6 f., 7 à 8 f., 3 à 10 f., 9 à 12 f., 4 à 15 f., 6 à 20 f., 3 à 30 f., 1 à 35 f., 1 à 60 f.— 4 Fourn. à chaux et à tuiles: 2 à 10 f. et 2 à 25 f. chaque.

REVENU imposable: Propr. non bat., 11,084 f.58c. 11,745 f. 58c.

CONTRIB. Fonc., 1,720 f.; personn. et mobil., 70 f.; port. et fen., 50 f.; 9 patentés : dr. fixe, 53 f., dr. proport.,

30 f.; total, 1,923 f. — Perception de Sceaux.

AGRIC. Sol argileux et argilo-calcaire, ensemencé en froment et orge, de chaq. 40 hectar.; seigle et méteil, de chaq. 15 h.; avoine, 25 h.; produis. de 5 à 6 peur 1, les deux premiers; 4 à 5, le seigle et le méteil; 7 à 8 l'avoine. En outre, pommes de terre, chanvre, trèfie, etc. Bois, prés, comme au cadastrement; peu d'arbres à fruits. Elève d'un petit nombre de chevaux, davantage de bêtes aumailles et beaucoup de moutons; peu de porcs et de chèvres; engrais des bœufs; nul cultivateur de cette commune, n'est nommé dans les concours agricoles. 5 fermes principales, autant de bordages; 5 charrues. = Commerce agricole, consistant en grains, dont il n'y a point d'exportation réelle, si ce n'est de l'avoine; en foin, principalement; chanvre et fil, peu; en quelques chevaux, bestiaux, bœufs gras surtout; en laine, fruits et cidre, menues denrées. =

Fréquentation des marchés de Connerré, la Ferté, Dollon, Vibraye, etc.

INDUSTR. Extraction de la pierre calcaire; 2 tuileries et

fours à chaux; 5 autres fours à chaux, sans tuileries.

ROUT. ET CHEM. La route royale n° 23, de Paris à Nantes, traverse le territoire, du N. N. E. au S. O., en passant au hameau de la Croix de-Fer, à l'E. du bourg. = Le chem. de grande communication n° 3, de Connerré à Montmirail et Châteaudun, et celui n° 21, de Tuffé au Grand-Lucé, en passent à peu de distance au sud, et à l'E.; enfin, celui n° 17, de Vouvray, à la route départementale n° 6, de la Ferté à Tours, s'embranche avec celui n° 3, sur la route royale. = Chemin vicinal classé: du Luard à Tuffé; commence au bas des Grouas de Duneau, passe aux Chaussumeries, à Vigneboise, etc., où s'opère la traverse de l'Huisne, sur deux ponts en pierre, construits à neuf; long. sur la commune, 1,500 mètr.

LIEUX REMARQ. La maison à M. Bourdais, au bourg, comme habitation; quant aux noms: Fontenaille; Vigne-

boise (vigue boisée); Merdereau; le Poirier, etc.

ETABL. PUBL. Mairie, école primaire de garçons votée, non organisée. Bureau de poste aux lettres, à Connerré.

VOUVRAY-SUR-LOIR, vouvrai; Vouvreium, etc., comme à l'article précédent; commune située dans le vallon appelé vau-du-loir (v. cet art.); du cant. et à 3 k. E. de Château-du-Loir; de l'arrond. et à 31 k. 1/2 S. 1/3-O. de S.-Calais; à 39 k. S. S. E. du Mans; jadis, du doyenné, de l'archidiaconé et de l'élection de Château-du-Loir, du diocèse

du Mans. — Dist. lég. : 4, 38 et 58 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Château-du-Loir et par Flée, ancien territoire de Ste-Cécile; à l'E., par Marçon; au S., par Dissay-sous-Courcillon, le Loir la séparant de ces deux dernières; à l'O., par Montabon; au N. O., par Luceau; la forme de cette commune est une espèce de demi cercle irrégulier, dont la partie convexe est du sud à l'est; la corde ou section formant concavité, au N. N. O. Le bourg, situé dans la partie orientale du territoire, à 1,1 h. seulement du Loir, se compose d'une assez longue suite de maisons, s'étendant de l'E. au S. O., en passant au S. de l'église, à l'O. de laquelle est une petite place. Eglise insignifiante, quant as style, assez bien décorée à l'intérieur, à clocher en flèche. Cimetière à 1 k. S. du bourg, clos de haies. Le hameau de Cohémon ou Coëmon, sur le bord du Loir, que l'on y traverse sur un pont en pierre, construit il y a seize ans, à 2 k. O. S. O. du bourg, et à 1,6 h. S. E. de Château-du-Loir,

est une sorte de faubourg de cette ville, joli et considérable, qui a fait l'objet d'un article particulier (11-55). Celui de Goulard, à 1 k. à l'O. du précédent, comme lui sur le penchant du côteau qui domine le Loir, est moins important.

POPUL. Comptée pour 250 feux, sur les rôles de l'élection; elle était de 230 f. et de 1,124 habit. en 1804; de 365 f. et de 1,112 hab., selon le recensement de 1826; et, d'après celui de 1836, de 347 feux, comprenant 518 indiv. mâles, 541 femelles, total, 1,059; dont 490 au bourg, 461 au hameau de Coëmon et 107 à celui de Goulard.

Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusivem. : mar., 73; naiss., 248; déc., 210.—De 1813 à 1822 : mar., 68; naiss., 211; déc., 179. — De 1823 à 1832 : mar., 91; naiss.,

221; déc., 203.

HIST. ECCLÉS. Eglise sous le patronage de S.-Martin, évêque de Tours. Deux assemblées avaient lieu à Vouvray, avant 1791, l'une le 3 nov., fête de S. Hubert, sous le vocable duquel est placée une chapelle de l'église de Vouvray, où ce saint est invoqué pour être préservé de la morsure des chiens enragés, qui, par son intercession, n'ont jamais fait de victimes dans la commune, assure la tradition; l'autre, le 11 du même mois, fête de S. Martin. Les assemblées actuelles ont été fixées, la première, par arrêté préfectoral du 27 oct. 1823, au dimanche qui précède la fête de l'Ascension; l'autre, qui tient au hameau de Coëmon, par autre arrêté, du 19 juillet 1832, au dimanche le plus proche du 22 juillet, fête de Ste Marie-Magdeleine, sous le patronage de laquelle était le prieuré établi en ce lieu.

La cure, dont le revenu, non indiqué par le Pouillé diocésain, est porté à 500 l. par Lepaige, était à la présentation

du chapitre de S.-Martin de Tours.

Le prieuré de filles de la Magdeleine de Courthamon, Courd'Hamon, curia Hamonis, vulgò Cohémon, Coëmon, était à la présentation de l'abbesse du Ronceray d'Angers, par suite des dons faits à ce monastère, vers 1040, par Aremburge, Ve de Teschain Fabron, qui s'y fit religieuse, avec ses deux filles, Hersande et Hildegarde. Ce prieuré, de 1,200 l. de revenu, était chargé de 3 messes par semaine. Anne d'Andigné en fut pourvue, en 1732; Radegonde Louise de la Motte de Sennones, le 9 juill. 1773. Le sceau de ce prieuré, celui probablement de l'une de ses prieures, portait : de gueules, à 3 aigles d'argent, becqués et onglés d'or, 2 et 1 (voir l'art. spécial, 11-55).

La prestimonie de la Marre, fondée par R. Orgeau, curé de Vouvray, était à la présentation de son plus proche parent.

Une ordonnance royale, du 19 juin 1837, autorise l'acceptation d'un revenu de 10 f., donné au desservant de

Vouvray-sur-Loir, par le Sr Cartereau et consorts.

Nous avons dit, à l'article précèdent, qu'il était probable que le don, fait à S. Julien, par le gouverneur Défensor, de l'église de Vouvray, sans spécification, se rapportait à Vouvray-sur-l'Huisne et non à celui-ci.

Hist. Frod. La seigneurie de paroisse, annexée au chiteau, situé près et au N. N. E. du bourg, était possédés, a 1493, par Georges de Bueil, écuyer, sieur du Boys, qui ca rend aveu, avec la terre seigneuriale de Trassay, et autres.

En 1489, semblable aveu est rendu, pour la même seigneurie, ensemble les terres de Fontaine, de la Roche de Vaas et de l'Isle-sur-le-Loir, par Allain de la Motte, écuyer, pour Renée de Daillon, sa femme. Cette seigneurie appartenait, en 1776, à un membre de la famille de Lusignen.

La paroisse de Vouvray-sur-Loir, relevait de la barosnie de Château-du-Loir, d'où elle reportait, par appel, pour les cas royaux seulement, au siège présidiel de

Mans.

Elle était comprise, dans le ressort du grenier à sel établi

au dit Château-du-Loir.

HIST. CIV. Ecole primaire de garçons, réunissant de 4 à 45 élèves, entretenue au moyen d'une allocation communale de 200 f., pour le traitement de l'instituteur, et de

49 f., pour le loyer du local.

Hydrogr. Le Loir, comme nous l'avons dit, circonscrit le territoire de Vouvray, à l'E. et au S.; les petits rivières de Dinan et de Prélambert le bornent, la première au N. E., la seconde au N. O., sur un petit espace chacune. — Moulins de Goulard, à blé; de Martinet, au hameau de Coëmon, autrefois à foulon, faisant actuellement mouvoir une filature de coton, décrite ailleurs, ainsi que le pont sur le Loir (11-56). Un petit port existe à Coëmon, où commence la navigation du Loir, et où les bois de marine de la forêt de Bersay, sont mis à flot sur cette rivière. Voir son article. — Une ordonn. royale, du 29 mars 1836, porte que la chaussée et le pertuis actuel de Coëmon, sur le Loir, seront détruits et reportés entre les piles de l'ancien pont de Coëmon; que la porte marinière sera détruite, et recoustruite aux frais de l'état, entre la 1re et la 2e pile de l'ancien pont, rive gauche; que toutes les anciennes chaussées, situées entre les moulins des sieurs Poisson, Delahaye, Cohin et Chesneau, seront détruites aux frais des usiniers, demanière à assurer en tout temps à la navigation, un mêtre 80 c.

de tirant d'eau; que les nouvelles chaussées à construire, entre les piles de l'ancien pont, seront exécutées par les propriétaires des usines, à leurs frais, risques et périls, suivant le système de construction qu'ils jugeront convenable d'adopter. — Une autre ordonnance, du 27 oct. 1837, modifie et réduit le tarif des droits de péage à percevoir au passage du pont de Coëmon, tarif qui était véritablement vexatoire et ruineux, pour les habitants de Château-du-Loir et de Vouvray, à qui ce pont est d'un usage journalier, pour accéder à leurs propriétés rurales, situées sur la rive gauche du Loir.

GÉOL. Sol plat, dans la partie sud-est, formant la vallée du Loir; s'élevant en amphythéatre, dans la partie nord-ouest, pour former le plateau qui domine cette vallée, généralement peu couvert; terrain secondaire supérieur ou crétacé, décrit à l'article cantonnal Château-du-Loir (1-363) et à l'article Coëmon (11-56), offrant une roche dans laquelle sont creusées de nombreuses grottes, servant d'habitation, tout le long du cours du Loir, et où le tuffeau à

bâtir est en extraction, dans plusieurs carrières.

CADASTR. Surface occupant une superficie totale de 963 hect. 97 ar. 50 cent., se subdivisant de cette manière: — Terr. labour., 562-18-65; en 5 class., éval. à 5, 10, 20, 30 et 35 f. — Jard., 17-40-65; à 30, 35, 40 et 48 f. — Vignes, 163-41-24; à 8, 18, 28 et 38 f.—Prés, 119-47-95; à 20, 32, 52 et 70 f. — Pâtures, 27-94-79; à 8, 10 et 20 f. — Taillis, 15-91-77; à 10 et 20 f.—Pinières, 0-79-60; à 8 f.—Landes, 5-25-70; à 10 f. — Etangs, mares, douves, 0-09-90; à 8 f.—Sol des propriét. bât., 7-99-97; à 35 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt. et jard., 0-46-00. — Rout. et chem., 26-36-60. — Riv. et ruiss., 16-64-68. = 319 Maisons, en 8 class.: 33 à 4 f., 50 à 6 f., 97 à 10 f., 69 à 15 f., 33 à 20 f., 18 à 30 f., 11 à 40 f., 8 à 50 f. — 2 Moulins, à 150 et 300 f.

Revenu impos. : { Propriét. non bât., 22,482 f. 74 c. } 27,409 f. 74 c. bâties, 4,927 s

CONTRIB. Fonc., 5,262 f.; personn. et mobil., 848 f.; port. et fen., 313 f.; 74 patentés : dr. fixe, 311 f. 50 c., dr. proport., 56 f.; total, 6,790 f. 50 c. — Perception de Château-du-Loir.

AGRIC. Sol argilo-calcaire et argilo-siliceux, ensemencé en céréales, savoir : orge, 120 hect.; méteil, 83; froment, 45; seigle et avoine, 40 de chaque, environ; produis. 8 pour 1, le froment; de 5 à 6, le seigle, le méteil et l'orge; 4 1/2 à 5 seulement, l'avoine. Autres produits : pommes de

terre, 10 h.; chanvre, 2; prair. artific., point; prés, de bonne qualité, le long du Loir, bois, vignes, indiqués an cadastrement; arbres à fruits, noyers. Un très-petit nombre d'élèves en chevaux, moutons, bêtes à cornes et porcs; beaucoup plus de chèvres, proportionnellement. Point d'a griculteurs en cette commune, nommés dans les concours agricoles. — Point de fermes proprement dites, 11 bordages seulement et beaucoup de très-petites cultures ou maisonnies; 30 charrues, la plupart subdivisées entre plusieurs petits agriculteurs, non disseminés sur le territoire, comme ailleurs; mais réunis dans le bourg et dans les deux gres hameaux de Coëmon et de Goulard. — Commerce agricole consist. en grains, dont il n'y a point d'exportation réelle, si ce n'est des deux tiers de l'avoine environ, mais balance, à peu près, entre la production et la consommation; en foins, vins estimés, peu de cidre et de fruits, noix; a chevaux, bestiaux, peu de laine, menues denrées. = Fréquentation des marchés de Château-du-Loir.

Industra. Extraction du calcaire tuffeau; filature de coton; petite fabrique de toiles, façon de Château-du-Loir (v. ce

art.), qui se vendent à la halle de cette ville.

ROUT. ET CHEM. Territoire traversé, du N, au S., dans a partie occidentale, par la route royale nº 158, de Tours à Caen, qui passe au hameau et le sur pont de Coëmon. Cele nº 159, de Tours à Rennes, s'embranche à la précédente, à Château-du-Loir, tout près de la limite nord-ouest de la commune; la route départementale n° 6, de la Ferté à Tours, passe à sa proximité sud, sur l'autre rive du Loir.—Chemvicin classés: —1° de Chahaigne à Château-du-Loir; passe au bourg, joint la route n° 158, au carref. du Petit-Parc; long. sur la commune, 3,760 mètr.—2° de Vouvray à Fies; part du carref. du Gué-Perray, finit au même carref. que le précédent, 500 m. — 3° de Château-du-Loir à Nogent-sur-Loir; c. au Pont-Niveau, f. au pré de Goulard, 120 m.—1° de Château-du-Loir au ham. de Goulard; commençati au carrefour de la Messagerie, 950 m.

LIEUX REMARQ. Outre les jolies grottes ou caves, nommes Bagatelle, Frascati, etc., creusées dans le côteau craieux dont il a été parlé, décrites à l'article Coëmon (11-57): le Château, Grand-Goulard, la Martinière, la Pommerie, les Joubardières, maisons bourgeoises; quant aux noms: S. Martin; Barre-Boisseau; Richelieu, Bel-air, Haut-Pays; Champétru, les Gravelles, les Boules; les Vaux, Vaujours, la Grande-Fosse; Salvert, le Gros-Chêne; la Gâtinière; Boula Grande-Fosse; Salvert, le Gros-Chêne; la Gâtinière; Boula Grande-Fosse;

teloup.

ETABL. PUBD. Mairie, succursale, école primaire de garçons; résidence d'un notaire; 1 débit de tabac, 1 déb. de poudre de chasse. Bureau de poste aux lettres, à Château-du-Loir.

VRAI, Y (LE), ruisseau ou petite rivière appelée aussi MAULE, parce qu'elle passe auprès du château et du hameau de ce nom; prend naissance entre la ferme des Sources et celle de Gagné, sur Domfront-en-Champagne, arrose la commune de ce nom, celles de la Chapelle-S.-Fray, de Milesse, de S.-Saturnin, et va confluer dans la Sarthe, après avoir traversé la route royale du Mans à Alençon, sous une arche en pierre, à la Collière, près Maule, dont on lui donne aussi le nom, au dessus du bourg de S.-Pavace. Pendant un cours de 13 à 14 k., le Vrai reçoit une dizaine de ruisseaux, venant de Trangé, de Degré, de la Quinte, de la forêt de Lavardin-Tucé, et fait tourner huit moulins.

En 1698, le corps de l'Hôtel-de-Ville du Mans décide, que le titulaire de la chapelle de Collière (dans la cathédrale), est tenu à l'entretien du pont de ce nom, sur le Vrai.

En 1754, le même corps fait lever le plan de la rivière Vrai, qui limite le territoire rural du Mans, au nord, du moulin et du pont de Collière, et décide qu'une des arches ce pont, sera à la charge du chapelain de ce nom; que mancien pont, composé de 4 arches, est à la charge de la ville; et que les riverains sont tenus de bianner.



.. ) ...

XAINTRAILLES; voyez saintrailles (v-745).

## Y

YRE, ruisseau, ou petite rivière; voyez me.

YRE, me et mines; nom d'un fief de la commune à S.-Corneille. Voir cet article.

YVRÉ-L'ÉVÉQUE, TVRÉ-SUR-HUISNE (Alman. Mant., an VII), IVRÉ, IVRY (Asseline); Evriacus, sum; Foriacum, Ivriacum, Ebriacum Episcopi; d'Eporedia, probablement, changé en Eborcia, Ivorcia, nom du lieu où, du tempidu Romains, l'on s'exerçait à dompter, à dresser les chevant; d'après celui d'Eporedicos, que les Gaulois domnistit ceux qui se livraient à cette occupation. Commune domis son surnom, à l'habitation ou habergement qu'y possédient les évêques du Mans; du 3° canton et à 5 k. 6 h. E., un pervers N., du Mans; de l'arrondissement du même lieu; autrefois, dans la Quinte ou banlieue, le grand-doyenné, le dioc. et l'élection du Mans. — Dist. lég. : 7 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Savigné-l'Evêque; au N. E., par S.-Corneille; à l'E., par Fatines, Champagné et Changé; au S., encore par Changé et par Pontlieue; à l'O., par Se-Croix, le Mans et Sargé; cette commune s'étend en ellipse, à côtés très-sinueux, du N. N. E. au S. S. O., sur une losgueur de 10 k., contre une largeur qui varie, de 1 k. 🕬lement, vers l'extrémité N. N. E., à 5 k. 1/2, vers le centre. Le bourg, agréablement situé, sur la rive droite de l'Huisse, dans la partie centrale du territoire, se rapprochant vers le sud, se compose d'une longue rue, qui s'étend du S. S. O. au N., en passant à l'O. du parc de l'ancien château et de l'église, dont la moitié sud-ouest, longe la route royale de Nantes à Paris, laquelle, immédiatement après l'église, tourne ensuite à angle droit vers l'est, et est ornée de plantations de peupliers, qui en font une sorte de promenade, jusqu'au pont sur lequel elle traverse l'Huisne. Eglise du style ogival primitif, n'ayant de remarquable que ses épais contreforts.

relative. Cimetière situé à l'extrémité S. S. O. du bourg, sur le bord de la grande route, clos de murs, dans lequel remarque une assez belle tombe en pierre, recouvrant a sépulture d'une victime des fureurs du duel, le colonel Rottier de Laborde. Il ne reste de l'ancien château des évéques du Mans, que les murs d'un parc assez étendu, qui longent le côté oriental de la route, les communs, convertis en maison bourgeoise, au-devant de laquelle est un petit quinconce, planté sur l'emplacement de l'ancien cimetière, servant de promenade aux habitants du bourg, et un autre bâtiment, en arrière de la cour, où se trouvaient les cui-sines et autres accessoires de ce magnifique château.

POPUL. Portée à 394 feux, sur les rôles de l'élection; elle stait, en 1804, de 507 f. et de 2,104 habit.; de 589 f. et de 2,253 h., selon le recensem. de 1826; et, d'après celui de 1836, de 579 feux, comprenant 1,079 indiv. mâl., 1,134 fem., total, 2,213; dont 415 dans le bourg, 24 au hameau du

Post-de-Pierre et 21 à celui de Parence.

1 Mouv. décenn. De 1803 à 1812, inclusivem. : mar., 152; paiss., 599 ; déc.. 507.—De 1813 à 1822 : mar., 189; naiss., 503; déc.. 494.—De 1823 à 1832 : mar., 148 ; naiss., 554; déc., 462.

de Paris. Forte assemblée, à raison de sa proximité de la ville du Mans, le 15 août, jour de l'Assomption, autrefois; fixée, par arrêté du 17 mars 1828, au dimanche qui précède cette fête. Celle qui tenait à l'abbaye de l'Epau, en cette paroisse, le lundi de la Pentecôte, se réduit, aujourd'hui, une simple promenade des habitants du Mans, sur la route de Paris, moins fréquentée chaque année, ledit jour, à raison des préocupations qu'occasionne la foire, qui ouvre un Mans le lendemain.

La cure d'Yvre, l'une de celles dites Camérières de l'évéché, e Camera episcopi (v. l'art. s.-PAVACE, v-507), était à la présentation de l'évêque du Mans. Le Pouillé n'en in-

dique point le revenu, que Lepaige porte à 1,500 l.

Une contestation, entre le curé d'Yvré et l'évêque Ch. L. de Froulai, sur la propriété ou le partage des dimes, donne lieu aux publications suivantes: — 1° Mémoire pour maître François Legeay, curé d'Yvré-l'Evêque, contre M. l'évêque du Mans. Paris, Lemesle, 1748, 11 p. in-8°.—2° Réponse Mémoire de M. l'évêque du Mans, par M. Legeay. Paris, Lebreton, 1750. In-f. (Cette réponse indique un Mémoire, qui paraît avoir échappé aux recherches de l'abbé Ledru,

auteur de ces notes bibliographiques.) - 3º Sommann sur le partage, pour le sieur Legeay, curé d'Yvré, contre M. l'évêque du Mans. Paris, Lobreton, 1750. In-fo.

Fondations religieuses de la paroisse : 1º l'abbaye de N-B. de l'Epau ou Pitié-Dieu. Voir à la fin de cette HIST. Et-6LÉS. et l'article spécial (H-255). -2º chapelle de S.-Germais de Chareaux. -3° chapelle deS.-Jacques de Fouchevrière, os Posse-Chevrière.-4º chap. de N.-D. et de S.-Germaia de Montery ou de Moutry (Mortry?); toutes trois à la présentation de l'évêque du Mans. - 5° chap. de N.-D. et de Ste-Marguerite du château d'Auvours, fondée le 20 déc. 1532. par P. Guichet, curé de S.-Célerin, décr. le 1er févr. 1360; à la présentat, du seign, d'Auvi urs ; dot, de la closerie 🐠 Villiere et de 6 quart. de Vigne à la charge d'une mess par semaine. — 6" chap. de la Chicotière, à la présent de l'évêque. — 7° chap. S.-Nicolas, f. le 26 déc. 1588; par Nicolas Hourdel, curé de Mont-Regnault; à la présent de plus proche parent ; dot. d'une maison et terres , dites de Perrugias, et autres près l'Epau; une messe par semaine. - 8º Collège d'Yvré et chap. de Ste-Anne, son annexe; f. le 3 oct. 1690, par Ambroise le Gras, curé d'Yvré, décr. le 21 du même mois; à la présent, de l'év., dotés des lieux de Beauvais et de la Guétrie, en Ambrières; de ceux de la Rosserie et des Etangs, en S.-Loop du Gast ; de celui de la Jousserie, en Cigné ; d'une rente de 30 l. Devait 6 mess. par semains.—La chapelle de S.-Jean de la Quentinière, dis dés Morins, en l'église S.-Nicolas du Mans, et celle de S-Jacques, dite des Bellot, en S.-Vincent, avaient leurs fonds, la 4 m en partie , la 2c en entier, à Yvré.

· Il existait une chapelle au château d'Xvré , qu'y avait aix construire l'év. Geoffroi d'Assé (v. plus bas, à l'mis r. pice ; Le prieure de faint-Blaise des Vignes, que Lepaige d l'Annuaire de la Sarthe, pour 1833, placent dans la pare d'Yvré, étant situé sur le territoire de Ste-Croix, c'est à ba article (v-716), que nous avons consigné ce qui le concerni

- Le chapitre de la cathédrale , possédait à Yvré le lieutit l'Arcif, produisant 78 t. de revenu, en 1789 ; celui de Forsoge, 700 l.; le pré des Vicaires, 100 l.; et d'autres terres,

12 l.; total, 888 l.

Le 10 août 1781, fête de S. Berard, l'év. de Gousses, officiant dans l'église paroissiale d'Yvré, y bénit et consacra M== de Bernart de Courmenit, abbesse d'Euval, « de Murat, abbesse de la Virginité ; assistes de Mass de Sépeaux, et de Montaignac, abbeises de Nidoiseau et de 14 Perrigae. All the first of the

ABBAYE DE L'ÉPAU. À l'article spécial déjà donné sur cette lbbaye (II-255), nous ajouterons les renseignements suirants:

L'évêque François Ier, 793-816, en instituant des chanoines pour desservir son église, leur donna trois villages, ou plutôt trois villas, de la dépendances de son évêché, dont paraît avoir été l'Epeau, Speltarius. Geoffroi de Laval, 1231-1234, en consacra l'église, dans laquelle la ceinture de Ste-Marguerite était conservée. Ce fut aussi ce prélat, qui fit la cérémonie de l'inhumation de la fondatrice, la reine Bérengère, veuve de Richard-Cœur-de-Lion (v. BIOGR., CIV).

On lit dans Vendôme et le Vendômois, par Ph. de Passac, que, lors de la destruction des Templiers, par Philippe-le-Bel, en 1312, un hospice, situé à Vendôme, connu sous le nom de l'Hopitau, qui appartenait à ces chevaliers et que ceux-ci s'étaient réservés, en cédant leur maison aux cordeliers de cette ville, en 1223, fut réuni, avec d'autres biens, à l'abbaye de N.-D. de l'Epau, près le Mans.

Le monastère de l'Epau possédait, à S.-Michel-de-Chavaigne (v. cet art., v-422), le fief de l'abbaye du Gué, qu'il aliéna par bail emphythéotique, au seigneur de la paroisse, lequel l'annexa à sa terre de Lassay.

Ce monastère possédait aussi, dans la paroisse de Conlans, près S.-Calais, une dime de blé et de vin, sur laquelle l'abbé de S.-Calais prenait une portion, et une maison, lostel, destinée à en recueillir les produits.

P. Renouard rapporte (Ess. hist. sur le Maine, 1-303), comme un exemple d'ascétisme et de rafinement de spiritualité, de la part des moines, qu'il existait, dans l'église de l'abbaye de l'Epau, un tableau représentant S. Bernard, à genoux et en extase devant la Ste Vierge, aspirant le lait qu'elle même faisait jaillir de son sein découvert. On voyait aussi, dans cette église, une statue du même S. Bernard, sortie du ciseau de Germain Pilon, qui avait lui-même gravé son nom sur le piédestal. Brisée, en 1792, feu M. Le-prince-Clairsigny en avait sauvé la tête, disparue, probablement, ou méconnue après lui?

Une assemblée trés-fréquentée, avons-nous dit plus haut, tenait à l'Epau, le lundi de la Pentecôte. Elle commençait dès le matin et se prolongeait jusqu'à la nuit. Il paraît que la procession s'y faisait de très-bonne heure, soit pour éviter la chaleur du jour, soit pour ne pas déranger l'office et la messe des religieux, et que plusieurs des paroisses du Mans, s'y rendaient processionnellement, puisqu'on lit, dans les registres de l'Hôtel-de-Ville de cette cité, à la date du

28 juin 1777, que les paroissiens de S.-Germain et de la Magdeleine, convoqués pour une assemblée, firent déclarer par leur procureur, qu'étant allés à la procession à l'Epau, ils nont pu délibérer sur le contenu au mandement.

Quoiqu'il en soit, les bourgeois du Mans, réunis par familles et par sociétés, s'acheminaient des le matin vers l'Epau, avec leurs provisions. Là, tous les rangs, toutes les classes d'habitants confondus, après avoir entenda la messe dans l'église du monastère, se rendaient dans les prés qui s'etendent sur le bord de l'Huisne, où, assis sur l'herbe, on procédait au déjeuner et, plus tard, aux autres repas, avec tout l'appétit qu'excitent à la fois le grand air, l'exercice et la gaité. Il fallait que chacun veillat avec soin sur ses provisions; sans quoi d'adroits maraudeurs, appartenant aux sociétés voisines, vous les dérobaient impitoyablement, aux grands éclats de rire des spectateurs du larcis, qui, un instant après, avaient à gémir de semblables vols, sur lesquels ils prétaient à rire à leur tour. Après s'être bien promené, avoir chanté et dansé, s'être diverti joyeusement, chacun rentrait chez soi dans la soirée, satisfait d'une journée passée ainsi à la campagne, au milie d'un site enchanteur.

L'assemblée de l'Epau, malgré la suppression du monattère, avait repris quelque faveur, lors de la restauration de culte; mais l'absence d'office religieux, ayant fait disparaître l'objet réel de ce pélerinage, le nombre des pélerins a diminué, et elle a fini par se convertir en une simple propromenade des habitants du Mans, sur la route qui y conduisait, promenade qui, comme nous l'avons dit, devieut moins brillante d'année en année.

Une assemblée, tout-à-fait semblable à celle de l'Epas, avait lieu jadis, le second dimanche après Pâques, dans le parc de Penautier, planté par Le Nôtre. Elle était pour les habitants de Carcassonne, en Languedoc, absolument ce qu'était celle de l'Epau pour ceux du Mans. Un des derniers papes, essaya en vain d'interrompre cette espèce de fête populaire, à raison, probablement, de désordres qui s'y commettaient, et ne put y parvenir. Nous ignorons si, suivie jusqu'en 1818, elle est encore fréquentée aujourd'hei.

Nous avons vu, à l'article Torcé (p. 348), que les habitants de la paroisse de Beaufay, près Bonnétable, se readaient processionnellement, en dévotion, à l'église de l'Epau, à l'une des fêtes de la Vierge, d'août ou de septembre, et que la coupable indiscrétion de quelques-une

d'entre eux, leur fit interdire l'entrée du monastère, vers 1788.

Les bouchers de la ville du Mans, s'y transportaient de la même manière, autrefois, à leur fête patronale, le lundi

des Rogations.

Outre Jean Aubinière, abbé de l'Epau, que nous avons dit (11-257) avoir assisté, en 1508, à l'assemblée des trois ordres de la province, pour l'examen et la publication de la Coutume; Frère Dubois, prieur claustral, représente les religieux, abbé et couvent de ce monastère, à celle de 1576, pour l'envoi de députés aux états-généraux convoqués à Blois; Frère Delanoë, prieur claustral également, à celle de 1614, pour les états de Sens; l'abbé de Langan de Boisfévrier et dom Maulret, pour la communauté, à l'assemblée de 1789.

Le monastère de l'Epau avait adopté pour ses armoiries, celles de l'un de ses abbés, J. Tafforeau, nommé en 1679, lequel portait : écartelé d'azur, à une fleur de lis d'or et

d'argent, à un livre de sable.

La maison de l'ancien couvent de l'Epau et les moulins du même nom, qui, lorsque nous avons écrit notre premier article sur ce monastère (11-255), étaient lapropriété de M. Thoré-Cohendet, négociant au Mans, sont aujourd'hni celle

de son plus jeune fils, M. Charles Thoré-Cohendet.

Hist. Féod. La seigneurie de paroisse d'Yvré, appartenait aux évêques du Mans. Elle était annexée, sous le modeste titre d'habergement, au fief de Touvoie, érigé en baronnie, chef-lieu de la temporalité de leur évêché, « avec toutes les appartenances d'icelui, est-il dit, dans un aveu rendu le 23 janv. 1394, pour ladite temporalité (v. l'art. Touvoie), par l'évêque P. de Savoisy, bois, prés, pâtures, métairies, bordages, moulins, garennes en eau et en terre, cens, rentes de blés et deniers, terrages, justice temporelle, haute, moyenne et basse. »

L'évêque Arnauld, qui occupa le siège pontifical, de 1066 à 1081, ayant été obligé de se retirer auprès de Guillaume-le-Conquérant, pour se soustraire aux persécutions du parti du jeune comte Hugues et de la comtesse Hersende sa mère, les manceaux, révoltés contre Guillaume (v. préc. hist.), pillèrent les châteaux, ou maisons épiscopales de Coulai-

nes, de Ceaulcé, de l'Archamp et d'Yvré.

La maison que ces évêques possédaient à Coulaines, ayant été ruinée à cette époque, l'évêque Hildebert, 1097-1125, fit construire, dans son domaine d'Yvré, une petite maison, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, pour s'y recueillir dans la

solitude. Morand dit, au contraire, que cet évêque fit des augmentations considérables à son château d'Yvré, dont il faisait sa demeure ordinaire, pendant les beaux jours de l'été.

L'évêque Guillaume de Passavent, 1142-1186, accrut le domaine d'Yvré, de deux moulins qu'il acheta, et y mourut le 27 janvier 1186, ou, selon la manière actuelle de compter, 1187 (v. BIOGR., XXXVIII).

Geoffroi de Loudun, 1234-1255, à son tour, augments les bâtiments d'Yvré; et Geoffroi d'Assé, son troisième sucseur, 1274-1277, y fit construire une belle chapelle voûtée.

Lors des dissentions du fougueux évêque Jean de Tarlai, 1277-1294, avec un grand nombre de seigneurs de la province (v. l'art. arçonnay), ceux-ci assiégèrent le château d'Yvré.

L'évêque Denis Benoiston, 1296-1298, rebâtit la maison épiscopale d'Yvré, qui avait été ruinée, pendant les troubles survenus sous le pontificat de ses prédécesseurs, et fit con-

struire deux moulins, sur la rivière d'Huisne.

Le château d'Yvré ayant été de nouveau ruiné et entièrement démoli, pendant les guerres des anglais, dans le 14 siècle, Adam Châtelain, 1398-1439, craignant qu'après sa mort ses héritiers ne fussent mis dans l'obligation de le rebâtir, s'adressa au pape Boniface IX, qui commit les abbés de S.-Vincent et de Beaulieu, pour visiter les lieux et statuer ce qui serait convenable. Ces deux commissaires requent et acceptèrent les offres que fit l'évêque de rebâtir les granges, étables, et quelques maisons, pour loger les fermiers ou les receveurs, et le déchargèrent, lui et ses héritiers, de toutes recherches, pour réfections, non-seulement de ce château, mais de ceux de l'Archamp, d'Ambrières et de Ceaulcé, et des maisons de l'évêque dans la ville du Mans, également saccagées.

Le cardinal évêque Phil. de Luxembourg, 1477-1507, fit bâtir le château d'Yvré, à peu près tel qu'il était en dernier lieu, du moins quant à la carcasse. Ses chanoines lui ayant demandé caution, pour l'exécution du projet qu'il avait conçu, de faire élever la nef de l'église cathédrale au niveau de la voûte du chœur, ce prélat, offensé d'une pareille exigeance, employa ses fonds à augmenter le château de Touvoie, à bâtir celui d'Yvré, dont il fit sa maison de plaisance favorite, et à la construction de la chapelle de son palais épiscopal, au Mans, qui passait pour un chef-d'œuvre de l'art.

L'évêque Jean du Bellay, 1546-1556, fut construire un pont en pierre sur l'Huisne, à Yvré. C'est celui qui existe

encore, à l'extrémité septentrionale du bourg.

L'évêque Charles de Beaumanoir (BLOGR., LXIV), décéde au château d'Yvré, le 17 novembre 1637. Son 4° successeur, P. Rogier du Crévy, y meurt également, le 2 août 1723.

Les successeurs du cardinal de Luxembourg qui, tous, firent du château d'Yvré leur maison de campagne, en completèrent les embellissements, particulièrement l'évêque de Grimaldi, 1767-1779, qui le décora d'un magnifique portail d'entrée, embellit beaucoup le parc, d'une grande étendue, et, en 1772, fit de nombreuses plantations d'arbres, dans les prés qui s'étendent de l'autre côté de la rivière d'Huisne.

Le château d'Yvré était un magnifique bâtiment, du style de la renaissance, dans lequel se trouvait une belle bibliothèque. Du pavillon de Flore ou de l'Aurore, joli salon situé à son extrémité méridionale, on entrait sous une majestueuse allée de maronniers d'Inde, longeant la rivière, ayant sa parallèle à quelque distance à l'ouest; puis dans des bosquets et des chemins sinueux ombragés, qui conduisaient à l'extrémité du parc, où se trouvait un joli salon de verdure, sur le bord de la route, encore existant. Acquis par le comte de Valence, comme bien du clergé, et revendu ensuite, comme bien d'émigré, à un spéculateur, celui-ci l'a fait démolir, en ne conservant que les parties indiquées plus haut, le parc compris. C'est actuellement la propriété de M. Désiré Hourdel, qui a converti cette dépendance en ferme, et dont nous verrons le nom cité plus bas,

parmi nos éleveurs les plus recommendables.

Fiess ressortant du temporel des évêques, et mentionnés dans l'aveu de P. de Savoisy. — 1º Vaux, dont le seigneur était l'un des sept vassaux chargés d'assister les évêques du Mans, dans leur intronisation, mentionné dans cet aveu, ainsi qu'il suit : « Item, ce que tient de moy, tant en fief qu'en justice et domaine, à foi et hommage, Guill. Becquet, chevalier, sire de Vaux près Yvré, qui, semblablement, m'ayde à porter le jour de madite réception, dudit lieu de S.-Ouen, jusques en l'église du Mans, et pour trancher devant moy au disner, ledit jour, pourquoi a les cousteaux, dont il se sert à cet effet. » En 1460, J. du Fresne, possesseur du petit féage nommé le fief d'Isaac et du Cormier, en Sargé (v. ci-dessus, p. 10), était seigneur de Vaux. Cette terre appartenait, en 1776, à la famille Pantin de Landemont, dont M. L. Alex. Pantin de Landemont, qui assiste à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789. Cette famille portait pour armes : d'argent, à la croix de sable, cantonnée de 4 molettes de gueules. Cette possession donne lieu aux publications suivantes, qui ont du avoir des répliques: — 1° Mémoire pour M. l'évêque du Mans, contre le sieur Pantin-de-Landemont. Paris, Lambert, 1777. In-40 de 41 p. — 2° Observations pour M. l'évêque du Mans, contre le sieur Pantin-de-Landemont. Paris, Lambert, in-40 de 4 p. Vaux, château à tourelles, modernisé en 1840, agréablement situé sur la rive droite de l'Huisne, à 1 k. 1/2 au N. du bourg, dont dépendait, en 1784, le moulin de Courmaubœuf (qui en est actuellement détaché), « aves sujets, moutaux et domaines, » et la terre de la Couture, située tout à côté, la plus considérable de la commune. Vaux est actuellement la propriété de M. Chaillou, maire

d'Yvré, ancien officier d'artillerie.

2º Auvours. a Item, ce que tient de moi, est-il dit encore dans le même aveu de 1394, à foy et hommage, Julian Isambart, c'est à savoir la métairie d'Auvour, avec ses appartenances, et par raison d'icelles choses, est tenu faire huit jours de garde en mon castel de Touvoye, quand il échet, par droit et coustume du pays.» Cette terre appartenait, en 1776, à M. Cailleau, chevalier de S. Louis, lequel comparait, par représentation, à l'assemblée de la noblesse du Maine, en 1789. M¹e de Feron, sa nièce et héritière, l'a portée, par mariage, d'abord, à M. Richer de Beauchamp; puis, à M. le général comte H. L. Ch. Aug. de Vennevelles. possesseur actuel. — A une époque reculée, un seigneur d'Auvours, dont on n'indique pas le nom, donna une dime inféodée, dans le clos des Piloïères, en Yvrè, pour pourvoir à des distributions de pain et de vin, à faire aux habitants du Pont-de-Gesnes, qui se rendaient en procession à Champagné (v. cet art., 1-279), le jour de la fête de S. Didier, alias S. Désiré. C'est probablement ce seigneur dont on lisait anciennement l'épitaphe, dans l'église dudit Champagné. Le château d'Auvours, est une très-belle maison, de construction moderne, située à 2,6 h. à l'E. du bourg d'Yvré, accompagnée d'une fuie et précédée d'une large et longue avenue, qui vient aboutir à la route de Paris à Nantes. Il est dominé au N., par un joli côteau planté en vignes, avec jardins, pièces d'eau, étangs, un bois percé, parc clos de murs, dans lequel se trouve une nombreuse plantation d'arbres à fruits.

3º Lourront, près le pont de Parence, pour lequel Guillaume Becquet, déjà cité, à qui appartenait aussi le fief de Villiers en Champagné, devait foi et hommage simple.

4° Feumusson, vieille maison restaurée, avec chapelle et moulin, à 4 k. au N. du bourg, au confluent de l'Ortier dans la Vive-Parence, accompagnée de nombreuses plantations

de peupliers, et autres arbres. C'est actuellement la propriété de M<sup>me</sup> de Fourchier, née de Feumusson.

5° Le Clôt. « Item, ce que tient de moi à foi et hommage, le chapelain de la chapellenie du Clôt, près d'Yvré, pour raison de laquelle m'est tenu faire par chacun an, 3 s. 4 d. de service, rendu à Yvré, le jour de la fête de Toussaint. »

6º Huit à dix autres vassaux, pour possessions non dénommées, situées dans la même paroisse, devaient également à l'évêque foi et hommage simple, cens, services et rachat, et étaient tenus garder dans les prisons du château, pendantun jour et une nuit, les malfaiteurs qui y étaient provisoirement détenus, puis d'aider le lendemain le sergent du prélat, à les conduire dans la prison de Touvoie.

Autres fiefs: 1° celui de l'abbaye de l'Epau. — 2° Charaux, simple bordage aujourd'hui. — 3º Mortrie, ferme actuellement. — 4º l'Aumonerie. Le monastère de S.-Vincent du Mans, possédait une Aumônerie, située près, ou plutôt au-dessus de Parence. En 1208, Guillaume, clerc, fils de Simon Lancelin, fait remise ou cession audit monastère, de 4 den. de cens, qui lui étaient dus chaque année, par ladite Aumônerie, à cause de son pré situé proche de Parence. Simon, père de Guillaume, confirma cette donation. Par un acte de la même année, passé devant l'official du Mans, Julien Fort et Luce sa femme, donnent différents cens au même monastère de S.-Vincent, et lui cèdent tous leurs droits seigneuriaux et de juridiction sur ces cens, enjoignant à ceux qui les doivent, de les rendre désormais aux moines et à l'Aumônerie de S.-Vincent, comme à leurs seigneurs (v-673).

5° Par un acte passé au-delà du pont de Pontlieue, le 6 mars 1071, l'évêque Arnaud, partant pour Rome, permet aux moines du monastère de S.-Vincent, de prendre dans sa forêt de Montsort, tout le bois nécessaire pour leur chauffage et pour leurs autres besoins. Les bois de Monsort, contenant 116 hectar., situés dans la partie occidentale et centrale de la paroisse d'Yvré, faisaient encore partie du

temporel des évêques du Mans, en 1789.

6° Noyers, terre s'étendant sur la commune de Changé, traversée par la rivière d'Huisne, se composant encore en ce moment du château avec ses réserves, d'un moulin sur l'Huisne, de la métairie de Noyers, des domaines et fermes du Grand et du Petit-Foucoge, et de la ferme de Landrière; de prairies, futaies, taillis, pinières, vignes, et d'une cartière, le tout d'une contenance de 236 hectares. Ces objets

sont la propriété de MM. Jousse et Grison, qui viennent

de les mettre en vente.

7° Le chapitre de la collégiale de S.-Pierre de la Cour, au Mans, possédait un fief, qu'on ne nomme pas, lequel s'étendait sur la paroisse d'Yvré.—8° la terre seigneuriale du Grand et Petit-Verdigné, sise en Marolles-les-Braults et Avesnes, appartenant, en 1461, à J. Bonin et à Nicole sa femme, fille de Guill. le Cirier, possédait plusieurs quartiers de vignes, dans le clos de la Fême (sie) et au lieu du Pas-de-la-Mule.—9° la Ragotière, à 3 k. 1/2 N. N. E. du hourg, sur le bord de la Vive-Parence, jolie maison moderne, qui, de M. la Moustière, propriétaire dans le siècle dernier, est passée au co-lonel de la Borde, son neveu.

La paroisse d'Yvré-l'Evêque, relevait de la juridiction de l'évêché du Mans, annexée à la baronnie de Touvoie (v. cet art.), et, en appel, au siège présidial du Mans. — Elle était comprise, dans la circonscription du grenier à sel de

la même ville.

HIST. CIV. La maladrerie ou léproserie de S.-Lazare, du Mans, possédait à Yvré, 1º le lieu de la Vallée ou des Vallées, que lui donna J. de Laigné, en 1260. Le samedi d'après la fête de S. Julien, de la même année, Agathe, sa femme, approuve l'acte par lequel son mari s'est donné à Dieu et à la maison de S.-Lazare, avec tous ses biens, pour le salut de son âme, ce qu'elle fait également; 2° le lieu appelé originairement l'Attre-aux-Rouliers, puis, par corruption, les Rousiers, et, en 1600, les Rosiers, lieu qui pouvait provenir, en partie, de la donation de J. de Laigné et de sa femme; le surplus, d'acquisitions faites par la maison de S.-Lazare. Par acte du vendredi d'après l'Assomption 1296, les M° et FF. de S.-Lazare, donnent à Richard Chancerel, à sa femme et à son fils, un altre avec ses dépendances, qui fut à défunt Robert le Roillier, prêtre, situé à Yvré, au fief à l'évêque, et appelé du nom dudit le Roillier.

Maison de charité. Bureau de bienfaisance. Par actes des 3 mars 1692, 16 et 22 août 1694, Ambroise Legras, curé d'Yvré, fonde une maison de charité en cette paroisse. Les dispositions de ces actes, sont confirmées par sentence de la chambre des Requêtes du Palais, du 12 mai 1696. Cette maison, desservie par trois sœurs de S.-Vincent de Paule, jouissait, en 1789, d'un revenu de 1,337 l., réduit à 354 f., en 1805. Ces revenus sont augmentés, 1° de la donation qui lui est faite par les S<sup>r</sup> et D<sup>me</sup> Saudubray et par le S<sup>r</sup> Lacroix, de trois portions de terre, contenant env. 39 ar., dont l'acceptation est autorisée par décret du 31 janvier 1806; 2° de

legs fait aux pauvres d'Yvré, par le Sr Rottier de Laborde, d'une rente annuelle de 100 f., pendant 10 ans; accepté par ordonnance royale royale du 1er avr. 1830. Les revenus fixes de cet établissement et ceux du bureau de bienfaisance, réunis, s'élèvent à 1,341 f. 71.

Ecole de garçons. Le même curé Ambroise Legras, fonda, en 1690, un collège avec chapelle, ainsi qu'il est mentionné plus haut, à l'HIST. ECCLÉS. L'école primaire actuelle, pour laquelle la commune a acquis récemment une maison, est l'objet d'une allocation annuelle de 200 f., pour le traitement de l'instituteur. Elle est fréquentée par 40 à 60 élèves.

Ecole de filles. Comme autrefois, une école de filles est tenue par l'une des sœurs de la maison de charité, à laquelle la commune alloue annuellement 600 f. Elle reçoit de 60 à

80 enfants.

Histor. Le 27 nov. 1589, le roi Henri IV, venant de Tours, loge au château d'Yvré, doù il part le lendemain, pour aller soumettre la ville du Mans, tenue par les ligueurs.

En 1562, lors des troubles de la Fronde, le pont, construit sur l'Huisne, à Yvré, est rompu, en même temps que

ceux de Champagné et du Pont-de-Gesnes.

A l'approche de l'armée vendéenne, le 9 déc. 1793, un abattis d'arbre est fait à l'Epau, où l'on place un poste de vétérans, pour empêcher le passage de l'Huisne sur ce point.

Le 10, les vétérans se rendent à la première sommation qui leur en est faite, par un faible détachement ennemi.

(PRÉC. HISTOR., CCCXVIII.)

Dans la nuit du 16 au 17 nov. 1797, une bande de brigands ayant attaqué une ferme située sur Yvré, dans le voisinage de Sargé, les citoyens de cette commune, les premiers avertis, sonnent le tocsin et le cornet, ce qui est répété à Yvré et à Changé. Les habitants de ces trois localités, se portent au lieu attaqué, sans pouvoir y rencontrer les assaillants, qui avaient fui.

Lors de la surprise du Mans, par le corps d'armée royaliste, commandé par le comte de Bourmont, une colonne de ce corps traverse l'Huisne à Noyers, dans la nuit du 15 au 16 oct. 1799, coupe la grande route de Paris, et pénètre dans la ville par le chemin dit du Légat, les Arènes et la prome-

nade des Jacobins (PRÉC. HISTOR., CCCXCIII).

Hydrogr. La rivière d'Huisne traverse le territoire, du N. E. au S. S. O., en passant à l'E. du bourg. La petite rivière de Vive-Parence, y entre par le N. N. O., reçoit le Merdereau, qui le limite à l'est, pendant un court trajet,

et va confluer dans l'Huisne, à Parence, à 3 k. au N., un peu vers E. du bourg; celui du Gué-Aumaire, venant de Fâtines, au N. E., tombe dans l'Huisne, par sa rive droite également, au lieu de la Ragotière; enfin, le ruisseau da Gué-Perray, venant de Changé, entre sur la commune par l'est, et va se jeter également dans l'Huisne, par sa rive gauche, au-dessus du moulin de Noyers. Moulins: de la Couture, à 2 roues; les 2 de Courmaubœuf, à 2 roues chaque; d'Yvré, à 2 roues; de Noyers, sur l'Huisne, à 2 roues; de Feumusson, sur la Vive-Parence, à 2 roues; tous à blé.— Les moulins de l'Epau, sur l'Huisne, à 4 roues, toutes à blé, dont 3 sont d'Yvré, la quatrième et la maison du meunier, de Ste-Croix.—Deux étangs, dits d'Auvours, dont l'un à moité de Changé. Etang de Bordebeure, peuplé en carpes, tanches et quelques anguilles.

= Le cardinal év. J. du Bellai, 1546-1556, fait bâtir sur l'Huisne, le pont situé à l'extrémité nord du bourg; ce pont est coupé, comme on l'a vu, pendant les troubles de la Fronde, 1648-1652. Il en est reconstruit un autre en bois, a 1773, pour remplacer celui en pierre, tombé en ruine. Colui que traverse la route royale de Paris à Nantes, est contruit en bois, en 1777, sous la direction de l'ingénieur de Chaubry. Refait il y a 25 à 30 ans, il vient d'être recontruit en pierre.

GÉOL. Sol collineux, tout le long de la rive droite du bassin de l'Huisne, où se trouve, entre le bourg d'Yvré et le Mans, la butte du Luard; et à l'E., sur l'autre rive, celle d'Auvours; de 200 m, d'élévation l'une et l'autre. Terrain secondaire supérieur ou crétacé, dont le grèz vert, prolongation au nord de celui de Ste-Croix, forme le noyau des collines de la rive droite, où plusieurs carrières sont ouvertes; belles carrières de grès blanc, dans les bois de Montsort; grès ferrifère et cailloux roulés, sables siliceux, d'alluvion et quartz hyalin micacé, dans la vallée de l'Huisne, sur la rive gauche de cette rivière; pyrites martiales, à l'Epau.

Météorol. Nosolog. Le bourg d'Yvré-l'Evêque, construit sur le penchant nord-est de la butte du Luard, est l'un des lieux du département, où l'élévation et la direction des collines, a l'influence la plus marquée, en favorisant presque exclusivement l'action des vents de l'ouest et du sud. « De larges fossés, toujours remplis d'eaux croupissantes, une grande surface de la rivière d'Huisne, augmentée par les contours qu'elle décrit en cet endroit, ajoutent encore l'insalubrité de cette position. Yvré a été plusieurs fois le

ge de fièvres épidémiques, gastriques, muqueuses, etc.»

EBRUN, Topogr. médic.

Pl. rar. De 260 plantes environ, dont 53 cryptogames, ne la Flore du Maine indique sur Yvré, nous avons dû ous borner à citer les suivantes, qui nous ont paru les us intéressantes: — Phanér. Althæa officinalis, LIN., rès le bois de Montsort; Arnoseris pusilla, GÆRTN.; rassica cheiranthos, VILL.; Carum verticillatum, KOCH.; erastium glutinosum; FRIES.; Circea Lutetiana, LIN.; Epiactis latifolia, ALL., prair. de l'Aunay, b. de Noyers; franthis hyemalis, salisb., clos Pinot, près la ferme de haruau, accidentelle; Euphorbia Esula, Lin.; Genista saittalis, LIN,; Hottonia palustris, LIN.; Larbrea aquatica, .-ніс.; Lemna trisulca, Lin., fossés, à l'Aunay; Linaria entata, chav.; Nardus stricta, Lin.; Narthecium ossifraum, HUDS., l'Epau; Orobanche cruata, BERTOL., var. Loti; xalis acetosella, et O. stricta, LIN.; Parnassia palustris, IN.; Pinus sylvestris, LIN., cultiv., bois au-dessus des ignes du Luard; Ranunculus auriconus, Lin., var. apelum; Salix aurita, S. repens, S. vicinalis et S. triandra. IN.; Saponaria officinalis, LIN., butte du Luard; Sium lafolium, LIN.; Spiranthes æstivalis, RICH., l'Epau, ét. d'Au-Durs; Teucrium Botrys, LIN., à la Raglasse; Trifolium chroleucum, LIN.; Valeriana officinalis et V. dioica, LIN. - Crypt.: Agaricus granulosus, PERS.; bois au-dessus du ward; A. violaceus, LIN.; A. piperatus, scop.; A. fastibi-B, PERS.; A. rutilus, schoeff., b. de la Bruyère, les trois erniers; Aspidium thelypteris, sw.; Boletus luteus, B. submentosus, Lin.; Botrichium lunaria, sw.; Lycoperdon Ossypinum, BULL.; Mitrula paludosa, FRIES., l'Epau; Hydum auriscalpium, Lin., b. de la Bruyère; Pilularia gloulifera, LIN.; Polyporus amorphus, FRIES., b. au-dessus u Luard. = Paris quadrifolia, LIN.; à l'Epau ( M. ANJU-

CADASTR. Superficie totale de 2,712 hect. 47 ar. 40 cent., subdivisant ainsi: — Terr. labour., 1,552-62-11; en class., éval. à 4 f. 80 c., 20-90, 37, 52-20, et 62 f. 70 c. — Jard. potag., avenues, pépin., 23-30-74; à 62-70, 81-0 et 86 f. 80 c. — Vignes, 179-11-20; à 19, 47-50, 85-50 t 95 f. — Prés, 320-45-30; à 19, 56, 84-50 et 94 f. 60 c. — Pâtur., 112-76-96; à 5-80, 23-10 et 38 f. — B. fut. et aillis, 216-89-80; à 10-50, 20-90 et 31 f. 40 c. — Châtainer., aulnaies, 3-48-87; à 11-90 et 16 f. 30 c. — Pinièr., t sapin., 90-86-00; à 3, 6 et 8 f. 70 c.—Land., terr. vain. t vag., 25-48-23; à 1 f., 2-30 et 4 f. 50 c. — Douves, 1-

51-90; à 62 f. 70 c. — Etangs, marais, 24-24-90; à 5 4 13 f. 40 c. — Superf. des propriét. bât., 21-27-50; à 62 f. 70 c. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., hospice, etc., 6-51-35. — Rout. et chem., 79-66-14. — Riv. et ruies. 51-27-30. == 483 Maisons, en 10 class.: 176 à 10 f., 89 à 15 f., 29 à 20 f., 16 à 27 f., 10 à 70 f., 5 à 93 f., 5 à 150 f., 3 à 262 f., 3 à 262 f. 50 c. — 6 Moulins, en 5 class., de 186 à 500 f.

REVERU imposable : Propr. non bit., 91,866f.43c. \$109,448 £ 56.

CONTRIB. Fonc., 12,511 f.; personn., et mobil., 1,4544; port. et fen., 510 f.; 45 patentés : dr. fixe, 305 f. 50 c., dr. proport., 186 f. 81 c.; total, 14,967 f. 31 c. — Chef-

lieu de perception.

Agazc. Superficie variée : argileuse, argile-calcaire, gilo-siliceuse et sablonneuse. Ensemences en cérée seigle, 528 hect.; méteil, 150; orge et frement, dechae., T avoine, 50; produis. de 5 à 6 pour 1, le seigle et le m 9, le froment ; 15, l'orge et l'avoine, ce qui nous semble de geré. Autres productions : mais , 129-b. ; sarrasin, 3; pet de terre, 300; lég. secs, 13; betteraves, 40; prair. ati en trèfie principalement, 130; chanvre, 25; prés, dé bi qualité, sur l'Huisne, bois, vignes, comme au cadastit ment; arbres à fruits, noyers, maronniers; culture manif chère, dans la partie sud. Elèves soignés, en nombre moyen, de l'espèce chevaline; beaucoup des espèces bovine, caprine et surtout de l'espèce porcine; pas une tête de l'œpèce ovine. Obtiennent des mentions aux concours agriceles: Comice des cantons du Mans et de Ballon, 1839: Gretier, 1er prix partagé; Vauchelle-Longchamp, ment. honor.; pour taureaux. — 1839: Hourdel et Abot, chac. un 2º pr., pour culture de betteraves et de carottes champêtres; Vauchelle-Longchamp, 2º pr., pour taureaux; Abot, 2º pr., pour génisses. — 1840 : Pichard, ment. honor., pour génisses, de 1 an à 30 mois. = Conc. d'arrond. 1838 : Gautier, 2º pr., pour taureaux. — 1839 : Vauchelle-Lonchamp, 3º pr., pour taureaux. = 4 grandes fermes, un grand nombre de bordages et de petites cultures, la plupart à bras; 76 charrues. = Commerce agricole consist. en grains, dontil y a plutôt insuffisance, d'un 8° environ, qu'expertation réelle, si ce n'est de l'avoine et du mais; en betteraves, employées à la sucrerie de Changé, dont les travaux viennent de cesser; en vins, de médiocre qualité, consommés dans le pays et au Mans; en cidre et fruits, noix, marrons; peu de graine de trèfie, chanvre et fil, foins, bois;

umes secs et verts, lait, beurre, pour la consommation la ville du Mans. = Fréquentation des foires et marchés, Mans, principalement, de Savigné-l'Evêque, de Mont-

t et du Pont-de-Gesnes, selon la proximité.

INDUSTR. Tuilerie et fourneau à chaux, à la Bonde, sur rive gauche de l'Huisne, donnant des produits considéoles et estimés. Une usine à faïence et à poterie, une félerie, amidonnerie et distillerie de pommes de terre, étas aux lieux du Grand et Petit Foucoge, en 1830, ne se sont s soutenues. Extraction du grèz et du moëllon (grèz vert), ns plusieurs carrières. Quelques métiers à toiles commus, pour particuliers. Blanchisserie de toile et de fil, à

pau.

ROUT. ET CHEM. La route royale nº 23, de Paris à Nantes, werse le territoire, du S. S. O. jusqu'au bourg, puis se dirigé 'E., où elle s'embranche avec celle nº 157, de Laval à Blois, l'endroit appelé Lune d'Auvours, d'où part aussi une aumne route dite, le Chemin aux Bœufs, allant rejoindre la emiere à Arnage. = Chem. vicin. classés : - 1º d'Yvré à ontfort, ancien chemin de Paris; part du bourg, passe ham. de Parence; long. sur la commune, 5,000 mètr. du Mans à Montfort; part du carref. des Heuzeries, finit Parence, 2,800 m. — 3º d'Yvré à Sargé; p. du bourg, f. carref. des Heuzeries, 2,600 m. — 4º all. à Savigné; me point de départ, f. à la Gânerie, 2,000 m. — 5° all. Changé; part du Point-du-Jour, sur la route nº 23, f. à xtrémité de la Grande-Sapinière, 2,000 m.-60 all. à Chamgné; part du pont de pierre, f. à Vauchaton, 3,500 m. LIEUX REMARQ. Comme habitations: Auvours, Vaux, umusson, la Ragoterie, à M. V. Laborde, jolie maison derne, sur la Vive-Parence, avec de charmants accesires; la maison de l'ancien chàteau, dans le bourg; la uison de l'ancienne abbaye de l'Epau, sur le bord de luisne; les Caves, maison construité, il y a environ 15 ans, u loin au sud du bourg, à M. Simier, ancien relieur remmé; les Arches, sur la rive gauche de l'Huisne, à M. hendet, du Mans; Noyers; le Luard, maison construite il a environ 80 ans, à M. André Thoré, du Mans; le Pavil-1, Foucoge, etc. Quant aux noms: la Baronnie, Coursubœuf (Cour-Main-Bœuf?) l'Aumônerie, la Fabrique, la ébende, les Filles-Dieu (ce qui semble indiquer, que tait la propriété de l'ancien monastère de ce nom), la lle, Cella; Longueville, Villée, Ville-Musard, la Villerdière; Beaulieu, Beauregard, le Luard, le Tertre; Bellentaine, Mortier-Profond, Gué-Perré, Noyers (Noyé, lieu humide, inondé); la Salle, Aula; la Couture (la Calture); Sablon-blanc, les Ardoises, Pierre-Ronde; les Lasdes, les Fouteaux, le Groselier; Mortrées, la Jeunoire, Co-

grillant; etc., stc. etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, maison de charité de bureau de bienfaisance; écoles primaires de garçons et de filles; résidence d'un notaire, de deux experts, d'un percepteur des contributions directes; recette bural, des contrib, indir., 1 déb. de tabac, 1 dèb. de poudre de chasse. Bureau de poste aux lettres, au Mans.

ETABL. PARTICUL. Une sage-femme. Passage journalier des malles-postes et de nombreuses voitures publiques, at

les routes nº 23 et 157.

YVRE-LE-POLIN, ou le pollin; ivré; Ebriscus, seu Ivriacum Paulini, vel Polini; d'Eporedia, changé en Eborcia, comme nous l'avons dit à l'article précèdent, lies où l'on dressait les chevaux, et de Pôlos, en grec, Ebred, en celto-breton, poulain; ce qui veut dire un lieu où l'en dresse, où l'on élève de jeunes chevaux. Commune qui, avec celle de Parigné-le-Pôlin, paraît former un petit papappelé polinais; du cant. et à 8 k. N., un peu vers 0. de Pontvallain; de l'arrond, et à 19 k. N. E. de la Fièche; l'a0 k. S., un peu vers 0., du Mans; jadis du doyenné d'Oit, de l'archid, de Château-du-Loir, du dioc, du Mans et de l'élect, de la Flèche. — Dist, lég.: 9, 25 et 35 kilom.

DESCRIPT. Bornée au N., par Fillé-Guécélard, Moncé & S.-Gervais-en-Belin; à l'O., encore par S.-Gervais, par S.-Ouen-en-Belin et par Châtean-l'Hermitage; au S., par Requeil ; à l'O., par Cerans et par Parigné-le-Pôlin ; cette conmune s'étend en ellipse ovoidale, du N. au S., où est sa partie la plus obtuse, sur un diam. de 7 k., contre une largeur, de l'E. à l'O., qui varie de 2 k., vers l'extrémité N., à 4 k., dans la partie centrale, tendant vers le S. Assez joi bourg, situé à 1,3 h. seulement de la limite méridionale de territoire, se composant d'une assez longue rue, dans lequelle sont plusieurs maisons passablement belies, s'étaldant de l'O. à l'E., où se trouve l'église, entourée, vers le aud et l'est, d'une sorte de petite place et de quelques autre petites rues. Eglise gothique, de la fin du 14° siècle, votité en bois, à clocher en flèche. Cimetière situé au N. du bourg séparé de celui-ci par plusieurs chemins, enceint de hais vives. Presbytère agréablement situé, hors et au sud 🕮 bourg, dans une petite lle, formée par le ruisseau de Virfold.

POPULAT. Comptée pour 216 feux, dans l'affouagement de l'élection; elle était, en 1804, de 327 feux et de 1,355

itants; selon le recensement de 1826, de 428 f. et de 10 h.; elle est, d'après celui de 1836, de 436 f., se comant de 736 indiv. du sexe mascufin, 821 du féminin, 1, 1,557; dont 298 au hourg; le surplus, presque tous artis par hameaux, au nombre de 32, dont nous ne cine que les plus importants, savoir : de Longueraie, du t-Pezé, de la Reglenière, de la Sufficière, 68, 52, 45 et de la Fosse, de la Royzerie, de la Chouane, du Chânier, 26, 24, 23 et 21; de la Morderie, de la Bénare et de la Ragannière, 21 chacun. Celui de la Maderie, 7 indiv. seulement, appartient, par moitié, à la commune isé.

fouv. décenn. De 1793 à 1802, iuclusiv. : mar., 121; s., 415; déc., 246.—De 1803 à 1812 : mar., 122; naiss., ; déc., 278.—De 1813 à 1822 : mar., 105; naiss., 494; ., 287. — De 1823 à 1832 : mar., 126; naiss., 370; ., 298.

Ist. Ecclés. Elise dédiée à S. Martin. Forte assemblée, le . le plus proche du 10 juillet, fête de la translation des q. de ce saint évêque, et, en cas de rencontre avec e de Requeil (dim. le plus proche du 29 juin), le dim. qui celle-ci. Outre les menus objets de commerce, il se d aussi des porcs maigres à cette assemblée, de même l celle de Requeil.

a cure, dont Lepaige fixe à 1,100 l. le revenu, que n'inne pas le Pouillé diocésain, était à la présentation de bé de la Couture du Mans, par suite du don fait à ce nastère, de l'église d'Yvré, par l'évêque Hugues de S.nis, 1136-1142.

es autres fondations religieuses de la paroisse, étaient : e Prieuré de Ste-Anne de Fessard, établi à 9 h. O. N. lu bourg, à la présentation du prieur conventuel de Châ-ix-en-l'Hermitage(v. cet art.), doté des domaines, métairies noulins de Fessard, la Grande-Martinière, la Gravelle, Fraiches, le Mineray, le Rafeau, la Paragère, en Reil, bois et vignes réservés, val. 1,270 l. de revenu, à la rge de 3 messes par semaine. Dom. F. Jos. Nicot, chantal., dernier titulaire, en 1762. — 2° chap. de S.-Jeantiste de la Touche, desservie en l'église de Châteaux-en-ermitage, à la présentat. du preur de Châteaux; dot. de nétairie de la Touche, des lieux de la Guillotière et de etite-Martinière, val. 400 l.; 2 mess. par sem.—3° chap. l.-Michel de la Rondelière, desservie en la même église lhâteaux, même présentation; lieu de la Rondelière, 150 l.;

rt. 2.

1 m. par semaine. La chapelle du prieuré de Fessard, a été

détruite pendant la révolution.

Une sentence de la sénéchaussée du Mans, du 31 janvier 1725, décide, en thèse générale, qu'un gros décimateut, peut prescrire les menues et vertes dimes, contre le curé, par une possession immémoriale ou, du moins, de plus de quarante ans, sans être obligé de rapporter titre; que cette sentence a été rendue au profit de l'abbé de la Couture, contre le curé d'Yvré-le-Pôlin; et que dest une jurispredence certaine, depuis la déclaration de 1686 et 1690, et, suivant un arrêt du 18 août 1705, pour les portions congrues.

Hist. FROD. La seigneurie de paroisse, annexée à la terre de la Cour, et non pas à celle de la Touche, comme le dit Lepaige, passa de la famille Maulny, qui l'avait acquist, du prieuré de Château-l'Hermitage, probablement, dans celle de Cailleau, famille du Mans, annoblie dans le 18° siè-

cle, qui la possédait dès 1776.

La Cour d' Feré, avec la seigneurie de paroisse, étaiest possédées, dans le siècle dernier, par M. Marin Rouier de Madrelle, qui l'annexa à sa terre de l'Aunay, en Saist-Ouen-en-Belin. La maison seigneuriale de la Cour, située dans le bourg, a été vendue, par acte du 25 mars 1806; par M. Cailleau, alors propriétaire, à M. Dubois, notaire, qui l'a fait rebâtir. C'est aujourd'hui l'une des plus joies

maisons du bourg.

Autres fiefs: 1° la Bataillère, à 2 k. N. N. E. du clocher. Cette terre, à laquelle les derniers possesseurs donnent quelquefois le titre de baronnie, était possédée, en 1407, par Macé Mernoys, écuyer, et relevait de la baronnie de Château-du-Loir. J. de Beaumanoir, écuyer, la possédait, en 1490, du chef de Catherine de la Rochefoucauld, sa femme. En 1607, R. de Bouillé, chevalier, comte de Créance, etc., en rend aveu, comme la tenant, par mariage, de Marthe de Beaumanoir. En 1651 et 1661, semblable aveu est rendupar Marguerite de la Chevrière, V° de J.-B. L. de Beaumanoir, chevalier, baron de Lavardin, au nom de ses enfants mineurs.

Vers le milieu du 18° siècle, Maria Rottier de Madrele, écuyer, acquéreur de la châtellenie de Vaux et comté de Belin réunis (v. l'art. BELIN et BELINOIS), seigneur d'Yvré-le-Pôlin, annexe la baronnie (sic) de la Bataillère, avec la Cour dudit Yvré, à la terre de l'Aunay, sise en S.-Ouen es Belin. Cotte terre avait haute, moyenne et basse justice, ainsi que l'attestent les fourches patibulaires plantées dans le jar-

din, avant 1789.

sard. Le prieuré conventuel de Châteaux-en-l'Herv. cet art.), auquel on donnait communément le tibaye, possédait les fiefs de Fessard, de la Gravelle, ouche, de la Rondelière, et de la Martinière, en Pôlin.—En 1604, Jean de l'Espervier, écuyer, chae la chapelle de Ste-Anne de Fessard, rend aveu métairie de Fessard, relevant de Château-du-Loir. n° suivant.

Gravelle, à 1,5 h. N. N. O. du bourg, dépendant, er lieu, du prieuré de Châteaux. Aveux, en 1406, on du Bouschet (sic), Sr du Bouschet; et, en 1604, e l'Espervier, cité au n° précédent, pour la métairie le la Gravelle, relevant également de Château-du-4° la Rondelière et 5° la Martinière, autres possesprieuré de Châteaux.

zé (le Grand), ayant titre de châtellenie, apparte-

abbaye de la Couture du Mans.

roisse d'Yvré-le-Pôlin relevait, en majeure partie, néchaussée de Château-du-Loir; pour le surplus, ridiction du comté de la Suze et de celle de l'abla Couture, à raison du fief de Pezé, pour cette; elle reportait en appel, pour le tout, au siège du Mans, pour les cas royaux seulement, en ce ortait de Château-du-Loir.

paroisse était comprise, dans la circonscription du sel du Mans.

civ. Un petit collège ou école de garçons, doté n rural, avait été fondé anciennement à Yvré-le-école primaire actuelle de garçons, fréquentée par élèves, est l'objet d'une allocation annuelle de 200 f., traitement de l'instituteur, et de 140 f., pour le la maison d'école, lui servant de logement. mune alloue également 50 f. par an, à une inprimaire, dont l'école reçoit de 20 à 25 jeunes

R. Le territoire d'Yvré a été plusieurs fois, dans ières années du siècle précédent, le théâtre d'hostre les républicains et les chouans, auxquelles les

n'ont point eu l'occasion de prendre part.

Une très-belle céraunite, en silex, déposée au mulans, de 0 m. 85 de longueur sur 0 m. 20 de larla base, a été trouvée, en 1833, dans la vigne du les vestiges de voie romaine avaient été observés uane, sur la limite orientale du territoire, le long enne route du Mans au Lude, que sa transformation en chemin de grande communication, aura probable-

ment fait disparaitre.

Le nom de Bataillère, que porte un fief dont il est parlé plus haut, situé près de ce même chemin, indique un ancien combat en ce lieu, dont il ne reste point d'autre tradition.

Hydrogr. La petite rivière de Fessard, ayant sa source entre les lieux de Pezé et de la Gravelle, sort du territoire, après un cours de 1,8 h. environ, dans la direction de sud-ouest, pendant lequel elle passe près de l'ancien prieuré, dont elle a pris le nom. Le ruisseau de Virfolet, appelé aussi de Courcelle, prend naissance près et à l'est du bourg, entoure le presbytère, comme nous l'avons dit, et sort de la commune, par sa limite sud, après 2 k. de cours. Essa, celui de Cormeu (v. l'art. s.—OUEN-EN-BELIN), limite le territoire au nord-est. — Moulin à blé de Fessard, sur le premier de ces cours d'eau.

GÉOL. Sol généralement ondulé, excepté au nord, convert, dans quelques parties; où l'on remarque, au N., me monticule arrondi, appelé la Motte-Rouge. Terrain secondaire supérieur ou crétacé, dans la partie méridionale; tertiaire, ou supercrétacé, vers le nord, comprenant un partie de la lande du Bourrai (1-210); offrant le calcaire un partie de la lande du Bourrai (1-210); offrant le calcaire un extraction sur divers points, le silex et l'argile, su accompagnements ordinaires; des marnes blanche et jannâtre; du grès ferrifère, dans la partie septentrionale.

Plant. rar. Physalis alkekengi, LIN.; Silybum marianum, GÆRTN., bords du chemin de la cure (M. LAHAYE, de Foel-

letourte).

CADASTR. Superf. tot. de 2,183 hect. 71 ar., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 1,034-05-30; en 5 class., éval. à 4 f. 50 c., 9, 18, 27 et 36 f. — Jard. et vergers, 50-70-03; à 27, 36, 40 et 54 f. — Vignes, 67-01-10; à 4-50, 9, 22 et 30 f. — Prés, 125-65-40; à 12, 33, 45 et 54 f. — Pâur. et pâtis, 77-86-30; à 1, 9, 19 et 20 f. — B. fut., taillis, slées, 101-87-90; à 4-50, 9, 12 et 18 f. — Châtaigner., 32-02-90; à 9 et 18 f. — Pinièr., 497-97-20; à 4-50, 9 et 12 f.—Land. et bruyèr., 114-74-70; à 2 et 3 f. — Etangs, 0-77-50; à 19 f. — Mares, 0-31-90; à 1 f. — Superf. des propriét. bât., aires, 13-28-67; à 36 f. Obj. non impos.: Estet cimet., 0-75-50. — Chem. et plac. publ., 65-63-40. — Eaux courantes, 1-03-20. — 380 Maisons, en 6 class.: 141 à 4 f., 139 à 8 f., 67 à 12 f., 22 à 24 f., 7 à 36 f. et 4 à 48 f. — 1 Moulin, à 30 f.

REVENU impos. : { Propriét. non bât., 31,389 f. 97 c. } 34,871 f. 97 c.

CONTRIB. Fonc., 5,609 f.; personn. et mobil., 932 f.; port et fen., 318 f.; 53 patentés: dr. fixe, 276 f. 50 c., dr. proport., 80 f.; total, 7,215 f. — Perception de Cerans-Foulletourte.

Agric. Superficie argilo-calcaire craieuse, argilo-sablonneuse et de sable pur ; ensemencée en céréales, dans cette proportion: seigle, 350 hect.; froment et méteil, de chaq. 75; orge, 20; avoine, 40; ne produis. pas au-delà de 4 à 5 pour 1, excepté l'avoine, 8. Autres produits : maïs, 20 h.; sarrasin, 10; pomm. de terre, 100; chanvre, 15; lég. secs, navets, citrouilles, peu; prair. artif., en trèfle, 10 h.; prés médiocres, bois, vigne, comme au cadastrement. Les vignes dites de pied, en blanc, situées à l'est; celles en voliers, ou treilles, en rouge, disséminées sur tous les points; beaucoup d'arbres à fruits, de maronniers, quelques noyers. Elèves des espèces chevaline, ovine et caprine, en petite quantité; des espèces bovine et porcine, beaucoup plus. M. J. Livet, obtient un 3° pr., pour bonne culture, de 12 hect. au moins, au concours agricole cantonnal, en 1840. 6 Fermes à charrues; closeries ou petites cultures, à portions de charrues ou à bras, en très-grand nombre, les propriétés étant très-divisées; 20 charrues. Commerce agricole considérable, consistant en grains, dont il y a insuffisance d'un tiers, si ce n'est de l'avoine, du sarrasin et du maïs, dont il y a exportat. réelle, du quart à la moitié; en chanvre et fil, bois, vin, s'exportant au Mans, dans la proportion de 3,000 à 6,000 hectol., dans les bonnes années; en cidre, très-estimé; marrons, en quantité; noix, en moindre proportion; ces trois derniers objets, portés également au marchés du Mans, pouvant produire une vente de 30,000 f., années communes; fruits, menues denrées; chevaux bestiaux et laine, en moyenne quantité, porcs gras, etc. Fréquentation des foires et marchés de Foulletourte, d'Oizé, de Pontvallain, de Mayet, d'Ecommoy, de la Flèche et surtout du Mans; quelque peu de Château-du-Loir.

INDUSTR. Exploitation du calcaire tuffeau et du grès roussard, pour bâtir; banchissage du fil, et fabrication de la toile, pour particuliers seulement. Plusieurs huileries à che-

nevis, noix, pepins, pour la consommation locale.

ROUT. ET CHEM.Le territoire d'Yvré, se trouve situé entre les routes n° 23, de Paris à Nantes, et 158, de Tours à Caen, la première passant à l'ouest, la seconde à l'est. = le chemin de grande communication n° 1, du Mans au Lude et

à Tours, le-limite dans toute sa longueur, de ce côté; celui nº 2, de la Flèche à S.-Calais, en passe à peu de distance au sud; enfin, il sera traverse par celui nº 20, de la Fontaine-S.-Martin au Grand-Lucé.-Chem. vicin. classés: -1º du Lude au Mans, par Pontvallain (classé de grandevicinalité nº 1); longueur sur la commune, 5,106 mètr.—2º all. à S.-Ouen et à Ecommoy; part du bourg, finit au précédent, 2,652 m.—3° all. à Oizé et à Foulletourte; du bourg au chemin du Grand-Moiré, 1,800 m.-4° all. à Château-l'Hermitage, Requeil et Pontvallain; part du bourg, finit près la Rondelière, 1,470 m., dont 48 m. en commun avec Requeil. - 5° all. au Mans, par Parigné-le-Pôlin et Guécélard, où il s'embranche avec la route n° 23; part de la croix du bourg, f. près le lieu du Bois, 2,425 m., dont 73 m. avec Parigné. - 6° all. à S.-Gervais-en-Belin et Laigné; commence au nº 5, entre le Boulay et la Sufficière, f. au nº 1er, près la Chouasne, 3,025 m. — 7° all. au Mans par Parigné; commence au n° 5, près le Boulay, f. au carrefour de l'Epine, 2.787 m. — 8° de S.-Ouen-en-Belin à Parigné; 1,700 m.

LIEUX REMARQ. Comme habitations: la Bruyère, à 2 k. au N., à M<sup>me</sup> V<sup>e</sup> Moriceau du Mans; la Noirie, à 5 k. N. E., dans les landes du Bouray, à M<sup>me</sup> Pion-Noirie, de la Flèche; Jupilles, à M. Pellier, du Mans; le Grand-Moiré, aux héritier Dronne; la Touche, à M. Cailleau. Sous le rapport des noms: la Chevalerie, la Cour; Richemont, le Rocher, la Tuffière, les Grouas, la Mineraie; Parfaumortier, Ourne, la Fosse; les Roncherais, la Boulaie, le Châtaignier; Jupjour, Pigalle, le Ribert, le Rafeu, Virfollet, la Chouasne, la Ma-

dère, la Sufficière; la Mercerie; etc., etc.

ETABL. PUBL. Mairie, succursale, écoles primaires de garçons et de filles; résidence d'un notaire; recette buraliste, débit de tabac, débit de poudre de chasse, des contribut. indirectes. Bur. de poste aux lettres, à Foulletourte.

Voir, à la suite, quelques articles supplémentaires et rectificatifs, après lesquels viendra l'article départemental SARTHE.

-XXXXX-0-3-E0-4KKK-

# **ADDITIONS**

## ET RECTIFICATIONS.

AIGNÉ, tome ler, page 1re.

HIST. ECCLÉS. Les sieurs René Perdereau et Louis Leroy, abandonnent à la commune, gratuitement, une maison avec jardin, pour servir de presbytère. L'acceptation de cet abandon est autorisée, par arrêté consulaire du 30 nivose an XII (21 janv. 1804).

AILLÈRES, tome Ier, p. 3.

Hist. véod. En 1669 et 1680, Abraham Caillard, écuyer, seigneur de la Monnerie et Judith le Vasseur, sa femme, rendent aveu pour les fiefs d'Aillères, de la Haye et Boydé, ensemble le dom. de la Hermeraye, relevant du Saosnois.

— Aveu pour les mêmes fiefs, en 1722, par Abraham Caillard. Est-ce le même que ci-dessus, ou son fils?

Cadasta. Superficie totale de 586 hectares 73 ares 20 centiares, se subdivisant par nature de terrain, ainsi qu'il suit: —Terre labour., 1,448 h. 83 ar. 90 cent., en 5 class., éval. à 2, 5, 11, 17, et 24 f.—Bois d'agrément, 0-52-50; à 9 f.— Jardins, 3-89-45; à 24, 28, 32 et 36 f.— Prés, 30-09-10; à 6, 14, 24 et 36 f.— Pâtur., 50-55-00; à 4, 12 et 18 f.— Bois fut. et taillis, 4-65-40; à 9 f.—Friches, 26-67-20; à 1 et 3 f.— Etangs, 0-61-40; à 24 f.—Sol des propriét. bât., 4-02-05; à 24 f. Objets non imposables: — Eglise et cimet., 0-12-40. — Chemins, 16-55-30. — Riv. et ruiss., 0-19-50. = 67 Maisons, en 8 class.: 5 à 2 f., 3 à 4 f., 15 à 6 f., 12 à 8 f., 8 à 10 f., 8 à 12 f., 5 à 14, 6 à 16 f.—1 Maison hors classe, à 150 f.— 1 Orangerie, à 14 f.— 1 Fourn. à chaux, à 20 f.— 1 Fourn. à tuiles, à 60 f.—1 Moulin, à 18 f.

REVENU impos.: { Propriétés non bâties, 6,630 f. 36 c. } 7,462 f. 36 c.

## ALONNES, t. I, p. 5.

HIST. ECCLÉS. Un décret du 19 brumaire an XIII (10 nov. 1804) autorise l'acceptation du don fait à la commune, par le Sr Pain, maire, du presbytère et de l'église, qui lui ap-

partiennent.

ANTIQ. Un nouveau plan de la ville du Mans, dressé et publié, en 1840, par M. Lombard, officier d'état-major, présente, comme accessoire, celui des vestiges d'antiquités découverts à Allonnes. Depuis ce plan dressé, on a rencontré, en ce lieu, les restes d'un hypocauste fort apparent. En somme, les antiquités d'Alonnes sont considérées, par les antiquaires les plus experts, notamment par M. Mérimée, comme des plus considérables et des plus intéressantes de celles observées en France.

## AMNÉ, t. I, p. 11.

HIST. FÉOD. Montlivois ou le Livois, en Amné, était un fief dont le seigneur, qui n'est pas nommé, est taxé à fournir deux mousquetaires et un picquier, sur le rôle de l'arrière-ban de 1639. Le seigneur des Bordeaux, est taxé à un picquier au même rôle.

CADASTR. Superficie de 1,594 hect. 57 ar. 20 cent., se subdivisant ainsi: —Terr. labour., 1,143-33-30; à 4, 7, 13, 18 et 26 f.—Avenues, jard., 22-50-49; à 26 et 30 f. — Vignes, 33-21-14; à 3, 8 et 12 f. — Prés, 207-68-25; à 8, 14, 20, 28 et 39 f. — Pâtures et pâtis, 17-39-11; à 2, 4, 7 et 8 f. — B. fut., 7-07-40; à 12 f.—B. taill., 64-04-36; à 3, 8 et 12 f.—Broussils, 0-33-70; à 3 f.—Land., terr. vag., 44-43-90; à 1, 2 et 3 f.—Carrièr., 0-10-10; à 13 f.—Eaux, étangs, mares, 0-93-41. — Sol des propriét. bat., 12-25-24; à 26 f. — Obj. non imp. : — Egl., cimet., presbyt., o-28-40. — Chem., plac. publ., 39-80-80.—Riv., et ruiss., 1-17-90. = 197 Maisons, en 7 class. : 12 à 5 f., 31 à 9 f., 55 à 12 f., 42 à 16 f., 33 à 23 f., 12 à 30 f. 12 à 40 f. — 1 Maison hors classe, à 170 f. — 1 Fourn. à chaux, à 150 f. Revenu imposab.: { Propriétés non bâties, 22,879 fr. 91 c. } 26,469 f. 91 c.

ETABL. PUBL. Bur. de poste aux lettres, au Mans, et non à Conlie, comme nous l'avons dit à tort; de distribution, à Coulans.

báties,

**3,59**0

## ANCINNES, t. I, p. 14.

Nous avons fait mention, à l'art. cantonnal Saint-Patern (v-483), du château de Maulny, du fort de Montguillon, & de la tour de Vaubezon, en Ancinnes, considérés comme appartenant à un système de fortifications, dont nous n'avions point parlé à cet article.

HIST. FÉOD. Voir aussi à l'article SAINT-AIGNAN (v-6), le mention de deux fiefs situés à Ancinnes, relevant de cette

chatellenie.

GÉOL.—Plant. rar. Voyez l'art. cantonnal SAINT-PATERN (V-472, 474).

ARDENAY, t. I, p. 23.

HIST. FÉOD. Voir, comme complément de la féodalité de cette paroisse, les articles saint-aignan, saint-denis-du-tertre, saint-mars-la-bruyère et soulitré (v-6, 199, 389; vi-220).

Cadastr. Superficie de 2,721 hect. 11 ar., se subdivisant de cette manière: — Terr. labour., 1,415-29-68; en 5 class., à 3. 8, 16, 24 et 30 f.— Jard., 13-16-00; à 30, 40 et 50 f. — Prés, 196-65-20; à 12, 20, 28, 40 et 48 f. — Pâtur., 252-91-80; a 2, 7, 12, 20 et 26 f. — B. fut., 7-91-40, et B. taill., 258-58-60; à 12, 16, 20, 22 ef 26 f. — Land., bruyèr., terr. vaines et vag., 7-77-80; à 2 et 4 f. — Perrières, 1-05-20; à 2 f.—Douv., 3-03-80; à 30 f. — Mares, marais, 1-39-40. — Superf. des maisons, 9-21-37; à 30 f. — Obj. non impos.: Egl., cimet., mais., jard., 0-74-60. — Rout., chem. et plac. publ., 57-39-81. — Riv. et ruiss., 4-17-04. — Forêt royale de Perseigne (partie) 491-79-30 ==219 Maisons, en 8 class.: 17 à 2 f., 45 à 4 f., 58 à 7 f., 56 à 10 f., 21 à 15 f., 11 à 20 f., 7 à 25 f., 4 à 30 f. — 1 Moulin, à 30 f.

Revenuimposab.: { Propriét. non bât., 31,656 f. 51 c. } 31,656 f. 51 c. } 31,656 f. 51 c.

**ARTHÉZÉ**, t. I, p. 28.

Cadastr. Superficie de 864 hectar. 71 ar. 20 cent., subdivisée ainsi: — Terr. labour., 516-48-40; en 5 class., éval. à 7, 11, 16, 20 et 25 f. — Levées, 0-09-20; à 11 f. — Jard., vergers, pépin., 25-03-50; à 25 et 31 f. — Vignes, 67-72-90; à 12, 18 et 24 f. — Prairies, 116-96-30; à 15, 24, 33 f. — Pâtur. et pâtis, 14-13-20; à 7 et 9 f. — Bois futaies, 2-58-40; à 16 f. — B. taillis et broussils, 88-77-10; à 7, 11 et 16 f. — Landes, 4-07-60; à 7 f. — Douves, 0-09-60; à 25 f. — Mares, 0-98-70; à 4 f. — Superf. des propriét. bât., 9-01-10; à 25 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-23-80. — Chemins, 18-17-70—Riv.et ruiss., 0-33-70. == 108 Maisons, en 6 class.: 22 à 4 f., 23 à 6 f., 34 à 12 f., 14 à 18 f., 10 à 24 f., 5 à 30 f. — 1 Maison hors classe, à 50 f.

REVERU imposable: { Propriét. non bât., 15,909 f. 75 c. } 17,235 f. 75 c. ASNIÈRES, t. I, p. 32.

POPUL. Il faut lire, à la fin de la 2º ligne, le nombre 376, au lieu de celui 350.

HIST. FÉOD. Possédaient des fiefs dans la paroisse d'Asnières, en 1639: 1° Dam<sup>lle</sup> Louise de Maridor, Ve du Sr de la Pannière (?), celui de Moulinvieux; 2° Flor. Bastard, écuyer, celui de la Rouillonnière; 3° Gabriel de la Jaille, écuyer, le fief du Châtelet; 4° la Flossière, dont le possesseur n'est pas nommé.

GEOL. A la ligne 5 de cet alinéa, lisez : terrain anthraxifère, au lieu de terrain houiller.

CADASTR. Superficie de 1,263 hect. 91 ar. 60 cent., se subdivisant comme suit: —Terr. labour., 961-30-50; en 5 class., éval. à 5, 12, 18, 24

et 30 f. — Jard., vergers, terrains d'agrément, 25-33-49; à 30 et 40 f. — Vignes, 12-85-60; à 12 et 18 f. — Prés, 121-71-40; à 25, 50 et 60 f. — Pitur. et pâtis, 4-56-30; à 5 et 12 f. — B. fut. et taillis, 44-51-70; à 5, 16 et 22 f. — Broussils, 0-21-70; à 5 f. — Landes, 39-31-20; à 2 et 3 f. — Douves, 0-07-70; à 30 f. — Mares, 0-31-70; à 5 f. — Superf. des propriét. bât., 10-25-81; à 30 f. Obj. non impos.: Egl., presbyt., 0-22-80. — Chemins, 29-56-30. — Riv., et ruiss., 13-65-40. — 155 Maisons, en 9 class.: 10 à 6 f., 42 à 10 f., 37 à 15 f., 23 à 20 f., 20 à 25 f., 13 à 34 f., 8 à 45 f., 1 à 60 f., 1 à 200 f. — 2 Moulins; à 80 et 130 f.

REVENU imposable: { Propriét. non bât., 25,161 f. 59 c. } 28,428 f. 59 c. ASSÉ-LE-BOISNE, t. I, p. 36.

HIST. ECCLÉS. Le prieuré d'Assé avait été fondé, en 1098, par Robert de Juillé, en faveur de l'abbaye de S.-Vincent du Mans, dans laquelle son père s'était fait moine. Robert confirme à ce monastère, des dons et ventes faits par Robert Vicaire, et ses frères Pôtin et Herbert, de dimes dans cette paroisse et d'émoluments auxquels ils avaient droit dans l'église. — Plus tard, Gauthier le Boisne reconnaît, que le patronage de cette église appartient audit monastère de S.-Vincent.

L'ordre de S.-Jean de Jérusalem possédait à Assé, la commanderie de Grateil et la chapelle de S.-Eutrope, réunies

à la commanderie de Guéliant (v. cet art.).

HIST. FÉOD. Nous avons portè mal à propos, à l'art. Asséle-Riboul, un alinéa qui concerne Assé-le-Boisne, ainsi conçu: « En 1222, le roi Philippe-Auguste acquit le château d'Assé et la forêt de Bourse, par échange contre la baronnie d'Ecouché, située dans le voisinage d'Argentan; et réunit cette acquisition, au comté d'Alençon. »

On trouve des aveux rendus pour la terre d'Assé, relevant du Mans, sans spécification duquel des lieux de ce nom, dans l'ouvrage intitulé: Noms féodaux. Voir ci-après, Assé.

LE-RIBOUL.

Histor. En 1417, les Anglais étaient en possession du château d'Assé, assis sur une éminence et entouré de larges fossés. On trouvefréquemment, autour de l'espace qu'occupait cette forteresse, de nombreux ossements, dont, à une époque récente, ceux d'un cavalier et de son cheval, ayant des fers triangulaires; plus loin, à 1 m. 20 de profondeur, un four d'une très-grande dimension. Une grande partie des combats entre les Français et les Anglais, assiégés dans les places de Fresnay et de S.-Cénery, eurent lieu sur le territoire d'Assé. L'emplacement de l'un de ces combats, où Ambroise de Loré battit les ennemis, est encore connu sous le nom de Cimetière des Anglais.

HIST. CIV. Assé avait anciennement une léproserie, dont les biens ont été donnés à la fabrique.

## ASSÉ-LE-RIBOUL, t. I, p. 40.

HIST. FÉOD. En 1393 et 1408, Foulques Riboul, aussi Riboullet, chevalier, sire d'Assé, rend aveu pour le fief seigneurial de Fay (à Mansigné), relev. de Château-du-Loir, et pour la baronnie de Lavardin, relev. du Mans. Relevaient de lui : P. de Millon, J. de Tussé, chevaliers; J. de Bures, seigneur de Neuvy; Simon du Bu et Guill. de Souligné, écuyers. Rendent également aveu, pour la terre d'Assé-le-Riboul: en 1488, Guyon le Hoc, chambellan du Roi; en 1510, Ragonde de Hacqueville, damoiselle, Ve de P. Poignant; en 1532, André Guillart, conseiller au parlem. de Paris. De semblables aveux sont rendus : en 1498, par P. Poignant, conseiller au même parlement; et, en 1502, par J. de Miraumont, écuyer d'écurie de la Reine, et Ragonde de Hacqueville sa femme. Bien que, pour ces deux derniers, la spécification le Riboul ne soit pas jointe au nom d'Assé, les aveux précédents ne laissent pas de doutes à cet égard. En est-il de même pour ceux rendus, en 1401, par Adenet de Glenne, à cause de Jeanne Savarie, sa femme, pour la terre d'Assé, ensemble celle de la Basse-Boyssière; et, en 1532, par Nicolas Violle, M're ordinaire des comptes? et ne pourrait-il pas s'agir plutôt de la seigneurie d'Assé-le-Boisne?

Le seigneur de la terre, fief et seigneurie de la Blotterye, paroisse d'Assé-le-Riboul, est porté au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Cadastr. Superficie de 1,678 hect. 88 ar. 30 cent., subdivisée de cette manière: — Terr., labour., 1,213-40-27; en 5 class., à 4, 8, 16, 24 et 32 f. — Jard., aires, allées, vergers, pépinières, 32-49-61; à 32, 34 et 42 f. — Vignes, 73-08-80; à 6, 14 et 20 f. — Ruelles, chemins, 2-00-46; à 16 f. — Près, 192-02-20; à 9, 18, 30, 46 et 60 f. — Pâtur. et pâtis, 18-12-70; à 4, 8 et 18 f. — B. fut. et taillis, 91-50-71; à 4, 6, 12 et 20 f. — Broussailles, 2-87-50; à 4 f. — Marnières, 0-35-80; à 8 f.—Friches, 12-65-30; à 2 f. — Mares, font., 0-62-48; à 16 f. — Mortiers, 0-98-00; à 11 f. 76 c. — Sol des propriét. bât. et cours, 13-89-98; à 32 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 1-01-40.—Chem., plac. publ., 43-69-10.—Riv. et ruiss., 5-99-00.—394 Maisons, en 10 class.: 9 à 3 f., 132 à 6 f., 125 à 8 f., 53 à 10 f., 38 à 12 f., 21 à 18 f., 11 à 27 f., 2 à 36 f., 2 à 50 f., 1 à 75 f.—5 Moulins à farine: 4 à chacun 100 f., 1 à 240 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 31,832 f. 65 c. } 36,199 f. 65 c. bâties, 4,367 » } 36,199 f. 65 c.

CONTRIB. On a dit, par erreur, que cette commune faisait partie de la perception de Fresnay; tandis qu'elle est de celle de Beaumont-sur-Sarthe.

AUBIGNÉ, t. I, p. 47.

HIST. ECCLÉS. On a imprimé le nom de S, Marin, au 5 alinéa de cette histoire. On voit évidemment, par ce qui précède, qu'il faut lire S. Martin.

HIST. FÉOD. Messire César Louis de Brauxombrie, seigueur de Cicorgne, paroisse d'Aubigné, est taxé à un mous-

quetaire, au rôle de l'arrière-ban de 1639.

HIST. CIV. Une maison de charité, desservie par deux sœurs d'Evron, est établie à Aubigné, au moyen de la donation faite par le Sr P. H. de Sarcé, d'une maison avec ses dépendances, du mobilier nécessaire à ladite maison, et d'une rente de 400 f. Une ordonnance royale, du 28 juin 1826, autorise l'acceptation de ces dons.

AULAINES, t. I, p. 53.

HIST. ECCLÉS. A la 6° ligne de ce paragraphe, lisez : fort de Clossay, au lieu de Classay.

CADASTR. Superficie de 633 h. 33 ar. 70 cent., subdivisée ainsi: —Ten, labour., 568-87-50; en 5 class., à 5, 10, 17, 26 et 36 f. — Jard., 18-55-63; à 36, 50 et 72 f. — Vergers, 1-01-20; à 17 et 26 f. — Près, 25-09-90; à 27, 32, 54 et 66 f. — Pâtis, 1-25-83; à 10 f. — B. taill., 10-02-00; à 6, 10 et 16 f. — Broussaill., 0-92-70; à 5 f. — Pinières, 0-36-00; à 6 f. — Friches, 0-23-00; à 4 f. — Etangs, 0-27-20; à 36 f. — Mares, 0-06-40; à 10 f. — Superf. des bâtim., 6-71-34; à 36 f. Obj. non impos.: Cimet. et presbyt., 0-35-00. — Rout. et chem., 15-19-00. — Riv. et ruiss., 0-25-00. — 159 Maisons, en 7 class., à 5, 8, 12, 15, 20, 29 et 40 f. — 1 Moulis à blé, à 106 f. 10 c.

REVENU imposable, 15,090 f. 65 c.

## AULNEAUX (LES), t. I, p. 56.

Cadasta. Superficie de 816 hect. 95 ar. 16 cent., ainsi subdivisée:—
Terr. labour., 354-50-90; à 5, 10, 17, 25 et 32 f. — Jard., pépinièr., 1104-70; à 32, 40 et 48 f.—Prés et pâtures, 324-90-15; à 10, 20, 34 et 48 f.

B. fut et taillis, 90-96-90; à 12 et 18 f. — Bruyères, 6-71-90; à 4 f.—

Etangs, eaux, 0-58-60; à 32 f. — Sol des proprièt. bât., 6-78-60; à 32 f.

Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., pièces d'eau, 0-95-45.—Chem.,
18-56-70.—Riv. et ruiss., 1-91-40.=132 Maisons, en 7 class.: 15 à 3 f.,
39 à 6 f., 40 à 8 f., 18 à 10 f., 10 à 13 f., 7 à 16 f., 3 à 20 f.—1 Orangeria,
à 20 f. — 1 Moulin, à 80 f.

REVENU imposable: { Propriétés non bât., 17,330 f. 02 c. } 18,511 f. 02 c. } 18,511 f. 02 c.

## AUVERS-LE-HAMON, t. I, p. 60.

HIST. PÉOD. La seigneurie de paroisse d'Auvers, était une châtellenie, annexée au prieuré. Les autres fiefs de cette paroisse, étaient : 1º le *Plessis*, appartenant à la famille Girard de Charnacé, originaire du Poitou, établie en Anjou, avant 1400. Denis Girard, fils de Jean 1º de Girard, seigneur de la Claye, en Précigné, est le premier qu'on voit posséder

ssis, en 1504. Anselme, seigneur du Plessis, épouse, i00, la fille ainé de Jacques de Charnacé, et leur fils ues Philippe Girard, qui porte le titre de seign. d'Auobtient, en 1673, le droit de joindre à ses nom et armes, de Charnacé. Marc Prosper épouse, en 1770, une fille maison de Bois-Jourdan. Un de leurs fils émigre et lans l'armée de Condé, un autre, dans l'armée royale aine. — 2º la Panne, appartenant, en 1639, à Fr. de hard, écuyer. — 3º Vaujouars ou Vaujours, à Urbain Chapelle, à la même époque. — 4º la Freslonnière, à elot de Baratin. — 5º le Ronceray, que possédait J. de Remy. — le 6º Haz, à Jean, sieur dudit lieu, écuyer, urs en 1639.

st. civ. Nous avons dit par erreur, à ce paragraphe, hevreul, dit Armand, chef de chouans dans cette conavait été tué sur le territoire d'Auvers. C'est sur celui auge (Mayenne), commune voisine d'Auvers, qu'il a la mort.

ol. On doit lire: terrain anthraxifère, au lieu de terhouiller, à la 4° ligne de ce paragraphe, et Chauvières, au de Cahuvières, à la 13°.

18TR. Superficie totale de 4,783 hect. 17 ar. 70 cent., se subdivisant, :— Terr. labour., 3,377-45-25; en 5 class., éval. à 5, 11, 22, 33 f. — Jard., avenues, pepinièr., 68-22-61; à 43, 49 et 57 f. — Ver-15-33-40; à 22 et 33 f. — Vignes, 27-52-98; à 11 et 21 f. — Prés, -20; à 16, 32, 57 et 81 f.—Pátur. et pât., 86-19-30; à 3, 6 et 11 f. taillis, 408-68-70; à 7, 16 et 24 f. — Aulnaies, 0-81-80; à 8 f. — ils, 2-68-10; à 3 f. — Landes, 26-92-20; à 4 et 8 f. — Viviers et l'eau, 0-67-20; à 43 f. — Etangs, 8-12-60; à 12, 24 et 70 f. — , 1-29-80; à 5 f. — Sol des propriétés bât., 28-15-56; à 43 f Obj. pos.: Egl., cimet., presbyt., 1-11-40. — Chem. et plac. publ., 60. — Riv. et ruiss., 26 69-00. = 318 Maisons, en 8 class.: 57 à ) à 10 f., 62 à 14 f., 42 à 18 f., 24 à 20 f., 27 à 22 f., 50 à 27 f., 7 à - 121 autres, dont 7 châteaux, hors classe, en masse 3,840 f. — 9 ns, en 6 class.: 1 à 80 f., 1 à 100 f., 2 à 150 f., 1 à 175, 3 à 200 f. et of. — 2 Fours à chaux, à 45 f. chacun.

v imposable: { Propriét. non bât., 104,105 f. 30 c. } 114,665 f. 30 c.

JVERS-SOUS-MONTFAUCON; t. I, p. 67.

1STR. Superficie de 749 hect. 26 ar. 30 cent., ainsi subdivisée: —
1abour., 506-35-10; en 5 class., éval. à 5 f., 7 f. 50 c., 15, 18 et 30 f.
1dins, 10-06-03; à 30 et 36 f. — Prés, 103-70-90; à 6, 12, 24, 36 et
15 et - Pâtur., 4-25-10; à 5 et 15 f. — B. futaies, 1-73-00; à 12 f. — B.
15 gi-01-70; à 4, 16 et 24 f. — Pièc. d'eau, mares, 0-73-70; à 30 f. —
15 propriét. bat., 5-40-96; à 30 f. Obj. non impos.: Kgl., cimet.,
16 t., terrain planté, 0-99-21.—Chem., plac. publ., 20-55-40.—Riv.
16 s., 1-45-20. — 110 Maisons, en 9 class.: 1 à 2 f., 3 à 5 f., 10 à 7 f.,
16 o f., 44 à 12 f., 16 à 15 f., 6 à 20 f., 7 à 25 f., 4 à 30 f.—1 Moulin,

Revenu imposable : { Propriétée mon bât., 14,865 f. 54 c. } 16,361 f. 54c.

AVESNE, t. I, p. 69.

Cadavra. Superficie de 568 h. 12 av. 08 cent., ainsi subdivisée — Ten. labour, 440-23-10; en 5 class., éval. à 8, 16, 24, 32 et 42 f. — Chimvieres, 7-17-40; à 50 et 56 f. — Jard., alières, vergers, 13-63-29. — Pra, 39-82-20; à 20, 40, 60 et 76 f. — Pâtur., 28-23-75; à 16, 26, 40 et 54 f. — B. taillis, 14-01-40; à 12, 18 et 24 f. — Douves, 1-51-00; à 42 f. — Mares, 0-82-35; à 32 f.—Sols et cours, 7-33-14; à 42 f. — Obj. non appos.: Bgl., cimet., 0-42-65. — Chem. et plac. publ., 12-63-10. — Riv. at vuiss., 2-28-70. — 130 Maisons, en 8 class.: 18 à 6 f., 26 à 9 f., 39 à 14 f., 23 à 18 f., 12 à 24 f., 8 à 30 f.; 2 à 38 f., 2 à 75 f. — 1 Moulin, à 378 f.

Ravano imposable : | Propriétés non bat., 19,322 f. 17 c. }21,756 f. 17 c.

AVESSÉ, t. I, p. 72.

Hist. Ecclés. Une ordonn. royale, du 2 juin 1831, autorise l'acceptation de la donation faite à la commune, par M. « Me Goupil (Clément), de la maison presbytérale, avec se dépendances.

Cadasta. Superficie de 1,872 h. 06 at. 40 cent., se subdivisant de cett manière: — Terr. labour., 1,372-60-50; en 5 class., éval., à 3,6, 13, 10 et 25 f.—Jard. et vergers, 32-34-20; à 24 et 30 f.—Vignes, 3-13-80, à 12 f.—Prés, 230-73-60, à 9, 18. 30, 48 et 54 f.—Pátur. et patis, 11-89-20, 3 3 et 6 f.—B. taillis, 82-58-90; à 2, 6 et 12 f.—Broussailles et bround, 0-30 30; à 2 f.—Landes, 44-93-70; à 1 et 3 f.—Mares, 1-20-30; à 1 et 3 f.—Mares, 1-20-30; à 1 et 3 f.—Sols et cours, 15-56-70; à 25 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., probyt., 0-95-10.—Chemins, 62-86-90.—Riv. et ruiss., 4-93-20.—11; Maisons, en 10 class... 12 à 4 f., 23 à 5 f., 65 à 7 f., 60 à 10 f., 29 à 1 f., 28 à 21 f., 7 à 27 f., 1 à 60 f., 1 à 80 f. et 1 à 100 f.—2 Moulins, à 135 et 1701.

REVERU imposable : { Propriétés non hât., 24,475 f. 92 c. } 27,211 f.ga c.

AVEZE, t. I. p. 76.

POPUL. A la 3º ligne de ce paragraphe, on doit lire:

total, 1,521; au lieu de 1,520.

HIST. CIV. C'est par erreur, que nous avons donné la data de 1810, aux donations faites par le curé Guyon, de la maison presbytérale et d'un bordage, pour l'établissement d'une maison de charité; les donations de ce bienfaiteur de la commune, étant autorisées par décrets des 13 pluviess an XIII (2 févr. 1805), et 11 mars 1806.

AVOISE, t. 1, p. 82.

Hist. ecclés. Un décret du 19 brumaire au XIII (10 povembre 1804), autorise la commune, à accepter le don qui lui est fait gratuitement, de l'église paroissiale, par Mes Battard de Fontenay.

HIST. PROD. On voit taxés, au rôle de l'arrière-ban de 1639.

mme propriétaires de fiefs en Avoise: P. Bastard, écuyer, de la Salle d'Aubert (Dobert), conjointement avec la me sa mère; P. le Cornu, écuyer, Sr de Cosme, pour le-lieu et pour la seigneurie de la Perrigne; et le seigneur Vrigny, paroisse de Juigné, dont le nom n'est pas indié, pour le lieu de Marigné, en Avoise.

GEOL. Lisez: terrain anthraxifère, au lieu de terrain houil-

, à la 5º ligne de ce paragraphe.

ABASTR. Superficie de 2,455 h. 97 ar. 17 cent., ainsi subdivisée:—

T. labour., 1,484-49-60; en 5 class., éval. à 3, 7, 14, 20 et 25 f.—

d., aven., terr. d'agrément, 37-87-17; à 25 et 40 f.—Vignes, 36-32à 6 et 10 f.—Prés, 184-63-48; à 8, 18, 38 et 50 f.—Pátur. et patis, 4307; à 3 et 6 f.—B. futaies, 7-42-70; à 6 et 14 f.—B. taillis, 472-82-00;
6, 9 et 14 f.—Pinières, 11-82-90; à 3 et 8 f.—Landes, 61-10-50; à 1 et
—Douves, 0-43-20; à 25 f.—Etangs, 1-01-10; à 6 f.—Mares, 0-49-95;
6.—Sol des propriét. bât., 15-44-55; à 25 f. Obj. non impos.: Egl., cit., presbyt., 0-83-90. — Chem., 42-75-40. — Riv. et ruiss., 55-06-20.
261 Maisons, en 10 class.: 38 à 4 f., 100 à 6 f., 83 à 10 f., 28 à 15 f., 5
5 f., 1 à 30 f., 1 à 40 f., 1 à 55 f., 2 à 60 f., 2 à 200 f.—4 Moulins à blé:
80 f., 1 à 110 f., 1 à 150 f. — 3 Moulins à papier: 1 à 70 f., 2 à 200 f.—
loulin à tan, à 30 f. — 1 Four à chaux, à 15 f.

WENU imposable: { Propriét. non bât., 30,320 f. 14 c. } 34,002 f. 14 c. bâties, 3,682 » } 34,002 f. 14 c.

HABIT. REMARQ. Lisez la Rougeolière, à la ligne 17 de ce agraphe, au lieu de Rougelière.

BAILLEUL (LE), t. I, p. 87.

BÉOL. A la ligne 5 de ce paragraphe, au lieu des mots : caire grossier, lisez : calcaire compacte commun.

ADASTR. Superficie de 2,747 hect. 09 ar. 87 cent., se subdivisant comme :: — Terr. labour., 1,688-88-55; en 5 class., éval. à 5, 9, 17, 25 et .—Jard., 41-28-85; à 34, 40 et 47 f.—Vignes, 25-36-10; à 6, 12 et 18 f. rés, 196-39-50; à 7, 13, 22, 33 et 45 f.—Pâtur. et pâtis, 16-67-62; à 3, 17 f.—B. fut., 2-92-00; a 5 f.—B. taillis, 334-74-70; à 2 f., 3 f. 50 c., 17 f.—Pinières, 1-92-00; à 3 f. 50 c.—Land., 323-63-40; à 1 et 2 f.—c. d'eau, viviers, 0-26-80; à 34 f.—Etangs, 2-43-40; à 4 f.—Mares, 0-90; à 3 f.—Sol des propriétés bât., 15-05-52; a 34 f. Obj. non impos.:., cimet., presbyt., 1-45-50.—Chemins, 57-82-30.—Riv. et ruiss., 1-50.—242 Maisons; en 8 class.: 35 à 4 f., 95 à 7 f., 48 à 10 f., 32 à 15 f. à 20 f., 8 à 25 f., 4 à 30 f., 3 à 55 f.— 2 Fourneaux à chaux, à 15 f. que.

WENU imposable: | Propriét. non bat., 33,034 f. 23 c. | 35,594 f. 23 c. | baties, 2,560 m

BALLON (CANTON DE), t. I, p. 91.

ADASTR. De 179 kil. carrés de superficie, le canton de Ballon contient, rès les évaluations cadastrales, 17,974 hectar. 69 ar. 68 cent. de ter, se subdivisant comme il suit :

| Terres labourables,                                           | H <b>E</b> CTAR.<br>12,626 |            |    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----|
| Jardins, allées, chenevières, pépiniè-<br>res, vergers, etc., | 428                        | <b>6</b> 0 | 59 |

| 97)                                                               | 155   | M.         | <b>65</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| Vignes                                                            |       | 04         | <b>4</b>  |
| Prés, pátures, pátis.<br>Bois futzies, taillis, broussaill., aul- | 2,577 | 60         | 23        |
| naice, châtaigneraice,                                            | 1,358 | of.        | 00        |
|                                                                   | 51    | <b>6</b> 6 | 36        |
| Pinières.                                                         |       |            |           |
| Landes, friches, terrains incultes, .                             | 18    | 34         | 24        |
| Marnières,                                                        | 2     | 34         | <b>24</b> |
| Pièces d'eau, mares, marais, étangs,                              | . •   | •          |           |
| biès de moulins,                                                  | 33    | 26         | 54        |
|                                                                   |       |            | ~         |
| Superfic. des bat., cours, aires, chem.,                          | 208   | 69         | 54<br>83  |
| Rgl., cimet., presbyt., écoles, hôpi-                             | • .   | Ŭ,         |           |
| tal, etc.                                                         | 🛕     | 23         | - An      |
|                                                                   | Acco  | 23<br>36   | \$        |
| Routes, chem., plac. publiq                                       | 420   | 30         | -         |
| Rivières et ruisseaux,                                            | 420   | 01         | 10        |

= 4,469 Maisons, dont une vingtaine de châteaux ou maisons beugeoises notables; 16 moulins à eau, dont 1 de forge; 7 fours à chanz, es à briques, ou pour tous deux à la fois; 8 loges; 1 forge.

REVENU imposable: Propriét. non bât., 401,531 f. 61 c. 471,332 f. cec.

La population, établie à l'article primitif, étant de 17,900 individus, c'est 100 individus 69/179 par kilomètre carré.

BALLON (VILLE ET COMMUNE DE), t. I, p. 95.

Une ordonnance royale, du 26 avril 1835, sépare l'incienne paroisse de Saint-Mars-sous-Ballen, de celle de Sa-Georges-de-Ballon, pour former une commune distincte & séparée, sous le titre de SAINT-MARS-DE-BALLON, ou sous-Ballon. Voir, pour les effets de cette séparation, et, notamment, pour la réduction de territoire et de population, de la ville et commune de Ballon, l'article de cette nouvelle commune, tome v, page 371.

HIST. FÉOD. À la ligne 36, de ce paragraphe, lisez: Jacq. Dynverse, au lieu de Dynurse; et Cognau, au lieu de Co-

gnan, dans la suite du même paragraphe.

ANTIQ. Lisez: qui la modernise, au lieu de: qui la moderne, à la ligne 23 de ce paragraphe.

HIST. CIV. Voir, relativement à l'hospice, l'article saut-

AIGNAN (V-101).

GÉOL. Il faut également lire: glauconie sablonneuse ou grèz vert, au lieu de glauconie calcaire, à la 6° ligne de ce paragraphe; et ajouter à la fin: on y trouve aussi le calcaire compacte commun, auquel appartient la térébratule spathique. Il est très-douteux, qu'on y ait observé des or sements de crocodile.

CADASTR. Superficie de 1,341 hect. o5 ar. 30 cent., laquelle ne comprend plus le territoire de S.-Mars-sous-Ballon, distruit alors et porté à l'article de cette nouvelle commune (v. v-374), subdivisée comme il suit:—Ten. labour., 970-21-35; en 5 class., éval. à 10, 17, 24, 32 et 40 f.—Jard., pé-

pin., 29-65-23; à 40, 80 et 120 f.—Vignes, 37-22-65; à 10, 17 et 24 f.—Prés, 179-78-30; à 20, 34, 52 et 66 f.—Pâtures, 41-75-70; à 12, 23, 34 et 46 f.—Pâtis, 6-62-14; à 10 et 32 f.—B. taillis, 4-98-50; à 17 et 24 f.—Aulnaies, 2-78-80; à 27 f.—Broussailles, 0-71-90; à 10 f.—Mares, 0-23-90; à 10 f.—Superf. des bâtim., aires et cours, 19-57-93; à 40 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., halle, hôpital, 0-74-70.—Chem. et plac. publ., 38-25-60.—Riv. et ruiss., 8-48-60. = 594 Maisons, en masse, 12,758 f.—3 Moulins à eau, ensemble, 423 f.—1 Four à chaux, 5 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bat., 41,862 f. 85 c. } 55,048 f. 85 c. baties, 13,186 x

BAZOGE (LA), t. I, p. 106.

POPUL. Le nom du dernier hameau indiqué est l'Ausuisière, et non Lausuinière.

Géol. On doit lire: formation, au lieu de forme, à la der-

nière ligne de ce paragraphe.

HIST. NATUR. Supprimer le motammonite, dans celui-ci. HABIT. REMARQ. Il faut également supprimer, dans ce paragraphe, les maisons du Ménard et du Sépulcre, qui appartiennent à Neuville-sur-Sarthe (v. cet art.).

BAZOUGES, t. I, p. 110.

HIST. ECCLÉS. Un décret du 22 févr. 1812, autorise la commune, à accepter la donation qui lui est faite, de l'église paroissiale, par M. le baron de la Bouillerie.

HYDROGR. A la ligne 13 de ce paragraphe, il faut lire : de la Sarthe et de Maine-et-Loire, au lieu de : et de la

Mayenne.

MARCH. FRÉQ. Il faut également lire Baugé, au lieu de

Bazouges, à la 1<sup>re</sup> ligne de ce paragraphe.

HABIT. REMARQ. Et, dans celui-ci, à la ligne 11, le nom de la Boizardière, au lieu de celui de la Boisselière.

**BEAUFAY**, t. I, p. 116.

Nous avons dit, par erreur, en commençant cet article, que le nom de cette commune paraissait être dû à sa situation. Il est presque certain, au contraire, qu'il vient de quelque hêtre remarquable par sa dimension, arbre que l'on apelle vulgairement, Fayard, Fau et Fouteau.

HIST. ECCLÉS. La fête patronale, indiquée au dimanche le plus voisin du 6 juillet, dans ce paragraphe, est fixée au

1 dimanche du même mois.

Hist. Féod. Outre les fiefs indiqués, on trouve taxés au rôle de l'arrière—ban de 1639 : 1° le seigneur des lieux des Landes et de l'Ivardière, qui n'est pas nommé; 2° et 3° Pierre et Nicolas de Thieslin, pour ceux de la Courbe et de la Tousche. —Voir aussi, sur la féodalité de cette paroisse, l'art. SAINT-AIGNAN (V-7).

Canastra. Superficie de 2,387 hect. 15 ar. 90 cant., subdivisie sini: — Terr. labour., 1,699-79-35; en 5 class., éval. à 4, so, sô, 26 et 34 f. — Jard., 64-35 99; à 34, 38, 42 et 45 f.—Pépin., cours, aires, biés de mallin, 0-52-90; à 34 f.—Vergers, 1-66-60; à 26 f.—Chem., ruelles, terriss plantés, eaux, douves, mares, 5-92-10; à 18 f.—Vignes, 74-53-10; à 6, 12 et 18 f.—Pris, 252-33-80; à 8, 16, 26, 40 et 52 f.—Pétur. et pâtis, 9-83-40; à 4, 14, 30 et 44 f.—B. futaies, 6-73-00; à 7 f.—B. taillis, châtriques, 80-93-90; à 8, s4 et 18 f.—Broussilles, 0-94-50; à 3 f.—Pimières, 25-75-20; à 3, 8 et 12 f.—Friches, landes, terres incult., 4-50-70; à 2 f.—Seis, 24-54-66; à 34 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., 0-90-80.—Chem., plac. publ., 51-23-10. — Ruiss. et riv., 3-62-40. — 615 Maisons, en 10 class.: 42 à 3 f., 218 à 4 f., 223 à 8 f., 62 à 12 f., 32 à 16 f., 11 à 20 f., 6 à 24 f., 8 à 32 f., 12 à 36 f., 1 à 40 f.—1 Château, à 76 f.—2 Moulins, à 64 f. chacum.

REVENU imposable : Propriétés non bât., 45,075 f. 43 c. 5,409 £ 63 c. bâties, 5,334 x

BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF, t. I, p. 122.

Hist. Ecclés. Par arrêté préfectoral, du 26 févr. 1942, une fête communale ou assemblée, est établie à Beaumont-Pied-de-Bœuf, et fixée au 4° dim. après Pâques.

Hist. réod. En 1780, le château de la Couetterie, a Beaumont, appartenait à M. de la Thuillerie, capitains a régiment Royal-Cravatte, qui l'habitait. C'est aujourd'hei

la propriété de M. de Fréville.

Hist. civ. Une ordonnance du 11 mars 1830, autorine l'acceptation d'un legs d'immeubles, évalué à 11,000 f., fait par le S<sup>r</sup> Goulet, pour l'établissement d'un lit à l'hospice de Château-du-Loir, en faveur d'un pauvre de Beaumont-Pied-de-Bœuf.

BEAUMONT-SUR-SARTHE (canton de), t Î,p.125.

Mouv. décenn. A la fin de la 2º ligne de cet alinéa, lises:
produit de chaque mariage, au lieu de: produit de chaque
naissance.

Au second alinéa suivant, relatif à l'arrondissement électoral, lisez : novembre, au lieu de décembre, aux lignes 2 et 4.

CADASTR. De 170 kilom. carrés de superficie, le canton de Beaumont contient, d'après les opérations cadastrales, 17,037 hectar. 31 ar. 80 cent de terrains, se subdivisant comme il suit:

| Terrres labourables. Jardins, vergers, courtils, pépinières, Vignes. Prés, pâtures, pâtis. Bois fut., taill., semis, broussaill., pl. | 12,041<br>323<br>275<br>2,151 | 96<br>18<br>15 | 71<br>27<br>09 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| de peupliers                                                                                                                          | 1,381<br>52<br>95             | 44<br>10<br>78 | 75<br>40<br>48 |
| Douves, fontaines. eaux cour., ét., ma-<br>res, mortiers.                                                                             | 18                            | 51             | 78             |

| Carrières, marnières                                         | 1<br>149  | 66<br>84      | 90<br>30     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Egl., cimet., presbyt., et autres pro-<br>priétés communales | 9<br>434  |               |              |
| Riv. et ruisseaux                                            | maisons i | 89<br>importa | 10<br>antes; |

FENU imposable: { propr. non bâties, 412,402 f. 38 c. 520,595 f. 64c.

La population, telle qu'elle est établie à l'art. cantonnal, ant de 16,537 individus, c'est 97 47/170° par kilomètre rré.

BEAUMONT-SUR-SARTHE, ville et commune, t. 1, 128.

HIST. FÉOD. A la page 131, ligne 33, en parlant de soul III, fondateur du prieuré de Loué, ajoutez : Il sous-rivit, avec un grand nombre d'autres seigneurs français, ordonnance de l'an 1223, par laquelle Louis VIII régla, que setes les sommes dues aux juifs, seraient payées à leurs seineurs, en trois années; que le Roi ne pourrait retenir dans se domaines, les juifs de ses barons, ni chaque baron, sux du Roi et des autres barons, qu'ils eussent ou non, ré l'observation de ladite ordonnance.

Par ses lettres datées de Vivoin, le 18 juillet 1471, Jean II, omte d'Alençon et du Perche, vicomte de Beaumont, de vis de son conseil, est-il dit dans ces lettres, mais, en alité, par la volonté du roi Louis XI, se démet de la vimité de Beaumont, en faveur de René, son fils, lequel en it hommage lige, dans la ville d'Angers, le 22 déc. suivant, à mé, roi de Jérusalem et de Sicile, et duc d'Anjou, «pour les tres qu'il tenait du duché d'Anjou et du comté du Maine »; mmage à l'occasion duquel, une question s'étant élevée, sujet de la mouvance de Beaumont, que les uns prédaient relever du duché d'Anjou, les autres du comté Maine, l'hommage fut reçu, pour lever ou plutôt tour la difficulté, « sauf le droit des parties ».

A la ligne 24 de la page 134, lisez Montflaux au lieu de : ont/lux.

HISTOR. A la page 137, entre le siège de Beaumont, en 35, et la prise de cette ville, en 1412, ajoutez : Après la pture des conférences qui eurent lieu à la Ferté-Bernard, 1189, entre le roi d'Angleterre Henri II, comte du Maine, le roi de France Philippe-Auguste, ce prince s'empara plusieurs places fortes (voir II-320), dont celle de Beau-ont. Il faut lire, à ce même alinéa, qu'Arthus, comte de

Richemont, dont il y est parlé, était fils et non pas frère, du

duc de Bretagne Jean v.

A la page 138, entre les lignes 4 et 5, ajoutez : dans la nuit du 15 au 16 brumaire an VII (5-6 nov. 1798), un malfaiteur se présente à la porte d'un journalier de la commune de Beaumont, pour demander du pain. La femme, qui était seule, lui en ayant passé par un trou qui se trouvait dans le mur, cet homme demande à entrer, et, sur le refus qu'on fait de lui ouvrir la porte, enfonce une petite croisée, par laquelle il tente de s'introduire. La femme, pour l'en empêcher. lui ayant jeté à la figure une poignée de cendres, dont il est garanti par les bords d'un grand chapeau, cet homme lui pone plusieurs coups de bâton. Cette femme courageuse, se rappelant alors que son mari avait adapté une bayonnette as bout d'un bâton, s'en arme, se place près de la fenêtre, et la plonge dans le corps du voleur, qui tombe sur le comp, mais parvient néanmoins à se sauver, après avoir crié qu'il était mort.

Le 14 thermidor, même année (1er août 1799), des gendarmes et des citoyens de la colonne mobile de Beaumont, conduisant au Mans un émigré, sont attaqués par les chouans, en force supérieure, et forcès à la retraite, en abandonnant leur prisonnier, après un combat opiniatre: un des chefs de chouans et un gendarme furent tués, deux citoyens de Beaumont blessés.

Voir au PRÉCIS HISTORIQUE, CCCLXXVII, une attaque des chouans, contre la ville de Beaumont, antérieure aux faits

ci-dessus.

Hist. civ. A la fin de ce paragraphe, p. 138, lisez, à l'occasion du collége : que la maison et le jardin, qui en constituaient la dotation, ont encore la même destination: et qu'il y est ajouté une allocation de 300 f., sur le budget communal, et non pas, qu'ils ont été remplacés par cette allocation.

Ajoutez ensuite: Un arrêté des consuls, du 30 nivose an XII (21 janv. 1804), autorise l'acceptation de la donation faite à la commune, des halles et de leurs dépendances, par M. Froulay de Tessé, propriétaire, comme ancien seignent de Beaumont.

Cadastr. Superficie de 663 hectar. 68 ar. 10 cent., se subdivisant ainsi—Terr. labour., 513-56-90; en 5 class., éval. à 6, 12, 22, 31 et 40 f.—Jard., 16-35-07; à 40, 60 et 120 f.—Aires, chem. et ruelles, 1-22-25; à 22, 31 et 40 f.—Vergers, 3-24 70; à 24 et 31 f.—Vignes, 9-62-70; à 20 st 27 f.—Pres, 46-98-01; à 24, 38, 60 et 80 f.—Pâtur. et pâtis, 6-27-04; à 16, 30 et 50 f.—B. futaies et taillis, 15-89-60; à 12, 20, et 28 f.—Broussill, 1-04-40; à 10 f.—Terr. vaines, 0-13-10; à 30 f.—Douves, pièces et cour

d'eau 0-55-60; à 40 f.—Etangs et mares, 0-50-10; à 30 f.—Sols et cours, 1,1-67-99; à 40 f. Obj. non impos. : Egl., cimet. et autres propriétés communales, 1-03-30. — Rout., chem. et plac. publ., 24 ji.j-60. — Riv. et ruiss., 8-29-80. — 665 Maisons, en masse, 36,959 f. — 5 Moulins à eau, non classés également, 931 f. — 2 Tanneries, 105 f.

REVENU imposable: { Propr. non bâties, 19,296 f. 30 c. } 57,291 f. 30 c.

HABIT. ET LIEUX REMARQ. L'ancien château de Mozé est indiqué à tort, à ce paragraphe, ainsi que les fiefs de Saint-Etienne-de-Falaise (et non pas Falaizé), et de S.-Aubin. Le premier est d'Assé-le-Riboul; les deux autres de Juillé. Voir ces articles.

BEAUVOIR, tom. I, p. 140.

HIST. CIV. Nous nous sommes mal exprimé, en disant que c'était par erreur, que, dans des lettres de Charles V, du mois d'octobre 1368, onlit le nom de Beauvoir au lieu de celui de Bourg-le-Roi. Nous aurions dû dire que ce nom ne s'appliquait pas à ce Beauvoir-ci, mais à Bourg-le-Roi qui, à raison de sa position, s'appelait encore alors, à ce qu'il paraît, Beauvoir ou Bellevue, ainsi qu'on le voit dans ce passage: Rex Henricus (Henri II d'Angleterre) fecit castrum munitissimum, et burgum pergrande justà hayam de Matifre (Malèfre), quod vocatum est Belleveeiz.

Cadasta. Superficie de 919 h. 93 ar. 20 cent., se subdivisant ainsi:—
Terr. labour., 102-87-70; en 5 class., éval. à 2, 4, 8, 14 et 20 f. — Jard.,
pépinièr., 3-21-72; à 20, 25 et 30 f. — Prés, 26-21-30; à 4, 12, 20 et 30 f.
— Patur., 51-84-00; à 4, 10 et 18 f. — B. fut. et taillis, 121-00-90; à 3,
5, 8 et 12 f. — l'inières, 2-91-00; à 3 f. — Etangs, 0-58-00; à 20 f.—80l
des propriét. bât., 1-98-28; à 20 f. Obj. non impos.: Chem., 13-66-20.—
Riv. et ruiss., 0-63-10. — Forêt royale de l'erseigne (partie), 594-95-00.
—86 Maisons, en 6 class.: 16 à 2 f., 22 à 5 f., 24 à 8 f., 8 à 11 f., 9 à 14 f.,
7 à 18 f. — 1 Moulin à cau, à 40 f.

Revenu imposable: Propriétés non bât., 2,950 f. 35 c. 3,664 f. 35 c.

BEILLÉ, t. I, p. 143.

DESCRIPT. La description de l'église, omise à cot article,

se trouve à l'article cantonnal Tuffé (VI-393).

Hist. Féon. Outre la terre de Bresteau, à laquelle était annexée la seigneurie de paroisse, il y avait à Beillé le fief de Mézières, actuellement hameau, situé à 1,8 h. E. N. E. du bourg, pour lequel René de Brissé, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639. Jeanne de Brissé ou Brizay, épousa Mathurin de Saint-Mars, vicomte de Bresteau, seigneur de S.-Mars, la Mousse, Rouperroux, S.-Georges de Rosay et Montgateau en Ceton, dont Renée de S.-Mars, qui porta la terre de Bresteau à Jean de Laval de Boisdauphin, et mourut en 1533.

CADASTR. Superficie de 848 h. 07 ar. 90 cent., subdivisée de cette ma-

nière: —Terr. labour., 364-31-86; en 5 class., éval. à 4, 9, 10, 25 et 34 f. — Jard., 15.39-46; à 34, 41 et 54 f.—Prés, 213-98-00; à 21, 31, 42, 63, et 84 f. — Pâtur. et pâtis, 17-45-50; à 7 et 16 f. — B. taillis, 12, 98-00; à 5, 7, et 11 f.—Pinières, 61-18-10; à 4 et 9 f.—Landes et bruyer., 15-64-00; à 7 et 16 f. — Sol des propriét. bat., 4-92-03; à 34 f. — Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-59-15. — Chem., 15-67-20. — Riv. et ruiss., 9-53-90. = 88 Maisons, en 8 class.: 2 à 3 f., 16 à 6 f., 26 à 9 f., 19 à 12 f., 10 à 15 f., 5 à 19 f., 7 à 24 f., 3 à 30 f. — 1 Château, à 200 f.—1 Moulin, à 334 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 19,941 f. 37 c. }21,542 f. 37 c.

BERFAY, t. I, p. 152.

HIST. FÉOD. Valentin de Moré, Sr des Loupes, fief dont il est parlé à cet article, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639, ainsi que le seigneur, non désigné, du fief et domaine du Mineray, omis dans ledit article.

Cadastr. La superficie totale, de 1,828 hect. 39 ar. 70 cent., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 1,194-78-60; en 5 class., éval. à 3, 6, 9, 12 et 15 f. — Jard., 13-35-25; à 15 et 18 f. — Prés, 65-46-30; à 12, 18, 27 et 39 f.—Pátur. et pátis, 39-35-00; à 4 f., 50 c., 5 et 9 f.—B. futaies, 3-15-00; à 15 f. — B. taillis, 431-92-60; à 4 f. 50 c., 6, 7-50, 9 et 12 f.—Land., bruyèr., 29-10-80; à 3 et 6 f.—Douves, mares, 2-26-70; à 9 f.—Sols et cours, 9-32-75; à 15 f. Obj. non impos.: Egl., et cimet., 0-41-80.—Chemins, 42-49-80.—Riv. et ruiss., 0-76-10. = 177 Maisons; en 7 class.: 19 à 2 f., 49 à 5 f., 49 à 9 f., 38 à 14 f., 13 à 20 f., 4 à 30 f., 5 à 40 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 16,870 f. 65 c. } 18,706 f. 65 c

BERNAY, t. I, p. 154.

Géol. Ajoutez à la seconde ligne de ce paragraphe le mot:

oolithique, après ceux : calcaire jurassique.

ANTIQ. Trois médailles du bas empire, trouvées à Bernay, en 1839, lors de la construction d'un réservoir, sur les bords de la Végre, par M. H. Lecornué, seront décrites à l'article départemental.

Cadastr. Superficie de 1,034 h. 50 ar. 45 cent., ainsi subdivisée:—Terr. labour., 836-86-30; en 5 class., éval. à 5, 9, 21, 34 et 45 f.—Allées, jard., vergers, pépinièr., 18-88-87; à 45, 54 et 72 f.—Prés et pitur., 16-83-40; à 12, 21, 33, 54 et 72 f.—Patis, 1-32-10; à 8 f.—B. sut, 12-46-60; à 40 f.—B. taillis, 20-00-60; à 15, 27 et 40 f.—Pinières, 1 47-50; à 20 f.—Bruyères, land., frich., 25-77-20; 5 et 7 f.—Mares, 0-03-10; i 9 f.—Sols et cohrs, 6-76-25; à 45 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., prebyt., 0-69-10.—Chem. et plac. publ., 29-38-10.—Riv. et ruiss., 4-07-30.—156 Maisons, en 9 class.: 19 à 5 f., 40 à 10 f., 32 à 16 f., 23 à 26 f., 22 à 38 f., 10 à 45 f., 7 à 90 f., 2 à 110 f., 1 à 360 f.,—2 Moulins, chacus à 335 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 30,365 f. 44 c. } 35,136 f. 44 c. }

Plant. rar. Voir l'art. cantonnal saint-patern (v-475).

**BETON**, t. I, p. 165.

Plant. rar. Voir également l'article cantonnal SAINT-PA-TERN (1-165).

BESSE, t. I, p. 161.

Plant. rar. Voyez l'article cantonnal saint-calais (v-71).

Cadastr. La superficie, de 2,063 hect. 68 ar. 94 cent., se subdivise, savoir: — En terr. labour., 1,428-02-51; en 5 class., éval. à 2, 5, 9, 14 et 20 f.—Chenevières, 124-36-90; à 24, 32 et 40 f.—Aven., jard., 42-25-09; à 20, 36, 60, 100 et 150f. — Vergers, 3-30-40; à 12 et 20 f.—Vignes, 72-74-22; à 6, 10, 16, 24 et 30 f.—Prés arrosables, 27-22-38; à 80 et 90 f.—Prés, 127-27-50; à 10, 20, 38, 54 et 70 f.—Patur., 15-48-88; à 6, 10, 20, 36 et 54 f.—B. futaies et taillis, 126-04-93; à 4, 6, 10, 16 et 24 f.—Auln., 0-50-40; à 14 et 24 f.—Ghâtaigner., 0-44-30; à 8 f.—Broussailles, 2-13-61; à 4 et 6 f.—Pinières, 2-29-20; à 4 f.—Landes, 11-65-60; à 1 et 2 f.—Pièc. d'eau, mares, 1-07-45; à 14 et 20 f.—Superficie des propriét. bât., 18-09-29; à 20 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., hosp. et mairies, 1-23-70.—Chem. et plac. publ., 51-28-00.—Riv. et ruiss., 8-24-60.—661 Maisons, en masse, 18,625 f.—2 Châteaux, ensemble, 1,162 f.—2 Moulins, ensemble, 420 f.—2 Chaussumeries, en masse, 200 f.—2 Filature de coton, 328 f.—1 Papeterie, 3,131 f.

REVENU imposable: { Propriét. non bât., 3,965 f. 42 c. } 57,831 f. 42 c.

**BLEVES**, t. I, p. 168.

Cadastr. Superficie de 203 hectar. 96 ar. 10 cent., se subdivisant comme suit:—Terr. labour., 124-21-33; en 5 class., éval. à 4, 8, 12, 18 et 24 f.—Jard. et vergers, 3-41-18; à 24 et 32 f.—Prés et patur., 64-69-00; à 8, 12, 18, 28 et 36 f. — B. taillis, 1-16-10; à 12 f. — Eaux, 0-07-60; à 24 f. —Sols, 2-74-49; à 24 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-28-50. — Chem., 6-44-00. — Riv. et ruiss., 0-93-90. — 63 Maisons, en 9 class.: 6 à 1 f., 8 à 2 f., 6 à 4 f., 12 à 6 f., 12 à 9 f., 9 à 12 f., 6 à 18 f., 2 à 30 f., 2 à 40 f. — 1 Moulin, à 45 f.

REVERU imposable : { Propriétés non bât., 2,850 f. 50 c. } 3,477 f. 50 c.

BOESSÉ-LE-SEC, t. I, p. 171.

Cadasta. La superficie totale, de 1,175 hectar. 86 ar. 60 cent, se subdivise ainsi: — Terr. labour., 903-99-88; en 5 class., éval. à 2, 7, 18 27 et 35 f. — Jard., 17-08-55; à 36 et 45 f. — Vignes, 5-90-60; à 4 f. 50 c. — Prés, 146-15-30; à 5, 15, 30, 45 et 60 f. — Pâtis, 4-11-50; à 2, 7 et 27 f. — B. fut. et taillis, 35-96-20; à 4 f. 50 c., 9 et 18 f. — Pinières, 0-46-00; à 4 f. 50 c.—Land., terr. vain., friches, 25-24-00; à 1 f. et 1 f. 50 c. — Mares, 0-55-40; à 2, 18, 27 et 36 f. — Sols bâtis et cours, 9-93-27; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., presbyt., 0-05-90.—Chem. et plac. publ., 21-95-60.—Riv. et ruiss., 4-44-40 = 213 Maisons, en 7 class.: 43 à 1 f., 80 à 3 f., 60 à 8 f., 15 à 12 f., 9 à 15 f., 5 à 25 f., 1 à 35 f. — 1 Moulin, à 140 f.

Renenu imposable : { Propriétés non bât., 24,256 f. 97 c. } 25,634 f. 97 c. bâties, 1,378 » } 25,634 f. 97 c.

BONNÉTABLE (CANTON DE), t. I, p. 175.

CADASTR. De près de 130 kilom. carrés de superficie, le canton de

Bonnétable contient, d'après les évaluations cadastrales, 12,979 lecte. 74 ar. 80 cent. de terrain, se subdivisant comme il suit:

|                                          | HECTAR.     | AR.            | CENT.          |
|------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Terrres labourables                      | 8,674       | 49             | <b>30</b>      |
| Jardins, vergers, pépinières             | 268         | 43             | 30<br>57       |
| Vignes                                   | 19          | 04             | 6á             |
| Pres, patures, patis                     | 1,676       | 4934           | 18             |
| Bois fut., taill., semis, plants de peu- | - •         |                |                |
| liers.                                   | 1,712       | 50             | 20             |
| Pinières                                 | <b>~~68</b> | oŏ             | _              |
| Landes, bruyères, friches                | 120         | 59<br>96<br>82 | 77<br>83       |
| Carrières.                               | 0           | 41             | 5 <sub>0</sub> |
| Douves, lavoirs, mares, font., éclus     |             | -B.            | -              |
| biés de moulins.                         | • 6         | 27             | 03             |
|                                          | 3           | 7,             | <u></u>        |
| Sols des propriètés bât., cours, aires   | 114         | 37<br>41       | 32             |
| Egl., cimet., presbyt., et autres ob-    | •           | •              |                |
| jets communaux                           | 5           | 74             | . <b>9</b> 0   |
| Rout., chem., plac. publ                 | <b>286</b>  | 74<br>53       | 20             |
| Rivières et ruisseaux.                   | 17.         | 72             | 40             |

= 3,301 Maisons, dont 6 châteaux, ou maisons notables; 21 moulins à eau; 4 faïenceries et usines en dépendant; 1 poterie, 2 tuileries et 4 tan-

peries.

Revenu imposable, 342,421 f. 29 c.

La population, telle qu'elle est portée à l'article cantonnal, étant de 12,605 individus, c'est environ 97 individus, par kilomètre carré.

BONNÉTABLE, ville et commune, t. I, p. 179.

DESCRIPT. En parlant, dans ce paragraphe, de la situation d'un ancien puits transformé en pompe, il faut lire : carrefour Saint-Nicolas, au lieu de carrefour du Lion.

HIST. FÉOD. Ajouter à ce paragraphe, la mention du ses et domaine de Chesné (sic), le Chesne, plutôt, et peut-être Cherré, dont le seigneur, qui n'est pas nommé, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639, celle du sief et domaine de Brye, même paroisse de Bonnétable, appartenant alors à L. Dandalle, taxé au même rôle; et, ensin, celle du sief et domaine de la Nicollerie, pour lequel est également taxé le S' Yves Poulle, marchand, audit Bonnétable. — Voir aussi l'art. SAINT-AIGNAN (V-7).

GÉOL. Ajoutez aux mots: terrain légèrement ondulé, qui commencent ce paragraphe: secondaire et d'alluvion, etc.

Cadastr. Superficie totale de 3,350 hectar. 54 ar. 40 cent., se subdivisant ainsi: Terr. labour., 1,751-71-70; en 5 class., éval. à 5; 10, 18, 30 et 39 f. — Chemins, 2-18-10; à 10, 18, 30 et 39 f. — Jard. d'agrém. et potagers, 78-83-87; à 39, 60 et 133 f. — Vergers, 4-06-60; à 16, 25 et 3 f. — Vignes, 6-97-30; à 13 et 22 f. — Prés, 217-38-30; à 18, 33, 51 et 73 f. — Pâtur. et pâtis, 63-59-70; à 10, 18, 30 et 43 f. — B. futaies (forêt de Bonnétable), 143-56-20; à 29 et 35 f.—R. taillis et semis (même forêt, en

majeure partie), 925-46-40; à 9, 12, 16, 26 et 35 f.—Broussailles, 6-23-60; à 8 et 12 f. — Pinières, 13-03-50; à 14 f.—Bruyères, friches, 24-49-63; à 5 et 7 f. — Carrières, 0-04-70; à 30 f. — Douv., lavoir, biés de moulins, 0-70-96; à 39 f. — Mares, 2-26-45; à 18 f.—Sols des bâtim., cours, aires, 43-22-19; à 39 f. Obj. non impos.: Egl., cimet. et autres propriét. communal., 2-22-60. — Rout., chem., plac. publ., 72-22-30. — Riv. et ruiss., 2-30-30. — 923 Maisons urbaines, en masse, 46,478 f.; 566 autres, hors ville, en 8 class.: 40 à 5 f., 101 à 9 f., 233 à 15 f., 132 à 19 f., 36 à 23 f., 14 à 28 f., 2 à 36 f., 80 à 48 f. — 1 Château, à 1,200 f. — 2 Moulins, ensemble, 550 f. — 4 Tanneries, en masse, 130 f. — Faïencerie et 4 usines en dépendant, 1,777 f.

REVENU imposable: { propr. non bâties, 96,972 f. 74 c. } 155,867 f. 74c. BOSSE (LA), t. I, p. 191.

ANTIQ. Nous avons décrit à l'article cantonnal Tuffé (VI-393), une jolie petite céraunite, découverte à la Bosse, sur la terre de Montdragon, il y a sept à huit ans.

Cadasta. Superficie de 1,075 hectar. 43 ar. 80 cent., subdivisée de cette manière: — Terr. labour., 679-51-50; en 5 class., éval. à 1,3,8,13 et 18 f. — Jard., 14-16-40; à 18 et 22 f. — Prés, 47-36-00; à 3,6,12,18 et 24 f. — Pâtis, 3-98-30; à 1,8 et 18 f. — B. fut. et taill., 244-66-30; à 2,5,7 et 9 f. — Land., bruyèr., 55-53-00; à 1 f. — Douv., mar., 1-15-90; à 1,3,8,14 et 18 f.—Sols et cours, 6-44-10; à 18 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., 0-45-60.—Chem., 22-15-60.—Riv. et ruiss., 0-01-10.—107 Maisons, en 7 class.: 17 à 50 c., 30 à 1 f. 50 c., 30 à 3 f., 20 à 5 f., 8 à 7 f. 50 c., 1 à 15 f., 1 à 20 f. — 1 Château, à 60 f,

Revenu imposable: { Propriét. non bât., 8,142 f. 96 c. } 8,541 f. 96 c.

BOUER, t. I, p. 194.

HIST. FÉOD. Le seigneur du lieu et fief de Viliers, qui n'est pas nommé, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Cadastr. Superficie de 1,199 hectar. 77 ar. 40 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 668-91-10; en 5 class., éval. à 3, 6, 14, 22 et 27 f. — Jard., 14-14-50; à 27, 34 et 41 f. — Pépin., 0-16 50; à 21 f. — Prés, 106-30-30; à 6, 12, 21, 31 et 45 f. — Pátis et pátur., 51-94-70; à 5, 7, 12 et 21 f. — B. fut., taill., broussils, 117-83-50; à 5, 10 et 15 f. — Pinières, 166-26-00; à 3 et 6 f. — Land., bruyèr., 52-24-50; à 2, 4, 12 et 21 f. — Etangs, mares, 0-74-20; à 14 f. — Sols et cours, 7-10-50; à 27 f. — Obj. non impos.: Egl. et cimet., 0-60-30. — Chem., 13-23-00. — Riv. et ruiss., 0-28-30. — 75 Maisous, en 8 class.: 8 à 3 f., 12 à 6 f., 24 à 10 f., 20 à 15 f., 6 à 20 f., 4 à 25 f., 1 à 80 f.

REVENU imposab.: { Propriétés non bâties, 16,648 fr. 54 c. } 17,584 f. 54 c. bâties, 936 » } 17,584 f. 54 c.

BOULOIRE (CANTON DE), t. I, p. 197.

CADASTR. De 170 kil. carrés de supersicie, le canton de Bouloire contient, selon l'arpentage cadastral, 17,035 hectar. 25 ar. 40 cent. de terrain, se subdivisant comme il suit:

| Vignes                                                                | <b>3</b> o | 84         | 15         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Pres. patures, patis.                                                 | 1,092      | <b>3</b> 0 | 88         |
| Bois taillis, broussils., haies, auln., boul., châtaigner., saulaies. | 1,645      | <b>68</b>  | 97         |
| Pinières                                                              | 783<br>371 | 79<br>43   | 00         |
| Landes, terr. vain. et vag.                                           | 371        | 43         | <b>50</b>  |
| Etangs, mares, chaussées, biés de mou-                                | •          | _ •        | •          |
| lins                                                                  | 37         | 24         | <b>3</b> 0 |
| Marnières,                                                            | 09         | 10         | 00         |
| Sols, cours, air., chem., ruelles, ravins.                            | 106        | 10         | 85         |
| Egl., cimet., presbyt., collège                                       | 6          | 21         | 45         |
| Routes, et chemins.                                                   | 323        | <b>5</b> 9 | 45<br>60   |
| Rivières et ruisseaux                                                 | 16         | 13         | 15         |
| 2,701 Maisons, dont 5 cháteaux; 23 moul                               | ins, dont  | 3 à tai    | a;1 taile- |
| : 1 four à chaux : 1 verrerie : 30 loges.                             |            |            |            |

REVERU împosable : Propriét. non bât., 192,641 f. 15c. 235,095f.78c.

La population du canton étant, d'après l'article cantonnal, de 10,208 individus, et la superficie de 170 kilom. carrés, c'est 60 individus par chacun d'eux.

## BOULOIRE, commune, t. I, p. 200.

HIST. FÉOD. Outre le seigneur de Bouloire, taxé à deux mousquetaires, au rôle de l'arrière-ban de 1639, on y trouve aussi le Sr de la Roche-Guiart, escuyer, Sr du Poids, pour le fief de ce nom, dite paroisse de Bouloire.

Géol. Lisez à la première ligne de cet alinéa : terrains secondaire, tertiaire et d'alluvion, généralement montueux; et ajoutez, à la troisième ligne, après les mots tête de chat: des glauconies craieuse et sablonneuse, riches en débris organiques; des sables profonds, etc.

CADASTR. Superficie totale de 2,677 hectar. 41 ar. 90 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 2,087-93-15; en 5 class., éval. à 3 f. 40 c., 7, 13, 22 et 34 f. — Jard., pépinièr., 70-95-32; à 34, 45 et 67 f. — Vignes, 3-34-00; à 36 f. — Prés, 105-87-08; à 9, 15, 30, 45 et 60 f. — Patur. et pâtis, 26-13-90; à 4 et 9 f. — B. taillis, 275-44-90; à 4, 7, 12 et 16 f. — Aulnaies, 0-45-80; à 9 f. — Pinièr., 12-89-40; a 5 et 7 f. — Chemins, 1-26-05; à 7 f. — Landes, terr. vain. et vag., 12-42-40; à 2 f. — Etangs, 2-12-50; à 13 f.—Mares, 0-70-80; à 7 f.—Superfic. des bâtim. et cours, 18-18-90; i 34 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., collège, o-91-30. — Rout. et chem., 57-35-60. — Riv. et ruiss., 1-50-80. = 543 Maisons, en 10 class. : 40 à 4 f., 117 à 6 f., 195 à 10 f., 92 à 18 f., 35 à 24 f., 27 à 40 f., 16 à 60 f., 9 à 80 f., 9 à 120 f., 3 à 200 f. — 3 Moulins, à 90, 130 et 240 f. — 1 Four à chaux, à 40 f. — 18 Loges, à 1 f. chaque.

Revenu imposable: { Propriét. non bât., 32,888 f. 05 c. } 43,154 f. 05 c. bâties, 10,266 x

Foir. et march. Une ordonnance royale, du 6 févr. 1833, établit une 4° foire à Bouloire, laquelle tiendra annucllement, le 1er mardi de février.

## BOURG-LE-ROI, t. I, p. 206.

Il faut ajouter aux différents noms qu'a porté ce lieu, à liverses époques, celui de BEAUVOIR ou BELLEVUE, qu'il portait avant que Henri II, roi d'Angleterre et comte du Maine, le fit fortifier (voir ci-dessus, p. 657).

Pl. rar. Voyez l'article cantonnal SAINT-PATERN (V-475).

**BOUSSE**, t. I, p. 211.

Cadastr. Superficie de 1,201 hectar. 71 ar. 24 cent., consistant en:—
[err. labour., 734-25-66; en 5 class., éval. à 7, 11, 18, 23 et 27 f.—Jard. t pépiπ., 35-11-62; à 27 et 34 f.— Vignes, 6-97-10; à 18 et 24 f.—
le rès, 56-91-35; à 18, 27 et 36 f.— Pâtur. et pâtis, 18-31-80; à 7 et 9 f.—
le fut. et taillis, 272-55-40; à 7, 11 et 16 f.—Châtaigner., auln., 1-32-00;
le t 13 f.— Broussils et broussaill., 0-49-70; à 4 f. 50 c.— Pinièr., 0-43-75; à 4 et 9 f.—Landes, 12-77-42; à 4 et 7 f.—Pièc. d'eau et étangs, 12-75-50; à 4 et 9 f.— Sols et cours, 8-76-04; à 27 f. Obj. non impos.:
lgl., cimet., presbyt., 1-01-20.— Chem., 39-94-90.— Riv. et ruiss., -53-70. = 229 Maisons, en 6 class.: 55 à 5 f., 84 à 7 f., 60 à 12 f., 18 à 8 f., 8 à 24 f., 4 à 30 f.— 5 Moulins: 3 à 80 f. chaque, 1 à 100 f, 1 à 20 f.

LEVENUIMPOSAb.: { Propriét. non bât., 19,297 f. 96 c. }21,976 f. 96 c. bâties, 2,679 » }21,976 f. 96 c.

**BRAINS**, t. I, p. 215.

HIST. FÉOD. Il existait à Brains, un fief appelé des Métaiies, que nous avons omis à cet article, dont le seigneur, jui n'est pas nommé, est porté au rôle de l'arrière-ban do 639.

Cadastr. Superficie de 1,589 hect. 71 ar., se subdivisant ainsi: — Terr. abour., 1,105-08-93; en 5 class., éval. à 3, 5, 9, 16 et 20 f. — Avenues, vois d'agrém., jard., vergers, pépinièr., 40-78-58; à 9, 16, 20 et 28 f. — l'ignes, 66-51-16; à 5, 11, 17, 23 et 28 f. — Prés, 188-51-85; à 6, 10, 15, 4 et 30 f. — Prés à regains, 2-43-50; à 40 f. — Patur. et patis, 50-07-10; à 3 et 10 f. — B. fut. et taillis, 97-72-50; à 3, 5, 7, 10 et 16 f. — l'inières, 3-16-80; à 6 f. — Land., terr. vagues, 7-79-90; à 3 f. — Carrières, -28-00; à 10 et 20 f. — Etangs, eaux, 0-29-50; à 20 f. — Sols, cours, ires, 13-87-93; à 20 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., 0-53-85. — Chem., plac. publ., 49-26-60. — Riv. et ruiss, 2-34-00. == 331 Maions, en 10 class.: 7 à 3 f., 51 à 5 f., 97 à 8 f., 101 à 12 f., 43 á 14 f., 18 à 8 f., 8 à 24 f., 2 à 27 f., 1 à 32 f.—1 Moulin, à 35 f.—1 Fourneau à chaux, 1100 f.

REVENU impos. : { Propriét. non bât., 17,279 f. 35 c. } 21,012 f. 35 c.

BREIL (LE), t. I, p. 218.

HIST. FÉOD. Jacq. de Brossard, écuyer, S<sup>r</sup> de Douailles sic), paroisse du Breil, est taxé au rôle de l'arrière-ban le 1639.

CADASTR. Superficie de 1,834 hectar. 91 ar. 10 cent., subdivisée de cette nanière: — Terr. labour., 1,288-36-48; à 3,6,10,16 et 22 f. — Jard., llées, vergers, pépinières, cultur. mêlées, 59-60-08; à 10, 16, 22, 33 et 4 f. — Vignes, 1-25-00; à 10 et 16 f. — Prés, 74-75-40; à 15, 30, 40 et

60 f. — Patur.; 43-46-40; à 15 et 30 f. — B. taillis, 135-52-90; à 4, 7, 10 et 16 f. — Aulnaies, 0-44-00; à 7 f.—Broussaill., 0-12-40; à 4 f.— Pinièr., 162-94-95; à 4, 7 et 10 f. — Bruyères, 7-80-50; à 4 f. — Etangs, 7-60-00; à 30 f. — Douves, biés, mares, 0-94-20; à 22 f. — Sols, cours, aires, chemins, 13-39-44; à 22 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-40-51. — Chem. et plac. publ., 37-45-30. — Riv. et ruiss., 0-85-50. = 461 Maisons, évaluées en masse, à 8,755 f.—2 Moulins, ensemble, 120 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bat., 24,677 f. 23 c. } 33,552 f. 23 c. baties, 8,875 p

BRETTE, S; t. I, p. 224.

Nous n'avons pu, à cet article, indiquer l'étymologie de ce nom, qu'un de nos savants amis, feu M. Plucquet, soup-connait pouvoir signifier Breton, un village fondé par des naturels de la Bretagne. Aucun document ne justifie cette étymologie qui, pourtant, n'est pas dépourvue de vraisemblance.

**BRIOSNE** , t. I, p. 288.

HIST. PROD. En 1639, le domaine de la Majardière, en Briosne, appartenait à Marie Chevallier, Ve de J. Rimers, taxée au rôle de l'arrière-ban, à raison de ce fief.

Cadastr. Superficie de 823 hectar. 97 ar. 40 cent., se subdivisant ainsi:
—Terr. labour., 597-56-20; en 5 class., éval. à 3, 8, 16, 24 et 30 f.—Jard., pépinièr., 20-75-88; à 30, 38 et 45 f. — Vignes, 12-07-30; à 15 et 23 f.— Près, 54-10-10; à 14, 22, 30, 40 et 50 f. — Patur., 40-41-10; à 4, 10, 16 et 20 f. — B. taill., 46-59-30; à 4, 8 et 12 f.—Châtaigner., plants de perpliers, 4-81-00; à 16 f. — Broussaill., 1-00-40; à 3 f.—Pinièr., 19-34-10; à 7 et 10. — Terr. plantés, 0-03-40; à 10 f.—Carrières, 0-36-80; à 10 f.—Douv., biés de moulins, 0-45-30; à 30 f. — Mares, 0-46-30; à 8 f.—Sols, cours et chem. particul., 6-34-22; à 30 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-15-00. — Rout. et chem., 17-88-00. — Riv. et ruis., 0-63-00. — 122 Maisons, en 7 class., à 5, 8, 12, 15, 22, 30 et 50 f.—1 Moulin a blé, à 175 f.—2 Moulins à tan, à 40 et 50 f.

Revenu imposable, 16,431 f. 32 c.

BRULON (CANTON DE), t. I, p. 235.

CADASTR. De près de 204 kilom. carrés de superficie, le canton de Brulon, contient, d'après les opérations cadastrales, 20,377 hect. 80 az. 33 cent. de terrain, se subdivisant ainsi:

| •                                      | MECTAR.    | AR.            | CENT.        |
|----------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 7D 1.1. 11                             |            |                |              |
| Terres labourables                     | 14,985     | <b>55</b>      | 69           |
| Jardins, pépinières, vergers           | 303        | 32             | 69<br>68     |
| Vignes                                 | 250        | 32             | . 06         |
| Prés, pátures, pátis                   | 2,365      | 05             | 40           |
| Bois taillis, broussils, broussailles, | 2,000      | •              | 7-           |
|                                        | . 22.      | la.            | 4-           |
| aulnaies, saulaies                     | 1,331      | 49             | 47<br>30     |
| Pinières                               | 96         | <b>59</b>      | <b>3</b> 0   |
| Landes, friches, terres vaines         | 96<br>137  | 49<br>59<br>56 | 20           |
| Douves, mares, marais                  | 12         | 11             | 62<br>62     |
| Sols des bâtiments, cours, aires       | 151        | 63             | 39           |
| Eslicas simetihas maskathas            | •          |                | •            |
| Eglises, cimetières, presbytères       | _14        | 09             | 73           |
| Routes, chemins, places publiques      | <b>549</b> | 78             | <b>72 50</b> |
| Rivières et suisseaux.                 | 81         | 26             | 40           |

La population étant portée à 12,360 individus, à l'article cantonnal, c'est 60 individus 7/8es par kilomètre carré.

BRULON, commune; t. I, p. 241.

Hist. Féod. Sont taxés au rôle de l'arrière-ban de 1639, 1° à un picquier et un mousquetaire, le seigneur des terres et seigneuries de Viré et de Brûlon; 2° à xxx l., le seigneur de la Hallardière, dont le nom n'est pas indiqué; 3° Judict Mauboussin, V° Guill. Thebaudin, à x l., pour le lieu de la Maison-Neusve; 4° à un picquier, le seigneur des terres du Tremblay et de Lespinay, près Brûlon.

Capastr. Superficie totale de 1,627 hectar. 28 ar. 69 cent., subdivisée de cette manière: — Terr. labour., 1,083-69-90; à 5, 10, 15, 20 et 25 f. — Jard., 37-94-96, à 30 et 40 f. — Pépinièr. et semis, 0-48-90; à 25 f. — Vignes, 0-61-80; à 15 f. — Prés, 304-64-60; à 12, 22, 33, 44 et 55 f. — Pâtur. et pâtis, 8-25-60; à 5 et 10 f — B. taillis, 115-95-40; à 3, 7 et 10 f. — Broussils, 2-38-30; à 2 f. — Douv., mares, 0-78-08; à 1 f. — Sol des propriét. bât. et cours, 14-38-89; à 25 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 1-15-86. — Rout., chem., plac. publ., 51-42-90. — Riv. et ruiss., 5-53-50. — 354 Maisons, en 10 class.: 15 à 8 f., 69 à 12 f., 111 à 16 f., 51 à 24 f., 48 à 32 f., 31 à 50 f., 9 à 70 f., 13 à 90, 6 à 120 f., 1 à 140 f. — 1 Moulin, à 200 f. — 2 Fours à chaux, à 60 et 80 f.

Revenu imposable : { Propriét. non bât., 30,211 f. 32 c. } 40,245 f. 32 c.

CARLIÈRE, t. I, p. 252.

A l'avant dernière ligne de cet article, au lieu de : canton de Bonnétable; lisez : des cantons de Bonnétable et de Mamers.

CERANS, t. I, p. 253.

HIST. PÉOD. On trouve taxée au rôle de l'arrière-ban de 1639, Simonne Letripier, Ve Joachim Ferroquot, pour le

lieu de Lamberdière, paroisse de Cerans.

HIST. CIV. Une ordonnance royale, du 16 juin 1824, autorise la commune de Cerans à accepter le legs à elle fait par le Sr Houdayer, d'une portion de terrain de 15 ares, pour servir de jardin au desservant, et d'une somme de 3,000 f. destinée à l'établisement de sœurs de charité d'Evron.

Deux autres ordonnances, du 20 sept. 1837, autorisent l'érection, au hameau ou passage de Foulletourte, d'une église, d'un presbytère et de différents autres établissements, et érigent en chapelle de secours, l'église dudit lieu.

CHALLES, t. I, p. 265.

HIST. PÉOD. Le fief du Grand-Couldray, l'un de ceux dont nous parlons à cet article, appartenait à P. de Courcillon, en 1639.

## CHAMPAGNÉ, t. I, p. 278.

Cadastr. Superficie de 501 hectar. 69 ar. 54 cent., se subdivisant ainsi:

— Terr. labour., 501-69-54; en 5 class., éval. à 4, 10, 13, 22 et 28 f. —

Jard., 16-03-37; à 28, 35 et 39 f. — Vignes, 80-96-85; à 12, 25. 43 et

56 f. — Prés, 91-44-62; à 15, 30, 50 et 57 f.—Pátur. et pátis, 13-50-25;

à 12 et 18 f. — B. taillis et broussaill., 45-82 90; à 4, 8 et 12 f. — Pinières, 485-03-70; à 3, 5, 7 et 9 f.—Landes, 106-14-00; en masse, 419 f.

— Carrières, 0-38-70; à 13 f. — Mares, 0-36-10; à 3 f. — Superficie des

bâtim. et cours, 6-28-97; à 28 f.—Obj. non impos.: Egl., cimet., mairie,

0-52-60. — Rout. et chem., 35-63-90. — Riv. et ruiss., 9-82-10. = 248

Maisons, en 10 class.: 39 à 3 f., 63 à 6 f., 58 à 12 f., 34 à 15 f., 21 à 19 f.,

19 à 21 f., 6 à 23 f., 6 à 26 f., 1 à 30 f., 1 à 45 f. — 1 Moulin, à 348 f.

Revenu imposable : { Propriét. non bât., 18,479 f. 34 c. } 21,695 f. 34 c. bâties, 3,216 p

## CHAMPAISSANT, t. I, p. 284.

HIST. ECCLÉS. Par ordonnance royale, du 30 janv. 1839, l'église de Champaissant, dont la commune était réunie à celle de S.-Côme, depuis le concordat, est érigée en succursale.

HIST. CIV. Au récit des fouilles faites au Mont-Jallu, p.

286, ligne 8, lisez: Charlotte, au lieu de Catherine.

Une ordonnance royale, du 15 mai 1836, autorise l'établissement, à Champaissant, de deux sœurs de charité d'Evron. MM. Lefebvre du Breuil et consorts, donnent, pour cet établissement, une maison et d'autres immeubles, une somme de 1,200 f. et une rente de 300 f. sur l'Etat.

Cadasta. Superficie de 591 hectar. 91 ar. 30 cent., ainsi subdivisée: — Terr. labour., 363-98-25; en 5 class., éval. à 5, 8, 16, 22 et 31 f.—Jard., 7-78-72; à 31 et 40 f. — Avenues, pépinièr., vergers. 0-90-70; à 22 f. — Herbages, 25-23-80; à 25, 38 et 57 f. — Prés, 90-02-30; à 15, 27, 39 & 50 f. — Pâtur. et pâtis, 59-67-90; à 9, 18, 27 et 39 f. — B. futaie, tailli, peupliers, 19-41-00; à 11, 18 et 20 f. — Plantat. en souches, 0-02-60; à 5 f. — Sablières; 0-03-10; à 5 f. — Pièc. d'eau, 0-45-40; à 31 f. — Mares, 0-05-30; à 5 f. — Sol des bâtim. et cours, 6-75-54; à 31 f. Obj. non inspos.: Egl: et cimet., 0-07-89. — Rout. et chem., 13-25-30. — Riv. & ruiss., 4-23-50. — 157 Maisons, en 7 class.: 7 à 3 f., 43 à 7 f., 65 à 12 f., 31 à 20 f., 6 à 30 f., 4 à 40 f., 1 à 60 f. — 2 Moulins, à 160 et à 200 f.

REVENU imposable: { Propriétés non bât., 12,436 f. 73 c. } 14,918 f. 75 c. bâties, 2,482 x

## CHAMPFLEUR, t. I, p. 287.

GÉOL. — Plant. rar. Voir l'article cantonnal SAINT-PATERN (V-472, 473, 475).

LIEUX REMARQ. Nous avons dit par erreur, à ce paragraphe, que le joli château de Courtilloles était situé sur la commue d'Ancinnes, tandis qu'il l'est sur celle de S.-Rigomer-des-Bois, ainsi qu'on peut le voir à cet article.

## CHAMPROND, t. I, p. 290.

HIST. FÉOD. En 1639, J. de Traslin (?), Sr de Tillière, est porté au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour un fief en Champrond, dont nous n'avons pu lire le nom, ainsi que le seigneur de celui de la Rivière, même paroisse qui n'est pas dénommé.

Cadastr. Superficie de 598 hect. 32 ar. 50 cent., ainsi subdivisée: — Terr. labour., 294-00-00; en 5 class., éval. à 3, 6, 12, 16 et 23 f. — Jard., 5-86-40; à 23, 30 et 38 f. — Prés, 135-65-30; à 6, 15, 22, 39 et 53 f.—Pâtur., 124-91 60; à 17, 25, 36, 46 f. — B. taillis, 12-52-60; à 3, 6, 12 f.— Terr. vag., frich., 2-33-95; à 50 c. et 3 f. — Pièc. d'eau, 0-03-40; à 23 f.— Mares, 5-46-60; à 15 f.— Sol des propriét. bát., cours, 4-10-25; à 23 f. Obj. non imp.: Egl.; cimet., 0-06-90. — Rout. et chem., 8-49-70.— Riv. et ruiss., 4-85-80. = 37 Maisons, en 7 class.: 3 à 5 f., 6 à 10 f., 18 à 15 f., 15 à 22 f., 2 à 27 f., 1 à 34 f., 2 à 67 f.— 1 Forge, à 3,025 f.— 1 Moulin à blé, à 200 f.— 1 Moulin à tan, à 20 f.

REVENU imposable: { Propr. non bâties, 14,168 f. 57 c. } 18,090 f. 57 c. CHANGÉ, t. I, p. 292.

HIST. CIV. L'établissement de charité, dont il est parlé à ce paragraphe, est dû aux donations et legs faits à cet effet, et acceptés par ordonnance royale du 20 oct. 1824, 1º d'une rente perpétuelle de 20 f., par le Sr Richer de Beauchamp et la dame Leferon son épouse; 2° d'une autre rente de 120 f., par le Sr Marcau du Genetay, le Sr Cornu de Villers et les dames Mareau du Genetay, femme et belle-sœur de ce dernier; 3° d'une autre rente de 25 f., par le S' Orry et la dame Lemore, son épouse; 4° d'une rente semblable de 25 f., par le Sr Leromain et la dame Pinchinat sa femme; 5º d'une rente de 50 f., par le Sr de Clinchamp et la dame Desportes de Linières, son épouse; 6° d'une maison appelée le Vicariat, avec cour, jardin et dépendances, par le Sr Berthevin-Gruau; 7º d'une rente de 110 f. sur l'Etat, par un anonyme; 8° par divers habitants de Changé, d'une somme de 1,220 f., pour servir à l'ameublement de la maison donnée par le Sr Gruau, et destinée à loger les sœurs. Le même a légué à la commune, une autre maison avec dépendances, estimée 4,000 f., dont l'acceptation a été autorisée par ordonnance du 14 déc. 1825. — En 1833, la D'le Gruau légue une somme de 3,000 f., placée en rente perpétuelle, pour l'établissement d'une école, pour les enfants pauvres.

## CHANTENAY, t. I, p. 296.

Une ordonnance royale, du 3 janvier 1839, réunit à cette commune celle de Villedieu, qui lui est limitrophe (v. l'art. de cette dernière, page 540 de ce volume).

HIST. PÉOD. Aux fiefs cités à l'article primitif, il faut ster celui de la Rocke-Paragère, pour lequel Guill. de tard, écuyer, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Capasta. La superfic., particulière à l'ancien territoire de Chantensy, de 2,540 hectar o3 ar. 4t cent, se subdivise ainti.—Terr. labour. 1,984-77-84; en 5 class., éval. 45, 9, 15, 22 et 30 f. — Jard., 40 98-58; à 30, 38 et 49 f. — Vignes, 6-37 40; à 9 et 15 f. — Prés, 224-97-70; à 9, 15, 24, 36 et 48 f. — Patur. et patis, 18-77-05; à 9 f.—B. tailles, sulnaies, 1;5-52-60; à 5, 9, et 15 f. — Pinières, 0-94-00; à 9 f. — Landes, 6-20-10; à 5 f. — Douves, 0-07-50; à 30 f. — Kt., mares, 0-75-90. — Sol des préprières bat., 17-51-54; à 30 f. Obj. non impor.: Eglise, cimet, problète, etc., 0-72-60. — Bout. et chem.: 60-48-80. — Riv. et ruise., 1-95-80.—294 Mansons, en 9 class.: 24 à 5 f., 135 à 10 f., 58 à 15 f., 36 a 25 l., 13 à 35 f., 9 à 50 f., 6 à 72 f., 7 à 1 f. à 120 f.—3 Moulins à blé, à 80 f. ehecup. — 1 Moulin à tan, à 50 f. — 1 Fourn. à chaux et 1 à tuile, à 16 et 30 f.

Ravant impos. : { Propriét. non bât., 40,45t f. 24 с. } 46,792 f. 24с.

Le territoire de Villedieu, offrant une superficie de 23 bect. 50 ar. 3e cent. (v. p. 542), porte celle totale des deux communes résnies, à 2.7% hectar. 53 ar. 34 centiares.

CHAPELLE-DU-BOIS (L. ), t. I, p. 310.

Nous devons rectifier ici la des ription de l'église, du style roman le mieux caractérisé, don: la porte occid. a sa vous surs ornée de deux rangs de doubles zig-zags, venant reposer, de chaque côté, sur deux colonnes courtes et massives, ornées de chapitaux, l'un à palme, l'autre à figures groteques, de chaque côté également. Clocher reconstruit récemment; chœur orné, depuis quelques années, d'un bel aute en marbre. Le passage par ce bourg, de la route départementale nº 7, de la Ferté-Bernard à Mamers, a donné lies à la reconstruction de plusieurs maisons, qui contribuent à son embellissement.

Hist. réod. Le seigneur du fief et domaine de la Dorelière, qui n'est pas nommé, est taxé à viij l., au rôle de l'arrière-ban de 1639.

#### CHAPELLE-GAUGAIN (EA), t. 1, p. 313.

Descript. Il faut lire : que cette commune est bornée as nord-ouest et au nord, par Vancé et non pas Cogners, commo on l'a vu imprimé dans l'article; que le chœur seul est voûté en pierre et de style roman, ainsi que la tour du clocher, terminée par une lanterne du même style. C'était autrefois, dit M. Savardan, maire de cette commune, à qui nous avous l'obligation de ces rectifications, la chapelle du château, à une époque où le bourg et l'église paroissiale étaient situés à 1 k. environ plus à l'ouest. Cette église ayant été détruits,

le seigneur donna la chapelle de son château pour en tenir lieu, et, probablement, fit construire à côté, pour son usage, une chapelle, dont la voûte ogivale paraît être du 14° ou du 15° siècle. Quant à la nef, elle est évidemment une annexe, coustruite vers le commencement du 17° siècle.

Popul. La population, à l'époque, où nous l'avons donnée, était de 962 et non de 1,030 individus; de 198 feux et de 725 individus, d'après le recensement de 1831; d'après colui de 1836, de 196 feux, compren. 356 indiv. mål., 360 fem., total, 717; dont 50 seulement au bourg. Le hameau le plus considérable, ne contient pas plus de 50 personnes.

HIST. ECCLÉS. Un arrêté préfectoral, du 12 février 1842, reporte au premier dimanche de mai, la fête patronale, qui

avait lieu le dimanche le plus prochain du 3 fèvrier.

LIEUX REMARQ. La Bastille, que nous avons indiquée comme un hameau, est une simple ferme; et il faut lire le nom de Plesse, au lieu de celui de *Plisse*, imprimé dans ce paragraphe.

CHAPELLE-HUON (LA), t. I, p. 316.

CADASTR. Superficie de 1,865 hect. 46 ar. 20 cent., se subdivisant de cette manière: — Terr. labour., 1,385-18-15; en 5 class., éval. à 3,6, 10, 15 et 20 f. — Chenevières, 63-59-90; à 26, 34 et 44 f. — Jard. et bois d'agrém., 18-39-10; à 20, 34, 72 et 120 f.—Vergers, 1-36-90; à 14 et 20 f.— Vignes, 15-82-54; à 6, 10, 16, 22 et 26 f.— Prés, 156-01-20; à 18, 28, 44, 60, 74 f.— Prés arrosabl., 21-72 80; à 82 et 92 f.— Pâtur., 10-42-40; à 4, 10, 20 et 36 f.—B. fut. et taillis, 121-44-90; à 4, 8, 12, 15 et 18 f.— Aulnaies et châtaigner., 2-91-90; à 18, 28 et 41 f.—Broussaill., 5-27-30; à 3 et 6 f.— Land., terr. incult., 2-25-20; à 2 et 3 f.— Etangs, 7-63-60; à 60 et 100 f.— Douv., mares, 0-38-10; à 16 et 20 f.— Sols et cours, 9-68-71; à 20 f. Obj. non impos.: Egl. et cimet., 0-55-50.— Chem. et plac. publ., 38-33-90.— Riv. et ruiss., 4-44-10. = 261 Maisons, en 10 elass.: 15 à 2 f., 19 à 4 f., 61 à 6 f., 49 à 9 f., 54 à 12 f., 23 à 16 f., 21 à 20 f., 13 à 24 f., 3 à 30 f., 3 à 36 f.— 3 Maisons, hors classe, à 54, 64 et 76 f.— 4 Moulins, à 180, 200, 250 et 255.

Revenuimposab.: { Propriét. non bat., 31,503 f. 75 c. }35,541 f. 75 c. baties, 4,038 x

CHAPELLE-SAINT-FRAY (LA), t. I, p. 322.

CADASTR. Superficie de 637 hect. 78 ar. 15 cent., se subdivisant ainsi:

— Terr. labour., 347-18-86; en 5 class., éval., à 3, 7, 12, 18 et 23 f. —

Jard., 7-28-48; à 23 et 28 f. — Prés, 67-62-90; à 4, 15, 24 et 30 f. — P4
tur. et pátis, 14-14-60; à 3 et 9 f.—B. fut. et taillis, chênaies, 143-69-30;
à 2, 4, 10 et 14 f. — Aulnaies, terr. plantés, 8-72-30; à 4 f. 50 c. et 10 f.

— Broussaill., 4-17-80; à 2 f. — Pinières, 10-28-70; à 4 f. — Bruyères,

terr. incul., 13-51-50; à 1 f. — Mares, 0-03-13; à 4 f. 50 c. — Sols et

cours, 5-35-53; à 53 f. Obj. non impos.: Egl. et cimet., 0-20-20.—Chem,

8-39-20.—Riv. et ruiss., 7-15-65. = 139 Maisons, en 5 class.: 66 à 2 f.,

47 à 6 f., 19 à 10 f., 4 à 16 f., 3 à 24 f. — 4 Moulins, à 68, 81, 104 et 120 f.

Revenu imposable : { Propriétés non bât., 7,313 f. 37 c. } 8,426 f. 37 c. } 8,426 f. 37 c.

#### CHAPELLE-SAINT-REMY (LA), t. I, p. 324.

Hist. From. Voir l'art. SAINT-AIGNAN (V-7). — On trouve et au 1 de de l'arrière-ban de 1639; 1º le seigneur de d'. l'art. Chahaigne, pour sa terre de Fleuré; 2º de Gemasse, pour celle de Couléon; 3º celulain; 4 et celui du fief et domaine du Jarriey. Ir. Voyez l'art. cantonnal TUFFÉ (VI-388).

perficie totale da 1,919 hectar. 49 ar. 70 cent, subdivisie : — Terr. labour, 1,240-10-80; à 3 f, 50 c., 6 f. 50 c., 18, Inrd., bois d'agrem, allées, pépinièr., 50-26-29, à 27, 36 et a, 4-81-80; à 4-50 et 9 f. — Prés et patur., 223-99-10; à 9, if f. — Pátis, 11-71-52; à 3-50, 7, 18, 27 et 36 f. — B. fet 16 et 21 roussaill., 0-30-00; a 2 f. — Pi-

ku imposable : { Propriét. non bêt., 36, 261 f. 24 c. } 39,808 f. sic

CHARTRE (LA), commune; t. I, p. 341.

Hist. Eccles. En 1826, la Dec R. M. Fresneau, Ve Hardy, lègue une somme de 8,000 f. à la commune, pour, entre autres conditions, construire une église, en remplacement ét celle de la Magdeleine, la seule conservée des quatre de cette petite ville, et qui tombait en ruine. Cette construction a eu lieu.

HIST. PROD. Le seigneur de la terre des Haise, paroisse de la Chartre, est taxé à fournir un picquier, au rôle de l'arrière-ban de 1639.

CHASSÉ, t. I, p. 353.

Cadasta. Superficie de 723 hect. 24 ar. 80 cent., subdivisée ainsi = Terr. labour., 215-77-90; à 2, 6, 12, 22 et 30 f. — Jard., pépinièr., 7-05-55; à 30, 40 et 54 f. — Vergers, 3-18-80; à 25 et 50 f. — Près, 461-98-30; à 10, 18, 25, 35 et 70 f.—Patur., 0-50-40; à 30 f.—Patia, 2-08-20; à 8 f.—B. taillis, 3-57-10, a 8 et 12 f. — Landes, 3-03-00; à 8 f.—Etangs, 0-25-00; à 20 f. — Mares, 0-04-40; à 3 f.—Sols et cours, 3-77-95; a 30 f. Oijona impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-66-70. — Riv. et ruiss., 3-90-10.= 62 Maisons, en 10 class.: 5 à 1 f., 9 à 2 f., 11 à 4 f., 17 à 6 f., 5 à 8 f., 8 f., 10 f., 3 à 12 f., 1 à 16 f., 2 à 20 f., 1 à 25 f. — 1 Moulin, à 40 f.

Raysau imposable : Propriétés non bât., 20,523 f. 84 c. 30,969 f. 84 c.

CHASSILLÉ, t. I, p. 355.

Hist. Fron. Sont taxés au rôle de l'arrière-ban de 1639,

comme seigneurs de fiefs en Chassillé: 1º René de Pilois, sieur de Montigny; 2º Christophe de Hauterive, Sr du Roulleau; 3º le seigneur de la terre de Biars, qui n'est pas nommé; 4º celui du fief et domaine de l'Hommois. Il paraît que ce fief, n'est pas le même que celui situé sur Joué-en-Charnie, puisque celui-ci est l'objet d'un autre mention, sur le même rôle.

HIST. CIV. A l'avant dernière ligne du second paragraphe de cette histoire, il faut lire : qu'il en fut placé une sur celui, et non : sur celles des Bourleries.

Cadastr. Superficie de 2,352 hectar. 95 ar. 60 cent., subdivisée de cette manière: — Terr. labour., chem. d'exploitat., 1,502-57-47; en 5 class., éval. à 4, 7, 12, 18 et 24 f.—Jard., pépin., avenues, bois d'agrém., 48-27-09; à 16, 24, 30, 36 f. — Vergers, 3-49-40; à 9, 24 et 60 f. — Prés, 245-14-60; à 10, 17, 28, 39 et 50 f. — Pâtur. et pâtis, 20-05-28; à 2 et 4 f. — B. fut. et taillis, 422-63-08; à 8, 12 et 16 f. — Broussaill., 4-85-40; à 3 f. — Pinièr., 0-43-30; à 12 f. — Land., terr. vain. et vag., 8-17-00; à 1, 2 et 3 f. — Pièc. d'eau, mares, 0-78-90. — Sols, cours, aires, 13-71-28; à 24 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., 1-14-80. — Rout. et chem., 75-59-30.—Riv. et ruiss., 6-09-40.=329 Maisons, en 10 class.: 24 à 1 f., 54 à 5 f., 121 à 8 f., 74 à 12 f., 35 à 16 f., 11 à 24 f., 6 à 36 f., 1 à 45 f., 2 à 60 f., 1 à 100 f. — 3 Moulins à blé, à 53, 80 et 90 f. — 1 Moul. à trèfie, à 34 f. — 2 Fours à chaux et 1 à tuile, à 60 f. chaque.

Revenu imposable: { propr. non bâties, 34,124 f. 61 c. } 38,016 f. 61c.

## CHATEAU-DU-LOIR, commune; t. I, p. 367.

HIST. FÉOD Le seigneur du fief et domaine de Champeaux, pardisse de Château-du-Loir, porté au rôle de l'arrière-ban de 1638, est exempté de la laxe, « attendu que le fief et domaine ne sont de la valeur de vingt livres ».

## CHAUFOUR, CHAUFFOUR; t. I, p. 387.

HIST. EGCLÉS. Un arrêté consulaire, du 28 fructid. an XI (15 sept. 1803), autorise l'acceptation de la cession gratuite de l'église de Chaufour, faite à la commune, par le cit. Blanchardon, acquéreur en l'an V, sous la réserve de la jouissance d'un banc, pour lui et ses héritiers.

## CHEMIRE-EN-CHARNIE, t. II, p. 1.

HISTOR. Le lundi 5 mars 1832, un petit corps de légitimistes, formant une compagnie, organisé dans le canton de Conlie, et auquel ne purent se rallier quelques autres petits détachements, venant des cantons environnants, se porte sur Chemiré, descend du clocher le drapeau tricelore et le brûle, tend, mais vainement, de joindre un parti plus considérable, formé dans la Mayenne, et, traqué par les

gardes nationales, est forcé de se dissoudre, après cette infructueuse expédition.

Cadarra. Superficie de 147 hectar. 23 ar. 30 cent., ainsi subdivisée:—
Terr. lebour., 565-68-30; en 5 class., éval. à 2, 6, 12, 18 et 24 f.—Jad., 24-14-16, à 21, 30 et 36 f.— Prés, 139-42-35; à 3, 6, 18, 30 et 46 f.— Patis, 11-44-55; à 4 f.— B. fut. et taillis, 281-21-45; à 1, 3, 7, 13 et 6f.— Landes, 44-79-70; à 1, 2 et 6 f.— Ktangs, 32-89-10; à 4, 5 et 24 f.—Sol, cours et aires, 9-50-24; à 21 f. Obj. non impos. Egl., cimet., presept., maison de charite, etc., 0-51 55.— Rout. et chem., 31-85-40.— Riv. et ruiss., 2-76-50.— 220 Maisons, en to class.: 6 à t f., 39 à 2 f., 35 à 3 f., 44 à 8 f., 47 à 12 f., 29 à 15 f., 9 à 18 f., 6 à 32 f., 2 à 27 f., 3 à 31 f.,—1 Maison hors classe, à 70 f.—1 Chapelle, à 50 f.—1 Moulin à cau, 45 f.—1 Four à chaux, 27 f.—3 Forges, dont t à 200 f. et 2 à 500 f. chaque.

Ravme imposable : { Propriét. non bat., 12,548 f. 69 c. } 15,945 f. 19c.

#### CHEMIRÉ-LE-GAUDIN, t. 11, p. 5.

Hest. Péop. Mossire Claude de Gaignon, chevalier, ségueur de Villaines, paroisse de Chemiré-le-Gaudin, est tant à fournir un mousquetaire, au rôle de l'arrière-han de 1639; ce qui confirme ce que nous avons dit, à cet article, et cidessus, page 528, à celui Villaines - Loupelande, que le terre de Villaines, était autrefois comprise dans la parcies de Chemiré.

Pl. rar. Voir l'art. cantonnal la suzz (vs-253).

#### CHENAY, t. II, p. 12.

Capasta. La superficie, de 216 hect. 47 ar, 60 cent., se subdivise commi il suit: — Terr. 14bour., 200-18-94; en 4 class., éval. à 6, 14, 20 et 24 l. — Jard., aven., bois d'agrém., 4-61-70; à 14, 24, 30 et 36 f. — Près, 31-15-72; à 16, 32 et 50 f. — Patur et patis, 48-97-35; à 10. 14, 20, 50 et 50 l. — Piec. d'esu, mares, 0-10-60; à 24 f. — Sols et cours, 1-72-61, 22 l. Obj. non impos. Egl., cimet., 0-11-88. — Chemins, 5-39-42. — Riv. & ruiss., 4-46-38. — 39 Maisons, en 7 class. . 2 à 2 f., 10 à 3 f., 14 à 6 f., 41 9 f., 3 à 12 f., 5 à 15 f., 1 à 60 f. — 1 Moulin, à 421 f.

Ravaje imposab.: Proprietes non baties, 5,370 fr. 30 c. 6,116f. 30 s.

#### CHERANCÉ, t. II, p. 20.

HIST. FÉOD. Il faut lire, à la fin de ce paragraphe (light 20, page 21), le nom de Vanssé, au lieu de celui de Vassé.

Caustr. Superficie de 1,037 hect. 89 ar. 60 cent., ainsi subdivisée — Terr. labour., 801-79-06; en 5 class, éval., à 4 t. 50 c., so, 15, 200 a8 f. — Jard., 13-89-26; a 28, 38 et 50 f. — Pres, 92-74-00; à 18, 24, 36, 45 et 54 f. — Patur. plantées et non plantées et pátis, 17-55-80; a 6, 18, 36 et 39 f. B. intaies et taillis, 73-01-10; à 10, 14, 18 et 25 f. — Andrais, 6-79-00; à 36 f. — Mares, 0-63-50; à 15. — Sols cours, aires, 9-97-53, 28 f. Gàj. non impos. . Egi., cimet., presbyt., 0-94-75. — Chem., 22-45 go. — Riv. ruiss. et mares, 4-09-70. = 26 Maisons, en 10 class. . 4 a 36, 29 à 5 f., 55 à 8£, 67 à 12 f., 20 à 16 f., 34 à 22 f., 8 à 80 f., 6 à 40 f., 6 à 5

f., 3 à 70 f. — 5 Moulins, à 200 f. chaque. — 1 Four à tuile et 1 à chaux, à 100 f.et 150 f.

Revenu imposable: Propriét. non bât., 20,629 f. 26 c. 25,848 f. 26 c.

CHERISAY, t. II, p. 24.

Géol.—Pl. rar. Voyez l'article cantonnal saint-patern (v-472, 473, 475).

CHERRÉ, t. II, p. 27.

HIST. FÉOD. Ajouter aux fiefs indiqués à cet article, celui du Chastelier, pour lequel Maximilien de Mondousset (sic), est taxé à un mousquetaire, au rôle de l'arrière-ban de 1639.

CHEVAIGNÉ, t. II, p. 88.

HIST. FÉOD. Claude de Champlays, écuyer, est taxé au rôle de l'arrière-han de 1639, pour le fief de la Goutte, papoisse de Chevaigné.

CHEVAIN (LE), t. II, p. 38.

HIST. ECCLÉS. Une ordonn. royale, du 15 mars 1827, autorise l'acceptation de la donation faite à la commune, par la D<sup>me</sup> Lebouvier-du-Hameau, veuve de l'ancien seigneur, de l'église paroissiale, avec divers effets mobiliers, à l'usage du service divin.

HIST. FÉOD. Voir aussi, pour cet objet, l'article Saint-

Denis du Chevain (v-196).

Géol. Voir l'art. cantonnal saint-patern (v-472). CHEVILLE, t. II, p. 41.

HIST. FÉOD. Sont taxés au rôle de l'arrière-ban de 1839, comme possesseurs de fiefs en cette paroisse: 1º David de Saint-Martin-le-Long, pour celui de Hardange ou l'Ardenge; 2º le seigneur de la terre et fief de Roulleau; 3º Jean de la Beccane, écuyer, pour celui de Chautigné.

COEFFORT, t. II, p. 52.

A la ligne 6° du premier paragraphe de cet article, on doit lire cauda fortis, au lieu de canda fortis; à l'avant-der-nière ligne du 4° (p. 54): l'appelaient, au lieu de l'appelaient; et, à la fin du 5° paragraphe même page 54,, la date de 1646, au lieu de celle de 1446.

COGNERS, t. II, p. 57.

Popul. Rectifier l'erreur commise à ce paragraphe, où l'en a porté à 1,274 la population totale, qui n'était que de 650, à raison de 325 individus de chaque seze, et non pas 637.

4.3

HIST. ECCLÉS. En 1825, le Sr Renvoisé fait don à l'église de Cogners, d'une cloche du poids de 600 kilogrammes.

Cadastr. Superficie de 1,360 hectar. 04 ar. 80 cent., subdivisée ainsi:

— Terr. labour., 1,142-27-55; en 5 class., éval. à 4-50, 8, 13, 20 et 28 f.

— Jard., 14-92-63; à 28, 37 et 45 f. — Prés, 65-58-60; à 15, 27, 45, 72 et 90 f. — Pâtur. et pâtis, 6-95-20; à 9 et 13 f. — B. futaies, 4-38-50; à 13 et 19 f. — B. taillis, 61-30-70; à 13, 20 et 27 f. — Pinièr., 8-34-70; à 12 et 15 f. — Land., 11-61-60; à 3 et 4 f. — Pièc. d'eau, mares, étangs, 1-24-70; à 16 f. — Sols et cours, 9-51-92; à 28 f. Obj. non isap.: Egl., cimet., presbyt., 0-43-20. — Chemins, 30-29-60.—Riv. et ruiss., 3-15-90. = 171 Maisons, en 8 class.: 23 à 4 f., 41 à 7 f., 48 à 12 f., 24 à 15 f., 16 à 22 f., 9 à 30 f., 4 à 40 f., 6 à 50 f. == 1 Maison hors classe, à 100 f..—1 Château, à 300 f. — 2 Moulins, à 220 et 320 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 21,222 f. 75 c. } 24,559 f. 75 c. bâties, 3,337 » } 24,559 f. 75 c.

## COMMERVEIL, t. II, p. 63.

Cadastr. La superficie, de 564 hect. 41 ar. 60 cent., se subdivise comme il suit: — Terr. labour., 443-91-80; en 5 class., éval. à 7, 16, 23, 29 et 34 f. — Jard., avenues, vergers, pépinières, 8-73-15, à 34 et 41 f., — Prés et patur., 74-03-50; à 21, 36, 48 et 60. — Patis, 0-39-00; à 9 f. — B. fut., 2-19-00; à 34 f. — B. taillis, 18-09-30; à 18 et 23 f. — Mares, 0-56-40; à 9 f. — Sols, cours, chemins, 5-39-35; à 34 f. Obj. non impos.: Egl., cimet.; presbyt., 0-42-10. — Chemins, 10-01-70. — Riv. et ruis., 0-66-30; ==100 Maisons, en 5 class.: 15 à 3 f., 22 à 6 f., 33 à 12 f., 10 à 16 f., 20 à 20 f.

RENERU imposable: { Propriétés non bât., 16,086 f. 17 c. } 17,219 f. 17c.

## CONFLANS, t. II, p. 65.

HIST. FÉOD. On trouve un Jean de Conflans, écuyer, s' de la Fredonnière, taxé à lxxv l., au rôle de l'arrière-ban de 1639; ainsi que Marin de Vanssay, sieur de la Barre, à deux mousquetaires.

Pl. rar. Voir à l'art. canton. SAINT-CALAIS (V-71 et 72).

Cadasta. Superficie de 3,079 hect. 96 ar. 90 cent., subdivisée de cette manière: — Terr. labour., et chemins, 2,020-78-95; en 5 class., éval. à 3, 6, 13, 24 et 32 f, — Jard., vergers, pépinières, terr. plantés, 25-06-99; à 18, 28, 32, 40 et 66 f. — Vignes, 0-29-00; à 15 f. — Prés, 138-07-80; à 18, 36, 54 et 66 f. — Pâtur. et pâtis, 19-98-00; à 4 et 9 f. — B. fut. et tailllis, 729-02-40; à 2-50, 5-50, 8-5, 11-50 et 14 f. 50. — Broussaill., 13-08-00; à 1 f. 50 c. et 3 f. — Bruyèr., et friches, 32-90-30; à 4 et 7 f.— Pièc. d'eau, douves, 1-08-70; à 32 f. — Etangs, mares, 12-99-30; à 4 et 7 f.— Pièc. d'eau, douves, 1-08-70; à 32 f. — Etangs, mares, 12-99-30; à 4 et 7 f.— Sol des propriétés bât. et cours, 16-05-56; à 32 f. Obj. mon impos.: Egl., cimet., presbyt., 1-35-50. — Chemins, plac. publ., 64-56-00. — Riv. et ruiss., 4-93-60. — 218 Maisons, en 8 class.: 20 à 4 f., 30 à 8 f., 67 à 12 f., 44 à 20 f., 37 à 32 f., 13 à 44 f., 4 à 52 f., 3 à 68 f.— 1 Chiteau, à 200 f.— 5 Moulins, à 100, 120, 120, 180 et 240 f.— 1 Four à tuiles, à 50 f.

REVERU imposable : Propriét. non bât., 44,878 f. 46c. 5,182 5 50,060 f. 46c.

## CONGE-SUR-ORNE, t. II, p. 70.

HIST. FÉOD. Voir l'art. Saint-Aignan (v-7). — Le seigneur de la terre et fief du *Petit-Chesnay*, est taxé à vj l., au rôle de l'arrière-ban de 1639, où son nom n'est pas indiqué.

Cadastr. Superficie de 1,124 hect. 15 ar., se subdivisant ainsi:—Terr., labour., chemins, 863-93-61; en 5 class., éval. à 5, 10, 15, 22 et 30 f. — Jard., 20-26-92; à 30 et 45 f. — Prés, pâtur. et pâtis, 169-81-53; à 6, 10, 20, 30 et 45 f. — B. taillis, 23-08-15; à 10, 15 et 20 f.—Broussaill., 0-01-25; à 5 f. — Douves, mares, 0-60-45; à 15 f. — Sols et cours, 14-24-77; à 30 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt.. mairie, 0-75-62. — Chem. et plac. publ., 27-85-00. — Riv. et ruiss., 3-51-70. = 216 Maisons, en 8 class.: 18 à 4 f., 20 à 8 f., 54 à 12 f., 52 à 15 f., 45 à 20 f., 17 à 30 f., 4 à 40 f., 6 à 50 f. — 2 Moulins, à 145 et 300 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 24,784 f. 16 c. } 28,759 f. 16 c.

## CONLIE (CANTON DB), t. II, p. 72.

CADASTR. De 224 kilom. carrés de superficie, le canton de Conlie, d'après l'arpentage cadastral, contient 22,396 hectar. 92 ar. 90 cent. de terrain, se subdivisant comme il suit:

| Terres labourables, luzernes            | HECTAR.<br>15,811 | AR.<br>67  | CENT.                |
|-----------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Jardina, bois d'agrém., vergers, pépi-  | 20,011            | • 7        | ••                   |
| nières                                  | 381               | <b>o</b> 5 | 87                   |
| Vignes                                  | 161               | 33         | 8 <sub>7</sub><br>68 |
| Prés, patures, patis.                   | 2,491             | 86         | 73                   |
| Bois fut., taillis, aulnaies, chenaies, | <i>-</i>          | •          | <b>0</b> ,           |
| broussils.                              | 2,459             | 97         | 25                   |
| Pinières                                | 90                | 97         | <b>60</b>            |
| Landes, bruyères, friches, terr. vaines | <b>3</b> ·        |            |                      |
| et vagues                               | 231               | 64         | · 60                 |
| Perrières                               | 1                 | 27         | 70                   |
| Douves, pièces d'eau, mares, étangs,    | •                 |            |                      |
| marais                                  | 19                | 37         | 51                   |
| Sols des propriétés bât., cours, aires  | 144               | 54         | 00                   |
| Egl., cimet., presbyt., et autre pro-   | - 44              | • •        |                      |
| priétés communales                      | ٥                 | 65         | 20                   |
| Routes et chemins, places publiques.    | 544               | 29         | . 74                 |
| Rivières et ruisseaux                   | 76                | <b>25</b>  | 91                   |
| 688 Majeone dont . Kanajana ahataana at | 13 L              |            |                      |

=3,688 Maisons, dont 15 anciens châteaux et maisons bourgeoises marquantes; 37 moulins à eau, 8 fours à chaux, 3 tuileries, et 1 poterie; ce qui est au dessous de la réalité actuelle.

REVERU impos. : Propriét. non bâties, 421,500 f. 89 c. 3473,498 f. 39 c. bâties, 51,997 50

La population du canton étant, d'après l'article cantonnal, de 14,689 individus, c'est 65 individus 129/224 par kilomètre carré.

ANTIQ., MONUM. Nous ferons remarquer qu'à la 2<sup>e</sup> ligne de la note de ce paragraphe (p. 78), on doit lire : Passais normand, au lieu de : Passais manceau.

COM. - AND PROPERTY.

CONLIE, commune; t. II, p. 78.

Hist. réon. René Gaupusseau, pour la terre et fiel de Parc-Rond (sie), est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1635. Arriq. Depuis l'impression de l'article Conlie, une découverte fort intéressante a été faite, en 1839, à l'extrémit occidentale du bourg, du côté droit de la route du Mans à Sillé, dans un terrain que M. Moultin, ancien juge de paix, faisait réunir à son jardin. C'est celle d'une espèce de cimetière gaulois, dont les squelettes n'étaient reconvert qu'en pierres non maçonnées, et se sont trouvés être accompagnés de colliers, d'anneaux, d'agraffes, etc., et cuivre ou en fer, avec des ornements en émail, en verrole-

rie, en mastic, ou bien consistant en dessins assez grossiers. M. Jousset-Desberries, juge d'instruction au Mant.

gendre de M. Moullin, est possesseur de ces objets.

Cadasta. Superficie de 1,715 hectares 57 ares 70 centiares, subfielsée ainsi :—Terr. labdur., 1,483-00-95; en 5 class., éval. à 4, 11, 20, 37
et 34 f. — Jard., bois d'agrém., vergers, pépin., 27-49-36; à 27, 30, 34,
40 et 47 f. — Vignes, 16-37-10; à 3, 6 et 12 f.—Près, 92-11 50; à 12, 24,
36, 51 et 66 f. — Pâtur. et pâtis, 3-84-90; à 15 et 20 f.—B. fut. et taille,
26-00-60; à 11, 20 et 27 f.—Broundle, 0-08-15; à 2 f.—Pinier., 2-64-00;
à 11 f.—Landes, 0-47-50; à 4 f.—Ferrières, 0-05-10; à 4 f.—Douve,
21-65-94; à 34 f. Obj. non impos.. Egl., climet., presbyt., halles, 0-72-75.
— Rout. et chem., 50-00-80. — Riv. et ruiss., 0-97-60. — 145 Maisons,
en 10 class.: 19 à 6 f., 22 à 8 f., 22 à 10 f., 22 à 12 f., 29 à 15 f., 8 a 20 f.,
6 à 25 f., 5 à 30 f., 8 à 35 f., 4 à 40 f.—206 autres, non classées, en mans,
9,419 f. — 2 Moudons à eau, à 80 et 160 f.

Bavine imposable: { Propriét. non bâtics, 41,283 f. 62 c. } 53,051 f. 62 c. bâtics, 11,768 2

Form. ET MARCH. Ordonn. royale du 25 oct. 1831, portant que la foire, dite de Saint-Martin, précédemment fixée au 2º jeudi de novembre, se tiendra à l'avenir le 3º jeudi du même mois. — Autre ordonnance, du 16 déc. 1838, statuant que les deux foires annuelles, fixées, aux 2º jeudi de février et 3º lundi d'octobre, tiendront désormais le jeudi qui précède le dimanche gras et le jeudi qui suit le 10 décembre.

CONNERRÉ, t. II, p. 82.

Hist. rêon. Le seigneur du fief et domaine de la Grasstière, paroisse de Connerré, lequel n'est pas nommé, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639. Ce fief était situé à 1,8 h. S. O. du bourg.

Cadarra. Superficie de 1,660 hectar. es ar. 80 cent., subdiviste dècette manière : — Terr. labour., chenevières, 1,016-46-02; à 3, 7, 16, 27 & 34 f. — Jard., allées, avenues, pépinières, 39-43-22; à 34, 51 et 68 f. — Vignes, 2-40-90; à 12 f. — Près, 254-59-10; à 9, 18, 50, 42 et 66 f. — Pi-

tures, 60-77-26; à 6, 18 et 20 f.—Pâtis, 5-46-70; à 3 et 4 f. — B. taillis, 114-29-20; à 5, 18 et 25 f. — Aulnaies, 3-60-30; à f. 50 c. — Brousmill., 1-16-90; à 60 c. — Pinières, 73-09-00; à 4, 7 et 11 f. — Landes, bruyèr., terr. incultes, 15-29-70; à 60 c. — Etangs, mares, 0-86-40; à 7 f. — Sols, cours, aires, aisances, 13-52-33; à 34 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., etc., 0-76-17. — Chem. et plac. publ., 40-26-80. — Riv. et ruiss., 18-01-80. — 417 Maisons, non classées, ensemble, 14,559f. — 5 Moulins à eau, en masse, 670 f. — 3 Tanneries, ensemble, 9 f.

REVENU imposab.: { Propriétés non bâties, 35, 106 fr. 22 c. } 50,344 f. 22 c. bâties, 15,238 x } 50,344 f. 22 c. CONTILLY, t. II, p. 89.

Hist. réob. Jean de Frébourg, écuyer, sieur dudit lieu, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Cadasta. Superficie de 1,248 hectar. 22 ares, subdivisée comme il suit :

— Terr. labour., 810-40-20; en 5 class., éval. à 2, 6, 16, 24 et 30 f. —

Jard., 10-65-86; à 30, 35 et 40 f. — Prés, 189-04-60; à 14, 30. 44 et 50 f.

— Herbages, 12-68-00; à 50 f. — Pâtures, 156-16-70; à 10, 24, 40 et 50 f. — B. taillis, 32-12-70; à 6, 12 et 18 f. — Pièc. d'eau, mares, 0-25-80; à 6 f. — Sols et cours, 10-30-04; à 30 f. Obj. non impos. : Egl., cimet., presbyt., 0-27-10. — Chemins, 24-90-90. — Riv. et ruiss., 1-40-10. — 165 Maisons, en 6 class. : 23 à 4 f., 63 à 10 f., 49 à 20 f., 23 à 30 f., 6 à 40 f., 1 à 80 f. — 2 Moulins, à 90 f. chacun.

REVENU imposable: { Propriét. non bât., 26,321 f. 40 c. } 29,213 f. 40 c. CONTRES, t. II, p. 93.

Cabastr. La supeficie, de 465 hect. 36 ar. 15 cent., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 383-15-30; éval. à 4, 9, 15, 29 et 34 f. — Jard. et vergers, 7-89-35; à 34 et 40 f. — Prés et patur., 8-50-00; à 9, 15, 24 et 36 f. — Pâtis, 1-47-40; à 4 f. — B. taillis, 34-99-60; à 4, 11 et 18 f. — Pinières, 1-09-00; à 4 f. — Mares, 0-09-50; à 8 f. — Sols et cours, 5-60-80; à 34 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-07-70. — Chemins, 11-04-20. — Riv. et ruiss., 0-43-30. — 162 Maisons, en 6 class.: 35 à 3 f., 91 à 7 f., 24 à 10 f., 8 à 14 f., 1 à 17 f., 3 à 20 f. — 1 Moulin, à 60 f, — 1 Tuilerie, à 7 f.

REVERS imposable : { Propriét. non bât., 7,493 f. 50 c. } 8,731 f. 50 c.

CORMES, t. II, p. 95.

Hist. Féod. Le rôle de l'arrière-ban de 1639, jette quelque lumière sur la féodalité de cette ancienne paroisse; on y trouve taxés: 1° Charles de Plays, écuyer, Sr de Bois-Landon, par. de Cormes, a pour la terre de Cormes, en ladite paroisse, y est-il dit; 2° Pol de Saint-Melior, écuyer, Sr Despault (sic), pent-être Pannet?), par. de Cormes; 3° Denis de Brail, pour le fief et domaine de Prelaty, même paroisse.

COUDRECIEUX, t. II, p. 101.

HIST. FÉOD. Sont portés au rôle de l'arrière-ban de 1639: 1º Jean de Jacob, écuyer, Sr de Villebonde, paroisse de

Couldreciet (sic), 2º Damillo Gatianne Denizot, dame de la Franchèze, même paroisse. La Franchaise, où se trouve actuellement un hameau, est située à 1,7 h. N. E. da bourg.

Capata. La superficie, de 2,427 hect.39 ar. 40 cank, se subdivise simi:

— Terr. labour., 1,295-72-60; en 5 class., éval à 3, 7, 12, 21 et 29 l.

— Jard., 38-65-51; à 29, 35 et 40 f. — Vergers, 1-67-80; à 16 et 26 l.— Vignes, 2-25-00; à 3, 7 et 12 f.— Prés, 140-03-70; a 12, 25, 45 et 38 l.— Patur. et patus, 61-84-50; à 2, 4, 5 et 8 f. — B. fut., 26-93-40; à 21 fl. — B. taillis, 689-04-85; à 5, 9, 13, 21 et 27 f. — Aulmaies et browsaill., 14-72-00; à 3 et 6 f. — Pinières, 3-54-60; à 5 f.— Land, broyer, 76-00-60; à 2 et 5 f. — Etangs, 18-25-20; à et f. — Mares, biés de molins, 1-08-80; à 11 f. — Superficie des bâtim. et cours, 14-86-84; à 26 l. Obj. 2001 unpos.: Egl., cimet., presbyt, 0-81-40. — Chemins, 38-59-56. — Riv. et ruiss., 1-33-10=325 Maisons, en 8 class.: 16 à 3 f., 23 à 71-39 à 13 f., 133 à 20 f., 40 à 30 f., 21 à 40 f., 6 à 50 f., 7 à 65 f. — 2 Manue hors classe, ensemble, 360 f. — 3 Moulins, à 80, 170 et 230 f. — 1 Fou à tuiles, à 150 f. — 1 Verrerie à 800 f.

Bavese impor. : { Propriét. non hát., 40,816 £. 15 c. } 49,027 £ 150

COULANS, t. II, p. 110.

Hist. civ. L'établissement des aœurs de charité, dont nous avons parlé à cet article, est autorisé par une ordennance royale du 29 mai 1839.

Capasta. La superficie totale, de 2,746 bect. og ar. 40 cent., se suidvise de cette manière : — Terr. labour., 1,841-56-53; en 5 class., éval.
3,6,12,20 et 28 f.—Jard. potag. et d'agrèm, aven., vergers, pepiu., 625-45; à 28, 32, 36 et 40 f. — Vignes, 24-03-59; à 3, 5 et 9 f. — Pre.
349-21-75; à 5, 9, 18, 34 et 50 f. — Pâtis, 6-39-20; à 8 f.—B. futaient
taillis, 313-66-90; à 2, 4, 7, 21 et 17 f. — Pinières, 3-45-20; à 4 f.—
Landes, 26-65-60; à 1, 3 et 6 f. — Pièc. d'eau, mares, étangs, t-71-21,
à 3, 27 et 28 f. — Sols, cours, aires, 27-42-94; à 28 f. Obj. mon napre.
Egl., cimet., presbyt., 0-96-00. — Rout. et chem., plac. publ., 82-02-14
— Riv. et ruiss., 2-73-10. — 460 Maisons, en 9 class.: 3 à 2 f., 31 à 3427 Maisons non classées, ensemble, 1,178 f.—1 Château, à 220 f., 15 à 24
Moulins, à 27, 36, 45, 50 et 60 f.

REVERU imposable : { Propriétés non bêt.,35,840 f. 55 c. } 41,970 f. 55 c. bâtles, 6,070 m

#### COULOMBIERS, t. II, p. 116.

Hist. péod. Voici l'article saint-aignan (v-7).

Capasta. Superficie de 1,233 hect. 40 ar. 10 cent., subdivisée comme à mit: — Terr. labour., chemins, 870-32-30; en 5 class., éval. à 7, 11, 20, 27 et 34 f. — Jard., pépin., vergers, 15-44-99; à 30, 31, 40, 48 et 54 f.— Prés, 145-65-60; à 12, 21, 37, 54 et 63. — Pâtur., 24-01-90; à 9, 27 é 45 f. — B. fut., taill. et semis, 133-90-40, à 7, 9 13, 24 et 30 f. — Broussill., 0-17-20; à 4 f. 50 c.—Brés, douv., mares, 1-28-20; à 20, 27 et 34 f.— Étangs et marais, 0-36-50; à 4 f. 50 c.—Sols et cours, 10-31-61, à 34 f. Obj. non impor.: Egl., cimet., presbyt., 0-76-90. — Rout., chem., place

publ., 25-54-80. — Riv. et ruiss., 3-15-70. = 176 Maisons, en 9 class. : 11 à 3 f., 30 à 8 f., 109 à 12 f , 61 à 16 f., 33 à 22 f., 7 à 80 f., 1 à 37 f., 3 à 45 f., 1 à 150 f. — 3 Moulins, à 150, 250 et 300 f.

REVENU imposable: { propr. non bâties, 35,519 f. 68 c. } 40,034 f. 68c.

COULONGÉ, t. II, p. 120.

Hydrogr. A la 4º ligne de ce paragraphe, il faut lire: à l'E., dans celui de Pont-de-Cœur, au lieu de : à l'O., dans celui de Ponceau.

## COURCEBOEUFS, t. II, p. 121.

HIST. FÉOD. Outre les fiefs indiqués à l'article Courcebœufs, il paraît qu'il y avait encore celui de la Busardière, dont le seigneur est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1636.

Cadastr. La superficie, de 1,683 hectar. 95 ar. 50 cent., comprenant une grande quantité de bois, que nous croyons avoir fait partie anciennement de la Belle-Foret, pont il est parlé à l'article Saint-Ouen-de-Balton(v-436), se subdivise ainsi:—Terr. labour., 959-92-20; en 5 class., à 3, 6, 12, 27 et 34 f.—Jard., pépin., plants de peupliers, 26-60-75; à 34 et 40 f.—Terr. plantés, chem. d'exploitat., 5-54-70; à 12 et 20 f.—Près et pâtur., 207-42-80; à 5, 10, 20, 35 et 45 f.—Patis, 8-80-65; à 6 et 27 f.—B. fut. et taillis, 409-48-30; à 3, 5, 8, 13 et 18 f.—Broussaill. et broussils, 2-04-20; à 3 f.—Pinières, 8-78-50; à 12 f.—Land., friches, 5 66-50; à 6 f.—Douves, eaux, mares, 2-19-40; à 27 et 34 f.—Sols, cours, aires, 16-30-80; à 34 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 1-13-10.—Chem., plac. publ., 39-32-30.—Riv. et ruiss., 0-71-30. = 276 Maisons, en 9 class.: 15 à 3 f., 48 à 7 f., 117 à 10 f., 65 à 15 f., 19 à 20 f., 4 à 25 f., 3 à 30 f., 2 à 45 f., 3 à 50 f.—3 Fours à chaux et à tuiles, dont 2 à chacun 30 f., et 1 à 50 f.

REVERU imposable: { Propriétés non bât., 28,177 f. 37 c. } 31,623 f. 37 c. bâties, 3,446 » } 31,623 f. 37 c.

## COURCELLES, t. II, p. 124.

HIST. FÉOD. François Chevé, Sr de Chouault ou Chenault, paroisse de Courcelles, est porté, pour ce fief, au rôle de l'arrière-ban de 1639.

## COURCEMONT, t. II. p. 131.

HIST. ECCLÉS. Un décret du 26 prairial an XI (15 juin 1803), autorise l'acceptation de la donation gratuite faite à la commune, par M<sup>me</sup> Levayer, du presbytère de Courcemont.

HIST. FÉOB. Sont portés au rôle de l'arrière-ban de 1639: 1º Damile Françoise Pitard, Ve du Se de la Chevalerie, paroisse de Courcemont, pour sa dite terre de la Chevalerie; 2º le seigneur du fief et domaine de Langevinière, lequel n'est pas taxé, ledit objet ne valant que viij à x l. de rente.

— Voir aussi l'art. SAINT-AIGNAN (V-8).

Caratra. Superficie de 1,926 hectar. 27 ar. 80 cent., se composent, moir: — Terr. labour., 1,404-39-36; en 5 class., éval. à 5, 10, 16, 2011 27 f. — Jard. potag., allées, douv., pièc. d'esu, 60-31-74; à 27, 4011 50 i.—Vignes, 13-05-20; à 7 et 14 f.—Prés et pàtur., 272-46-70; à 7, 12, 28, 30 et 45 f.—Patis, 2-44-10; à 7 f.—B. fut., 0-96-50; à 10 f.—B taill., 93-35-60; à 2f. 50 c., 5, 8, 12 et 18 f.—Aulnaies, 0-16-00; à 7 f.—Brons, 1-56-10, à 7 f.—Pinières et semis, 13-02-70; à 2f. 50 c., 4, 6 et 7 f.—Friches, 2-56-70; à 2 f.—Chem. d'exploitation, 1-18-80; à 14 f.—Marnières, 1-79-60; à 14 f.—Mares, 1-08-90; à 20 f., — Sols et cours, 19-93-40; à 27 f. Obj. non impor.: 0-61-30. — Chem. et plac. publ., 35-59-20. — Riv. et ruiss., 1-40-50. = 511 Maisons, en 10 class. 9 à 3 f., 67 a 5 f., 232 à 8 f., 19 à 12 f., 41 à 15 f., 19 à 20 f., 6 à 30 f., 6 à 50 f., 4 à 70 f., 5 à 80 f.—2 Chateaux: le Chenay, a 200 f.; la Davière, à 400 f.—2 Moulins à 200, à 180 f. chaque.

Ravanu impossible : { Propriét. nom hát., 34,483 f. st c. }41,289 Luc.

#### COURCILLON, t. U, p. 135.

Voir pour cet article, dans lequel il faut substituer an mome de P. de Perrier, marquis de Crenos, ceux de P. de Perrien, marquis de Crenos, les autres rectifications indiquées à l'article additionnel DISSAY-SOUS-COUNCILLON, ciaprès.

#### COURCIVAL, t. H, p. 196.

HIST. FROD. Voir Part. Saint-Aignan (v-8 et 9).

Cadastra. La superficie, de 894 hectar. 50 ar., se subdivise ainsi :—Terra labour., 464-57-88; à 4, 10, 15, 24, 30 f. — Jard., avenues, 17-67-15; à 15, 30 et 33 f. — Près, 152-85-70; à 10, 20, 31, 50 et 63 f. — Pàture, 159-93-24; à 6, 14, 20, 36 et 60 f. —Herbages, 15-77-50; à 75 f. —Pature, 92-30; à 6 et 14 f. —B. fut. et taill., plants de peupliers, aulmaies, 47-36-50; à 4, 10, 12, et 15 f. —Broussaill., 0-18-20; à 4 f. —Land., friches, cimet, 0-32-60; à 3 et 4 f. —Douves, 0-42-90, à 30 f. —Mares, 1-56-74; à 10 f. —Sola et cours, 7-66-69; à 30 f. Obj. non impos. : Egl., cimet., presbyt., 0-00-02. — Chemins, 15-90-00. — Riv. et ruiss., 5-33-60. — tog Maisona, en 8 class à 4 f., 39 à 8 f., 31 à 13 f., 16 à 17 f., 7 à 25 f., 3à 35 f., 9 à 45 f., 2 à 60 f. — 1 Château, 300 f. — 2 Moulins, ensemble, 266 f.

Revenuimposab.: | Propriét. non bât., 20,284 f. 15 c. }22,594 f. 25c.

#### COURDEMANCHE, t. II, p. 139.

Hist. réod. Aux fiefs de la paroisse de Courdemanche, indiqués à cet article, il faut ajouter ceux de la Vaugotlière (sic), appartenant, en 1639, à Mess. Antoine de Saint-Melior, écuyer, et celui de la Quettennière, dont le seigneur taxé, comme le précédent, au rôle de l'arrière-ban de la dite année, n'est pas nommé.

HIST. CIV. Une ordonn. royale, du 15 avril 1829, érige le pensionnat de Courdemanche (ancien collège), en collège communal. C'est à tort que, d'après l'Antonuaire de la Serthe pour 1826, 3° part., p. 128, nous avons donné la date de 1593, à la fondation de cet établissement. L'acte de cette fondation, déposé aux archives de la préfecture, est de l'an 1579.

Cadastr. Superficie totale de 2,401 hectar. 75 ar. 90 cent., subdivisée ainsi: — Terr. labour., 1,823-71-30; en 5 class., éval. à 4, 7, 12, 20 et 30 f. — Jard., avenues, chenevières, pépinièr., 42-02-61; à 30, 37 et 45 f. — Vergers, 3-00-00; à 7 et 12 f. — Vignes, 17-48-75; à 4, 8 et 12 f. — Prés, 158-97-87; à 10, 16, 30, 60 et 80 f.—Patur. et pâtis, 18-72-41; à 3 et 6 f.—B. fut., 2-62-50; à 9 et 15 f.—B. taillis, 217-31-51; à 4, 7, 12 et 15 fr.— Châtaigner., 1-89-80; à 6 et 12 f.— Broussaill., 10-06-66; à 3 f.— Land., bruyèr., frich., chem., 29-86-95; à 2 et 3 f.— Biés de moul., fausse riv., reservoirs, 0-27-74; à 30 f.— Mares, 0-42-68; à 4 f.— Sols des bât., cours, 21-19-36; à 30 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., collège, 1-45-76.— Chem. et plac. publ., 46-89-70.— Riv. et ruiss., 5-80-30. — 389 Maisons, en 10 class.: 61 à 5 f., 181 à 8 f., 104 à 12 f., 26 à 15 f., 7 à 20 f., 3 à 25 f., 3 à 40 f., 2 à 56 f., 1 à 70 f., 1 à 95 f.—64 Maisons hors classes, ensemble, 2,032 f.—6 Moulins, à 20, 80, 230, 230, 235 et 240 f.

REVERU imposable: { Propr. non bâties, 38,255 f. 46 c. } 45,325 f. 46 c.

### COURGAINS, t. H, p. 146.

Cadastra. La superficie, de 1,466 h. 44 ar. 70 c., se subdivise comme il suit: — Terr. labour., 1,220-63-91; en 5 class., éval. à 7, 14, 20, 28 et 34 f. — Jard., allées, chem., biés de moul., 20-67-42; à 34, 45 et 56 f. — Prés, 128-08-00; à 18, 28, 36 et 45 f. — Pátur. et pátis, 19-66-50; à 12, 20 et 30 f. — B. taillis et broussaill., 22-16-10; à 9, 16 et 22 f. — Land. et frich., 4-28-30; à 4 f. — Mares, 0-59-00; à 20 f. — Sols et cours, 13-89-05; à 34 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-62-92. — Rout. et chem., 33-71-30. — Riv. et ruiss., 2-12-20. = 339 Maisons, en 10 class.; 91 à 2 f., 77 à 4 f., 36 à 6 f., 40 à 8 f., 30 à 10 f., 25 à 12 f., 15 à 15 f., 11 à 20 f., 12 à 25 f., 2 à 30 f. — 1 Château, à 60 f. — 2 Moulins, à 116 f. chaque. — 1 Tuilerie, à 100 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 34,030 f. 03 c. } 36,853 f. 03 c.

## COURGENARD, t. II, p. 149.

HIST. CIV. Une ordonn. royale, du 29 août 1837, autorise l'acceptation d'un mobilier estimé 1,007 f. 26 c., offert par le S<sup>r</sup> Persigan, pour l'ameublement d'une maison de sœurs de charité.

Cadastr. Superficie de 1,131 hect. 48 ar. 47 cent., consistant en:—
Terr. labour., chenevières, 839-33-51; en 5 class., éval. à 2, 7, 12, 19 et 24 f. — Jard., vergers, pépinièr., 14-06-75; à 7, 24 et 36 f. — Près, 85-44-31-; à 9, 17, 23 et 32 f. — Patur. et patis, 16-80-04; à 3, 4, 17 et 30 f. — B. fut. et taillis., broussaill., châtaigner., 70-64-37; à 3, 6, 10 et 12 f. — Pinières, 25-25-70; à 6 f. — Bruyères, terr. vag., 50-69-90; à 50 c, 1 et 3 f. — Marnières, 0-47-20; à 7 f. — Mares, 1-15-70; à 12 f. — Sols et cours, 9-35-31; à 24 f. Ubj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-28-08. — Chem., 26-82-60. — Riv. et ruiss., 1-15-00. — 219 Maisons, en 9 class.: 19 à 4 f., 22 à 7 f., 38 à 11 f., 35 à 14 f., 39 à 20 f., 29 à 26 f., 12 à

31 f., 15 à 34 f., 10 à 40 f. — 2 Maisons hors classes, ensemble, 106 f. — 1 Moulin, à 179 f.

Revenu imposable: { Propriét. non bât., 12,376 f. 20 c. } 16,615 f. 20 c. bâties, 4,239 » } 16,615 f. 20 c.

## COURTILLERS, t. II, p. 156.

Cadastr. La superficie cette commune, de 737 hect. 83 ar. 20 cent., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 496-35-90; en 5 classes, éval. à 4, 7, 10, 16 et 20 f. — Jard., vergers, 7-39-70; à 20 et 27 f. — Vignes, 18-85-60; à 12, 24 et 30 f.—Prés, 35-41-10; à 12, 22, 30 et 40 f. — Pátur., 11-95-30; à 8 f. — R. taill. et Broussils, 57-35-90; à 5, 6, 11 et 16 f. — Pinières, semis de glands et de pins, 29-30-00; à 6 f. — Land., terr. incult., 52-96-40; à 3 f.—Etangs, 4-60-00; à 19 f.—Mares, 0-63-40; à 6 f. — Sols et cours, 2-61-10; à 20 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-52-40. — Chemins, 19-30-00. — Riv. et ruiss.,0-56-40. — 45 Maisons, en 4 class.: 18 à 8 f., 17 à 15 f., 4 à 18 f., 6 à 20 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 6,924 f. 21 c. } 7,515 f. 21 c.

## CRANNES, t. H, p. 161.

HIST. ECCLÉS. Un arrêté du gouvernement, du 23 germinal an XII (13 avr. 1804), autorise l'acceptation d'une maison offerte par le Sr Guérin, maire, pour servir de presbytère.

HIST. FÉOD. Sont portés au rôle de l'arrière-ban de 1639, comme seigneurs de fiefs en cette paroisse : 1° celui de la Cresnosière (?), qui n'est pas nommé ; 2° Helye Drouelts

(sic), pour ceux du Haut et Bas-Grimault.

CADASTR. Superficie totale, de 1,197 h. 54 ar. 70 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 915-43-14; éval. à 5, 10, 16, 22 et 27 f.—Jard., allées, vergers, 22·19-62; à 27, 36 et 45 f. — Vignes, 41-45-84; à 10, 18 et 25 f. — Prés, 123-72-60; à 15, 30, 42, 54 f. — Patis, 1-74-45; à 5 f. — B. taillis et semis, 43-57-40; à 6, 10, 12, 18 et 27 f. — Friches, terr. vag., 0-06-00; à 5 f. — Mares, 1-23-30; à 5 f. — Sols, cours et aires, 8-27-30; à 27 f Obj. non impos.: Egl., cimet., chapelle, presbyt., 0-28-35. — Rout. et chem., 36-41-00. — Riv. et ruiss., 2-78-70. = 217 Maisons, en 9 class.: 16 à 5 f., 58 à 10 f., 65 à 15 f., 37 à 20 f., 24 à 25 f., 7 à 30 f., 5 à 35 f., 2 à 40 f., 3 à 50 f. — 4 Moulins, à 20, 50, 60 et 65 f.

REVENU imposable: { Propriét. non bat., 21,923 f. 22 c. } 25,708 f. 22 c. } 25,708 f. 22 c.

## CRISSÉ, t. II, p. 177.

HIST. FÉOD. Charles de Sallaynes, écuyer, sieur de Sallaines, paroisse de Crissé, est taxé au rôle de l'arrière-bande 1639. Outre les fiefs, mentionnés à l'article Crissé, en trouve encore portés au même rôle de 1639 : 1° le seigneur du fief et domaine de Mellay; celui du fief et domaine de la Coppinardière (ou Coffinardière); 3° R. Dubut, écuyer, Si de la Pinardière; 4 Simon Lignerel, pour la terre, fief et domaine du Couldray.

Pl. rar. Voir l'art. cantonn. sillé-le-guillaume (vi-115).

Cadastr. La superficie. de 2,082 h. 41 ar. 40 cent., consiste en: — Terr. labour., 1,438-70-55; éval. à 2, 7, 14, 20 et 27 f.—Jard., pépinièr., 31—31-01; à 27 et 34 f. — Prés, 226-96-30; à 5, 9, 18, 27 et 36 f. — Pátur. et pâtis, 0-32-20; à 5 f. — B. taillis, 247-38-60; à 4, 8, 12 et 18 f.—Land. et frich., 62-63-20; à 3 f. — Pièc. d'eau, mares, 1-03-80; à 20 f. — Sols et cours, 13-77-79; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-16-65. — Chemins, 57-61-40. — Riv. et ruiss., 2-49-90. = 308 Maisons, en 9 class.: 10 à 2 f., 37 à 5 f., 119 à 8 f., 62 à 10 f., 40 à 15 f., 26 à 20 f., 9 à 30 f., 4 à 40 f., 1 à 50 f.—4 Moulins: 1 à 70 f., 1 à 80 f. et 2 à 120 f. chaque.

Revenu impos. : { Propriét. non bât., 33,085 f. 64 c. } 36,852 f. 64 c. } 36,852 f. 64 c.

CROMIÈRES, t. II, p. 182.

HIST. CIV. Etablissement d'une maison de charité, depuis l'impression de cet article. Le Sr Chevé légue, à cet effet, en 1832, une rente de 200 f. sur l'état, et M<sup>110</sup> Maloyer, en 1835, une maison et dépendances, estimées 11,079. f.

**CURES**, t. II, p. 186.

Cadastr. Superficie de 1,150 h. 19 ar. 60 cent., se subdivisant ainsi:

— Terr. labour., 979-31-10; en 5 class., éval. à 2 f. 50 c., 5, 12, 18 et 25 f. — Jard., 16-50-60; à 25 et 27 f. — Prés et patur., 81-41-80; à 3, 6, 15, 24 et 33 f. — B. taillis, 5-15-60; à 6 et 12 f. — Pinières, 14-15-50; à 3 et 6 f.— Landes, 17-76-80; à 2 f. 50 c.—Carrières, 0-39-60; à 2 f. 50 c.— Mares, 0-26-40; à 5, 12 et 25 f.—Sols et cours, 6-74-60; à 25 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., 0-35-90. — Chemins, 27-49-40. — Riv. et ruiss., 0-54-30. — 181 Maisons, en 9 class.: 24 à 1 f., 61 à 2 f., 35 à 4 f., 33 à 6 f., 19 à 9 f., 3 à 12 f., 3 à 16 f., 2 à 20 f., 1 à 25 f.— 1 Four à tuiles, à 50 f.

Revenu imposable : { Propriétés non bât.,11,783 f. 93 c. } 12,637 f. 93 c. bâties, 854 p

DANGEUL, t. II, p. 188. Cet article est complété par celui saint-georges et saint-martin-de-dangeul, t. v, p. 205.

HIST. FÉOD. Voir l'article SAINT-AIGNAN (V-8).

HYDROGR. Nous avons décrit, à l'art saosnois (v-814), n'ayant pu le faire à celui du canton de Marolles, comme nous l'avions promis, la source minérale qui se trouve sur Dangeul.

Cadastr. La superficie, de 1,387 h. 64 ar. 60 cent., consiste en: — Terr. labour., 1,113-63-80; à 9, 16, 24, 32 et 40 f. — Chenevières, 26 76-40; à 54 f. — Jard., 18-66-09; à 40, 50 et 60 f. — Prés, 114-42-60; à 21, 30, 42 et 50 f. — Pátur., 47-72-02; à 16, 24 et 32 f. — B. taillis, 19-40-80; à 16, 26 et 35 f. — Mares, 1-41-08; à 24 f. — Sols et cours, 14-87-51; à 40 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-57-30. — Rout. et chem., 28-49-40. — Riv. et ruiss., 1-67-60. = 280 Maisons, en 10 class.: 29 à 3 f., 35 à 6 f., 54 à 9 f., 54 à 9 f., 44 à 12 f., 28 à 15 f., 37 à 20 f., 23 à 25 f., 19 à 30 f., 4 à 40 f., 7 à 60 f. — 1 Autre, hors classe, à 100 f.

REVERU imposab.: { Propriétés non bâties, 40,281 fr. 86 c. } 44,577 f. 86 c. bâties, 4,296 » } 44,577 f. 86 c.

# DEGRÉ, t. II, p. 194.

Capastra. Superficie, de 982 h. 45 ar. 56 cent., se subdivisant, savoir: Terr. labour., 773-96-10; en 5 class., éval. à 5, 10, 15, 20 et 25 f. — Jard., allées, vergers, pépin., 24-74-45; à 25 et 30 f. — Prés, 128-88-80; à 12, 24, 36 et 50 f. — Pàtis, 5-70-00; à 5 et 10 f. — B. taillis, 17-37-60; à 5, 12 et 20 f. — Pinières, 0-19-20; à 5 f. — Terr. vag., 0-03-50; à 3 f. — Etangs, 0-29-20; à 25 f. — Mares, 0-08-90; à 5 f. — Sols, cours, siss., 8-68-15; à 25 f. Obj. non impos.: Eglise, cimetière, presbytère, e-92-50. — Chemins, 20-34-66. — Riv. et ruiss., 1-17-50. = 140 Maisons, et 8 class.: 6 à 1 f., 28 à 3 f., 38 à 6 f., 36 à 10 f., 17 à 15 f., 10 à 20 f., 4à 30 f., 1 à 60 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 20,564 f. 19 c. } 22,007 f. 19c. } 22,007 f. 19c.

## DEHAUT, t. II, p. 196.

Hist. réod. Le rôle de l'arrière-ban de 1639, nous fait connaître, comme seigneur de Dehaut, à cette époque, P. de Saint-Denis, taxé à deux mousquetaires pour ladite terre, ce qui annonce une certaine importance. Le seigneur de lieu des Haguinières, dite paroisse, est taxé à x l., at même rôle, sans désignation de nom.

## DISSAY-SOUS-COURCILLON, t. II, p. 200.

Sur la foi de renseignements fournis par feu M. Rocher, officier de santé à Dissay, à l'époque où nous avons rédigé l'article de cette commune, nous avons avancé des assertions, de l'exactitude desquelles nous ne pouvions être juges de nousmêmes, et qu'une personne du pays, qui paraît le bien connaître, nous signale, les unes comme erronées, d'autres comme très-hasardées. Nous croyons devoir consigner ici, les rectifications que nous indique cette personne.

DESCRIPT. « L'église, qu'entoure la partie du bourg située, sur la rive gauche du Gravot, appartient au style roman. La voûte du chœur (et non l'arcade de la porte occidentale), est supportée par quatre faisceaux de lourdes colonnes à chapitaux à palmes et à figures d'animaux. L'une de ses grandes portes, celle du bas-côté, est surmontée d'un fron-

ton triangulaire, fort simple.

» Une espèce de hameau, appelé la Côtière, à cause de sa situation, paraît avoir été pris à tort pour l'ancien bourg. Les maisons nombreuses dont il se compose, une chapelle assez vaste, placée au pied du château de Courcillon, et dont il reste encore quelques ruines, ont donné lieu à cette opinion. On avait pris cette chapelle, pour l'ancienne église curiale; mais des documents certains et l'examen des localités, s'accordent à démontrer le vague de cette assertion. Il est prouvé que l'église actuelle était paroissiale, il y a

trois siècle. On a des aveux des abbesses de Bonlieu, aux seigneurs de Courcillon, de cette époque, dans lesquels sa position se trouve bien déterminée. Il a été trouvé, il y a un certain nombre d'années, et l'on trouve encore, dans le voisinage de l'ancien cimetière, des cercueils en pierre et beaucoup d'ossements, qui prouvent que, très-anciennement, le cimetière de paroisse, était le même que celui supprimé en 1811; rien de semblable ne se trouvant dans la Côtière et à Courcillon. Il est même évident, d'après les dimensions et la position de la chapelle S.-Jean, que celle-ci était celle ancienne du château, qui n'en avait point d'autre. Il est facile, d'ailleurs, d'expliquer la présence de maisons nombreuses et de vaste apparence de la Côtière, par le passage, autrefois, de la grande route de Tours au Mans, sur ce point. Plusieurs de ces maisons étant habitées par des familles distinguées, dont la plupart des membres occupaient des emplois à la Cour, et qui devaient trouver commode de se trouver ainsi sur le bord de la route, la position le long de ce côteau étant d'ailleurs beaucoup plus agréable que celle du bourg. L'abandon de ces maisons, ne paraît point dû à la révocation de l'édit de Nantes, toutes ces familles ne professant point le culte réformé; mais bien, à ce qu'elles se sont mésalliées ou éteintes dans le cours du 17° siècle. L'Aumônerie fut supprimée en 1696; et le Palais ou la Cour de Courcillon, qui occupait l'une des principales de ces maisons, **6'est aussi trouvé abandonnée.»** 

HIST. ECCLÉS. «L'église, autrefois sous le patronage de S. Augustin et de Ste Geneviève, ne reconnaît plus aujour-d'hui que cette dernière. La cure était un ancien prieuré de S. Augustin de l'abbaye de Beaulieu, du Mans, à la présentation de son abbé.

»Lors des dernières réparations faites à l'église, en 1841, il a été trouvé, du côté droit de l'autel de la Vierge, trois coffrets en plomb, enveloppés d'un voile de soie noire, recouverts d'une plaque en marbre, encadrès dans le mur, dont l'inscription avait disparu depuis longtemps, ainsi que les figures d'un écusson sculpté au-dessous de cet encadrement. On a reconnu, néanmoins, d'une manière certaine, que ces coffrets contenaient les cœurs de Magdeleine et d'Anne du Bueil, successivement femmes de P. de Perrien, marquis de Crenan (et non pas Crénon), seigneur de Courcillon; et aussi de J. de Perrien, substitué au nom et armes de Bueil, mort enfant. (Actes de décès, 1654-1658, etc.)

Les chapelles de S.-Roch, dans l'ancien cimetière; de S.-Jean-Baptiste, à Courcillon; et de Ste-Barbe, au château

de Verneil; sont détruites; celle de Ste-Catherine, dans la

Côtière, existe encore, quoique abandonnée. »

Hist. réod. « On avait cru trouver au château de Courcilion , comme nous l'avons dit à son art, spécial (π-135), une chapelle qui aurait servi à la cé'ébration du culte réformé dans la contrée. Ce n'était qu'un simple oratoire, dans lequel M. Renouard, ators propriétaire de ce château, fit tramporter les ornements de la chapelle S.-Jran, qui acherait alors de tomber en ruine. Ce seigneur suivit, il est vrai, le culte protestant, mais il était le seul à Dissay, et le premier des seigneurs de Courcillon. Cette terre ne passa pout, comme il a été dit à son article, de J. de Bueil, son possesseur de 1395 à 1407, à une branche cadette de sa mason. Ce fut seulement, en 1563, qu'elle tomba à Claude 🗰 Bueil, fils puisné de Louis, comte de Sancerre et seignement de Courcillon. Elle avait appartenu jusqu'alors, à la branche alnée de cette famille, ainsi que le constatent des aveux originaux. Courcillon est détruit en grande partie ; il n'en rest plus que l'une des tours. »

Fiefs en Dissay, autres que ceux mentionnés à cet article: 1º celui de la Remenerie, situé sur le côteau qui domne le Long, à 3 k. E. S. E. du bourg, pour lequet, avec les bois, et le fief de la Pesnière on Perrière, en Anjou, L., de Vorimoyre est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639. La maisse principale de ce lieu, simple ferme aujourd'hui, est détruits; mais on voit encore une partie de sa chapelle, bâtie à l'apput du roc qui forme le côteau; 2º le fief et domaine de Montvaillant, dont le seigneur, qui a'est pas nommé, est

porté au même rôle.

Hast. civ. Il faut rectifier, à ce paragraphe, comme à l'article Courcillon (m-135), le nom de P. de Perrier, marquis de Crenon, pour écrire P. de Perrien, marquis de Crenan.

#### DISSÉ-SOUS-BALLON, t. II, p. 208.

HIST. FEOD. Voyez l'article SAINT-AIGNAN (V-8).

Capara Superficie de 354 h. 71 ar. 79 cent., subdivisée de cette manière: — Terr. labour., 264-91-85; à 21, 21, 32, 40 et 45 f.—Jard., 10-93-36; à 45 et 54. — Prés., 48-97-41; à 34, 44, 54 et 60 f. — Palurus, 17-26-28; à 29, 34, 44 et 54 f. — Mares., 0-22-47; à 32 f.—Sols, court, chemins, 5-57-97. Obj. non impos.: Egl. et climet., 0-38-25. — Chem., 3-93-80. — Riv. et ruise., 2-50-40. — 94 Maisons, en 9 class.: 10 à 31, 27 à 6 f., 26 à 9 f., 7 à 12 f., 9 à 15 f., 12 à 20 f., 6 à 25 f., 3 à 30 f., 44 40 f.

Revenuimposab.: Propriét. mon bêt., 14,071 f. 26 c. }15,296 f. 26c.



## **DOLLON**, t. II, p. 216.

HIST. FÉOD. Aux fiefs indiqués à cet article, il faut ajouter celui des *Chesnes*, pour lequel P. Le Rousseau est porté au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Cadastr. La superficie, de 2,533 h. 38 ar. 57 cent., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 1,553-11-10; en 5 class., éval. à 3, 5, 11, 27 et 41 f. — Jard. et vergers, 64-91-13; à 41, 45 et 50 f.—Vignes, 22-82-60; à 12, 24 et 36 f. — l'rés, 131-74-80; à 9, 18, 27, 45 et 60 f. — Pâtur. et patis, 62-16-30; à 6 et 15 f. — B. taillis, auln., chataign., 222-93-30; à 5, 9, 14 et 20 f. — Broussils, 6-61-30; à 6 f. — Pinièr., 281-78-90; à 4, 9 et 13 f. — Land., bruyèr., frich., 120-82-80; à 2, 3 et 6 f. — Carrières, 0-57-00; à  $5\cdot f$ . — l'ièc. d'cau, étangs, mares, 1-67-90; à 9, 13 et 41 f. — Sols et cours, 14-40-94; à 41 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt. et autres propriét. communal., 0-51-23. — Chem., 44-63-57.— Riv. et ruiss., 4-65-70. = 378 Maisons, en 10 class.: 17 à 2 f., 79 a 6 f., 158 à 12 f., 69 à 18 f., 31 à 25 f., 7 à 40 f., 5 à 80 f., 2 à 150 f.—6 Moulins, à 55, 70, 90, 100, 120 et 150 f.

REVENU imposable: { propr. non bâties, 35,189 f. 24 c. } 41,975 f. 24c.

## DOMFRONT, t. II, p. 220.

HIST. FÉOD. Outre les fiefs cités à cet article, il y avait encore celui de la Ballerie, dont le seigneur, qui n'est pas nommé, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639.

CADASTR. Superficie de 2,096 h. 49 ar. 60 cent., subdivisée ainsi: — Terr. labour., 1,365-14-00; en 5 class., éval. à 3, 8, 17, 27 et 36 f. — Jard., allées, pépinièr., 40-58-60; à 27, 36, 45 et 60 f. — Vignes, 82-38-38; à 2, 6 et 10 f. — Prés et patur., 207-65-50; à 3, 10, 20, 40 et 60 f. — B. fut. et taillis, 236-48-40; à 3, 6, 14 et 22 f. — Pinières, 25-65-30; à 4 et 8 f. — Landes, 4-73-10; à 1 f. 50 c.—Douves, mar., étangs, 1-73 24. — Sols et cours, 14-31-98; à 36 f. Obj non impos.: Egl., cimet.. presbyt., 0-62-70. — Chem. et plac. publ., 54-96-30. — Riv. et ruiss., 2-17-10. — 376 Maisons, en 10 class.: 7 à 1 f., 73 à 4 f., 163 a 7 f., 81 à 12 f., 30 à 18 f., 10 à 25 f., 8 à 35 f., 2 à 40 f., 1 à 90 f., 1 à 120 f.—3 Moulins, à 120, 140 et 200 f. — 2 Fours à tuile, ensemble, 350 f.

REVENU imposable: | Propriétés non bat., 41,943 f. 77 c. | 46,875 f. 77 c. | baties, 4,932 » | 46,875 f. 77 c.

## DOUCELLES, t. II, p. 226.

HIST. ECCLÉS. En 1826, M. Marin L. Ch. R. de Faudoas, fait don à la commune, d'une maison avec dépendances, pour y établir le presbytère.

CADASTR. La superficie, de 447 h. 94 ar. 20 cent., consiste en : — Terr., labour., 383-09-24; éval. à 15, 18, 24, 30 et 36 f — Jard., vergers, allues, 9-17-00; à 36, 45 et 72 f. — Près et pâtur., 36-57-54; a 20, 24, 32, 40 et 48 f. — B. taillis, 3-34-00; à 30 f.—Mares, douves, 1-57-30; à 18 et 36 f. — Sols et cours, 5-09-82; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-32-20. — Chemins, 8-06-30. — Riv. et ruiss., 0-70-80. — 86 Maisons,

en soclass.: 4 à 2 f., 14 à 6 f., 24 à 9 f., 10 à 12 f., 18 à 15 f., 7 à 20 f., 3 à 25 f., 4 à 30 f., 2 à 40 f., 2 à 370 f.

REVENU imposable: | Propriét. non bât., 13,007 f. 95 c. } 14,450 f. 95 c. } 1,443 x

DOUILLET, t. II, p. 289.

HIST. PROD. On trouve taxés au rôle de l'arrière-ban de 1639, comme possesseurs de fiefs en Douillet: 1° le seigneur de la terre, fief et seigneurie de Douillet, « appartenant se frère ainé de Deffunt, Sr de Douillet»; 2° Ch. Duplessis-Châtillon, écuyer, Sr de la Droullinière, pour le fief de ce nom; 3° Jacq. de Courtarvel, écuyer, Sr de Corbien, paroisse de Douillet; 4° Joachim de Courtarvel, écuyer, Sr de la Gallouère; 5° Damile Louise Vasse, V° du Sr de Ceurteusseint; 6° Jacq. de Cocheret, Sr de Marolles, même paroisse de Douillet.

## DUNEAU, t. II, p. 235.

HIST. FÉOD. Aux fiefs que nous avons indiqués à cet art, il faut ajouter : 1° celui des *Petites-Planches*, dont le seigneur, qui n'est pas nommé, est porté au rôle de l'arrière-ban de 1639; et celui de *la Pierre*, pour lequel est taxée au même rôle, Jacquine Marais, V° Marin Ozau ou Ozan.

Pl. rar. Voir l'article cantonnal TUFFÉ (VI-388).

Cadastra. Superficie de 1,282 h. 22 ar. 60 cent., subdivisée comme il suit: — Terr. labour., 750-61-80; en 5 class., éval. à 4, 9, 18, 27 et 36 f. — Jard., pépin., 32-09-13; à 36 f. — Prés, 218-20-40; à 18, 40, 44 et 72 f. — Patur., 84-54-60; à 12 et 24 f. — Patis, 10-21-00; à 9 f. — Rut. et taillis, 115 78-00; à 16 et 24 f. — Pinières, 10-46-60; à 8 f.—Landes et bruyèr., 11-73-50; à 2 f. — Eaux, 0-27-70; à 36 f.—Sols et com, 11-43-17; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-23-10.—Chemins, 26-38-30.—Riv. et ruiss., 10-25-30.==165 Maisons, en 7 class: 26 à 3 f., 28 à 5 f., 46 à 8 f., 21 à 10 f., 30 à 15 f., 10 à 25 f., 4 à 35 f.—3 Moulins: 1 à 90 f., 2 à 275 f. chaque.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 32,010 f. 84 c. } 34,286 f. 84 c. } 34,286 f. 84 c.

# ECOMMOY, t. II, p. 248.

POPUL. On voit aisément, par les nombres qui précèdent, qu'à la 3° ligne de cet alinéa, il faut lire, pour le total de la population : 3,057, au lieu de 1,057.

HIST. FÉOD. Jean Moreau, écuyer, était seigneur de Bezonnais, et R. de Beauville, seigneur de Fontenailles, en

**1539.** 

HIST. CIV. M. Ruzé d'Effiat, propriétaire et ancien seigneur de Fontenailles, fait don à la commune, en 1811, de la halle d'Ecommoy. Géol. A la fin de ce paragraphe, il faut lire: blanches, au

lieu de banches, en parlant des argiles.

Foir. et march. Une ordonn. royale, du 11 févr. 1835, établit à Ecommoy, deux nouvelles foires, fixées au 1<sup>er</sup> mardi de janvier et au 2° mardi de mai.

## ECORPAIN, t. II, p. 252.

HIST. PÉOD. Fr. Leboucher, écuyer, Sr de la Roche-du-Ponceau, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour son fief de la Rognominière, paroisse d'Ecorpain.

Cadastr. La superficie, de 2,121 h. 25 ar. 70 cent., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 1,503-21-25; en 5 class., éval. à 4, 7, 11, 17 et 23 f. — Chénevièr., 11-33-60; à 27 et 34 f. — Jard., 20-29-35; à 23, 32 et 41 f. — Prés, 122-97-55; à 21, 33 et 45 f. — Pâtur. et patis, 10-53-35; à 7 f. — B. fut., taillis et broussils, 382-86-40; à 3, 5, 8, 11 et 15 f. — Etangs, mares, 16-31-35; à 9 f. — Sols et cours, 10-35-70; à 23 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 2-13-95. — Chemins, 40-00-00. — Riv. et ruiss., 0-64-20. — 157 Maisons, en 6 class.: 16 à 6 f., 38 à 12 f., 60 à 20 f., 32 à 30 f., 4 à 40 f., 7 à 50 f. — 1 Maison, hors classe, à 60 f.

RENERU imposable : { Propriétés non bât., 28,442 f. 12 c. } 31,724 f. 12 c. } 31,724 f. 12 c.

## EPINEU-LE-CHEVREUIL, t. II, p. 257.

HIST. FÉOD. Aux fiefs indiqués à cet article, il faut ajou ter celui de *Grison*, pour lequel Renée Morin, V° Denis Gué-

brunet, est portée au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Ainsi qu'on le verra à l'article supplémentaire Noyen, qui doit suivre, la terre de la Gestière, en Epineu, était un ancien fief possédé, vers 1688, par René de Vaige, écuyer, de la famille des seigneurs du Plessis de Vaige, en Noyen, mari de Renée Thebaudin, de qui cette terre lui provenait, probablement.

## ETIVAL-LÈS-LE-MANS, t. II, p. 265.

HIST. FÉOD. Le rôle de l'arrière-ban de 1639, place dans la paroisse d'Etival, la terre du Bois de Maquillé, qui se trouvait en Flacé, et dont nous avons parlé à cet article (t. II, p. 348 et, ci-après, art. FLACÉ, p. 692).—Julien Desprez, est taxé au même rôle, pour le fief et domaine de Pont-Chabot, situé dite paroisse d'Etival.

Pl.rar. Voyez l'art. cantonnal la suze (vi-25\$).

# EVAILLÉ, t. II, p. 270.

Pl. rar. Voir l'article cantonnal SAINT-CALAIS (V-72).

CADASTR. Superficie totale de 1,942 h. 56 ar., laquelle se subdivise de cette sorte: — Terr. labour., 1,725-31-70; en 5 class., éval. à 5, 9, 14,

20 et 27 f. — Jard., 19-56-46; à 27 et 34 f. — Prix., 239-23-18; à 12, 21, 36, 54 et 72 f. — Pâtures, 5-97-00; à 4 f. 50c. et 11 f. — B. fut. et taill., 9-83-50; à 11 et 18 f. — Landes, 2-12-50; à 2 et 4 f. 50 c. — Mares, 0-35-73; à 14 f. — Sols et cours, 13-20-03; à 37 f. Obj. non impos. : Egl., d-met., presbyt., 0-98-80. — Chemins, 42-78-80. — Riv. et ruiss., 3-19-30. — 209 Maisons, en 9 class. : 12 à 3 f., 31 à 5 f., 58 à 10 f., 32 à 12 f., 10 à 20 f., 4 à 28 f., 2 à 50 f.

REVENU imposable: Propriét. non bât., 32,159 f. 68c. 34,716f.68c.

**FATINES**, t. II, p. 279.

HIST. PÉOD. Le seigneur du fief et domaine de la Becone et de la Vaudrie, est porté au rôle de l'arrière—ban de 1639, sans y être nommé.

Camera. La superficie, de 543 h. 93 ar. 20 cent., se subdivise ainsi: — Terr. labour., 395-23-10; à 3, 6, 11, 18, 22 f.—Jard., 43-09-to; à 22, 36 et 36 f. — Prés, 45-38-90; à 12, 24, 36 et 48 f. — Pâtur. et pâlie, 38-14-00; à 6, 12 et 18 f. — B. taillie, sulmaies, 9-46-40; à 8, to et 12 f. — Pinières, 7-31-80; à 3 et 7 f.—Landes, 12-43-30; à 6 f. — Etanga, 2-45-es; à 18 f. — Mares, 1-92-70; à 3 f.—Sols et cours, 4-85-20; à 22 f. Obj. ma impos.: Egl., ciniet., 0-18-60.—Chemins, 11-81-40.—Riv. et ruiss., e-63-60. — 96 Maisons, en 8 class.: 5 à 3 f., 16 à 5 f., 22 à 8 f., 26 à 10 f., 15 à 14 f., 7 à 18 f., 3 à 22 f., 2 à 26 f.

Rayann impos. : Propriét. non bâties, 7,440 f. 15 c. } 8,425 f. 15 c.

FAY, t. II, p. 281.

HIST. FÉOD. François de Champlais, écuyer, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour la terre de la Masserie,

paroisse de Fay.

Antiq. Depuis cet article écrit, des fouilles faites sur la terre de Vandœuvre, y ont fait rencontrer de nombreux débris de poteries romaines et autres objets. Voir cet article, ci-dessus, p. 461.

FERCÉ, t. II, p. 287.

HIST. FÉOD. En 1639, Nicolas de Launay, écuyer, S' de Breslay, est taxé au rôle de l'arrière-ban, pour la terre de ce dernier nom, sise en Fercé. Le seigneur de Vaulogé, qui

n'est pas nommé, est aussi porté sur ce rôle.

A cette époque de 1639, la terre de Vaulogé appartenait à la famille de Vahais. Elle est passée dans celle de Picot de Pontaubray (et non Picot de Laval), famille noble d'ancienne extraction, remontant à 1483, dont un membre vint s'établir dans le Maine en 1717. Cette terre a été apportée dans cette famille par le mariage de H. A. S. Picot de Pontaubray qu'on voit assister, en 1789, à l'assemblée de la noblesse du Maine, avec Dire Renée Louise de la Corbière, dame

de Vahais, nièce de M. de Vahais, seigneur de Vaulogé. Son fils, M. H. J. B. Elisabeth Charles Picet, vicomte de Vaulogé, en est le propriétaire actuel. Ses armes sont d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois fallots de gueule altumés, au chef demême.

Il faut lire, au même paragraphe, page 289, la Papinière, au lieu de la Pépinière, fief, qui, diailleure, est de Che-

miré-le-Gaudin, et non de Fercé.

FERRIÈRE (LA), t. II, p. 291.

A la 9° ligne de cet article, il faut lire: que la fámille de ce nom, a acquis une certaine célébrité, dans l'histoire de la province.

FERTE-BERNARD (LA), t. U, p. 300.

HIST. ECCLÉS. On a imprimé deux fois, dans le cours de cet alinéa, à la page 306, le nom de Claude d'Augennes, au lieu d'Angennes que nous avions écrit.

HIST. FÉOD. Il faut lire aussi, à la page 313, lignes 14 et 15 : lui-même achève, en 1189, la fondation de celle (l'ab-

baye) de la Pelice, commencée des 1170.

N.... de la Ferté-Bernard, abbesse du monastère de N.-D. des Clairets, monastère situé près de Nogent-le-Rotrou, meurt en 1280. Ce devait être une fille de Bernard IV, dit le Jeune, ou de Hugues son fils. V. p. 313 et 314 du tome II.

Gervais de la Ferté-Bernard, assistant à la consécration de l'église dudit monastère, en juin 1218, lui fait don de 10 sous de rente, sis à Boëssé. Nos recherches, pour établir la chronologie, si peu connue avant nous, des seigneurs de la Ferté, à cette époque reculée (u-311 à 316), ne nous en ont fait rencontrer aucun du nom de Gervais. Et pourtant, ce fait coïncide bien avec celui qui précède, c'est à dire que, Gervais pouvait être père ou proche parent de l'abbesse de ce monastère, morte en 1280, et que, probablement, c'est le motif qui le fait assister à la cérémonie, à l'occasion de laquelle il fait le don dont il s'agit.

Voir aussi, ce qui est relatif à plusieurs seigneurs de la Ferté, Hugues et Bernard, à l'article Tuffé (v-399, 403).

Histor. En 1590, le mardi 20 août, P. de Fontenay, sire de la Reynière, à la tête d'un corps de chevau-légers et de carabiniers à cheval assez nombreux, surprend la ville de Bélesme, où commandait L. de Vallée, sire de Pescherai, gouverneur du Perche pour la ligue, précédemment blessé et retenu au lit, où il avait souffert l'amputation d'un bras, la fait prisonnier et conduire à la Berté-Bernard, sans rançon. Depuis l'art. imprimé, l'intéressante église de la Ferté-

Bernard, dont deux vues, fort exactes, ont été dessinées et lithographiées par M. Mauguin, jeune architecte de Paris, fils d'un fertois, à qui l'on doit aussi une vue de la porte de ville, située du côté du faubourg S.-Julien, a reçu de notables réparations; les porches, et la porte de ville par laquelle on entrait dans la rue du Bourgneuf ou Brûlée, ont été abattus; la traverse de la route départementale nº 7, de la Ferté à Mamers, a été tracée le long des prés qui se trouvent à l'est de la ville, au grand détriment de celle-ci, parallèlement à la promenade du Mail, tandis qu'elle eût dû l'être, ce nous semble, le long de cette promenade.

FERTOIS, t. II, p. 336.

A la ligne 6 de la page 339, il faut lire : situé, au lieu de située; et à ligne 28 de la page 340, placer une virgule après le mot : point.

FILLE et GUÉCELARD, t. II, p. 343.

En 1834, Mme Ve de Saint-Victor, en son nom et en ceux de MM. Aimé et Fortuné de Vauguyon, ses neveux, et le S Gaupuceau, donnent à cette commune, une maison destinée à un établissement de sœurs de charité. Une ordonnance de 33 janv. 1835; en autorise l'acceptation.

Pl. rar. Voir l'art. cantonnal la suze (v1-254).

FLACE, t. II, p. 347.

Hist. Frod. Nous avons dit plus haut, p. 689, que le rôle de l'arrière-ban de 1639, plaçait la terre du Bois de Maquillé, qui se trouvait en Flacé, en Etival-lès-le-Mans. Messire R. de Courtavel, seigneur dudit lieu, est taxé à deux mousquetaires audit rôle, « avec le S de la Barre, son père ».

FLÈCHE (ARRONDISSEMENT DE LA), t. II, p. 351.

ROUT. ET CHEM. A ligne 30 de la page 364, il faut lire: route royale nº 23, au lieu de nº 8, qu'on a imprimé mal à propos, comme on le voit deux lignes plus haut.

FLEE, t. II, p. 437.

HIST. CIV. sont portés au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour fiefs situés en cette pavoisse : 1° le seigneur, nom désigné, du lieu et fief de Molitourne; 2° L. de Tibergeau, S' de la Môtte, pour la terre de ce nom; 3° le seigneur de la terre d'Avoyne; 4° et R. de Tibergeau, pour un fief pon désigné.

## FONTENAY, t. II, p. 450.

HIST. FÉOD. Il résulte de quittances authentiques, conservées à la bibliothèque royale, sect. des Manuscrits, des années 1563, 1566 et 1568, que Christophe de Vaige, chevalier, de la famille des seigneurs du Plessis de Vaige, en Noyen (voir, ci-après, l'article supplémentaire noyen), guidon de la compagnie du maréchal de Vieilleville (Fr. de Scepeaux), capitaine de 60 lances des ordounances du Roi, etc., était alors seigneur de Fontenay et du Moulin.

Parmi les seigneurs de Fontenay du nom de Bastard, famille illustre, orignaire de Bretagne, dont une branche s'établit dans le Maine, au milieu du 15° siècle, qui a pour chef, de nos jours, M. le comte de Bastard d'Estang, l'un des présidents de la Cour de Cassation et vice-président de la Chambre des Pairs, dont un autre membre, M. le vic. de Bastard, siège à la Cour royale de Paris, un autre a repré senté le département de Lot-et-Garonne, et deux autres représentent le Devonshire, dans la Chambre des Communes de la Grande-Bretagne, nous citerons ici: 1º P. de Fontenay, sire de la Reynière, qui s'empara, pour le Roi, le 20 août 1590, de la ville de Bélesme, sur L. de Vallée, sire de Pescheray, gouverneur du Perche pour la ligue, qui y commandait; 2º Denis de Bastard, marquis de Fontenay, seigneur de Dobert, etc., fils de Claude de Bastard, également seigneur de Fontenay, né au château de Fontenay, le 2 oct. 1667, qui, ayant fait sa première campagne dans la marine, dès l'âge de seize ans, se distingua dans plusieurs rencontres avec les Anglais, mourut chef d'escadre, le 8 juillet 1723, à l'âge de 56 ans, et dont quatre frères moururent avant lui, deux au service de terre, comme major et capitaine de dragons; les deux autres, avec le grade de capitaine de vaisseaux, après s'être signalés dans les dernières guerres du règne de Louis XIV; 3° Urbain Cl. L. de Bastard, mort au château de Montreuil-le-Henri, le 31 janvier 1789, à l'âge de 81 ans, lequel se distingua dans la guerre de sept ans; 4º Jean-Baptiste de Bastard, dit le chevalier de Fontenay, né en 1712, tenu sur les fonds de baptême par le célébre Ducasse, lieutenant-général des armées navales, gouverneur de S.-Domingue, sequel chevalier de Fontenay, entré dans la marine à l'âge de quinze ans, se retira capitaine de vaisseaux du Roi, couvert d'honorables blessures, après 37 ans de service, 22 campagnes, avoir monté 16 vaisseaux, et avoir, à raison de ses blessures, été forcé de refuser le grade de chef d'escadre qui lui fut offert. Mort à

l'âge de 75 ans, au château de Dobert, qu'il avait fait rebâtir, il est enterré dans le cimetière de Fontenay.

# FOSSÉS-ROBERT-LE-DIABLE, t. II, p. 456.

Voir l'article saosnois, t. V, page 759 et, ci-après, un autre article, sur le même lieu.

## FRESNAY, t. II, p. 468.

DESCRIPT. A la fin de ce paragraphe, p. 469, il faut lire: à 2 k. 7 h. E. de la ville, et non pas 0., comme on l'a inprimé à tort.

Hist. Prop. Messire Guill. de Chedous, paroisse de Marçon, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour la

terre de Chedous, paroisse de Fresnay.

HIST. CIV. Une ordonn., du 4 avril 1834, autorise l'acceptation du don fait à la ville, par le Sr Martin, de deux restes de chacune 50 f., destinées à la dotation d'une école chrétienne, pour l'instruction des jeunes garçons pauvres

## FRESNAYE (CANTON DE LA), , t. II, p. 479.

GADASTR. Du près de 146 kilom. carrés de superficio, exactement 145 8410°, le canton de la Bresnaye contient, d'après l'arpentage codastral, 14,579 hectar, 37 ar. 50 cent. de terrain, se subdivisant commi il suit:

| Terrres labourables                            | 4,457                    | . 300                        | -          |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| Jardins, potag. et d'agrém., avenues,          |                          | 37                           | 34         |
| vergers, pépinières.                           | 1461.                    | 43                           | 53:        |
| Prés, herbages, patures et patis               | 146.<br>4,601            | <b>43</b> .<br><b>50</b> .   | 53:<br>30. |
| peuliers.                                      | 955<br>5                 | 74                           | 55         |
| Pinières                                       | 5                        | 74                           | 00.        |
| Landes, bruyères, friches                      | 144                      | <b>83</b> ·                  | 50         |
| Btange, mares, pièces d'eau                    |                          |                              |            |
| Sols des propriétés bat. et cours.             | <b>20</b><br><b>84</b> . | <sup>გ</sup> უ<br><b>ი</b> 8 | 45<br>37   |
| Egl., cimet., presbyt., et autres pro-         | . •                      |                              | - •        |
| priétés communales                             | 11.                      | 3 <del>)</del>               | <b>26</b>  |
| Rout, chem. et autr. terrains non pre-         |                          |                              |            |
| ductifs.                                       | 3151                     | 82                           | 10         |
| Rivières et ruisseaux.                         | 36                       |                              | 30         |
| Forêt royale de Perseigne(partie de la).       |                          | 95                           | _          |
| in y comte, d'après le cadastre également, 1,8 | Xá maisan                | 35                           | and les    |
| is châteaux, ou maisons de campagne notabl     | lie dens n               | s, cui                       | thin on    |

=On y comte, d'après le cadastre également, 1,860 maisons, compris 8 sociens châteaux, ou maisons de campagne notables, dont 2 avec orangerie, et 13 moulins à eau, 1 tuilerie, 3 fours à chaux.

Ravann imposable: { Propriét. non bât., 207,334 f. 08 c. } 224,137 £.08c.

La population, portée à l'article cantonnal, étant de 7,180 individus, c'est 49 individus seulement par kilomètre

carré, petit nombre, qui s'explique par la grande superficie qu'occupe dans ce canton la forêt de Perseigne.

FRESNAYE (LA), commune, t. II, p. 484.

Cadastr. Superficie de 2,684 h. 32 ar. 60 cent., se subdivisant ainsi:—
Terr. labour., 597-65-95; en 5 class., éval. à 2,6, 10, 14 et 20 f.—Jard., svenues, 25-43-27; à 20 et 24 f. — Vergers, 1-11-50; à 36 f. — Pépin., 0-43-50; à 7 f. — Prés, 398-03-05; à 8, 12, 18, 28, 36 f. — Herbages, pátur., 386-10-20; à 4, 8, 14, 26 et 36 f. — Pâtis, 4-45-20; à 6 et 14 f. — B. fut. et taillis, pl. de peupliers, 122-77-70; à 2, 4, 8, 10 et 14 f. — Broussils, 1-80-50; à 2 f. — Pinièr., 2-22-00; à 8 f. — Land., bruyèr., frich., 63-12-60; à 1, 2, 4 et 6 f. — Etangs, 9-38-10; à 14 f. — Mares, 1-26-30; à 2 f. — Sols et cours, 14-39-03; à 20 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., etc., 1-69-50. — Forêt royale de Perseigne (partie), 980-12-00. — Chemins et autres terrains improduct., 72-50-80. — Riv. et ruiss., 1-81-40. — 387 Maisons, en 10 class.: 18 à 1 f., 54 à 2 f., 116 à 3 f., 85 à 4 f., 51 à 5 f., 28 a 7 f., 14 à 9 f., 10 à 10 f., 6 à 15 f., 5 à 20 f. — 2 Maisons, hors classe, ausemble, 115 f. — 1 Moulin à eau, 70 f.

REVERS impossible : { Propriétés non bât., 25,020 f. 96 c. } 26,886 f. 96 c.

FYE, t. II, p. 489.

DESCRIPT. Voir, comme complément de ceparagraphe, une description de l'église et de la chapelle de Ste-Catherine, par M. de la Sicotière, à l'art. cantonnal Saint-Patern (v-483).

En 1838, M<sup>me</sup> la marquise de Larochejacquelin, fille de M<sup>me</sup> la comtesse de Talmont, donne à la commune de Fyé, un terrain de 32 m. 18 cent. environ, pour y établir un nouveau cimetière.

HIST. FÉOD. Hélie de Lespine, Sr dudit lieu, paroisse de Fyé, est porté au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour son lieu de l'Aistre-Marteau.

GÉOL. et Pl. rar. Voir l'art. cantonnal SAINT-PATERN (V-473, 475).

GESNE-LE-GANDELIN, t. II, p. 505.

GÉOL., et Pl. rar. Voir l'article cantonnal SAINT-PA-TERN (V-472, 474, 475).

GRANDCHAMP, t. II, p. 514.

Hist. Ecclés. Par une erreur de typographie, l'histoire ecclésiastique a été portée à cet article, p. 514, sous le titre Mouv. décenn., et celui-ci a été omis. Nous le rétablissons ci dessous, en y ajoutant la 3° période, qui n'était pas connue alors.

Mouv. décenn. de 1803 à 1812 : inclusivem. : mar., 365 ; maiss., 179 ; déc., 130.—De 1813 à 1822 : mar., 43 ; naiss.,

982; 460., 122; - De 1986.2 1888 : umr., 38 ; mies., 101;

GREEZ, t. IL, p. 518.

Hist. réop. Le rôle de l'arrière-ban de 1639, fait connaltre deux fiefs en cette paroisse, en outre de ceux que nous avons indiqués; celui de l'Aunai et celui des Nouillats, dem il ne nomme pas les possesseurs.

Capasta. La superficie, de 2,537 h. 95 ar. 70 cent., se subdivise ami:
—Terr. labour., 1,775-33-77; en 5 class., éval. à 5, 10, 15, 23 et 30 f. —
Jard., pépin., 26-13-26, à 30, 35 et 40 f. — Vergers, 1-01-30; a 18 f. — Jard., pepin., 26-13-26, à 30, 33 et 40 t. — Vergers, 1-01-30; à 61. — Près, 212-18-40; à 15, 30, 47 et 60 f. — Patur., patis, 85-70-10; à 5, 15, 3 et 48 f. — B. fut., taillis, auinaies, broussils, 280-50-96; à 6, 11 et 15 f. — Pinier., 0-80-00, à 61 — Chem., 2-65-50, à 15 f. — Land., bruyèr., frich, ten. vain., 75-07-00; à 2 f. — Marais, 2-95-60; à 3 f. — Marnières, 0-61-80; à 15 f. — Douv., mares, 1-80-30; à 30 f. — Sols et cours, 18-29-81; à 30 f. 09. mon impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-74-10. — Chemins, 49-15-20. — Riv. et ruiss., 4-98-60. — 369 Maisons, en 10 class.: 20 à 3 f., 39 à 61, 61 à 8 f., 113 à 12 f., 64 à 14 f., 34 à 18 f., 9 à 45 f., 5 à 60 f., 2 a 76 f., 1 a 120 f. — Moulins, à 128, 190, 480 et 492 f. — Un four à chaux, à 75 f.

Ravano imposable : { Propriét. non bâtics, 47,174 f. 74 c. } 53,450 f. 74 c. hâtics, 6,276 p. } 53,450 f. 74 c.

GREZ (LE), t. II, p. 523.

Canara. Superficie, de 757 hoct. of ar. 50 cent., subdivisée de cets manière — Terr. labour., 346-12-00; eu 5 class., éval. à 4 f. 50 c., 7, 4, 20, 27 f. — Jard., pépin., 11-34-10; à 27, 28, 45 et 55 f. — Près, 48-49-50; à 13, 23, 45 et 67 f.—Pâtures, plantées et non plantées, 0-92-70; au et 34 f. — Pâtia, 3-00-80; à 4 f. 50 c. — B. taillis, 280-61-60; à 1, 7, to et 14 f. — Landes, 27-22 40; à 1 f. et 4 f. 50 c. — Pièc. d'eau, mares, e-24-90; à 27 et 30 f. — Sols et cours, 3-11-20; à 27 f. Obj. non èspec. Egl., climet., presbyt., etc., 0-17-70. — Chemins, 15-79-60. — 110 Missons, eu 9 class.: 8 à 1 f., 29 à 3 f., 28 à 6 f., 12 à 9 f., 17 à 12 f., 6 à 15 f., 9 à 18 f., 3 à 21 f., 7 à 24 f. — 1 Maison, hors classes, 60 f. — 1 Moulis, à 40 f.

Propriét. non bâties, 8,888 f. 13 c. 20,046 f. 13 c. bâties; 1,158 m Ravanu imposable :

GULERCHE (LA), t. II, p. 535.

Cadasta. Superficie, de 787 h. 77 ar. 80 cent., se composant de:—Test. labour., 556-96-05; en 5 class., éval., 8, 16, 24, 30 et 36 f.—Jard., 13-26-06; à 36, 45 et 60 f.— Prés, 110-23-60; à 21, 36, 45 et 54 f.— Pitur. et pâtis, 12-90-70; à 9, 18 et 30 f.— B. taillis, 57-69-80; à 8, 15 et 20 f.— Mares, 1-36-00; à 8, 16, 24, 30 et 36 f.— Sols, cours, aires, 7-32-09; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., mais. d'école, 0-40-50.— Chemins, 20-80-90.— Riv. et ruiss., 6-62-10. — 202 Maisons, m 10 class.: 12 à 4 f., 64 à 8 f., 48 à 15 f., 23 à 25 f., 8 à 32 f., 5 à 48 f., 6 à 55 f., 2 à 70 f.— 1 Monlin, à 928 f.

Ravaus imposable: { propr. non bâties, 19,250 6. 45 c. } 23,621 f.45c bátles,

HEDONNE, t. II, p. 549. C'est par erreur, qu'au 🕬

courant de cette page, on a imprimé rédonne, au lieu de HÉDONNE.

# JAUZÉ, t. II, p. 553.

HIST. FÉOD. Le seigneur du fief et domaine de la Paysanterie, qui n'est pas nommé, est porté au rôle de l'arrièreban de 1639. Voir aussi l'art. SAINT-AIGNAN (v-9).

CABASTR. La superficie, de 567 h. og ar. 50 cent., se subdivise ainsi:

— Terr. labour., 378-69-49; à 3, 7, 15, 23 et 30 f. — Jard., 8-29-30; à
30 et 40 f. — Prés et pâtur., 141-17-60; à 7, 15, 25, 35 et 45 f. — B. taillis et broussaill., 16-67-10; à 3, 5, 10, et 15 f. — Douves, 0-30-60; à 30 f.

— Mares, 0-35-30; à 7 f. — Sols, cours, aires, 6-58-11; à 30 f. Obj. non
impos.: Egl., cimet., 0-82-00. — Chemins, 14-20-00. — 101 Maisons, en
8 class.: à 4, 8, 12, 20, 25, 30, 35 et 100 f.

REVENU imposable, 12,696 f. 53 c.

# JOUÉ-EN-CHARNIE, t. II, p. 555.

HIST. FÉOD. Nous avons plus haut, p. 670, à l'art. supplémentaire Chassillé, que le rôle de l'arrière-ban de 1639, place en cette paroisse, la terre seigneuriale de l'Hommois, qui est de Joué. Du reste, il paraît y avoir aussi un lieu de l'Hommois en Chassillé, puisqu'on retrouve sur ce rôle, un second article, avec taxation différente, pour l'Hommois, paroisse de Joué. Est aussi taxé à ce rôle, Jean de l'Isle, Br de Beaumont, paroisse de Joué.

Cadasta. Superficie de 2,352 h. 95 at. 60 cent., se subdivisant comme il suit: — Terr. labour., 1,502-26-47; en 5 class., éval. à 4, 7, 12, 18 et 24 f. — Jard. potag. et d'agrém., pépinièr., 48-27-09; à 24, 30 et 36 f. — Vergers, 3-49-40; à 9, 24 et 60 f. — Prés, 245-14-60; à 10, 17, 28, 39 et 50 f. — Pâtur. et pâtis, 20-05-28; à 2 et 4 f. — B. sut. et taillis, 422-63-08; à 8, 12 et 16 f. — Broussailles, 4-85-40; à 3 f. — Pinières, 0-43-30; à 12 f. — Land., terr. vaines, chem. d'exploitat., 8-48-00; à 1, 2, 3 et 4 f. — Pièc. d'eau, mares, 0-78-90; à 2 et 4 f. — Sols, cours et aires, 13-71-28; à 24 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 1-14-10. — Rout. et chem., 75-59-30. — Riv. et ruiss., 6-09-40. — 329 Maisons, en 10 class.: 24 à 1 f., 54 à 5 f., 121 à 8 f., 74 à 12 f., 35 à 16 f., 11 à 24 f., 6 à 36 f., 1 à 45 f., 2 à 60 f., 1 à 100 f. — 3 Moulins à blé, à 53, 80 et 90 f. — 1 Moulin à trèsle, à 34 f. — 2 Fours à chaux, à 60 f. chacun. — 1 Four à tuile, à 60 f.

**Revenu** imposable : { Propriét. non bât., 34,124 f. 61 c. } 38,016 f. 61 c. **JOUÉ-L'ABBÉ**, t. II, p. 560.

HIST. ECCLÉS. A la ligne qui précède l'inscription relative à R. Baudrier, tout le monde aura lu sans doute : mauvais vers, au lieu de mauvers.

CADASTR. La superficie, de 1,039 h. 31 ar. 50 cent., consiste en: — Terr. labour., 675-80-32; à 2. 7, 11, 18 et 27 f. — Jard., 11-41-95; à 40 f. — Prés, 151-73-00; à 7, 16, 30, 46 f.—Pâtur. et pâtis, 18-26-80; à 4 et 13 f.

— B. taillis et broussaill., 140-47-90; à 2, 4, 9 et 16 f.—Douves, 0-02-30; à 27 f. — Mares, 2-32-20; à 2 f. — Sols et cours, aires, allées, ruelles, chemins, 1-21-00; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., maison d'école, 0-60-08. — Chemins, 24-28-50. — Riv. et ruiss., 0-00-00.=153 Maisons, en 7 class: 15 à 1 f., 50 à 2 f., 40 à 4 f., 22 à 7 f., 15 à 11 f., 9 à 15 f., 2 à 20 f. — 2 Maisons non classées, 58 f.—1 Moulin, 22 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 17,545 f. 52 c. } 18,394 f. 52 c. bâties, 849 » } 18,394 f. 52 c.

# JUIGNÉ, t. II, p. 563.

HIST. FÉOD. Sont taxés au rôle de l'arrière-ban de 1639, comme possesseurs de fiefs situés paroisse de Juigné: 1º le seigneur dudit lieu, pour raison des terres qu'il y possède; 2º dame Marie de Coupin, Vº du Sr baron de Juigné, pour sa dite terre de Juigné; 3º P. de Portebize, écuyer, Sr du Bois, pour la terre de ce nom; 4º Damlle Jacqueline de Tessé, fille aînée du feu Sr de la Rondonnière, paroisse de Juigné, pour sa terre de la Trudonnière.

# JUILLÉ, t. II, p. 571.

DESCRIPT. Voir l'art. SAOSNOIS (V-811), relativement à l'église et au château.

ANTIQ. Des antiquités romaines, observées par M. de la Sicotière à Juillé, que nous avons indiquées à l'art. saos-nois (v-699), ne peuvent plus laisser de doute sur l'étymologie que nous avons fait pressentir du nom de Juillé, à l'article de cette commune.

Cadastr. Superficie, de 571 h. 59 ar. 50 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 404-02-85; en 5 class., éval. à 7, 14, 25, 36 et 45 f.—Jard. potag., 8-79-66; à 45, 57 et 68 f. — Jard. d'agrèm., 0-11-40; à 91 f.— Vignes, 0-22-00; à 7 et 14 f. — Chem., ruelles, 0-21-10; à 25 et 36 f. — Près, 105-06-70; à 18, 24, 39, 51 et 72 f. — Pâtur., 17-40-75; à 12, 18, 30 et 39 f. — Carrières, 0-28-70; à 7 f. — Pièc. d'eau, 0-06-70; à 91 f.— Sol des bâtim. et cours, 4-77-04; à 45 f. Obj. non impos.: Egl., cimet, presbyt., 0-18-20. — Rout. et chem., 19-23-60. — Riv. et ruiss., 11-20-80. — 131 Maisons, en 10 class.: 1 à 3 f., 3 à 5 f., 5 à 8 f., 35 à 12 f., 42 i 15 f., 20 à 22 f., 9 à 30 f., 7 à 34 f., 6 à 40 f., 3 à 46 f. — 4 autres hors classe, en semble, 710 f. — 1 Moulin à eau, 520 f.

Revenu imposable: { Propriétés non bât., 18,454 f. 92 c. } 22,118 f. 92 c. bâties, 3,664 » } 22,118 f. 92 c.

## JUPILLES, t. II, p. 575.

HIST. FÉOD. Sont portés au rôle de l'arrière-ban de 1639, pour fiefs sis en Jupilles: 1° R. de Tibergeau, écuyer, S de la Pilletière, pour la terre de ce nom; 2° Adrien de Fourmantières(sic), écuyer, pour celle de la Moinerie; et 3° Jacq. Hue, écuyer, S de Jupilles.

### LAMNAY, t. II, p. 584.

HIST. FROD. Aux fiefs indiqués à cet article, il faut ajouter celui de Nuizant (sic), pour lequel le Sr de Laro, est compris au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Cadastra. La superficie, de 2,207 hectar. 75 ar. 60 cent., se compose de :

— Terr. labour., 1,597-07-82; en 5 elass., éval. à 4, 8, 13, 20 et 27 f. —

Jard., vergers, pépinièr., 41-87-52; à 20, 27, 34 et 45 f. — Prés, 131-6351; à 9, 16, 27, 36 et 45 f. — Pâtur., 140-16-55; à 6 f. 50 c., 15, 21 et 33 f.

— Pâtis, 10-10-89; à 6 f. — B. fut. et taillis, 89-71-60; à 6, 10 et 15 f. —

Aulnaies, 0-13-40; à 11 f. — Broussils, 2-34-75; à 4 f. — Pinières, 9452-47; à 6, 8, 13 f. — Land., bruyèr., 34-07-75; à 3 et 9 f. — Marnières,
0-73-05; à 4 f. — Douves, 0-11-00; à 27 f. — Mares, 1-33-95; à 9 f. —

Sols et cours, 14-86-39; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt.,
maison de charité, 0-65-85.—Rout. et chem., 45-61-20.—Riv. et ruiss.,
2-77-90. = 274 Maisons, en 9 class.: 16 à 4 f., 99 à 8 f., 85 à 12 f., 29 à
15 f., 25 à 22 f., 11 à 33 f., 5 à 54 f., 3 à 80 f., 1 à 110 f. — 5 Loges, à 2 f.
— 3 Moulins, à 100, 130 et 250 f. — 1 Four à chaux, 15 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 32,609 f. 78 c. } 36,958 f. 78 c. bâties, 4,349 » } 36,958 f. 78 c.

## LAVARDIN, t. II, p. 588.

Cadastra. Superficie, de 763 hect. 34 år. 99 cent., se subdivisant comme il suit:—Terr. labour., 401-14-30; à 3, 7, 12, 18 et 24.—Jard., vergers, pépin., terr. plant., 8-94-58; à 24 et 29 f.—Vignes, 9-09-60; à 9f.—Prés, 62-69-20; à 12, 26 et 40 f.—Pâtur. et pâtis, 63-32-30; à 4, 5 et 8 f. — B. taill., 220-08-70; à 2, 5, 9, 13 f.—Aulnaies, broussils, 3-56-30; à 3, 4 et 6 f. — Pinières, 14-02-60; à 3 et 6 f. — Bruyères, 0-35-40; à 3 f.—Carrières, 0-83-00; à 2 et 6 f. — Mares, pièc. d'eau, 0-39-75; à 4, 7, 12 et 24 f.—Sols et cours, 4-93-47; à 24 f. Obj. non impos.: Cim. et presbyt., 0-03-40. — Chem. et plac. publ., 24-01-35. — Riv. et ruiss., 0-56-44. = 133 Maisons, en 10 class.: 3 à 1 f., 63 à 3 f., 35 à 5 f., 13 à 8 f., 5 à 12 f., 5 à 18 f., 4 à 27 f., 2 à 36 f., 2 à 45 f., 1 à 54 f.

Revenu imposable : { Propriét. non bât., 8,407 f. 84 c. } 9,352 f. 84 c.

## LAVARRE, t. II, p. 598.

Cadastr. Superficie, de 2,287 h. 81 ar. 80 cent., consistant en:—Terr. labour., 1,280-19-05; à 3, 7, 14, 21 et 28 f.—Jard., pépin., 37-27-38; à 28, 34 et 40 f. — Vignes, 6-07-83; à 3, 7 et 14 f.—Prés, 113-46-35; à 14, 27, 41 et 54 f. — Pâtur. et patis, 56-64-70; à 2, 5 et 10 f. — B. fut. et taillis, 258-71-34; à 3, 8, 14 et 21 f. — Pinièr., 261-33-70; à 3 et 7 f. — Landes, 209-82-00; à 2 et 5 f. — Mares, 1-50-50; à 9 f. — Sols et cours, 15-33-75; à 28 f. Obj. non impos.: Egl., presbyt., etc., 0-58-80.—Chem., 44-26-30. — Riv. et ruiss., 2-60-10.—278 Maisons, en 6 class.: 23 à 5 f., 117 à 10 f., 75 à 16 f., 47 à 24 f., 11 à 40 f., 5 à 50 f. — 2 Maisons hors classes, 150 f. — 3 Moulins, à 90, 120 et 135 f. — 3 Fours à tuiles: 1 à 50 f. et 2 à chacun 60 f.

BETENU imposab.: { Propriétés non bâties, 27,353 fr. 94 c. } 32,321 f. 94 c. bâties, 4,968 » } 32,321 f. 94 c.

## LIGNIÈRES-LA-CARELLE, t. II, p. 610.

Capasta. La superficie, de 675 b. 36 ar. 40 cent., se compose de : — Terr. labour., 33:-84-46; à 4, 6, 12, 18 et 24 f. — Jard., allées, pépin, 9-20-03; à 24, 30 et 36 f. — Prés, 297-47-44; à 12, 24, 36 et 52 f.—Pt-tur. et pàtis, 13-54-30; à 6 et 10 f. — B. fut. et taillis, 2-43-40; à 10f. — Piéc. d'eau, douves, mares, étangs, 1-80-00; à 24 f. — Sois et cours, 3-95-97; à 24 f. Obj. non impos. Egl., cimet., presbyt., 0-82-30.—Chem., 14-16-40.—Riv. et ruiss., 0-12-10.—62 Maisons, en 7 class.: 6 à 2 f., 26 à 4 f., 14 à 8 f., 11 à 12 f., 6 à 15 f., 3 à 20 f., 1 à 30 f.—1 hors class, 40 f.

Revzau imposable : { Propriétés non bât.,14,30s f. 07 c. } 14,86s f. 07 c. bâttes, 560 m

LIGRON, t. II, p. 612.

HIST. PROD. Outre les fiefs indiqués à cette paroisse, il 7 avait aussi celui de Chedons ou Chedons, que possédait, en 1639, Fréderic de Maillé, & dudit lieu.

LIVET, t. II, p. 615. Géol. Voir l'art. cantonnal saint-patren (v-473).

LOGES (LES), t. II, p. 617.

HIST. PROD. Sont taxés au rôle de l'arrière—ban de 1639, comme possesseurs de fiefs en cette paroisse : 1° Léonard de Bougards, écuyer, S<sup>p</sup> de Lestourville, pour son lieu de l'Aistre des Bois; 2° David de Brossard, écuyer, S<sup>p</sup> de Saint-Clair.

#### **LOMBRON**, t. II, p. 623.

HIST. PEOD. Voir l'art. SAINT-AIGNAN (V-9).

Cadastr. Superficie, de 2,410 h. 97 h. 30 cent., subdivisée aissi:—
Terr. labour., 1,619-25-06; en 5 class., éval. à 3, 6, 14, 20 et 28 f.—Jard.,
62 32-39; à 28, 30, 40 et 54 f. — Près, 194-40-10; a 14, 26, 36 et 46 f.—
Pâtur. et pâtis, 100-42-04; à 3, 6, 16 et 24 f. — B. taillis, 157-99-90; à
8, 15 et 20 f. — Pinières, 204-96-10; à 4 et 7 f. — Terr. incult., 16-8650; à 50 c.—Sols et cours, 15-70-41; à 28 f. Obj. non imp.: Egl., cimet.,
presbyt., 0-56-40. — Chem., 35-79-10. — Riv. et ruiss., 2-69-30. == 411
Maisons, en 10 class.: 84 à 4 f., 98 à 6 f., 64 à 7 f., 56 à 9 f., 41 à 11 f., 29
à 13 f., 16 à 16 f., 17 à 20 f., 3 à 26 f., 3 à 32 f.—2 Châteaux, a 75 et 250 l.
— 1 Moulin, à 80 f. — 13 Loges, à 2 f. chaque.

REVENU impos.: { Propriét. non bât., 31,048 f. 64 c. } 34,953 f. 64c. LONGNE, t. II, p. 630.

Hist. réon. Le seigneur du fief et domaine de Boischeutsais, qui n'est pas nommé, est porté au rôle de l'arrièreban de 1639.

Capasta. La superficie, de 639 h. 84 ar. 10 cent., se subdivise comme il suit: — Terr. labour., 488-75-19; à 5, 11, 15, 22 et 27 f. — Jard., pt-plu., 10-03-23; à 17, 27, 30 et 35 f. — Vignes, 5-59-75; à 3, 6 et 11 f.—

Prés, 38-94-45; à 13, 24, 40 et 54 f. — Pâtur. et pâtis, 1-12-60; à 3 f. — B. taill. et broussils, 67-57-55; à 3, 6, 11 et 15 f. — Mares, 0-10-25; à 3 f. — Sols, cours, aires, 4-01-58; à 27 f. Obj. non impos. : Rgl., cimet., 0-26-90. — Chemins, 23-11-80. — Riv. et ruiss., 0-30-80. — 133 Maisons, en 8 class. : 1 à 2 f., 21 à 5 f., 48 à 8 f., 41 à 12 f., 14 à 18 f., 5 à 24 f., 2 à 35 f., 1 à 50 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 11,652 f. 67 c. } 13,127 f. 67 c. bâties, 1,475 p

# LOUÉ (CANTON DE), t. II, p. 635.

CADASTR. De 228 9710° de kilom. carrés de superficie, le canton de Loué, contient, d'après l'arpentage cadastral, 22,879 hectar. 04 ar. 10 cent. de terrain, se subdivisant comme ci-après :

| Terres labourables                         | HECTAR.<br>15,119 | AR.<br>95 | CENT.<br>27 |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Jardins, avenues, promenades, ver-         | , •               |           | •           |
| gers, pépinières                           | 427               | 14        | 61          |
|                                            | • •               | •         | •. =        |
| Vignes                                     | 198               | 00        | 48          |
| Prés, pátures et pátis                     | <b>2,</b> 639     | 91        | 45          |
| Bois fut., taillis, aulnaies, châtaigner., | , ,               |           | •           |
| broussils, etc.                            | 3,06o             | 57        | 0.5         |
| Dinilar                                    | 3,000             |           | 27          |
| Pinières                                   | , 8               | 65        | 8o          |
| Bruyères, landes, terr. vain.et vag        | 427               | 37        | 10          |
| Carrières                                  | ` 1               | 85        | <b>3</b> o  |
| Douves, pièces d'eau, mares, étangs,       | 120               | _         |             |
|                                            | 120               | 96        | 64          |
| Sols des bat., cours, aires, chemins,      | <b>a'</b> a       | _         | _           |
| passages, etc                              | 164               | 04        | 94          |
| Egl., cimet., presbyt., et autres pro-     | •                 | •         | •           |
| priétés communales,                        | 8                 | 88        | -           |
|                                            |                   |           | 90          |
| Routes, chemins, places publiques          | 652               | 33        | 94          |
| Rivières et ruisseaux                      | 40                | <b>32</b> | 94<br>40    |
|                                            |                   |           |             |

= Le cadastre y compte 3,827 maisons, dont 6 châteaux; 1 chapelle; 34 moulins à eau, dont 1 à tan et 1 à trèfle, les autres à blé; 2 moulins à vent; 9 fours à chaux et 1 à tuile; 2 faïenceries et poteries; 3 forges.

REVENU imposable: { Propr. non bat., 328,401 f. 32 c. } 390,825 f. 82 c. baties, 62,424 50

La population, portée à l'article cantonnal, étant de 15,062 individus, c'est 66 individus environ, par kilomètre carré.

# LOUÉ, commune; t. 11, p. 639.

HIST. FÉOD. Messire R. Leclerc, seigneur de Coulaines, est taxé à fournir un mousquetaire, au rôle de l'arrière-ban de 1639.

CADASTR. La superficie, de 1,584 h. 83 ar. 90 cent., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 1,335-22-60; en 5 class., éval. à 2, 6, 12, 18 et 30 f. — Jard. potag. et d'agrém., pépinièr., 27-14-64; à 24. 31, 40 et 41 f. — Prés, 88-40-15; à 4, 9, 16, 27 et 42 f. — Pâtis, 8-35-85; à 50 c., 1 et 2 f.—B. fut. et taillis, 46-21-32; à 9, 12 et 18 f.—Pinières, 1-37-00; à 6 f. — Chemins, 0-01-25; à 18 f. — Bruyèr., 10-89-90; à 1 f. — Dou-

ves, mares, 0-48-10; à 24 f. — Sols, cours, aires, passages, escalier, 11-85-69; à 24 f. Obj. non impos.: Egl., et cimet., 0-65-00. — Chem., 45-66-20. — Riv. et ruiss., 8-56-00. = 148 Maisons, en 8 class.: 2 à 1 f., 23 à 3 f., 51 à 6 f., 24 à 9 f., 17 à 12 f., 12 à 16 f., 13 à 22 f., 6 à 27 f.—275 autres, non classées, ensemble, 7,016 f.—5 Moulins, à 100, 115, 130 et 2 à chacun 250 f. — 1 Four à chaux, à 8 f.

Revenu imposab.: Propriét. non bat., 20,596 f. 84 c. 329,894 f. 84c.

## LOUPELANDE, t. II, p. 643.

HIST. FÉOD. Jacq. de Guyon, écuyer, est mentionné au rôle de l'arrière-ban de 1639, mais non taxé, comme seigneur du fief de la Courbe, en Loupelande.

Pl. rar. Voir l'art. cantonnal la suze (VI-254).

## LOUVIGNY, t. II, p. 648.

HIST.FROD. Nous avons fait erreur, en indiquant un M. de Bernières, qui vivait en 1650, comme seigneur de Louvigny, puisque cette seigneurie n'a cessé d'appartenir à la famille Bouvet de Louvigny, depuis 1559. Une similitude de nom de lieu, a seule causé cette confusion.

## LOUZES, t. II, p. 652.

HIST. PROD. L'ouvrage, intitulé Noms féodaux, nous a fait commettre une erreur bien excusable, en attribuant à la terre de la Gastine en Louzes, un aveu rendu en 1666, par Hélène Rossart, fille de J. Rossart et Ve de J. Faguet. écuyer, tandis que cet aveu a dû être rendu pour une autre terre du même nom, du Saosnois également, qui nous est inconnue, et dont la situation n'a pu nous être indiquée, par des personnes de cette contrée, fort instruites sur son histoire féodale.

Quoiqu'il en soit, les familles Faguet et Rossart ne pouvaient posséder la Gastine dont il s'agit, à l'époque indiquée. Par une charte de l'an 1212, Girard de Cotinel, chevalier, fait don à l'abbaye de S.-Vincent du Mans, de deux portions de toutes les dimes du fief de la Gastine et de toutes les terres de sa forêt, cultivées, ou qui le seront par la suite, et de tout autre fief, par delà les limites de ladite forêt; et, en outre, d'une place située proche l'église de Contilly, pour faire une grange pour le besoin de ladite abbaye. Nous avons parlé de la famille de Cotinel, aux articles Contilly, forêt de Perseigne et le Val.

On ignore jusqu'à quelle époque la Gastine a été possédée par cette famille, et comment elle est passée dans celle des Barville, seigneurs de la paroisse de ce nom, située à 6 k. au N. N. E. de celle de Louzes, qui n'a cessé de la posséder depuis 1340, jusqu'à ce qu'elle soit échue à Jacob de Semallé de Belair, qui, ayant épousé Julienne Anne de Barville, en 1697, en hérita par la mort du dernier frère de sa femme, décédé sans postérité, en 1725. C'est comme descendant de ce Jacob de Semallé, que la Gastine est parvenue en la possession de M: le comte de Semallé, propriétaire actuel, ainsi que nous l'avons dit.

Cadastr. Superficie de 822 h. 66 ar. 40 cent., subdivisée comme il suit: — Terr. labour., 176-89-30; à 2, 6, 14, 18 et 24 f. — Jard., avenues, 6-54-10; à 21 et 28 f. — Prés, 51-99-40; à 8, 14, 24 et 34 f. — Pâtur., 87-46-47; à 4, 8, 14, 22 et 30 f. — Patis, 1-10-60; à 2 f. — B. fut., taill. et brøussils, 164-77-00; à 2, 4, 6, 8 et 12 f. — Landes, 0-88-50; à 4 f. — Etangs, 0-74-50; à 10 f. — Eaux, 0 05-10; à 2 f. — Sols et cours, 5-70-93; à 24 f. Úbj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-31-60. — Chem., 15-06-50. — Riv. et ruiss., 0-05-87. — Forêt domaniale de Perseigne (partie), 362-06-50. — 102 Maisons, en 6 class.: 7 à 2 f., 28 à 3 f., 44 à 5 f., 19 à 7 f., 3 à 10 f., 1 à 12 f. — 2 Moulins, à 50 et 100 f. — 2 Fours à chaux, à 15 et 30 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 6,063 f. 39 c. } 6,806 f. 39 c. } 6,806 f. 39 c.

**LUARD** (LE), t. II, p. 656.

Pl. rar. Voir l'article cantonnal TUFFÉ (VI-388).

Cadastr. La superficie, de 1,222 h. 97 ar. 90 cent., consiste en: —Terr. labour., 686-73-50; éval. à 3, 7, 14, 22 et 32 f.—Jard. potag. et d'agrém., aven., 27-66-33; à 32, 41 et 54 f.—Prés, 134-85-90; à 15, 30, 48 et 60 f.—Pâtures, 86-56-20; à 5, 13 et 24 f.—B. taill. et fut., 68-40-60; à 8, 16 et 22 f.—Pinièr., 150-98-90; à 3 et 7 f.—Landes et bruyères, 34-74-40; à 5, 13 et 24 f.—Piéc. d'eau, mares, 2-71-70; à 14 f.—Sols et cours, 9-98-47; à 32 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., halles, 1-06-20.—Chemins, 18-05-80.—Riv. et ruiss., 1-19-90. = 266 Maisons, en 10 class.: 8 à 3 f., 39 à 8 f., 81 à 14 f., 56 à 20 f., 39 à 30 f., 26 à 40 f., 8 à 50 f., 5 à 75 f., 2 à 100 f., 2 à 300 f.—1 autre, non classée, à 10 f.—1 Moulin à eau, à 359 f.

REVENU imposable: { Propriét. non bât., 20,383 f. 45 c. } 27,127 f. 45 c. bâties, 6,744 p

**LUCEAU**, t. II, p. 659.

HIST. FÉOD. Sont taxés au rôle de l'arrière-ban de 1639, sans désignation de nom, le seigneur du fief et domaine du Plessis-Nicol, et celui du fief et domaine de Montuchard, l'un et l'autre en Luceau.

LUCE-LE-GRAND (canton de), t. II, p. 662.

CADASTR. De 167 kilom. 1/2 carrés de superficie, le canton de Lucé contient, d'après les opérations cadastrales, 16,749 hect. 35 ar. 20 cent. de terrain, se subdivisant comme ci-après:

|                                              | HEUTAR. | Alla     | Chart.    |
|----------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Vignes                                       | 75      | 63       | 73        |
| Pres, patures, patis.                        | 1,419   | 6g       | Ot        |
| Bois futaies, tailf., châtaigneraies, brous- |         |          |           |
| sils                                         | 1,075   | 43       | 16        |
| Pinières.                                    | 275     | 30       | 30        |
| Landes, bruyères, friches                    | 274     | 45<br>50 | 15        |
| Carrières                                    | 0       | 5o       | 30        |
| Douves, viviers, mares, biés de moulins,     |         |          |           |
| étangs, marais.                              | 10      | 86       | 07        |
| Sols des bâtim., cours, aires. remises.      | 128     | 11       | 72        |
| Egl., cimet., presbyt , collège              | . 7     | 73<br>25 | 90        |
| Rontes, chemins, places publiques            | 358     | 25       | 90        |
| Rivières et ruisseaux                        | 30      | 13       | 90<br>30  |
| Forêt domaniale de Bersay(partie de la).     | 1,176   | 81       | δο        |
| Le cadastre y constate, en outre, l'existenc |         | malec    | ens. deni |

= Le cadastre y constate, en outre, l'existence de 3, 159 maisons, dent 7 anciens châteaux ou habitations notables; 27 moulins à blé et 1 à fonles;

2 tuileries; 1 tannerie.

Revenu imposable : Propriét. non bat., 230, 637 f. 59 с. 267, 850 f. 59с.

#### LUCE-LE-GRAND, commune; t. II, p. 666.

Hist. Prop. Le seigneur du fief et domaine de la Grank et Petite Baratrie, paroisse de Luce, est taxé au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Hist. civ. Une ordonnance royale, du 16 mai 1839, autorise l'établissement, dans cette commune, d'une commune nauté de femmes, dépendante de la congrégation de la Previdence, de Ruillé-sur-Loir.

Cabasta. Superficie de 2,725 h. 68 ar. 50 cent., subdivisée, savoir:—
Terr. labour., 1,754-04-00; en 5 class., éval. à 3,5, 10, 18 et 26 f.—Terr. à chanvre, 58-87-00; à 36, 56 et 76 f.— Avenues, biés, étangs, canses, réservoirs, 4-00-90; à 26 f.— Jard., pépinièr., 56-18-49; à 26, 40, 60, 120 et 150 f.— Vergers, 6-54-70; à 22 et 32 f.— Vignes, 10-03-60; à 20, 30 et 40 f.— Prés, 285-92-60; à 8, 15, 30, 50 et 80 f.— Patur., patis et friches, 88-66-10; à 6, 12 et 22 f.— B. tut., 21-23-70; à 15 et 20 f.— B. taillis, châtaigner., 212-40-70; à 3, 5, 8, 14 et 20 f.— Broussaill., 1-39-50; à 4 et 7 f.— Pinières, 85-19-20; à 3, 5 et 7.f.— Broussaill., 1-39-50; à 4 et 7 f.— Pinières, 85-19-20; à 3, 5 et 7.f.— Broussaill., 1-39-50; à 26 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., mairie, 0-64-84.— Chem., plac., publ., 47-56-40.— Riv. et ruiss., 6-31-90.—652 Maison, en masse, 22,860 f.— 2 Châteaux, ensemble, 948 f.—3 Moulins, 980 f.— 1 Tannerie, 22 f.

Ravanu impos. : { Propriét. non bâties, 43,055 f. 84 с. } 67,865 f. 84с.

## LUCÉ-SOUS-BALLON, t. II, p. 672.

H:sr. réod. Le fief du Boullay, en Lucé, aux héritiers de David de Maridort, devait foi et hommage simple, à la chitellenie de Saint-Aignan (v. cet art., v-9). — David de Cirard, écuyer, S' de la Vaumerie, est taxé au rôle de l'arrière-

ban de 1639, pour la terre de la Joncheraie, en Lucé. — Voir aussi l'art. SAINT-AIGNAN (V-9).

Cadastr. La superficie, de 677 h. 73 ar. 65 cent., se subdivise comme il suit: — Terr. labour., 553-42-70; à 5, 10, 16, 24 et 36 f. — Jard., 9-13-65; à 36, 50, 60, 70 f. — Prés, 58-02-90; à 20, 30, 44, 66 f. — Pâtures, 19-43-20; à 15, 26 et 36 f. — Bois taillis, 8-17-8; à 26 f. — Chem. d'exploitat., 2-11-20; à 10 f. — Mares, 1-58-00; à 15 et 30 f. — Sols, cours, aires, 7-81-15; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-73-55. — Chemins, 15-50-20. — Riv. et ruiss., 1-79-30. — 108 Maisons, en 10 class.: 16 à 3 f., 17 à 6 f., 28 à 12 f., 10 à 15 f., 5 à 20 f., 6 à 25 f., 4 à 30 f., 6 à 35 f., 9 à 40 f., 7 à 45 f. —2 autres, hors classes, à 75 et 100 f.

REVERU imposable : { Propriétés non bât., 17,650 f. 75 c. } 19,716 f. 75 c.

LUCHÉ, t. II, p. 674.

HIST. FÉOD. À l'avant-dernière ligne de cette histoire; p. 678, il faut lire le Plessis-Marchais, au lieu de Plessis-Allouin, imprimé par erreur. Ajouter aux fiefs de cette paroisse, dénommés dans cet article, celui de Venouillers, pour lequel H. d'Espagne, est taxé à un mousquetaire, au rôle de l'arrière-ban de 1639.

On doit lire aussi, comme rectification à cet article, en ce qui concerne la terre et la famille de Vennevelles, l'arti-

cle imprimé sous ce titre, p. 470 du présent volume.

HYDROGR. À la première ligne de la page 682, il faut lire le nom du ruisseau de Malvaut, au lieu de celui des Trempayères; et à la 4° de cette même page, le nom de Carpentras au lieu de celui de Malvaut.

MAINE, t. III, p. 6.

Nous indiquerons ici plusieurs rectifications à faire à cet

article, par suite de simples fautes typographiques.

Page 18, à la fin de la ligne 9, non compris le titre courant, ajouter: ou greffier; et, à la même page, ligne 21, lire la date de 1638, au lieu de celle de 1683.

Page 43, à la 1<sup>re</sup> ligne, écrire : esprits, au pluriel, en ajoutant un s; et ligne 33, lire : n'aurait, au lieu de : n'auraient.

Page 45, ligne 6, lire: couvert, au dernier mot, au lieu de recouvert.

Page 77, ligne 13, lire Sauges, au lieu de Langres. Enfin, p. 84, ligne 23, lire : qualifié, au lieu de qualifiées.

MAISONCELLES, t. III, p. 97.

Cadastr. Superficie de 1,110 hectares 14 ares, consistant en : — Terres labour., 1,011-13-26; en 5 class., éval. à 4, 8, 13, 21 et 27 f. — Jard., 6-62-62; à 27, 36 et 45 f.— Prés, 32-47-20; à 16, 24, 38 et 54 f. — Pâtures, 0-86-70; à 2 f. — B. taill., 18-17-90; à 6, 12 et 20 f. — Pinières, 1-74-00; à 9 f. — Bruyèr., frich., chemins, 8-29-45; à 2 et 3 f. — Mares, 0-60-

VI

95; à 2 f. — Sols etcours, 6-12-82; à 27 f. Obj. non imp.: Egl. etcimet., 0-54-20. — Chem., 23-41-50. — Riv. et ruiss., 0-13-40. == 185 Marson, en 9 class. : 4 à 4 f., 10 à 6 f., 18 à 9 f., 40 à 12 f., 33 à 15 f., 14 à 20 f., 8 à 27 f., 6 à 33 f., 2 à 38 f.

Ravanu imposable: { Propriét. non bât., 15,,635 f. 15 c. } 17,618f. 15c.

MALICORNE (CANTON DE), t. III, p. 102.

Mour. décenn. Lisez : de 1793 à 1802, au lieu de 1812.

MALICORNE, commune; t. III, p. 108.

DESCRIPT. Lisez à la 16º ligne de la page 111 : de 60 arpents, au lieu de 30.

HIST. PÉOD. Nous avons indiqué à l'errata du tome III, de supprimer ces mots: et actuellement Sourches, qui se trovent page 119, lignes 36 et 37. Nous devons dire, pour éclairer ceci, qu'une branche de la famille de Chaources, celle établie à Juillé, a conservé l'une des anciennes manières d'écrire son nom: de Chourches; tandis que la terre, dont elle tient ce nom, située en S.-Symphorien, s'écrit depuis longtemps Sourches. — A la page 124, lignes 19 et 20, et parlant de Charles Louis, marquis de la Châtre, il faut les Tassé, au lieu de Tussé; et: en Tassé, au lieu de : en Marçon.

Il fant ajouter aux fiefs indiqués à cet article, p. 125, ceiui de Lambradière (peut-être plutôt la Rafrère), dont le seigneur, qui n'est pas nommé, est porté au rôle de l'arrière-ban de 1639.

#### MAMERS (ARRONDISSEMENT DE), t. III, p. 136:

Caparra. Des dix cantons dont se compose cet arrondissement, 4 sensment étaient cadastrés, lorsque nous avons redigé son article. Tous l'était aujourd'hui, on voit, d'après l'ensemble des opérations cadastrales, que sa auperficie, de 1,612 kilom. carrés, offre une contenance de 161,207 k. 38 ar. 92 cent., se subdivisant, par nature de terrain, comme ci-après:

#### TERRAIN IMPOSABLE.

| Terres labourables. Jardins, vergers, pépinières, courtils. Vignes. Prés, herbages, pâtures et pâtis. Bois fut., taill., broussils, plants de peupliers, haies. Pinières et semis de pins. Landes, bruyères, friches, terres. vaines, rochers. | 106,055<br>2,469<br>338<br>25,985<br>12,684<br>1,044 | 75<br>84<br>05<br>27<br>71<br>72 | 74<br>15<br>43<br>88<br>86<br>54 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Carrières, sablonnières, marnières, ardoisières, minières                                                                                                                                                                                      | 38                                                   | 50                               | 17                               |
| - A reporter                                                                                                                                                                                                                                   | 150,263                                              | •9                               | 69                               |



| •                                        |                           |                |                 |  |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--|
| Report Douves, viviers, mares, mortiers, | mectar.<br>150,263        | Ar.<br>09      | cent.<br>69     |  |
| étangs, fontaines                        | 274                       | 10             | 53              |  |
| chemins                                  | 1,332                     | 18             | 75              |  |
|                                          | 151,869                   | 38             | <u>75</u><br>97 |  |
| Terrain non imposas                      | BLE.                      |                |                 |  |
| Egl., cimet., presbyt., et autres pro-   | 82                        | £              | -0              |  |
| priétés publiques                        | 3,708                     | 54<br>45<br>13 | 78<br>82        |  |
| Rivières et ruisseaux                    | 5 <sub>7</sub> 8<br>4,968 | 13<br>85       | 75<br>60        |  |

= On y compte, d'après le même cadastre :

30,706 Maisons ordinaires et 89 châteaux ou maisons notables, dont 2 avec orangeries;

340 Moulins à eau, dont 4 à tan, 3 à foulon, le reste à blé; un bon nombre à 2, quelques-uns à 3 roues;

161,207

4 Forges, avec leurs tournants;

58 Fours à chaux, ou à tuiles, quelques-uns pour l'un et l'autre objet;

12 Poteries et faienceries;

12 Tanneries;

1 Cave;

2 Forges de maréchaux;

nombres qui sont loin d'offrir une exactitude réelle.

Revenu impos. : { propr. non bâties, 3,641,482 f. 55 c. }4,274,467f.91 c. bâties, 632,985 36

La population, portée à l'article d'arrondissement, d'après le recensement de 1826, étant de 132,340 individus, c'est 82 indiv., 156/1612 ou 1/10 environ, par kilom. carré. On verra, à l'article départemental, quelle elle sera, d'après le recensement de 1841.

MANS (DIOCÈSE DU), t. III, p.

A la ligne 36 de la page 192, lisez : Magny-le-Désert, au lieu de Maguy.

A la ligne 15 de la page 216, lisez la date du 23 août, au

lieu de celle 24.

MANS (ARRONDISSEMENT DU), t. III, p. 217.

CADASTR. Des 10 cantons de cet arrondissement, 3 seulement étaient cadastrés, l'ors de l'impression de cet article. Nous établissons ici le résultat complet de cette opération, d'après laquelle cet arrondissement offre une superficie de 1,864 kilom. 174 carrés, sa contenance étant de 186,426 hectares 44 ar. 78 centiares, se subdivisant comme il suit:

#### TERRAIN IMPOSABLE

| Terres labourales |         | AR.<br>82<br>25 | 83<br>67  |
|-------------------|---------|-----------------|-----------|
| A reporter        | 120,414 | <b>o8</b>       | <b>50</b> |

|                                            | HECTAR. | AR.       | CENT.      |
|--------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| Report                                     | 120,414 | <b>o8</b> | <b>5</b> 0 |
| Vignes                                     | 2,113   | 37        | 34         |
| Pres, pâtures, pâtis                       | 20,599  | 62        | 26         |
| Bois fut., taillis, aulnaies, châtaigner., |         |           |            |
| Broussils, etc                             | 18,274  | 13        | 87         |
| Pinières et semis de pins                  | 8,697   | 54        | 27         |
| Landes, bruyères, friches.                 | 7,362   | 51        | 81         |
| Carrières, perrières, sablonnières, mar-   | • •     |           |            |
| nières                                     | 14      | 69        | 40         |
| Douves, pièc. d'eau, mares, étangs         | 526     | 92        | 40<br>37   |
| Sol des bâtim., cours, aires, etc          | 1,410   | 77        | <b>66</b>  |
|                                            | 400     |           |            |
| •                                          | 179,463 | 67        | 48         |
| Terrain non imposab                        | LE.     |           |            |
| Egl., cimet., presbyt. et autres proprié-  |         |           |            |
| tés publiques.                             | 156     | 21        | 60         |
| Routes, chem., places publiques, etc       | 4,963   | 04<br>56  | 69<br>28   |
| Rivières et ruisseaux                      | 737     | 56        | 53         |
| Forêt domaniale de Bersay (partie)         | 1,105   | 91        | 80         |
|                                            | (       |           |            |
|                                            | 186,426 | 44        | 78         |
| I a andonem assume dualement.              |         | 1 1       | •          |

= Le cadastre y compte également :

35,207 Maisons, y compris 167 châteaux et maisons bourgeoise

marquantes;

1 Chapelle;

257 Moulins à eau, à une, deux et même trois roues, dont 28 à blé, gà piler le tan, t à piler le trèfle, 6 à foulon, 5 i papier, 1 à chanvre;

1 Moulin à huile;

2 Moulins à vent;

5 Forges;

37 Fours à chaux, 7 à tuiles, 12 aux deux objets;

6 Poteries et faïenceries;

4 Tanneries;

1 Salle de spectacle;

2 Halles à blé;

1 Poissonnerie;

54 Loges; 5 Caves;

nombres qui sont loin d'être exacts sur tous les points.

Propriét. non bât.,2,668,019 f. 66 c. 3,791,314 f. 85c. bâties, 1,123,295 19 REVENU impos.:

La population de cet arrondissement, telle qu'elle es portée à l'article d'arrondissement, d'après le recensement de 1826, étant de 153,043 individus, c'est très-peu de plus de 82 individus par kilom. carré. Voir, à l'article départe mental, le taux de cette population, d'après le recensemes effectué en 1841.

A la ligne 10 de la page 223, lisez : loi du 19 avril 1831. au lieu du 18 avril.

## MANS (LE), commune et ville, t. III, p. 245.

Un certain nombre d'erreurs ont été commises dans l'impression de cet article, qu'on devra rectifier comme il suit : Page 248, ligne 13, lire : 1/22°, au lieu de : 1/45°.

— 282, — 17, il faut lire : aucune rue de la ville

du Mans ne porte, etc.

- 316, 19, HIST. ECCLÉS. Il faut lire, à la 3° ligne de cette histoire : page 186, au lieu de 86.
- 343, 9, il faut lire: fief des Brouases ou des Broises, et non des Brou*ares*.
- 358, 16, entre la parenthèse, lire t. vi, au lieu de t. iv.
- 363, 25, lire: Moulin-à-l'Evêque, au lieu de: Moulins-aux-Moines.
- 365, 31, lire: Mérillon, au lieu de Mérillou.
- 373, 23, lire: de S.-Nicolas, au lieu de: S.-Benoît.

Rectifier la pagination de la page 456, qui porte le chiffre 656.

Page 532, paragraphe société d'Agriculture, lire à sa 6º ligne, le chiffre 481, au lieu de celui 418.

Page 560, lignes 9 et 10 : lisez prescrites six à sept fois, au lieu de : prescrits depuis six à sept ans.

Page 571, ligne 7, lisez le chiffre 1,200 f., au lieu de celui 12,000 f.

— 582, — 7, au lieu de : et de trois autres membres, lisez : six autres membres.

Même page, au sujet de l'ÉCOLE NORMALE, nous faisons remarquer que cette école n'a point été placée dans les bâtiments du collège, comme il en était question alors. Une fort belle maison, l'hôtel de Chères, rue S.-Vincent, a été acquise par le département, pour la recevoir.

Page 594, ligne 20, lisez : de 1832, au lieu de 1831.

- 620, 24, après le mot : au sud, ajoutez : celle de la Poissonnerie a été placée tout auprès, et fournit de l'eau en dedans et en dehors de cet établissement.
- 621, 19, au lieu de vaporisées, lisez : élevées.
- 624, 8, au lieu de : un seul manufacturier s'occupe, lisez : deux manufacturiers s'occupent.
- 649, dernier alinéa: lisez la date 1589, au lieu de celle 1489.

Page 671, deuxième alinéa: lisez: à la première date, 1230, au lieu de 1123.

— 681, au commencement du 5° alinéa, lisez : 1589 le duc de Mayenne, etc.

— 712, à la 1<sup>re</sup> ligne des deux vers français, écrivez:

Autun, au lieu de Autum.

HIST. FÉOD. Aux fiefs, dont les noms sont indiqués pages 399 et 400, il faut ajouter celui des *Grandes-Courbes*, dont le possesseur, qui n'est pas nommé, est porté au rôle de l'arrière-ban de 1639.

Nous ferons remarquer aussi, qu'à cet article des fiels, ligne 23 de la page 400, le nom de l'évêque Herlemont, est

mal-à-propos imprimé Herlemant.

ETABL. PUBL. Depuis l'impression de cet article, de grands changements et de nombreuses améliorations se sont opérés : la plus importante, est l'établissement d'un port au Greffier et sur la rive opposée de la Sarthe, pour le déchargement des marchandises que la navigation de cette rivière, qui s'étend actuellement jusqu'au Mans, amène dans cette ville, et l'établissement de deux quais, depuis ce port, jusqu'at pont Napoléon. Voir l'article santhe, rivière, et l'article départemental; la construction d'une très-jolie salle de spectacle, dont l'ouverture a eu lieu à la foire de Pentecôte denière (1842); le contournement de la route du Mans à Mamers. par Coulaines et Ballon, le long du côteau sur lequel est construite la rue S.-Vincent, et par derrière cette rue, du côté du nord-ouest; la construction et l'ouverture de l'Asile des Aliénés, situé au Gué-de-Maulny, l'un des établissements de ce genre, les mieux tenus de France; l'ouverture d'une rue qui, de la place des Halles, conduit au port, et doit mener delà, au moyen d'un pont projeté sur la Sarthe, à la route départementale no 1, du Mans à Sablé, nouvellement établie; l'ouverture, également, de nombreuses rus et la construction de fort belles maisons, dans différents quartiers, notamment sur le terrain Lesiour, près la place des Halles, le long de la rue Saint-Louis, à la Mariette en Ste-Croix, sur le terrain dit de Vide-Bourse, etc., etc.

Sont en cours d'exécution, en ce moment, ou projetés pour une époque prochaine: la construction d'un palais épiscopal, à Tessé, avec projet d'aliénation du terrain de l'hôtel d'Orsay, où est établi celui actuel, et des terrains de l'Hôpital, qui sont en face, pour la construction de nombreuses maisons, avec boutiques, en prolongement de la rue Saint-Louis; un projet d'augmentation et d'embellissement de l'Hôtel-de-Ville; la construction d'une halle aux toiles, sur

le terrain Lesiour, à proximité de la place des Halles; le percement d'une rue qui, de la place des Halles, à travers les hôtels du Croissant et de la Boule-d'Or, ira se terminer au carrefour S.-Nicolas, pour, delà, communiquer aux routes royales nos 23 et 138 bis, du Mans à Paris, et départementale no 11, du Mans à Mamers; prolongement de la navigation de la Sarthe, du Mans à Alençon; établissement de l'éclairage an gaz, pour lequel la ville vient de traiter, etc.. etc.

Nous devons faire observer, pour être exact, qu'il est bien peu de travaux publics exécutés jusqu'ici au Mans, qui ne laissent prise à la critique la moins malveillante, par quelques points; entre autres, l'ouverture de la route du Mans à Mamers, par Coulaines, à son départ, à partir du carré S.-Vincent; le quai de la rive gauche de la Sarthe; les deux pignons anguleux de la salle de spectacle, qui auraient dus s'affaisser en croupe vers le centre de cet édifice, etc., etc. Nous faisons des vœux bien sincères, pour que les nouvelles constructions projetées, ne puissent plus donner lieu à de semblables observations.

Le célèbre M. Eugène de Pradel, à son passage au Mans, en 1838, a improvisé une physiologie statistique du Mans et des Manceaux, si piquante, et en même temps si vraie, que nous ne saurions nous refuser à la consigner ici, pour l'opposer à la teinte beaucoup moins exacte dont un autre homme célèbre, l'économiste baron Ch. Dupin, a noirci notre pays.

## ADIEUX A LA VILLE DU MANS,

Par M. Eug. DE PRADEL .- 25 déc. 1838.

#### Air: Allons Babet.

En fait d'esprit, je suis gourmet habile; Comme gournand, je fais cas de marrons; Or, ou conçoit mon goût pour cette ville, Où s'alluma la verve de Scarron. De Saint-Michel, la place un peu gothique, Fut l'atelier de ses tableaux charmants, Et, quand on rit à son Roman-comique, On doit garder le souvenir du Mans.

Ressuscitant de la chevalerie
Les jours naifs, le triomphe éloigné,
Le bon Tressan, qui vous doit sa patrie,
Par ses récits énivrait Sevigné.
Aux vieux manoirs des campagnes voisines,
Il empruntait ses magiques romans.....
Grâce aux amours de ses Belles-Cousines,
On doit garder le souvenir du Mans.

Mais Saint-Julien, devant ta basilique, Avec respect mon front s'est incliné! Que j'aime à voir ta nef mélancolique, Ton chœur profond, d'ogives couronné: Piliers géants, broderies en spirale, Riches vitraux parsemés d'ornements.... Quand on pria dans votre cathédrale, On doit garder le souvenir du Mans.

Du sier Richard, la veuve délaissée, Que les saints lieux on vu prier, sousseir, Tournant au ciel sa pieuse pensée, Loin des grandeurs, ici voulut mourir. Que du cercueil la planche soit légère, A ces débris de royaux ossements... Pour le tombeau que choisit Bérangère, On doit garder le souvenir du Mans.

Dans ces sentiers, envain tu te hasardes, Me dira-t-on, prends un luth moins chagrin; Tu dois plutôt célébrer nos poulardes, Comme l'eût fait un Brillat-Savarin. Des bons moroeaux ma muse est trop amie, Pour refuser un refrain aux gourmands; Et pour l'honneur de la gastronomie, On doit garder le souvenir du Mans. D'un varie champ, la voie est élargie ; Le progrès marcha et n'oss s'égarer ; L'art, la acience, et même la bougie, Tout n'a qu'un but, c'est celus d'éclairer. Votre esté marques à des premières Dans cet caser de s'obles mouvements ; Pour le tribut qu'este apporte aux lumières, On doit garder le souvenir du Mans. Et puis oncor, de plut d'un avantes, Sunt trop d'orguest, on tire s'auté L'air qu'on respure est par sur ce risage, Plus douce encore est votre urbanté. La cour se prend à des formes polies, Votre accueil fast réver d'heureux mantes. Quand on a vu von feurmes et joines, Ou doit garder le son vour du Mons.

#### MANSIGNÉ , t. III, p. 778.

AGRIC. Etablissement, depuis deux ans, sous les auspices du conseil-général et de l'administration, d'une école d'agriculture théorique et pratique, dirigée par M. Vié, maire, et établie à sa ferme de Panchien, dans laquelle le département entretient un certain nombre d'élèves, pris parmi les enfants-trouvés de l'hospice du Mans; idée éminemment philantropique, due au directeur, et qui, si le succès répondant espérances qu'il est raisonnable d'en concevoir, peut avoir les plus heureux résultats dans l'intérêt de ces enfants et de la société.

#### MARESCHE, t. IV, p. 16.

Hist. feod. Voir l'art. saint-aignan (v-8 et 9).

Capavra. Superficie de 1,501 h. 01 ar. 90 cent., se subdivisant commit suit : — Terr. labour., aires, 949-83-71; eu 5 class., éval. à 7, 16, 14, 31 et 39 f. — Chenevières, 7-46-60; à 46 f. — Jard. potag. et d'agrèn, 38-07-29; à 39, 70, 100 et 200 f. — Vergers, 12-57-40; à 18, 26 et 35 f. — Vignes, 5-95-40; à 20 et 28 f. — Près, 110-49-32; à 18, 28, 43, 57 et 73 f. — Pâtur., 42-35 76; a 14, 24, 37 et 53 f. — Pâtis, 3-02-08, à 16 f. — Broussille, 0-56-60; à 7 f.—Bruyèr., terr. vain. et vag., 0-86-00; à 5 et 16 f.—Dour, 0-40-60; à 39 f. — Mares, 1-84-60; à 23 f. — Sols et cours, 12-19-04; à 39 f. Obj. non impos. : Egl., cimet., presbyt., 0-97-80.—Rout. et chem, 37-01-10. — Riv. et ruiss., 10-18-70. = 389 Maisons, non classis, et masse, 12,858 f. — 7 Fours à chaux, ensemble, 337.

Ravant imposable : { Propriét. non bâties, 38,014 f. 48 c. } 51,209 f. #c.

MAROLLES-LES-BRAULTS (CANTON DE), t. IV, p. 29.

CADASTA. De près de 167 kilom. carrés de superficie, le canton de la rolles contient, d'après l'arpentage cadastral, 16,688 hect. 15 ar. 49 cm. de terrain, dont la nature consiste en :

| Terr. labour., chenevières                                                                                                         | 12,611       | 84<br>84  | 21       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Jard. potag. et d'agrém., vergers, pépi-<br>nières.<br>Prés, herbages, pâtures, pâtis.<br>Bois de futaies, taillis, plants de peu- | 283<br>2,682 | 25<br>70  | 70<br>68 |
| pliers, broussailles, etc                                                                                                          | 459          | <b>o6</b> | 90<br>40 |
| A reporter                                                                                                                         | 16,036       | 87        | 40       |

| Report                | 16,036<br>5<br>9 | 88<br>55       | <b>49</b> 40 40 00   |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| res, mortiers, étangs | 17<br>197        | 98<br>68       | 8 <sub>7</sub><br>89 |
| d'école, etc          | 372<br>36        | 35<br>14<br>96 | 59<br>95<br>90       |
|                       | 16,688           | 15             | 49                   |

= Le cadastre y compte aussi: 3,747 maisons, y compris 12 châteaux on maisons bonrgeoises marquantes; 12 moulins à eau; 1 moulin à vent; 3 tuileries et 1 four à chaux; 27 loges.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 444,803 f. 39c. } 498,372 f. 39c. bâties, 53,569 » } 498,372 f. 39c.

## MAROLLES-LES-BRAULTS, commune; t. IV, p. 35.

Cadastr. La superficie, de 2,063 h. 84 ar. 03 cent., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 1,619-91-21; en 5 class., éval. à 9, 16, 25, 36 et 45 f. — Chenevières, 29-00-25; à 60 f. — Jard., 38-86-70; à 45, 54, 67 et 90 f. — Prés, 141-04-10; à 21, 28, 36, 48 et 60 f. — Pâtur., 108-77-90; à 10 f., 16 f. 50 c., 21, 30 et 39 f. — Pâtis, 12-52-04; à 9 f. — B. taillis, 37-28-90; à 11, 18, 28 et 40 f. — Broussaill., 0-23-70; à 9 f. — Biés de moul. et douv., 0-27-20; à 45 f. — Mares, 2-78-36; à 16 f. — Sols et cours, 24-78-32; à 45 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., mais. d'école, 1-11-35. — Rout et chem., 43-49-20. — Riv. et ruiss., 3-74-80. — 511 Maisons, non classées, 8,726 f. — 2 Moulins, 375 f.

REMENU imposable : { Propriétés non bât., 67,705 f. 57 c. } 76,806 f. 57c. bâties, 9,101 » } 76,806 f. 57c.

## MELLERAY, t. IV. p. 74.

Cadasta. Superficie de 2,589 h. 13 ar. 90 cent., se subdivisant ainsi:

— Terr. labour., 1,561-20-80; en 5 class., à 4, 8, 13, 20 et 27 f.—Jard., allées, pépinières, 40-93-58; à 27, 38 et 50 f.—Prés, 176-78-55; à 5, 13, 20, 36 et 50 f. — Pâtur. et pâtis, 81-13-05; à 3, 6, 7, 15 et 24 f. — B. futaies et taillis, 625-02-40; à 3, 8, 14 et 20 f. — Pinièr., 2-56-80; à 8 f.—Chemins, 2-85-00; à 6 f.—Land., bruyèr., 32-44-50; à 2 et 3 f.—Marnières, 0-51-60; à 13 f. — Douv., éclus., douets, mares étangs, 2-56-25; à 26 et 27 f. — Sols et cours. 16-12-27; à 27 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-55-70. — Chemins, 45-71-40. — Riv. et ruiss., 0-72-00. — 315 Maisons, en 10 class.: 11 à 1 f., 30 à 3 f., 74 à 6 f., 85 à 10 f., 45 à 16 f., 32 à 22 f., 20 à 27 f., 13 à 36 f., 3 à 45 f., 2 à 60 f. — 1 Moulin, à 80 f. — 1 Four à chaux, à 15 f.

Revenu impos. : Propriét. non bâties, 41,244 f. 55 c. } 45,421 f. 55 c.

MEURCÉ, t. IV, p. 85.

Antiq. et Hist. civ. Nous avons dit à cet article, sous

cette dernière rubrique, que rien, dans l'apparence des lieux, n'indiquait que le nom de Meurcé puisse venir de marale Cæsaris et signifier un fort romain, et cette observation elle-même prouve, que nous considérions cette étymologie comme toute naturelle, si quelques vestiges d'antiquités fussent venus la confirmer. Les choses ont bien changé depuis lors. Partout, dans le Saosnois, que l'on n'avait jamais considéré comme ayant été occupé par les premien conquérants de cette partie des Gaules, sont apparus ces vestiges, qui ne s'étaient point rencontrés alors, à Oisseau, A Saosne, à Juillé, à René, à Vivoin et à Meurce même, dans les environs duquel subsiste oncore les traces d'us camp (voir l'article saosnois, v-811). Rien ne s'oppose donc plus, à ce que l'étymologie du nom de Meurcé, n'ait l'origine que nous soupçonnions, mais que nous ne pouvions qu'indiquer très-dubitativement alors.

Cabasta. La superficie, de 616 h. 57 ar. 40 cent., se compose de :—
Zerr. labour., 524-22-95; éval. à 5, to, 20, 30 et 40 f. — Jard., 9-61-92; à 40, 55, 70 et 80 f. — Prés et patur., 48-63-48; à 15, 20, 30, foct 60 f. — B. fut. et taillis, 7-60-40; à 20 et 26 f. — Broussaili., 0-84-20, e 10 f. — Chem. d'exploitat., 0-45-25; à 10 f. — Douv., reserv., man, mortiers, 1-45-22; à 15, 30 et 40 f. — Sols, cours, aires, 6-47-85, à 40 f. Gôj. non impos.: Egl. et cimet., 0-71-73. — Chem. et plac. publ., 16-10-60. — Riv. et ruiss., 0-23-80. — 143 Maisons, en 10 class.: 18 46 f., h à 12 f., 36 à 15 f., 19 à 20 f., 16 à 23 f., 5 à 30 f., 9 à 35 f., 6 à 40 f., 3 à 45 f., 1 à 50 f. — 2 Loges, à 3 f. chaque.

Ravanu imposable : Propriétés non bât., +8,409 f. 21 c. 21,093 f. 21 c. bâtics , 2,681 » 21,093 f. 21 c.

### MÉZIÈRES ET SAINT-CHÊRON, t. IV, p. 95.

Caoasta. Superficie, de 1,53t h. 15 ar. 50 cent., subdivises de cette manière: — Terr. labour., aires, 910-49-50; à 2 f. 50 c., 7, 16, 27 et 34 f.— Jard., 29-46-76; à 34 et 45 f.— Vignes, 39-93-60; à 6-50 et 13 f.— Prés, 161-04-50; à 9, 18, 31, 45 et 60 f. — Pàtis, 0-62-38, a 50 c. — B. fut et taill., 370-27-90; à 4, 8, 16 et 24 f.—Land., frich., 7-65-00; à 50 c. 4 f. — Puits, 0-00-10; à 31 f. — Pièc. d'eau, etangs, 5-00-10; à 13 f. — Mares, 0-14-35; à 75 c.—Sols et cours, 9-28-60; à 35 f. Obj. non impostigl., cimet., presbyt., 0-69-35. — Chemins, 34-48-04. — Riv. et raise, 0-54-30.—181 Maisons, en 9 class.: 24 à 1 f., 61 à 2 f., 35 à 4 f., 33 à 6 f., 19 à 9 f., 3 à 12 f., 3 à 16 f., 2 à 20 f., 1 à 25 f.— 1 Tuilerie, à 50 f.

Ravasuimposab. | Propriét. non bat., 11,783 f. 93 c. } 12,637 f. 95c.

## MÉZIÉRES-SOUS-BALLON, t. IV, p. 100.

Hist. féod. Voir l'article saint-aignan (v-9).

Capastu. Superficie, de t ,396 h. 24 ar. 87 cent., se subdivisant ainsi:-Terr. labour., 853-13-12; en 5 class., éval. 43, 8, 14, 24 et 36 f. — Terr. hom classe, 15-66-15; à 42 f. — Jard., 25-94-65; à 42, 55, 65 et 80 f. — Pépinièr., vergers, 1-30-15; à 36 et 50 f. — Prés, herbages, pâtures hors classe, 261-62-38; à 30, 45, 56 et 60 f. — Pâtur. classées, 111-46-67; à 10, 15, 25 et 35 f. — B. taillis, 60, 81-85; à 10, 15 et 20 f. — Pinières, 5-69-40; à 5 f. — Ruelles, 1-13-80; à 10 f. — Frich., 4-02-30; à 1 f. — Marnières, 0-55-00; à 20 f. — Mares, 0-18-50; à 20 f. — Sols et cours, 18-10-46; à 36 f. Obj. non impos. : Egl., cimet., presbyt., 0-48-84. — Chem., 30-75-40. — Riv. et ruiss., 5-36-20. — 339 Maisons, en 10 class. : 48 à 4 f., 79 à 6 f., 57 à 8 f., 60 à 12 f., 45 à 14 f., 29 à 16 f., 5 à 20 f., 4 à 24 f., 6 à 30 f., 6 à 36 f. — 1 Moulin à eau, 250 f.—1 Moulin à vent, 40 f.—15 Loges, à f. chaque.

REVENU imposable: { Propriét. non bât., 32,014 f. 97 c. } 35,862 f. 97 c. bâties, 3,848 » } 35,862 f. 97 c.

## MONCÉ-EN-SAOSNOIS, t. IV, p. 122.

Cadastr. Superficie de 881 h. 09 ar. 20 cent., subdivisée ainsi: — Terr. labour., 611-38-69; à 6, 10, 16, 24 et 32 f.—Terr. à chanvre, 51-02-30; à 38, 46 et 56 f. — Jard., pépinièr., 13-28-12; à 32, 46 et 60 f. — Prés, 72-09-50; à 16, 26, 44 et 56 f. — Pâtur., 35-48-35; à 6, 12, 24 et 32 f.—B. taill., 65-67-10; à 6, 12, 20 et 28 f. — Broussaill., 0-28-80; à 10 f. — Douv., 0-05-00; à 32 f. — Mares, 0-88-70; à 16 f. — Sols et cours, 10-43-74; à 32 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-28-60.—Chem. et plac. publ., 17-92-30. — Riv. et ruiss., 2-28-00. — 222 Maisons, en 10 class.: 17 à 2 f., 25 à 4 f., 41 à 6 f., 31 à 8 f., 36 à 10 f., 25 à 12 f., 21 à 14 f., 12 à 17 f., 12 à 20 f., 2 à 24 f.—3 Autres hors classes: 2 à 27 f. et 1 à 30 f. — 1 Usine, à 264 f.

Revenu imposab.: { Propriétés non bâties, 19,333 fr. 51 c. } 21,755 f. 51 c. bâties, 2,422 » } 21,755 f. 51 c.

### MONHOUDOU, t. IV, p. 125.

Cadastr. La superficie, de 752 h. 38 ar. 30 cent., consiste en : — Terr. labour., 532-54-90; en 5 class., éval. à 4, 8, 14, 22 et 30 f. — Terr. à chanvre, 74-90-40; à 36 et 42 f. — Jard. potag. et d'agrém., avenues, 12-96-14; à 30, 40, 56 f. — Vergers, 8-18-80; à 18 et 34 f. — Prés, 60-66-90; à 12, 20, 30, 42 et 52 f. — Pátur., 21-24-40; à 10, 18, 28, 36 et 44 f. — Pátis, 1-98-50; à 14 f. — B. taillis et broussaill., 7-38-10; à 8, 13 et 16 f. — Pl. de peupliers, 0-22-80; à 34 f. — Landes, 1-58-80; à 3 f. — Douv., pièc. d'eau, 0-42-60; à 30 f. — Mares, 0-84-70; à 14 f. — Sols et cours, 9-56-56; à 30 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-39-50. — Chem. et plac. publ., 18-93-50. — Riv. et ruiss., 0-52-70. = 191 Maisons, en 10 class.: 21 à 2 f., 34 à 3 f., 36 à 5 f., 17 à 6 f., 14 à 8 f., 28 à 10 f., 24 à 12 f., 7 à 14 f., 4 à 16 f., 6 à 18 f. — 3 Maisons hors classes, 152 f.

REVENU imposable : { Propriétés non bât., 17,069 f. 01 c. bâties, 1,528 » } 18,597 f. 01 c.

#### MONTAILLÉ, t. IV, p. 133.

Pl. rar. Voir à l'article cantonnal saint-calais (v-72).

#### MONTBIZOT, t. IV, p. 139.

CADASTR. Superficie de 1,137 hect. 62 ar., se composant de : — Terr. labour., 839-95-26; en 5 class., éval. à 6, 13, 20, 29 et 38 f. — Jard.,

aven., aires, 19-95-30; à 38, 49, 68 et 112 f. — Vergers, 13-77-40; à 17, 25, 34 et 43 f. — Vignes, 4-13-00; à 13 et 20 f. — Prés, 126-70-70; à 18, 30, 45, 63 et 81 f. — Pâtur., 43-81-11; à 21, 36, 48 et 69 f. — B. fut., 5-60-00; à 29 fr — B. taill., 24-82-80; à 7, 10, 13, 16 et 19 f. — Douv., réserv., 0-22-60; à 38 f. — Mares, mortiers, 1-57-70; à 20 f. — Sols et cour, 11-65-67; à 20 f. Obj. non impos.: Egl., et ciniet., 0-47-36. — Chem. et plac. publ., 26-93-70. — Riv. et ruiss., 18-99-40. = 249 Maisons, en 10 class.: 28 à 4 f., 40 à 7 f., 53 à 10 f., 33 à 14 f., 35 à 17 f., 31 à 20 f., 7 à 24 f., 12 à 28 f., 5 à 31 f., 5 à 38 f. — 2 Maisons hors classes, 600 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 33,453 f. 07 c. } 37,501 f. 07 c.

## MONTFORT-LE-ROTROU (CANTON DE), t. IV, p. 146.

CADASTR. De 217 174 kilom. carrés de superficie, le canton de Mont-Sort, d'apsès l'arpentage cadastral, contient 21,728 hectar. 50 ar. 50 cent. de terrain, se subdivisant de cette manière:

| Terres labourables, chenevières. 12,593 99 97 Jardins potag. et d'agrém., avenues, pépinières, vergers. 553 08 13 Prés, pâtures et pâtis. 2,650 41 77 Vignes. 172 27 25 Bois de futaie, taillis, aulnaies, boul., châtaigner., chaintres, broussailles. 1,644 98 90 Pinières et semis de pins. 2,859 00 57 Landes, bruyères, friches. 474 42 80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jardins potag. et d'agrém., avenues, pépinières, vergers                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pinières, vergers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prés, pâtures et pâtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vignes. 172 27 25 Bois de futaie, taillis, aulnaies, boul., châtaigner., chaintres, broussailles. 1,644 98 90 Pinières et semis de pins. 2,859 00 57 Landes, bruyères, friches. 474 42 80                                                                                                                                                       |
| Bois de futaie, taillis, aulnaies, boul.,<br>chátaigner., chaintres, broussailles. 1,644 98 90<br>Pinières et semis de pins. 2,859 00 57<br>Landes, bruyères, friches. 474 42 80                                                                                                                                                                |
| chataigner., chaintres, broussailles. 1,644 98 90 Pinières et semis de pins. 2,859 00 57 Landes, bruyères, friches. 474 42 80                                                                                                                                                                                                                   |
| Pinières et semis de pins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Landes, bruyères, friches 474 42 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Landes, bruyères, friches 474 42 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carrières, marnières 4 73 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Douves, mares, biés, fossés, mortiers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sols des bât., cours, aires, chemins,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ruelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Egl., cimet., presbyt., et autres pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Routes, chemins, places publiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rivières et ruisseaux 85 32 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

= On y comte, d'après le cadastre, 4,430 maisons, dont 12 châteaux on maisons importantes; 33 moulins à eau, dont 1 à chanvre et 1 à papier, les autres à blé; 4 fours à chaux, 1 halle, 3 tanneries et 19 loges; ce qui n'est pas parfaitement exact, du moins actuellement.

REVENU imposable: { Propr. non bât., 329,748 f. 62 c. } 417,455 f. 62 c. bâties, 87,707 m

La population, portée à l'article cantonnal, d'après le recensement de 1826, étant de 14,567 individus, c'est 67 par kilomètre carré. Voir, à l'article départemental, le même résultat, d'après le recensement de 1841.

MONTFORT-LE-ROTROU, commune; t. IV, p. 153. Hist. féod. Voyez l'article saint-aignan (v-9).

CADASTR. La superficie, de 989 h. 42 ar. 70 cent., consiste en : — Ten. labour., 465-29-29; en 5 class., éval. à 5, 9, 14, 22 et 30 f.—Chenevières, 15-15-15; à 60, 120 et 150 f. — Jard., 18-64-50; à 30, 36, 45, 54 et 60 f.

— Vignes, 0-24-00; à 12 f. — Prés, 108-06-60; à 12, 21, 30, 42 et 54 f.— Pátur. et pátis, 38-59-40; à 6, 9, 18 et 27 f. — B. futaies et taillis, bois d'agrém., 227-21-50; à 5, 8, 14 et 22 f.—Boulaies, chátaigner., 3-74-80; à 5 f. 40 c., 9 f. et 10 f. 60 c. — Broussaill., 0-48-20; à 2 f. — Pinières, 43-10-10; à 6, 9 et 12 f. — Landes, 37-27-30; à 4 f. — Douves, 0-22-40; à 30 f. — Mares 0-89-46; à 9 f. — Sols, cours, avenues, plac. publ., 2-98-00; à 30 f. Obj. non imp.: Egl., cimet., presbyt., 0-95-00. — Chem., 14-14-10. — Riv. et ruiss., 3-42-90. = 98 Maisons, en 5 class.: 14 à 5 f., 32 à 8 f., 27 à 10 f., 15 à 15 f., 10 à 20 f. — 226 autres, en masse, 9,612 f. — 1 Cháteau, 1,500 f. — 1 Halle, 31 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 18,952 f. 56 c. } 31,116 f. 56 c.

#### MONTMIRAIL, t. IV, p. 177.

Foir. et march. Une ordonn. royale, du 7 avr. 1827, porte que la foire, qui tenait précédemment le 28 avril (le 4º mardi d'avril, plus exactement), tiendra à l'avenir le 1ª mai.

## MONTREUIL-LE-HENRI, t. IV, p. 196.

Cadastr. Superficie, de 1,438 h. 95 ar. 60 cent., subdivisée ainsi:— Terr. labour., 1,203-41-40; à 2, 4, 8, 16 et 24 f. — Jard., allées, pépinières, 21-75-05, à 24 et 34 f. — Vignes, 2-66-20; à 24 f. — Prés à regains, 3-76-80; à 75 f. — Prés ordin., 84-81-90; à 8, 15, 30, 45 et 60 f.— Pâtur. et pâtis, pâtur. plantées, 6-31-00; à 2 et 8 f.—B. fut., taill., broussils, 64-53-10; à 2, 4, 7, 10 et 16 f.—Bruyèr., frich., 6-01-30; à 2 et 8 f.— Mares, 0-51-00; à 24 f.— Sols, cours, aires, 10-52-55; à 24 f. Obj. non impos.: Egl., cimet.. presbyt., 1-25-30. — Chem. et plac. publ., 31-44-70. — Riv. et ruiss., 1-95-30. == 210 Maisons, en 10 class.: 6 à 3 f., 14 à 5 f., 43 à 7 f., 65 à 9 f., 49 à 12 f., 16 à 15 f., 3 à 20 f., 6 à 25 f., 5 à 30 f., 3 à 35 f.— 1 hors classe, à 60 f.— 4 Moulins, en 2 class.: 1 à 60 f., 3 à 75 f. chaque.

REVERU imposable : { Propriétés non bât., 16,826 f. 69 c. } 19,438 f. 69 c.

## MOULINS-LE-CARBONNEL, t. IV, p. 221.

Géol. Voyez l'article cantonnal saint-patern (v-473). NEUFCHATEL, t. IV, p. 234.

DESCRIPT. Voir à l'article saosnois, v-809, une addition à la description de l'église de Neufchâtel.

#### NEUVILLETTE, t. IV, p. 253.

HIST. ECCLÉS. Un arrêté préfectoral, du 17 déc. 1841, fixe au 1<sup>er</sup> dim. d'août, de chaque année, la fête patronale, qui tenait précédemment le 15 du même mois.

#### NEUVY-EN-CHAMPAGNE, t. IV, p. 259.

HIST. FÉOD. A la 7º ligne de la page 262, il faut lire la date de 1700, au lieu de celle 1800, imprimée par erreur.

#### NOGENT-LE-BERNARD, t. IV, p. 264.

M. Boullard, établi notaire dans cette commune depuis fort longtemps, nous a adressé des rectifications sur ca article, que nous avons du accueillir avec confiance.

POPUL. Rectifier les noms des hameaux appelés à ton

Boulleux et Bellefougère, comme il est dit plus bas.

HIST, ECCL. La cure, suivant lui, valait de 5 à 7,000 l., suivant le plus ou moins de produit des dimes et le prix plus

ou moins èlevé des récoltes.

Hist. Péod. La seigneurie de Nogent, membre de la baronnie de la Ferté-Bernard, était, suivant M. Boullard, annexée au fief des Goyettes, dont le manoir, situé près de la forêt de ce nom, est détruit depuis environ un siècle. La maison de Haut-Eclair, auquel nous l'avions cru annexée, n'était pas même un fief. Nous avons vu que R. Eveillard était taxé pour le fief de Nogent, au rôle de l'arrière-bande 1639. — Autres fiefs en cette paroisse, d'après M. Boullard: 1º Courtevrai, appartenant à M. Jarret de la Manie et, autrefois, à la famille de Dangeul; 2º Haloppe, à la famille du Bois des Cours; 4º Malleville, appartenant actuellement, avec le précédent, à M. Mouton, ancien pharmacien à Bounétable; 5º Coutermont. Quelques-uns de ces fiefs, relevaient de la terre de la Ferté; d'autres, de celle de Bonnétable.

Cadasta. La superficie, de 3,025 h. 66 ur., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 2,214-42-42; en 5 class., éval. à 5, 11, 18,27 et 36 f. — Jard., pépin., 51-87-76; à 36, 47 et 60 f. — Prés, 200-36-35; à 10, 18, 30, 54 et 72 f. — Pátur., 72-27-60; à 9, 18 et 30 f. — B. fut. et taill., 316-28-90; à 5, 7, 15 et 20 f. — Aulm., châtaigner., 6-27-20; à 4/4 f. — Pinières, 36-08-77; à 11 f. — Bruyèr., 71-89-20; à 3 et 5 f. — Etangs, mares, marais, 2-20-70; à 4/4 et 18 f. — Sols et cours, 2-84 50; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., et 18 f. — Sols et cours, 2-84 50; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., et 18 f. — Sols et cours, 2-84 50; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., et 60-00. — Rout. et chem., 70-45-00. — Riv. et ruiss., 5-03-00. ==69 Maisons, en 10 class.: à 3, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 35, 45 et 60 f. — 3 hos classe, à 65, 75 et 85 f. — 10 Moulins, en 5 class.: à 100, 150, 190, 25et 270 f. — 2 Fours à briques, à 60 f. chaque.

Revenu imposable: 68,411 f. 29c.

LIEUX REMARQ. Rectifier plusieurs noms, savoir : la Contrie, au lieu de la Coûterie; le Sablonnier, pour le Sablonnier, Beaufougère, et non Bellefougère; les Bouleaux, au lieu des Boulleux.

#### NOUANS, t. IV, p. 280.

Саравти. Superficie, de 995 h. 59 av. 28 cent., subdivisée comme il seit:
— Тегг. labour., 848-32-10; en 5 class., éval. à 6, 10, 20, 32 et 40 f. —
Jard., 14-17-66; à 40 et 60 f. — Prés, 75-27-70; à 20, 30, 43 et 60 f. —

Pâtures, 14-22-20; à 10, 20 et 35 f. — B. fut., taill., chaintres, Broussaill., 2-34-10; à 20 f. — Mares, mortiers, 1-29-75; à 20 f. — Sols, cours, aires, douves, 13-19-69; à 40 f. Obj. non impos. : Eglise, cimetière, presbyt., etc., 0-68-58. — Rout. etchem., 25-07-70. — Riv. et ruiss., 0-99-80. = 252 Maisons, en 10 class.: 13 à 2 f., 41 à 4 f., 56 à 6 f., 69 à 12 f., 30 à 20 f., 24 à 30 f., 11 à 40 f., 50 à 50 f., 2 à 65 f., 1 à 130 f.—1 Moulin, à 50 f.

REVENU imposable: { Propriét. non bât., 29,339 f. 22 c. } 33,013 f. 22 c. bâties, 3,674 p

#### NOYEN, t. IV, p. 289.

HIST. FÉOD. Nous devons à l'obligeance de M. de Lestang fils, lieutenant de vaisseau, déjà cité à l'article Viré, la connaissance de trois fiefs de la paroisse de Noyen, autres que ceux mentionnés à cet article. Ce sont les fiefs du Plessis, du Houssay et de la Salle de Mons, ce dernier indiqué sous le nom de Mans, sur la carte de Cassini.

Une branche des seigneurs de Vaige, paroisse actuellement de la Mayenne, et en portant le nom, possédait la terre du Plessis en Noyen, au nom de laquelle elle ajoutait le sien, et la co-seigneurie de Salle de Mons, avec les barons de Pirmil (v. cet article). — Le 5 juin 1451, Jacq. de Vaige, écuyer, seigneur du Plessis et de Vaige, fait saisir le lieu du Houssay, en Noyen, sur J. Bery, pour 10 den. de rente inféodée, etc., « lesquels 10 den. sont communs » entre ledit Jacq. de Vaige et le seigneur de Pirmil, moyen-» nant certains fiefs communs. » — En 1490, J. de Vaige, écuyer, seigneur du Plessis de Vaige, comprend, dans le démembrement de ce fief, la terre du Houssay.—Le 12 fév. 1559, Georges de Vaige, chevalier, seigneur du Plessis, vend à J. Pescherard, la terre du Houssay, à charge de relever dudit lieu du Plessis de Vaige et du seigneur de la Beunesche, en Roëzé. — Un aveu du même G. de Vaige, de l'an 1566, comprend J. Pescherard, comme relevant de lui, pour la terre du Houssay, à foi et hommage, et 12 den. de service. — Le 26 oct. 1600, Beaudouin de Vaige, chevalier, rend aveu au seigneur de Vauguion, pour son fief du Plessis de Vaige. Beaudouin mourut le 1er sept. 1636. Il existe une filiation de sa descendance, jusqu'à R. de Vaige, écuyer, vivant à la Gestière, paroisse d'Epineu-le-Chevreuil, dont une fille, Marie Marguerite, mariée à Noyen, en 1688, et qui paraît être la dernière de cette famille. Après cette maison, le Plessis passa, avec d'autres fiefs, dans la baronnie de Pirmil. Il appartient aujourd'hui, ainsi que celle-ci et la terre de Noyen, à M. le marquis de la Suze. - Le Plessis, près duquel se trouve un étang, est situé sur la rive gauche de la Sarthe, à 1 kilom. S. un peu vers E. du

bourg; le Houssay, presqu'en face du Plessis, sur l'autre rive de la même rivière; et la Salle du Mons, sur la même

rive, à 1,2 h. à l'O. du clocher.

Vivaient à Noyen, vers l'an 1660 : Brandelis de Vaige, seigneur du Moulin, mort en 1630, inhumé en l'église de S.-Pierre ; Georges de Vaige, décédé en 1603 ; et Rénée de Vaige, mariée en 1639, à Messire L. de Vaugirault.

## NUILLÉ-LE-JALAIS, t. IV, p. 303.

Cadasta. Superficie, de 582 h. 38 ar. 80 cent., consistant en: — Ter. labour., 441-07-50; à 2, 5, 10, 15 et 20 f. — Jard., vergers, 17-98-85; à 10, 20 et 40 f. — Vignes, 0-42-60; à 12 f. — Prés, 20-34-00; à 15, 30 et 50 f. — l'âtur. et pâtis, 15-95-80; à 12 et 25 f. — B. taill., broussill., châtaigner., 29-12-70; à 4, 8, 10 et 12 f. — Pinièr., 27-81-90; à 4, 7 et 10 f. — Land., bruyèr., 11-05-40; à 2 et 9 f. — Carrières, 0-19-50; à 2 et 5 f. — Etang, 1-09-20; à 50 f. — Mares, 0-41-60; à 5, 10, 15 et 20 f.— Sols et cours, 4-31-75; à 20 f. Obj. non imp.: Egl. et cimet., 0-10-20. — Chem., 11-40-40. — Riv. et ruiss., 0-15-90. — 145 Maisons, en 6 class.: 12 à 4 f., 46 à 8 f., 53 à 15 f., 21 à 20 f., 12 à 25 f., 1 à 35 f. — 1 Four à chaux, à 60 f.

REVENU impos. : { Propriét. non bât., 6,575 f. 55 c. } 8,601 f. 55 c. bâties, 2,026 p

#### OISSEAU-LE-PETIT, t. IV, p. 307.

HIST. ECCLÉS. Une ordonnance royale, du 5 juillet 1838, autorise la commune d'Oisseau, à accepter un terrain de 13 ares, donné à la fabrique, pour l'établissement d'un nouveau cimetière.

ANTIQ. Aux antiquités romaines observées à Oisseau, à l'époque où nous écrivions son article, il faut ajouter celles qu'y a signalées depuis M. de la Sicotière, d'Alençon, dans une brochure intitulée: Excursion dans le Maine, et que nous avons mentionnées à l'article cantonnal SAINT-PATERN et à celui saosnois (v-481, 798, 800, 801, 806). Depuis cette époque encore, et tout récemment, on vient de faire de nouvelles découvertes, qui ne laissent plus de doutes sur l'existence d'un établissement romain en ce lieu. D'après les observations de M. P. de la Salle et de M. l'abbé Chorin, desservant de S.-Victeur, le terrain, dans lequel se rencontrent à Oisseau des antiquités romaines, occupe une superficie de plus de cent hectares. « Tout ce terrain, dit M. P. de la Salle, est jonché de pierres à ciment, de briques à rebords et de fragments de poteries. On ne peut y creuser sans rencontrer des fondations; on ne peut, par exemple, toucher au sol mis à nud, par le chemin vicinal nouvellement ouvert, sans faire tomber des cendres, des ossements, des fragments de vases antiques. Cette couche de débris amoncelée est très-étendue et parfaitement distincte. Au milieu se dessine une voie romaine, peut-être une rue de ville, puisqu'elle est bordée dans toute sa longueur par une muraille épaisse, en petit appareil, avec cordons de briques. Cette voie passe à côté d'une ferme qui porte le nom d'Alonnes(v. notre art. OISSEAU).—Quelques mètres de terrain ont déjà été fouillés, et l'on en a extrait un fût de colonnes, ce qui annonce une habitation somptueuse; des fragments de murailles peintes à fresque, des ossements, des cornes de cerf, des poteries en grand nombre, des médailles de la plus belle conservation....-Quelques poteries fines fort minces, la plupart présentant des figures d'hommes et d'animaux en relief; au fond de l'un de ces vases, est le nom du fabricant. - Dans plusieurs endroits, où l'on présume que des corps ont été brûlés, on trouve des vases cinéraires, couverts de bitume et remplis de charbons et d'ossements. — Les médailles découvertes, portent les noms de Vespasien, de Domitien, de Néron, d'Antoine, de Faustine mère, de Constantin, de Lucien Vérus, etc. »—La grande étendue de ces ruines fait croire à un établissement considérable, ajoute M. P. Delasalle, qui semble vouloir fixer à Oisseau, la cité des Essuens, et le campement de la XIIIº légion, confiée par César à L. Roscius, que les cartes anciennes, dit-il, placent entre le pays des Diablintes, celui des Aulerces Cénomans et celui des Lexoviens, non loin des cités Armoricaines; opinion qui nous semble excessivement hasardée. le nom d'essei, que porte un lieu du département de l'Orne, nous paraissant décisif sur le premier de ces points.

Quoiqu'il en soit, ces nouvelles découvertes, qui semblent en faire présager de bien plus intéressantes encore, lorsque des fouilles, ordonnées par l'autorité et faites avec soin, sous la direction de M. Delasalle lui-même, ou de tout autre antiquaire, offre ces trois particularités fort remarquables que, dans les premières découvertes (v. notre article OISSEAU), on n'avait pas observé encore de murs ayant de véritables caractères romains, ni de médailles du haut empire; et que la rencontre de vases cinéraires, couverts de bitume, et remplis de charbons et d'ossements, a été fort rare jusqu'ici dans notre département. De son côté, M. l'abbé Chorin, qui a adresse un mémoire détaillé sur ces nouvelles découvertes, à la Société d'agriculture, sciences et arts du Mans, lu dans la dernière séance publique de cette compagnie, a transmis, vers la même époque, au Musée du Mans, trois fragments de meules, dont deux convexes et un con-

cave, trouvés à Oisseau.

Giot. et Pl. ray. Voir, comme addition à l'article Oissets, ce que nous disons sur ces deux objets, à l'article castes-nal SAINT-PATERN (V-473, 475).

ORNE DU NORD-EST ou saosnoise; t. IV, p. 322.

A-la page 323, lignes 37 et 39, au lieu de : Nous l'avons distingué de la suivante, il faut lire : Nous avons distingué celle-ci de la suivante.

PARCÉ, t. IV, p. 331.

DESCRIPT. Il manque un à, avant le mot tourelles, à le ligne 39 de la page 332.

HIST. FÉOD. La page 336, porte à tort le chiffre 536.

Hyprogr. Une ordonnance royale, du 26 mars 1826, autorise l'établissement d'un pont suspendu sur la Sarthe, à Parce, et fixe le tarif du péage qui y sera perçu. Ce post est exécuté, depuis plusieurs, années.

GEOL. Il est nécessaire d'ajouter un x, qui manque m

mot tourbeux, de ce paragraphe, page 342.

PARENNE, t. IV, p. 330.

Pl. rar. Voir à l'art. cantonu. Sillé-le-Guillaume(vi-115). PARIGNÉ-L'ÉVÈQUE, t. IV, p. 349.

Descript. Nous parlerons, aux antiquités de l'art. départemental, d'une Lanterne des Morts, qui se trouve dans le cimetière de Parigné-l'Evêque, et dont M. Etoc-Demary a

donné récemment la description.

HIST. ECCLÉS. Dans l'énumeration des fondations religionses, nous avons dit, page 353 : 12° la Maison-Dieu ou l'Asmonerie, sur laquelle on ne sait rien que son nom. M. Mais guin alné, propriétaire de la terre de Chatons (voir p. 333), nous apprend que cette propriété comprend plusieurs pièces de terre nommées la Maison-Dieu, et que près d'elles est un pâtis où existait des douves, qu'il a fait combler, en facé desquelles ont été extraits récemment des fondements de murailles, qui devaient être celles des bâtiments de cêtte Maison-Dieu, d'où il en conclut que cet établissement ne pouvait être situé sur la ferme de l'Anmônerie, dont il est fait mention au paragraphe mist. Giv., p. 357. Dans ce cas, deux établissements, à peu près du même geure, auraint existé en Parigné.

Hist. Péod. Nous avons dit à tort, page 356, que la meison bourgeoise actuelle de Chatons, avait été construite sur la cuisine et les restes des communs de l'ancien manoir. Ces objets continuent à subsister, et c'est sur les murs de l'ancien château que cette maison, nouvellement distribuée par M. Manguin, a été bâtie.

MARCHÉS. Il faut ajouter les grains, p. 360, aux articles

vendus au marché de Parigné.

PARIGNÉ-LE-POLIN, t. IV, p. 361.

Pl. rar. Voyez l'art. cantonnal la suze (vi-254).

PENSAIS, t. IV, p. 330.

Cet article, placé à tort page 330, entre ceux panon et papinière (LA), doit être reporté, par la pensée, à la page 376, entre les articles pennetières et perai.

**PERAI**, t. IV, p. 376.

CADASTR. Superficie, de 244 h. 73 ar. 50 cent., se subdivisant ainsi: — Terr. labour., 170-97-95; à 5, 10, 20, 30 et 40 f. — Jard., 5-33-40; à 40, 60 et 80 f. — Herbages, 9-04-70; à 85 f. — Prés, 41-65-35; 30, 50, 70 f. — Pâtur. et pâtis, 6-09-55; à 25 et 40 f. — Sols et cours, 3-45-25; à 40 f. Obj. non impos.: Egl. et cimet., 0-71-20. — Chem., 5-04-10. — Riv. et ruiss., 2-42-00. = 67 Maisons, en 8 class.: 8 à 3 f., 4 à 8 f., 11 à 12 f., 9 à 15 f., 10 à 20 f., 12 à 25 f., 10 à 30 f., 3 à 40 f. — 1 Moulin, à 200 f.

REVERU imposable : { Propriétés non bât., 8,758 f. 80 c. } 10,201 f. 80 c. } 10,201 f. 80 c.

PERSEIGNE (ABBAYE DE), t. IV, p. 396.

Le doute qu'émet Odolant Desnos, et que nous avons rapporté, page 404, sur l'inhumation de Guillaume Talvas III, dans l'abbaye de Perseigne, et sur l'authencité du tombeau qu'on lui attribuait, est d'autant plus raisonnable et mieux fondé, que plusieurs auteurs, notamment ceux de l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, prétendent que sa dépouille mortelle fut déposéee dans le chœur de l'abbaye de S.-André-en-Gouffern, dont Guillaume était également fondateur.

Le roi S. Louis, se trouvant à l'abbaye de Perseigne, au mois de mai 1248, donne 55 ares de terre, dans la forêt de

Bourse, aux religieux de ce monastère.

PERSEIGNE (FORET DE), t. IV, p. 406.

A la dernière ligne de la page 408, il faut lire François, au

lieu de Jean de Laval.

Ajouter aux plantes rares indiquées dans cette forêt (IV-411), celles portées à l'article cantonnal SAINT-PATERN (V-474), et aux articles des communes sur lesquelles elle s'étend (IV-406).

PEZE-LE-ROBERT, t. IV, p. 424.

Pl. rar. V. à l'art. canton. sillé-le-guillaume (vi-116).

PIACÉ, t. IV, p. 432.

Cadasta. La superficie, de 1,012 h. 32 ar. 10 cent., se compose ainsiTerr. labour., chem. particul., 743-14-20; à 8, 13, 20, 27 et 36 f. —
Jard., pépin., 24-41-24; à 36, 50 et 60 f. — Prés, 138-44-00; à 16, 26, 35, 50 et 65 f. — Patur., 22-15-00; à 26, 35 et 50 f. — Patis, 1-15-80; à 20 f. — B. taill., 36-25-10; à 11, 18 et 25 f. — Pl. de peupliers, 0-22-80; à 13 et 36 f. — Marnières, 0-15-80; à 27 f. — Loges à bœufs, 0-09-90; à 50 f. — Canaux, donv., viviers, mares, 0-58-33; à 36 f. — Sols, cour et aires, 9-95-63; à 36 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-56-70.— Chem., 25-96-00. — Riv. et ruiss., 9-21-30.—306 Maisons, en 10 class.: 1 à 3 f., 10 à 6 f., 18 à 9 f., 102 à 12 f., 89 à 16 f., 48 à 30 f., 19 à 40 f., 11 à 50 f., 4 à 65 f., 2 à 80 f. — 2 Maisons, hors classes, à 150 et 300 f.—3 Moulins, dont 1 à 300 f., les 2 autres, ensemble, 450 f.

REVENU imposable : { Propriét. non bât., 30,039 f. 22 c. } 37,362 f. 22 c. } 37,362 f. 22 c.

PINCÉ, t. IV, p. 438.

HIST. FÉOD. A l'avant-dernier alinéa de cette histoire, page 440, lisez: M<sup>me</sup> la comtesse de Tertu, au lieu de Tartu.

**PIRMIL**, t. IV, p. 443.

Hist. Féod. Il faut lire, page 346, ligne 42: M. L. M. de Chamillard, au lieu de Chamaillard; et, à la page suivant, ligne 31: la Bésiguère, et non pas Bésignère, comme on

l'a imprimé par erreur.

On voit, par l'article supplémentaire Noyen, qui précède (p. 719 du présent volume), que la baronnie de Pirmil possédait plusieurs portions de fiefs en Noyen, en commun avec la terre du Plessis de Vaige, située en cette paroisse, laquelle fut réunie à ladite baronnie de Noyen, après l'extinction des seigneurs de la terre du Plessis, du nom de Vaige.

PONCÉ, t. IV, p. 471.

Cette commune n'était point, comme nous l'avons dit, à la 7<sup>e</sup> ligne de cet article, de l'élection de Château-du-Loir, mais bien de celle de Vendôme.

Faire la même correction à la page cccl.v, colonne 2e, du tome Ier.

PONT-DE-GESNES, t. IV, p. 480.

HIST. FÉOD. Voyez l'article SAINT-AIGNAN (V-9).

Cadastra. Superficie, de 884 hect. 75 ar. 40 cent., subdivisée ainsi:—Terr. labour., 445-13-88; à 4, 7, 12, 20 et 30 f. — Chénevièr., 9-08-55; à 30, 46, 68 et 84 f. — Jard., aven., pépin., 11-34-68; à 30, 40 et 50 f. — Prés, 129-02-70; à 10, 20, 40 et 60 f. — Pâtur., 16-51-30; à 8 et 16 f.—B. taill., boul., 64-15-20; à 6, 10 et 16 f. — Aulnaies, 0-28-60; à 1 f. 50 c.—Pinières, 168-72-30; à 2, 5 et 8 f. — Bruyèr., 3-98-80; à 70 c. — Douv., pièc. d'eau, mares, 0-39-10; à 30 f.—Sols et cours, plac., chem., ruelles, 8-10-70; à 30 f. Obj. non impos.: Egl., cimet., presbyt., 0-35-79.—Che

mins, 15-77-80. — Riv. et ruiss., 11-86-00. = 284 Maisons, non classées, en masse, 6,040 f. — 2 Moutins à eau, à 230 et 500 f.

REVENU impos.: { Propriét. non bâties, 14,612 f. 48 c. } 21,382 f. 48 c.

## PONTIIOUIN, t. IV, p. 485.

Cadasta. Superficie, de 391 h. 58 ar. 65 cent., comprenant: — Terr. labour., 294-54-60; a 8, 12, 18, 26 et 32 f. — Jard., 6-61-60; à 32, 38 et 46 f. — Prés, 56-14-10; à 16, 26, 36, 42 et 60 f. — Pátur., 15-28-10; à 12, 22 et 42 f. — B. taill.. o-81-80; à 18 f. — Douv.. mares, 0-28-80; à 32 f. — Sols et cours, 5-15-20; à 32 f. Obf. non impos.: Egl., et cimet., 0-79-55. — Chemins, 10-08-40. — Rív. et ruisa., 1-86-50. — 79 Maisons, en 10 class.: 13 à 2 f., 7 à 3 f., 13 à 4 f., 11 à 6 f., 5 à 8 f., 9 à 10 f., 7 à 12 f., 7 à 14 f., 4 à 16 f., 3 à 18 f. — 1 hors classe, à 24 f. — 1 Moulin, à 302 f.

Revenu imposable: | Propriét. non bât., 9,645 f. 78 c. | 40,566 f. 78 c.

#### PONTVALLAIN (CANTON DE), t. IV, p. 505.

A la première ligne de la page 506, lisez : Formé, au lieu de : Formée.

Mouv. décenn. A la 3º ligne de ce paragraphe, p. 507, lisez : Excédant des naissances, au lieu de : Excédant des mariages.

### PONTVALLAIN, commune; t. IV, p. 514.

HISTOR. A l'avant-dernière ligne de la page 524, lisez le nom de Charles VI, au lieu de celui de Charles VII.

## PRÉCIGNÉ, t. IV, p. 546.

HIST. FÉOD. A l'article Bois-Dauphin, p. 555, ligne 27, il faut lire la date du 23 novembre, au lieu de celle du 29.

Foir. Et March. Une ordonnance royale, du 10 mai 1839, porte que la foire, précédemment fixée au 1<sup>er</sup> jeudi d'octobre, tiendra désormais le 28 mai de chaque année.

#### PREVAL, t. IV, p. 565.

HIST. ECCLÉS. Gautier de Montmirail, seigneur de S.-Ulphace (v. cet art.), qui vivait en 1200, l'un des bienfaiteurs de l'abbaye de Saint-Denis, de Nogent-le-Rotrou, donne à ce monastère, l'église de S.-Ulphace et celle de la Chapelle-Gâtineau (Préval).

Dans le 12° siècle, Hugues de Villeray, près Regmalart, seigneur de Gâtineau, donne au prieuré de Ste-Gauburge, au Perche, dépendant de l'abbaye de S.-Père de Chartres, l'église de la Chapelle-Gâtineau, avec les dimes qui en dépendent. — En 1183, Guillaume Guilfier, Hugues, Nicolas et Yves de Villeray, et Mathilde leur mère, concluent un arrangement, dont on n'indique pas la nature, avec les

moines de Ste-Gauburga, relativement aux don et patronage de l'église de la Chapelle-Gâtineau, fait par Hugues de Villeray et confirmé par l'évêque du Mans, Guill. de Passavent. Par suite de ces don et arrangement, le prieur de Ste-Gauburge percevait la dime dans la paroisse de la Chapelle-Gâtineau, actus Préval.

En juin 1218, Guilfier de Villeray, assistant à la consécration de l'église du monastère des Clairets, près Nogestle-Rotrou, fait don à ce monastère, de 2 septiers de blé, se

le moulin de la Chapelle-Gâtineau.

Hist. skop. Gautier de Montmiraii était-il seigneur ée Préval, antérieurement à la famille de Villeray? C'est ce qu'i est difficile de décider, d'après ce qui précède. Ce qu'i b ferait croire, c'est que le prienté de Ste-Gauburge, était, en dernier lieu, en possession de l'église de cette paroisse, le don fait par Hugues de Villeray, doit être postérieur à celui de Gautier de Montmirail, dont Mathilde était probablement la fille?

#### QUINTE (LA), commune; t. IV, p. 580.

Antro. Le lecteur n'aura sans doute pas en besoin d'être averti, pour apercevoir l'erreur typographique qui s'est glissée au mot : fragments, de ce paragraphe.

#### RENE, t. IV, p. 604

Antiq. Depuis l'impression de cet article, de nombreux fragments d'antiquités romaines ont été rencontrés à Bené, près le château et aux sources de la Georgette. Nous les avons décrits à l'art. saosnois (v-798, 811, 813).

Hydrogr. Nous avons décrit, aussi avec détail, au même, article sagsnois (v-813), les eaux minérales qui sourdent

à Rène, des gouffres de la Georgette.

Canastr. La superficie, de 1,251 h. 98 at. 54 cent., se subdivise de cette manière: — Terr. labour., 1,051-80-18; à 8, 14, 22, 30 at 38 f. — Chenevières, 15-32-25; à 48 at 58 f. — Jard., vergurs, 18-20-83; à 38, 48, 60, 80 at 100 f. — Prés, 36-29-50; à 20, 36, 50, 66 f. — Pátur., 15-59-37; à 20, à 20, 32 at 42 f.—B. taill., 17-90-35; à 10, 16 at 24 f.—Bréussill., 0-42-00; à 8 f.— Mares, 0-88-85; à 30 f.—Sols at cours, 12-29-16; à 38 f. 09, non import. Egl., cimet., presbyt., 1-01-86:—Chemins, 28-35-15.—Riv. at ruise., 1-89-10. — 328 Maisons, an 10 class.: 21 4 5 f., 54 à 8 f., 35 à 24 f., 55 à 24 f., 55 à 25 f., 36 à 27 f., 44 à 36 f., 7 à 45 f., 5 à 63 f., 1 à 30 f.— 1 autre, hors classe, à 117 f.

Mavase impos. : propr. non bâtics, 95,016.6.75 a. \$ 41,766 T. 95 c.

RIOLT, & IV, p. 618.

Lire, à la ligne 20 de la page 619, le mot avantage, au hou de avantage, résultant d'une érreur typographique.

## ROUESSÉ-FONTAINE, t. IV, p. 637.

HIST. FÉOD. On trouve à l'article cantonnal SAINT-PATERN, t. V, p. 484, la rectification d'une erreur commise à l'article Rouessé-Fontaine, quant à la possession de la terre de Brestel, par M. le baron Hersent des Touches.

ANTIQ. Nous indiquons aussi à ce même article (v-482), la découverte d'un sarcophage gallo-romain, en roussard,

faite à Rouessé, en 1839.

Géol., pl. rar. Voir l'art. cantonnal saint-patern (v-473, 475).

# ROUESSÉ-VASSÉ, t. IV, p. 643.

HISTOR.Le lecteur se sera très-bien apperçu, de l'omission faite par l'imprimeur, à la 6° ligne de ce paragraphe, et qu'il faut lire : qu'on courut à Sillé.

Pl. rar. Voyez l'article cantonnal sillé-le-guillaume

(VI-116).

## RUILLÉ-SUR-LOIR, t. IV, p. 694.

Il faut lire, à la 8º ligne de cet article : élection de Vendôme, et non pas de Château-du-Loir. Faire la même correction, page ccccuv, colonne 2º, du tome 1 c.

# SABLÉ, commune; t. IV, p. 732.

Plusieurs erreurs typographiques ont été faites à cet article, dont nous donnons ici la rectification.

Page 734, Mouv. décenn., 110 ligne, lisez : de 1793 à 1802.

- 745, ligne 14, lisez : Guillaume-le-Conquérant, au lieu de Guillanme.
- 748: Maison des Roches. Lisez Robert IV, à la 2º ligne, au lieu de Robert III.

— 805 : Lieux REMARQ. Lisez le nom de M. Salmon, à la 3° ligne, au lieu de Salomon.

#### SAINT-AIGNAN, t. V, p. 1re.

HIST. FÉOD. A la page 9, 4º ligne du paragraphe CENSITAI-RES: lisez Courcemont, au lieu de Courcemout.

### SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS, t. V, p. 31.

HIST. CIV. Ajoutez à la fin du 1er alinéa de cette histoire, page 34: Gilles Bry, historien du Perche, fait ressortir cette paroisse du grenier à sel de Nogent-le-Rotrou. Il y a plus d'apparence que, comme on le dit dans l'Annuaire pour 1838, elle relevait de celui de la Ferté-Bernard.

SAINT-CALAIS (ARRONDISSEMENT DE), t. V, p. 49. Contribut. Rétablir ainsi ce paragraphe:

|                                                                                                 | Principal.                                                   | Cent. addit. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Foncier.  Personnel et mobilier.  Portes et fenêtres.  Par 2,566 patentés { dr. fixe.  proport, | 317,177 f. v c.<br>45,736<br>15,381<br>17,340 50<br>7,248 52 | 3,816 41     |

Totaux. . . . 402,883 f. 02 c. 326,850 f. 52 c.

Ce qui fait 5 f. 52 6/7<sup>cs</sup> environ, de droit fixe ou de principal, et 4 f. 48 c. 1/2 d'accessoires ou de centimes additionnels, total, 10 f. 01 c. 2/5<sup>cs</sup> environ, de contributions directes, à payer par chaque individu de ces arrondissement. C'est aussi, par hectave de terre, 5 f. 72 c. 1/5<sup>cs</sup> environ de contributions soncières, portes et senétres comprises, en principal et centimes additionnels.

Il faut lire, à la fin de la note de cette page 53, la date 1841, au lieu de celle 1831.

## SAINT-CALAIS (CANTON DE), t. V, p. 68.

POPUL. Au commencement de la 3º ligne de cet alinéa, lisez: 8,252 femelles, au lieu de feux.

#### SAINT-CALAIS, ville et commune; t. V, p. 76.

Il est facile de voir, qu'il y a transposition dans deux lettres du mot SAINT, au titre courant de la page 89.

## SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS, t. V, p. 183.

Au titre courant de la page 183, on a imprimé caudrais, au lieu de coudrais.

## SAINT-DENIS-DU-TERTRE, t. V. p. 198.

A la 4º ligne de cet article, il faut substituer la date 1809, à celle 1789.

# SAINT-GEORGES-DU-BOIS, t. V, p. 215.

On s'aperçoit facilement qu'un G a été omis, au titre courant de la page 216.

# SAINT-GERMAIN DU MANS, t. V, p. 251.

A la 2° ligne du 4° alinéa de la page 252, il faut lire : le fief de Dinan, au lieu de Dinau.

# SAINT-GERMAIN-DU-VAL, t. V, p. 253.

On a imprimé mal à propos, au titre courant de la page 258, SAINT-GERVAIS-DU-VAL, au lieu de SAINT-GERMAIN.

#### SAINT-GERVAIS-EN-BELIN, t. V, p. 265.

De même, au titre courant de la page 269, il faut lire saint-gervais, au lieu de saint-Fervais.

#### SAINT-HILAIRE-LE-LIERRU, t. V, p. 281.

HIST. FÉOD. A la dernière ligne du 4º paragraphe de la page 286, il faut lire Vitermont, au lieu de Vivermont.

## SAINT-JEAN-D'ASSÉ, t. V, p. 292.

HISTOR. La condamnation prononcée contre M. de Tilly fils, dont nous avons parlé à ce paragraphe, ne l'ayant pas été contradictoirement, et celui-ci s'étant présenté depuis, devant la cour d'assises d'Orléans, pour faire purger sa coutumace, c'est par un arrêt d'acquittement, prononcé par cette cour, et non, comme nous l'avions cru, par l'ordonnance d'amnistie du 8 mai 1837, qu'il s'est trouvé libéré. Quant à M. de Tilly père, aucune condamnation n'avait été prononcée contre lui.

#### SAINT-LEONARD-DES-BOIS, t. V, p. 341.

DESCRIPT. La maison de l'école, se fait remarquer par sa porte en granit. par les arabesques et médaillons du style de la renaissance, dont elle est ornée.

Dans le chœur à gauche de l'église, construite sur l'emplacement même de l'oratoire du saint hermite son patron, est une niche sculptée, dans laquelle se trouve un buste de S. Léonard, en bois peint, dont la tête renferme, dit-on, une relique de ce saint, représenté en habit de moine, avec un serpent roulé autour de son corps, en commémoration de ce que son corps ayant été atteint dans sa cellule, par un serpent monstrueux qui l'enceignait et semblait lui préparer le sort de Laocoon et de ses fils, Léonard, avec le seul bras qui lui restait libre, élevant son âme à Dieu, et ayant fait le signe de la croix, vit aussitôt le serpent tomber mort à ses pieds, et que dès lors on ne vit plus de bêtes venimeuses aux environs du monastère. Une autre niche du chœur, pratiquée dans le mur qui le sépare de la nef, contient un groupe en pierre, ou en composition, représentant la Vierge au tombeau, entourée des douze apôtres. Les formes de la Vierge sont allongées, et toutes ces figures ont une sorte d'originalité expressive; elles sont de demi-grandeur, et, pour la plupart, drapées à la romaine. S. Pierre porte une étole et une couronne de fleurs fanées. Un 13° personnage est à genoux au pied du tombeau; c'est un ancien curé du lieu, que la reconnaissance des fidèles, a cru pouvoir ajouter, après coup, su groupe évangélique dont il fait paris.

ANTIQ. TRADITIONS. M. Paul Delasalle qui, en 1841, a publié, en 24 pag. in-8°, une Excursion à Saint-Léonard-des-Rois, rapporte un grand nombre d'autres traditions locales, que nous ne pouvons qu'abréger considérablement ici. Ainsi, au dicton en deux mauvais vers, que nous avont rapporté, sur les buttes de Narbonne et de Haut-Fourché, ajoute ces deux-ci, moins bons encore:

Si Narbonne étalt sur Haut-Fourché, On verrait toute la Cité.

Par Cité, on doit entendre, selon lui, tout le pays entronnant. Du reste, des retranchements d'une grande étendue, dont la double enceinte est encore apparente, avaient êté élevés sur la butte de Narbonne, où certains histories attestent avoir vu les débris d'une forteresse et où la charrue du laboureur, hourte encore, ça et là, des fondations

ensevelies et des constructions à fleur de terre.

Quant au Puits des Sarrasins, espèce de gouffre ou de fontaine, qui se trouve sur le penchant de la butte de Nabonne, on rapporte que, lorsque les Anglais furent débusqués de cette butte où ils étaient campés, par les Français qui occupaient celle du Déluge, ils enterrèrent dans ou auprès, onze poulets et une poule, le tout en or. On parle aussi d'un poinçon ou d'une bussed'or, et un autre d'argent, cachés sous un buis, au haut de cette butte de Narbonne; et, sur un autre point, à trente pas de la croix des Echameaux, d'un autre trésor caché. Les fouilles faites pour retrouver ces différents trésors, ont toutes été infructueuses, bien que des Anglais, dit toujours la tradition, y soient vonus avec de vieux titres, dont ils semblaient suivre les indications. Un ancien sacriste de la paroisse, ayant entendu dire qu'un trésor était enfoui au détour du chemin, au pied de la croix de la Barre, s'associa avec le vicaire pour en faire la recherche, et, par une belle nuit, tous deux se mirent à l'œuvre. Après avoir longtemps creusé, ils découvrirent esfin un vaste chaudron rempli d'or, lequel résistait à toutes les pinches et à tous les efforts de ces deux hommes. Il allait céder, enfin, lorsqu'un bruit étrange se fit entendre ; des légions de diables à cheval, accouraient avec des cris extraordinaires, par le chemin de la montagne. Le vicaire s'enfuit à l'église : le sacriste . lachant prise , s'échappa de son côté, et jamais, depuis lors, ils ne purent retrouver la trace des richesses qu'ils avaient entrevues.

La Pierre-d-la Belle, dont nous avons parie, appuise anni-



Pierre-au-Diable, aurait servi à fabriquer de la monnaie, et, ce qui le prouve, c'est que sa surface est semée de petites empreintes circulaires (dues à des lichens), qui ressemblent assez à des empreintes de monnaies. Sous les rochers, près desquels elle est située, et dont elle s'est détachée, sont creusées plusieurs excavations, l'une desquelles se nomme Maison-à-la-Belle. Dans une grotte voisine, se retiraient, il y a fort longtemps, deux bœufs noirs, dont le premier venu pouvait se servir pour labourer, à la charge de déposer cinq sous sous leur joug, et de les ramener avant le coucher du soleil, sous peine de grands malheurs. Un jour que deux pauvres gens labouraient avec ces deux bœufs, l'un d'eux, que la faim pressait, ayant dit à l'autre : si nous avions un bon diner!... A peine avait-il exprimé ce vœu, qu'une table bien servie leur apparut, avec une serviette blanche pour chacun. L'histoire ne dit pas s'ils y firent honneur, et s'ils mangèrent de bon appetit.

#### SAINT-PATERN (CANTON DE), t. V, p. 467.

CADASTR. Le total du Revenu imposable, p. 469, n'est point de 365,421 f. 48 c., comme on l'a imprimé, mais de 365,706 f. 48 c., ainsi qu'on le voit en totalisant les deux nombres précédents.

#### SAINT-PATERN, commune; t. V, p. 485.

A la 3° ligne du paragraphe : Abbaye des Bénédictines de Ste-Géneviève, p. 487, il faut lire : Rouessé-Fontaine, au lieu de Rouessé-Vassé.

#### SAINT-PAVACE, t. V, p. 506.

HIST. FÉOD. Le 6° fief de cette commune, porté pag. 510, sous le nom de la Romerie, s'apelle la Hamerie.

Cette terre, qui se trouve dans une situation des plus agréables, appartient aujourd'hui à M. le D<sup>r</sup> Lepelletier (de la Sarthe), qui en a fait une habitation charmante.

## SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL-DE-LA-COU-TURE, t. V, p. 557.

Il est facile de reconnaître et de rectifier l'erreur commise, au titre courant de la page 569.

## SAINT-REMI-DE-SILLÉ, t. V, p. 577.

POPUL. Le dernier nombre de la 2° ligne de ce paragraphe, p. 579, doit être lu : 1230, au lieu de 123.

#### SAINT-REMI-DU-PLAIN, t. V, p. 588.

DESCRIPT. Voir, relativement à la chapelle de Toutes-Aides, l'article saosnois (v-811).

HIST. PROD. Nous avons ajouté à notre description de château de Saint-Remi, p. 594, celle fort intéressante, qu'en a donnée M. de la Sicotière, dans son Excursion dans le comois, à l'article SAOSNE, p. 607 du même tome V.

#### SAINT-ULPHACE, t. V, p. 631.

Hist rectés. Gautier de Montmirail, seigneur de S.-Dephace, en 1200, donne au monastère de S.-Denis de Nogent-le-Rourou, l'église de S.-Ulphace, avec le cimetière, les terres et prés en dépendant. Il permet aux religieux, qui habitaient S.-Ulphace (les moines du prieuré), de moudre gratis à son moulin, de cuire à son four et de prendre dans ses bois, pour eux et leurs gens, tout le bois nécessaire aux différents besoins de la vie.

HIST. FÉOD. Nous avons omis, en parlant du fief de Gimasse, page 633, d'indiquer Lancelot de Kaërbout, qui en devint seigneur, par son mariage, en 1423, avec Guillemette de l'Espervier. Voir ce que nous avons dit à ce sujet, à l'article Chapelle-Saint-Remy (1-326) et, ci-dessus, à l'article Telle, p. 287.

#### SAINT-VINCENT DU MANS, t. V, p. 657.

Il faut rectifier la pagination de la page 694, portant par orreur le chiffre 964, par suite d'une transposition.

#### SAINTE-SCHOLASTIQUE, t. V, p. 744.

En suivant le Corvaisier, D Bondonnet et D. Colomb, dans leurs Histoires et Vies des Evêques du Mans, nous n'avons porté qu'à 50, le nombre des religieuses que S. Beraire établit dans ce monastère. D. Mabillon, dans ses Analocta, avait dit cent cinquante : non minus quam quinquaginta centum; et ce nombre a été répété par Lepaige, à l'article S. Beraire (11-60). M. J. Moreau, dans sa Nomenclatura, ses legenda aurea Pontificum Cenomanorum, p. 39, ajoute encore à ce nombre, en disant : Plus quam centum quinqua-

Tout en accueillant avec reconnaissance l'observation d'après lequelle nous signalons cette erreur, nous pensons que cela a bieu peu d'importance aujourd'hui.

#### **SAOSNOIS**, t. V, p. 759.

ARTIQ. Depuis l'impression de notre article, saosses, M. Fr. Piel, qui a fait une nouvelle exploration entre Persi et Courgains, à l'effet de découvrir le véritable tracé des Fossés-Robert, dans cette partie, a reconnu qu'il n'en existe

aucune trace, entre Perai, et, comme nous l'avons dit à notre article Monhoudou (IV-128), le carrefour de l'Epinai, plus exactement du Bas-Gravai. Il admet avec nous, que de Perai à ce point, le ruisseau de Gravai a pu en tenir lieu. **▼ Du** lieu du Bas-Gravai, dit-il, dans un mémoire adressé par lui à la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Mans, destiné à la description complète des Fossés-Robert, toute incertitude cesse, relativement à cette direction, car le talus s'y rencontre, quoique peu apparent, et forme la haie des champs nºs 559 et 558 (plan cadastral d'Avesne) et celle du jardin de Gravai, nº 473. Totalement détruit, depuis cette cette ferme, jusqu'en face du champ nº 424, le retranchement est parfaitement conservé, avec ses fossés, au côté gauche du chemin, nommé des Fossés-Robert, depuis celui de Marolles à Avesne, jusqu'au carrefour du Portail-Anjubault, appelé par M. Pesche, carrefour de l'Epinai. Une partie du parapet est encore visible, à l'entrée du chemin qui conduit de Marolles à Commerveil et va en s'affaissant, jusque vers la moitié du champ n° 438, où le sol commence à devenir montueux. Le talus est très-visible, à la droite du chemin conduisant d'Avesne à Monhoudou, ou des Fossés-Robert, le long des champs n° 432, 433 et 434, du plan cadastral de Marolles-les-Braults, dont il forme la clôture. Détruit, pour partie, au pignon occidental d'un petit bâtiment, il reparaît en s'affaissant, toujours du même côté du chemin, en face d'un verger portant le nº 436. Arrivé au pré n' 402, où le talus n'est que peu visible, le chemin qui, de très-profond et fort étroit qu'il était, redevient beaucoup plus large et va, en montant insensiblement, jusqu'au hameau des Fossés-Robert, vis-à-vis le château de Courbomer, qu'il laisse à gauche. Le parapet, en face des champs nos 385 et 384, n'a été détruit que depuis peu de temps. En entrant sur le territoire de Monhoudou, peu loin du lieu de la Petite-Hardangère, l'apparence des Fossés-Robert, dont l'existence n'est pas douteuse sur ce point, a cessé depuis une trentaine d'années, que les derniers vestiges en ont disparu; mais, arrivé au lieu du Parc-Maigné, la trace de la circonvallation du guerrier normand (il fallait dire Percheron) a totalement disparu, et, pour la retrouver, l'esprit se perd en conjectures. »

Nous ne suivrons point M. Fr. Piel, dans l'examen qu'il fait des différentes directions que lui donne Jaillot, dans sa carte publiée en 1706 (que nous avons dit plusieurs fois, ne mériter aucune confiance). Un Sr Grouas, de Monthoudou, notre contemporain, dans une espèce de chronique ma-

naiscrite , et M. Chauvin-Lulande , der Pinioux , dans ut metice publiée dans le Courrier de la Sarthe, du 15 m 1840, s'épuisent en conjectures, plus ou métus contrad mires, pour relier totte première partie des Pours-l hart avec celle asignetmement décrits à motre article fu nois (v-802), qui partant de la butte du Theil, rément à nord junqu'à S.-Remi-du-Plain. M. Fr.: Piel admet toutifié avec ces écrivaiss, que ces fossés est pu être multiformer plusieure branches, à partir du poiet où ils et d'être vinibles, vouleut concilier ainsi, lataéoussité de ré estte première partis avec la seconde, et l'opinion qui la donne une direction plus orientale, opinion que neut t'almettrions, que si quelques-uns de ceux qui la souticapent. rasuraient avoir vu des traces de cette dernière direction, se rattachant bien évidemment à la première partie des l'on nés-Robert, plutôt qu'à quelque fort, quelque ouvrage à Joneif, qui en fot détaché.

M. Fr. Piel ne partage pas notre opinion, sur l'origine m maine des Fossés-Robert. Il en donne pour raison que el 🗥 ouvrages des Romains marchaient en droite ligne, d'u a point à un autre, et que s'ils formaient des courbes, c'étals le plus souvent à angles rectilignes; tandis que les for-.» sés-Robert, au contraire, décrivent de nombreuses simi ités et se plient aux accidents du sol. » Mais commen

M. Fr. Piel peut-il assurer qu'il n'existat pas de courbes à angles rectilignes, dans le tracé de ces retanchements, lorsque, sur un développement de 13 à 14 kilom., les plus considérables tronçons, qui en subsistent encore, n'excident pas 1 k. 1/2; et comment pent-il croire que les Romains, at habiles, pour leur temps, dans l'art de se fortifier, auraient négligé, dans un travail de ce geure, les avantsges que pouvaient offrir les accidents du terrain?

Je n'attache certainement pas plus d'importance qu'elle n'en mérite, à une opinion que j'ai présentée comme purement conjecturale; mais lorsque, il y a dix ans, rien n'avait révélé encore l'existence des Romains dans le Saosnois, ch leurs traces se reconnaissent actuellement sur une foule de points, qu'il me soit permis d'appuyer ici cette opinion sur une nouvelle circonstance qui, au premier aspect, semblerait la détruire, tandis qu'à mes yeux, elle tend à la coafir-

mer complètement.

A une très-petite distance de cette contrée (24 kilom. N. un peu vers E. de Saosne), existent les restes d'une auxe ligue de circonvallation que , selon les historiens du moyes âge , fit creuser le roi Henri I et d'Angleterre , duc de Normandie, pour séparer cette province de celle du Perche. Les nombreux vestiges de ces profondes tranchées, connues sous le nom de Fossés-le-Roi, s'étendent sur Longpont, Moulins-la-Marche, Aspre, les Genettes et autres lieux. Comment se fait-il que ces tranchées, qui ne seraient postérieures que de quelques années aux Fossés-Robert, se trouvent situées, comme ceux-ci, à proximité de nombreux vestiges d'antiquités romaines; et cette circonstance n'est-elle pas très-propre à nous confirmer dans l'opinion que Henri, comme Robert, aura voulu tirer parti d'anciens fossés, en partie comblés, en les faisant réparer, pour se fortifier sur ce point?

#### **SARGE**, t. VI, p. 7.

HIST. FÉOD. A la page 10, en parlant des Brouases ou de la Grande-Beroize, nous avons dit, à tort, que cette terre appartenait à M. de la Vingterie fils, qui l'habite. Cet ancien fief, assez étendu, qui relevait, en partie, de la baronnie de Vaux en Yvré-l'Evéque et, aussi en partie, de la Blanchardière en Sargé, est actuellement la propriété de M. le baron de Kaërbout, qui y réside habituellement.

M. Bayard de la Vingtrie, fils de l'ancien lieutenant-criminel au bailliage de Bélesme, a fait bâtir une très-jolie habitation à la Fouasserie, terre sans fief, également située en Sargé, où il réside et qui est, sans contredit, ce qu'il y a de mieux dans cette commune, y compris même la Blan-

chardière.

#### SARTHE (DÉPARTEMENT DE LA), t. VI, p. 15.

Depuis l'impression de cet article, une nouvelle réunion de commune a eu lieu, celle de Créans à celle de Clermont, canton de la Flèche, ce qui réduit à 10 (v. p. 21 et 22) le nombre des communes de ce canton; à 76, le nombre de celles de l'arrondissement; et à 391, la totalité des communes du département. Voir, du reste, l'article départemental qui doit suivre.

## SARTHE, rivière; t. VI, p. 24.

A la dernière ligne de la page 49, lisez : Magnanville, au lieu de Maguanville.

Ligne 37 de la page 57, lisez : considérable, au lieu de

censidérable.

# SEGRIE, t. VI, p. 92.

CADASTR. Superficie totale de 2,197 hectar. 22 ar. 10 cent., au lieu de 2,199 h. 38 ar. 30 c. qu'elle a été portée, ce dont on peut s'assurer, en totalisant les contenances particulières, dont les chiffres suivent.

#### WHEN AND PROPERTY OF STREET, S

SEMUR, 4. VI, p. 99.

HIST. véon. Le rôle de l'arrière-ban de 1639, fait connaltre qu'alors Suzanne de Vassé était dame de Semar, et qu'elle résidant à Dollon. C'était probablement la mère du seigneur de Semur, taxée au même rôle, laquelle n'est par nommée; et, dans ce cas, elle n'était que dame douairient de ladite paroisse.

SILLE-LE-GUILLAUME (canton DE), t. VI, p. 112.
Contain. — Porce, il faut lire à ces deux paragraphes, lignes 2 et 6 de la page 114, la date de 1826, su lieu de celu 1836, pour le recensement dont il y est question.

TORCÉ, t. VI, p. 313.

Antiq. Il faut rectifier, au 3º alinéa de ce paragraphe, page 352, la description des écussons qui se trouvent du et dehors l'église de Torcé, de la manière suivante :

A la fenêtre:—d'azur, à 3 losanges d'or, 2 et 1; — d'azur, au chevron d'argent, chargé de 3 hesans d'argent, 2 et 1; — au lion d'azur. Sur le mur : mi-partie d'argent. Il est probable que l'une des deux moitiés de cet écusson, qui desai être d'une couleur différente, se trouve fruste ou effacé.—D'argent, à trois bandes, chargées de 6 roses, 3, 2 et 1; — d'argent, mi-partie à trois bandes, chargées de 3 roses 12, 2, 1 et 1/2, l'autre partie également d'argent ou peut-étre frustre plutôt. Ces trois derniers sont accolés ensemble; le troisième semble se composer de partie ou de moitié, de chacun des deux autres.

#### VAU-DU-LO1R, t. VI, p. 465.

A la ligne qui suit la liste des communes dont se compose cette petite contrée, il faut lire : un, au lieu de une astérisque.

#### VENDOMOIS (RAS), t. VI, p. 469.

A la 4° ligne qui suit, page 470, la liste des commune de ce territoire, la même faute : une, au lieu de un astérisque, s'est reproduite, par la préoccupation, probablement, du genre dont est le mot étoile, dont astérisque est le synonyme.

# APPENDICE.

#### LISTES ÉLECTORALES.

Nous avons donné, à la plupart des articles cantonnaux, le nombre d'électeurs produits par les lois électorales qui régissaient le royaume, antérieurement à la charte de 1830. Nous complétons ici ce renseignement, pour les cantons aux articles desquels il manque.

#### A. NOMBRE D'ÉLECTEURS ET DE JURÉS,

avant la loi du 19 avril 1831,

POUR LES CANTONS AUX ARTICLES DESQUELS CETTE INDICATION MANQUE, AU

Dictionnaire statistique de la Sarthe.

|                                                           |          |                           |   |   |   |   |   |   | J | IRES | ELECT          | EURS             |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|----------------|------------------|
|                                                           |          |                           |   |   |   |   |   |   |   |      | d'arrond.      | de dep.          |
| Cant. de Ballon,<br>1 er arrond. élect.<br>(T. I, p. 91.) | <b>—</b> | 1828 et<br>1829.<br>1830. | • | • | • | • | • | • |   | 26   | 21<br>23<br>27 | 7 7 7            |
|                                                           | l —      | 1831.                     |   | • | • | • | • | • | • | 34   | 30             | 78 <sup>th</sup> |
| Cant. de Conlir,<br>1er arrond.élect.<br>(T. 11, p. 72.)  | ſ        | 1828 et<br>1829.<br>1830. | • | • | • | • | • | • | • |      | 16<br>18<br>18 | 1<br>1<br>2      |
|                                                           | (        | 1831.                     | - |   | - |   |   |   |   |      | 21             | <b>»</b>         |

<sup>\*</sup> Les Grands-Collèges étant supprimés en 1830, il n'y a plus d'électeurs départementaux pour 1831.

47

|                                                                                                                              | iners<br>C                    | glactes<br>erroud d        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| Canton d'Ecos- Pour 1828 et élect. de nov. 1837  — 1829. — 1830. — 1831.  (T. II, p. 241.)  Pour 1828 et élect. de nov. 1827 | . 28<br>. 30                  | 95<br>95<br>97<br>36       | 7 6 7            |
| Cant. de Bart.   elect.partielles d'avr.1828   1829.   1830.   1831.   1831.   1831.   1831.   1831.   1831.   1831.   1831. | - 38<br>- 36<br>- 40          | 31<br>29<br>31<br>33       | 5 . 3            |
| elect.(Tom. l,p.) 1830                                                                                                       | 3. p<br>, 26<br>, 28<br>, 29  | 93<br>99<br>96<br>97       | 3 4              |
| elect. (T. 11, p 1830                                                                                                        | . 50<br>. 58<br>. 60          | 47<br>47<br>47<br>53<br>56 | 5 7              |
| elect. (T. II , p. ) _ 1830                                                                                                  | 28, D<br>. 39<br>. 40<br>. 42 | 39<br>40<br>36<br>37<br>39 | 7<br>6<br>6      |
| élect. (Tom. II <sub>5</sub> ) — 1830                                                                                        | 10                            |                            | 3 3 5            |
| Cant.de Baulon,   Pour 1898 et élect. de nov. 19                                                                             | 19<br>26<br>26                | 14<br>20<br>22             | 7 9 17           |
| Cant. de la Fuk-<br>cus, 3° arr él.<br>(T. II, p. 367.) — 1830.<br>(Pour 1828 et élect. de nov. 1                            | 110                           | 62<br>87<br>91             | 17<br>26<br>3    |
| Canton de Bor-1 — 1899                                                                                                       | 1<br>1<br>1827. 1             | 7 15<br>7 15<br>6 10       | 5<br>»<br>5<br>5 |
| TRE, 4c arr. 6l                                                                                                              | 9                             | 16<br>19<br>10<br>143      | 7<br>13<br>11    |
| teau-nu-Lois, — 1829                                                                                                         |                               | the Air                    | 14               |

# 2º RECAPITULATION DÉPARTEMENTALE.

#### POUR 1828 ET ÉLECTION DE NOVEMBRE 1827.

JURÉS

|     |                   |           |           |      | •    |           | <b>5.</b> |                 |                 |
|-----|-------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
|     | Total             | Electeu   |           |      |      |           | Doct.     |                 | Minimum du cens |
|     |                   | d'arr. de | dép.      | aiN. | tion | . retr.   | . et lic  | . tair.         | pour le GrColl. |
| 101 | ARR. le MANS. 419 | 373       | 114       | 1    | 3    | 14        | 12        | 16)             | <b>,</b>        |
| 20  | - Maners 312      | 271       | 42        | 1    | 13   | 2         | 9         | 16              |                 |
| 3°  | — la Fleche. 286  | 234       | 61        | 1    | 6    | 18        | 9         | 18              | 1,064 f. 32 c.  |
| 4•  | - SCALAIS. 244    | 244       | <b>56</b> | n    | 1    | 1         | 8         | 19              | ,               |
|     | 1,251             | 1,122     | 275       | 3    | 23   | <b>36</b> | 38        | <del>69</del> ) |                 |
|     |                   |           |           |      |      | 169       |           |                 |                 |

#### ÉLECTIONS PARTIELLES D'AVRIL 1828.

| 2e ARR. MAMERS.  | . w                               | 266                               | ))                           | <b>»</b> | <b>»</b>     | 10                       | ש                   | »                          | « f. « c.      |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
|                  |                                   | 1                                 | POUR                         | 18       | <b>329</b> . | •                        |                     |                            |                |
| 1 er Arbondissen | 423<br>293<br>299<br>246<br>1,261 | 377<br>254<br>247<br>219<br>1,097 | 114<br>39<br>65<br>56<br>274 | 1<br>1   | 13<br>8<br>2 | 11<br>2<br>17<br>2<br>32 | 10<br>10<br>5<br>37 | 16<br>14<br>16<br>18<br>64 | 1,074 f. 69 c. |

#### POUR 1830.

| 1 <sub>ct</sub> ar<br>2°<br>3°<br>4° | RONDISSEM. | 480<br>324<br>338<br>282<br>1,424 | 431<br>283<br>288<br>256<br>4 258 | 48  | »<br>» | 13 |     | 8 9 | 15<br>17<br>18<br>17 | • |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|----|-----|-----|----------------------|---|
|                                      |            | 1,020                             | 1,200                             | 010 | _      |    | 166 |     | <u> </u>             |   |

#### POUR 1831.

| 1° r<br>2°<br>2°<br>4° | ARRONDISSEM. | 517<br>334<br>355<br>306<br>1,512 | 467<br>298<br>313<br>277<br>1,355 | 30<br>''<br>'20 | 22 20 | 4<br>11<br>3<br>2<br>20 | 12<br>2<br>14<br>3 | 8 | 16<br>15<br>13<br>18<br>62 | « f. « e.* |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|--------------------|---|----------------------------|------------|
|                        |              |                                   |                                   |                 |       |                         |                    |   |                            |            |
|                        |              |                                   |                                   |                 |       |                         | 457                |   |                            |            |

<sup>\*</sup> Les Collèges départementaux, ou Crands-Collèges, sont supprimés pour 1831.

#### APPENDICE.

# B. Relevé par arrondissem. Des listes électorales et de

| Cant.1 <sup>cr</sup> du Mans. 6 communes et 2 sections de la ville du Mans. 6° Ju 7° 8° - 9° | ctjurés, jouissant du droitélectoral au 16 nov. 1881.  l'ayant acquis depuis, au cens de 300 i  tenant leur droit de l'abaissement du comet de l'âge.  tenant leur droit de l'art. 3 de la loida 19 avril 1831.  non jurés, par défaut d'âge.  rés ayant leur domic. élector. dans un autre départen.  fonctionnaires nommés par le Roi, etc.  officiers en retraite, jouissant d'une pension, etc.  docteurs et licenciés en droit, en médacine, etc.  notaires. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantons 2e et 3e 3° do 4° Es                                                                 | 2e ARRONDISSEMENT ÉLECTORAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| de Montfort.  36 commun. et 6°  2 sect. de la ville du Mans.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100                                                                                          | 3e Arrondissement électeul,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cant. de Ballon, Conlie, Ecommor, Loud, Sillé et la Suze. 73 communes. 9                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \10°                                                                                         | TOTAUX, POUR L'ARRONDIMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 cantons. 4° 5°                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 126 communes. 6°<br>7°<br>8°<br>9°<br>10                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>√ 1°</b>                                                                                  | 4 ARRONDISSEMENT ÉLECTORIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tout l'arrondis- 2°                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| de Saint-Calais. 5° 5° cantons.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56 communes. 6°7'9°                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

TRY, DRESSÉES EN CONFORMITÉ DE LA LOI DU 19 AVRIL 1831. EGEANT AU MANS.

| ER EV                | IT AU       | HAN     | 5.          |            |             |                |               |               |               |          |             |
|----------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 4004                 | 4000        | 4000    | 1833        | 1834       | 1835        | 1836           | 1837          | 1838          | 1839          | 1840     | 1841        |
| 1831                 | 1833        | 1833    | 1834        | 1835       | 1836        | 1337           | 1338          | 1839          | 1840          | 1841     | 1842        |
| 234                  |             |         |             |            |             |                |               |               |               |          |             |
| 719(                 | 331         | 320     | 323         | 328        | 340         | 333            | 357           | 837           | <b>3</b> 37   | 345      | 335         |
|                      | -           |         |             |            |             |                |               | 007           | •••           |          |             |
| <b>80</b> )          |             |         |             |            |             |                |               |               |               |          |             |
| *                    | <b>&gt;</b> | 1       | ×           | >          | <b>X</b>    | 10             | w             | <b>35</b>     | >>            | *        | <b>&gt;</b> |
|                      | 7           | 6       | 7           | 15         | 8           | 8              | 14            | 17            | 12            | 19       | 14          |
| 3<br>3<br>4          | 1           | 1       | 3           | 3          | 5           | 2              | 2             | 2             | 4             | 4        | 4           |
| 4                    | 4           | 1       | <b>»</b>    | *          | 30          | **             | *             | 1             | 5             | 7        | 6           |
| 6                    | 4           | •       | 5           | 5          | 4           | 3              | •             | 5             | 6             | 7        | 7           |
| 11                   | 6           | 9       | 8           | 6          | 5           | 4              | 7             | 6             | 7             | 6 2      | 6           |
| 3                    | 1           | 1       | 1           | 1          | 1           | 1              | 1             | 1             | ***           | 25       | 2           |
| GIEG1                | LANT        | AU M    | LANS.       |            |             |                |               |               | •             |          |             |
| 104)                 |             |         |             |            |             |                |               |               |               |          |             |
| 14 }                 | 201         | 189     | 186         | <b>190</b> | 189         | 199            | 224           | 233           | 217           | 210      | 201         |
| <b>82</b> )          |             |         |             |            |             |                |               |               |               |          |             |
| <b>)</b>             | *           | *       | *           | *          | *           | »<br>•         | <b>37</b>     | ))<br>~       | 40            | <b>X</b> | <b>»</b>    |
| 2                    | 1           | 1       | 1           | 1          | <b>&gt;</b> | 6              | <b>4</b>      | 7             | 12            | 8        | 4           |
| <b>X</b> 0           | <b>3</b>    | »<br>1  | <b>39</b>   | 30<br>30   | <b>D</b>    | )D             | ×             | ))            | <b>»</b>      | »        | 1           |
| 3                    | 1           | 2       | 2           | 2          | 2           | 2              | 2<br>2        | 2             | . 2           | 2        | 2           |
| 5                    | 1           | מ       | <b>»</b>    | ))         | <b>20</b>   | ×              | 5             | 2             |               | 1        | 1           |
| 5                    | 3           | 3       | 4           | 4          | 4           | 2              | 1             | 1             | 3<br>1        | 1        | 1           |
| SIÉGI                | EANT        | AU M    | IANS.       |            |             |                |               |               |               |          | •           |
| 195)                 |             |         |             |            |             |                |               |               |               |          | •           |
| 14                   | 250         | 328     | 326         | 328        | <b>320</b>  | <b>323</b>     | <b>338</b>    | 348           | 424           | 425      | 461         |
| 144                  |             |         |             |            |             |                |               |               |               |          |             |
| <b>"</b>             | *           | Ø       |             | <b>2</b>   | 39          | ω,             | <b>&gt;</b>   | D             | n             | <b>y</b> | "           |
| 5                    | 13          | 7       | 8           | 7          | 5           | 4              | 2             | 3             | 11            | 12       | 19          |
| <b>&gt;&gt;</b>      | 39          | D       | <b>D</b>    | <b>x</b>   | D           |                | <b>10</b>     | 1             | <b>X</b>      | Ŋ        | <b>3</b> 0  |
| »<br><b>2</b>        | »<br>4      | »<br>4  |             | <b>3</b>   | »<br>3      | ับ<br><b>3</b> | ນ<br><b>2</b> | ນ<br><b>2</b> | »<br><b>2</b> | »<br>1   | <b>1</b>    |
| 1                    | 1           | 1       |             | 1          | 1           | 1              | 1             | ĩ             | 4             | 3        | â           |
| 12                   | ō           | 10      | _           | 14         | 14          | 12             | <b>1</b> 0    | 8             | 10            | 3<br>8   | 3           |
|                      | LUNAI       |         | MANS        |            |             |                |               |               |               |          |             |
| -                    |             |         |             | -          |             |                |               |               |               |          |             |
| 47                   |             |         |             | 215        | 010         | 055            | 040           | 040           | 000           | 000      |             |
| 533 )<br>47<br>306 ) | 884         | 846     | <b>93</b> 5 | 846        | 849         | 855            | 919           | 918           | <b>97</b> 8   | 980      | 997         |
| 886                  |             |         |             |            |             |                |               |               |               |          |             |
| 900 J                | _           | 1       | 10          | n          | מ           | n              | ))            | 20            | D             | <b>)</b> | N.          |
| 10                   | 21          | 14      |             | 23         | 18          | 18             | 20            | 27            | 35            | 22       | 20          |
| 3                    | 1           | 1       | _           | 3          | 5           | 2              | 2             |               | 4             | 19       | 15          |
| 10<br>3<br>4         | 4           | 9       |             | ×          | D           | 70             | D             | 3<br>1<br>9   | . 5           | 7        | 6           |
| 11                   | 9           | 10      |             | 10         | 9           | 8              | 8             |               | 10            | 10       | 10          |
| 17                   | 8           | 10      |             | 7          | 6           | 5              | 8             | 13            |               | 10       | 10          |
| <b>90</b>            | 13          |         |             |            | 19          | 15             | 12            | 10            | 12            | 11       | 10          |
| esfig:               | TKA         | A · BAI | int-ca      | LAIS.      |             |                |               |               |               |          |             |
| - 202                |             |         |             |            | 426         | <b>6</b> 24    | 00-           | ء سندو        | 400           | £ . 4    | 400         |
| 18 \                 | 378         | 354     | 355         | <b>355</b> | 359         | 356            | 367           | 371           | 408           | 414      | 428         |
| 156                  |             |         | _           |            |             | _              |               |               |               |          | _           |
| 1                    | 1           |         | 1           | 'n         | <b>&gt;</b> | 1              | X)            | n             | 40            | D        |             |
| -14                  | 13          |         |             | •          | 4           | 8              | 6             | 7             | 10            | 11       | <b>7</b>    |
| <b>»</b>             | 70          |         | 1           | 70<br>70   | »           | <b>3</b>       | <b>,</b>      | <b>20</b>     |               | 7        | <b>*</b> ** |
| <b>a</b>             | 2           | 9       |             |            | 79<br>30    | 70<br>30       | n             | יט<br>פר      |               | 30<br>30 |             |
| 5<br>13              | . 1         | 1       | 1 n<br>1 4  | »<br>4     | Ã           | 4              | 10<br>4       | <b>*</b>      | 7             | 9        | 5           |
| 13                   | 19          |         | 9           | 10         | 10          | Ť              | Ŏ             |               | Í             | ) ī      | 7           |
|                      | ~*          |         | _           | _•         | ~ <b>~</b>  | -              | •             | •             |               |          |             |

# APPENDICE.

# 5. ARRONDISSEMENT ÉLECTEM

| Tout l'arrondis-<br>sement communal<br>de la Flèche.<br>7 cantons.<br>76 communes.                                       | 1º Electjurés, jouissant du droit électoral au 16 nov. 18. 2º   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cantons de Bount-<br>TABLE, la FERTÉ,<br>MAMERS, TUFFÉ.<br>4 cantons.<br>58 communes                                     | 6e ARRONDISSEMENT ÉLECTORS  1° 3° 4° 5° 6r 7° 8° 9°             |
| Cant. de Brat-<br>mont, Fresnay, la<br>Fresnaye, Marol<br>les, Montmirail<br>Saint-Patern.<br>6 cantons.<br>85 communes. | 7° ARRONDISSEMENT ÉLECNAL,  1° 2° 3° 4° 5°                      |
| 10 cantons.<br>143 communes                                                                                              | 1° 2° 3' 4° 5° 6' 7° 8° 9° 10°                                  |
| 33 cantons.<br>371 commune                                                                                               | 1 2 3° 5° 6° 7° 8° 9° 40° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 1 |

| 1T          | A | TA | FLECHE |
|-------------|---|----|--------|
| <b>TI</b> . | 4 |    |        |

| 1832           | 1833          | 1833<br>1834 | 1834<br>1835  | 1835<br>1836    | 1836<br>1837     | 1837<br>1838    | 1838<br>1839 | 1839<br>1840   | 1840<br>1841  | 1841<br>1842    |
|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 407            | 387           | 411          | 441           | 431             | 444              | 446             | 457          | 463            | 471           | 475             |
| 1              | 1             | 1            | n<br>40       | y<br>10         | 1)<br>4.4        | "               | ν<br>O       | ນ<br>40        | ນ<br><b>9</b> | 1               |
| 4 2            | 4 2           | 8<br>2       | 12<br>4       | 10<br>3         | 11               | 9               | 9<br>2       | 10<br>1        | <b>3</b> 7    | 1 v<br>"        |
| 3              | » <b>2</b>    | <i>2</i>     | מ             | J<br>N          | ))<br>T          | <b>3</b>        | <b>2</b>     | »              | ĩ             | 1               |
| 19             | 12            | 11           | 11            | ő               | 9                | 9               | 9            | 14             | 13            | 11              |
| 5              | 5             | 5            | 5             | 7               | 6                | 9               | 9            | 10             | 9             | 5               |
| 11             | 12            | 10           | 11            | 10              | 11               | 13              | 19           | 20             | 18            | 15              |
| VT A MAMERS.   |               |              |               |                 |                  |                 |              |                |               |                 |
| 313            | <b>300</b>    | <b>300</b>   | 313           | <b>3</b> 13     | 297              | 329             | 313          | 342            | 351           | 377             |
| 8              | ນ<br><b>5</b> | ъ<br>6       | ນ<br><b>4</b> | ນ<br><b>5</b>   | "<br><b>5</b>    | »<br>6          | »<br>3       | "<br>11        | "<br>11       | "<br><b>13</b>  |
| »              | n             | <b>v</b>     | <b>7</b> 0    | 7               | »                | V V             | מ            | 'n             | 7)            | ))              |
| 9              | 1             | *            | r             | D               | 2)               | 70              | n            | 30             | 30            | 31              |
| 1              | *             | w            | 30            | <b>&gt;&gt;</b> | n                | ))              | "            | ))<br>6        | »<br>7        | ))<br>7         |
| <b>4</b><br>3  | 5<br>2        | 6<br>2       | 5<br>2        | 4               | 6<br>3           | <b>6</b><br>5   | 6<br>5       | 6<br>6         | 3             | 7<br>2          |
| _              | BEAUM<br>2    | _            | 2             | 4               | a)               | 3               | •            | •              | •             | _               |
|                |               |              |               |                 |                  |                 |              |                |               |                 |
| 281            | 270           | 272          | 283           | 277             | 279              | 305             | 301          | 328            | <b>33</b> 5   | 391             |
| n              | Ŋ             | ກ            | <b>x</b>      | <b>70</b>       | v                | "               | n            | <b>)</b> )     | ກ             | ))<br>43        |
| 3              | 2             | 4            | 6             | 5               | 6                | 10              | 6            | 10             | 8             | 13<br>D         |
| "<br>1         | »<br><b>1</b> | »<br>1       | D             | ))<br>))        | ))<br><b>)</b> 0 | וו<br>מ         | ))<br>(X     | ))<br>))       | n<br>n        | ×               |
| î              | i             | 1            | »<br>1        | ű               | ĩ                | ĩ               | ĩ            | 1              | 1             |                 |
| 1              | 1             | 1            | 1             | 1               | 1                | 1               | <b>1 5</b>   | 3              | 4             | "<br>3          |
| 11             | 10            | 10           | 9             | 7               | 7                | 6               | 5            | 6              | 5             | 8               |
| (A). D         | B MAN         | ibrs,        |               |                 |                  |                 |              |                |               |                 |
| 594            | 570           | <b>572</b>   | <b>596</b>    | <b>59</b> 0     | 576              | 631             | 61\$         | 670            | 686           | 768             |
| ມ              | ))<br>        | D            | D             | <b>»</b>        | ď                | »               | »            | ))<br>(24      | ))<br>40      | ))<br><b>Se</b> |
| 9              | 7             | 10           | 11            | 10              | 11               | 16              | 9            | <b>21</b><br>» | 19<br>»       | <b>26</b>       |
| "<br><b>10</b> | n<br><b>2</b> | n<br>1       | <b>7</b> 0    | n<br>n          | ))<br><b>)</b> 0 | ))<br><b>))</b> | <b>10</b>    | ))<br>))       | ע             | "<br>V          |
| 2              | 1             | 1            | 10<br>1       | 1               | • 1              | ű               | 1            | 1              | 1             | ))              |
| 5              | ē             | 7            | <b>.</b>      | 5               | 7                | 7               | 7            | 9              | 11            | 10              |
| 14             | 12            | 12           | 11            | 8               | 10               | 11              | 10           | 12             | 8             | 8               |
| ARTE           | MENT.         |              |               |                 |                  |                 |              |                |               |                 |

1,263 2,157 2,273 2.238 2,222 2,231 2,366 2,360 2,519 2,551 2,668

| 2         | 3  | 2  | 10        | 30 | 1  | מ          | מ         | <b>"</b>  | )) | מ  |
|-----------|----|----|-----------|----|----|------------|-----------|-----------|----|----|
| 46        | 33 | 37 | <b>50</b> | 37 | 48 | <b>51</b>  | <b>52</b> | <b>76</b> | 61 | 63 |
| 3         | 3  | 5  | 7         | 8  | 3  | 4          | 5         | 5         | 19 | 15 |
| 19        | 6  | 9  | ď         | מ  | Ð  | <b>3</b> 0 | 1         | 5         | 8  | 7  |
| 94        | 24 | 23 | 22        | 19 | 18 | 18         | 19        | 25        | 94 | 21 |
| 22        | 24 | 30 | <b>55</b> | 29 | 22 | 28         | 23        | 40        | 36 | 50 |
| <b>47</b> | 46 | 40 | 51        | 47 | 48 | 45         | 41        | 83        | N  | W  |

Des tableaux qui précèdent, il résulte :

1º Que chaque arrondissement électoral, jouit d'un droit d'éligibilité à la Chambre des députés, égal à 17459 de celui de la France entière, le nombre des membres de cette Cham-

bre étant de 459;

2º Que les arrondissements communaux de Saint-Calais et de la Flèche, ne comprenant qu'un arrondissement électoral chacun, jouissent d'un droit d'éligibilité dans la même proportion; tandis que les arrondissements communaux de Mamers et du Mans, étant divisés en deux et trois collèges, et nommant deux et trois députés, le premier jouit du droit d'élection dans la proportion de 27459 on de 17153;

3º Enfin, que le département de la Sarthe envoyant sept députés à la Chambre, son droit d'élection est de 7/459 ou d'un peu moins de 1/65°; d'où résulte aussi que, sous le rapport de la division du territoire, il se trouve avantagé, puisqu'il n'aurait droit qu'à 1/86° de représentation. Il y a, à peu près balance, au contraire, sous le rapport de

la population.

C. Relevé, par arrondissements communaux, des listes électorales, pour l'élection des membres du conseil-général et des conseils d'arrondissements.

Nota. Pour le Conseil-général, composé de 30 membres, chaque canton en élit un, à l'exception de ceux de la Fresnaye et de S.-Patern, arrondissement de Mamers; de Mayet et de Pontvallain, arrondissement de la Flèche; de Bouloire et de Vibraye, arrondissement de Saint-Calais; qui se réunissent

deux par deux, pour l'élection d'un seul membre.

Pour les conseils d'arrondissement, ceux du Mans et de Mamers étant de 10 membres, chaque canton en élit un; ceux de la Flèche et de Saint-Calais étant de 9 membres et le premier de ces arrondissements ne comprenant que sept cantons, le dernier six, les cantons de la Flèche et de Sablé élisent chacun deux membres, ainsi que ceux de S.-Calais, de Château-du-Loir et de Lucé.

|                               |                                                                                                                                                                                                                          | Europaus à la Chambre                                               | Reservations.                              | Eurer, supplémentaires.                 | But cr. complémentaires                                                          | Totaex.                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Arrondissement<br>du Mans.    | Cant. de Ballon                                                                                                                                                                                                          | 2 086<br>78<br>62<br>75<br>334<br>83<br>59<br>59<br>59<br>64<br>995 | 2<br>3<br>3<br>18<br>4<br>3<br>1<br>4<br>2 | <b>&gt;</b>                             | 10<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 87<br>81<br>65<br>77<br>354<br>87<br>59<br>60<br>95<br>66        |
| Arrondissement<br>de Mamers.  | Cant. de BeaumontPour 1841-1842  — de Bonnétableidem.  — de la Fertéidem.  — de Fresnayidem.  — de la Fresnayeidem.  — de Mamersidem.  — de Marollesidem.  — de Montmirailidem.  — de Saint-Paternidem.  — de Tufféidem. | 93<br>59<br>89<br>87<br>31<br>178<br>92<br>43<br>45<br>41<br>768    | 9 6 9 1 1 1 1 1 1 n                        | 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | 18<br>28                                                                         | 95<br>61<br>95<br>89<br>50<br>181<br>93<br>50<br>50<br>52<br>816 |
| Arrondissem.<br>de la Flèche. | Cant. de Brûlon, Pour 1841-1842  —de la Flèche— idem. —de Lude— idem. —de Malicorne— idem. —de Mayet— idem. —de Pontvallain— idem. — blé— idem.                                                                          | 52<br>136<br>55<br>39<br>42<br>54<br>97<br>475                      | 4<br>3<br>1<br>3<br>4                      | 1<br>1<br>2<br>8<br>2<br>2<br>3<br>10   | 7<br>7                                                                           | 57<br>149<br>59<br>50<br>50<br>57<br>101<br>523                  |
| Arrondissem.<br>de SCalais    | Cant. de Bouloire Pour 1841-1842  — de la Chartre — idem.  — de Château-du-Loir. — idem.  — de Lucé — idem.  — de Saint-Calais — idem.  — de Vibraye — idem.                                                             | 34<br>53<br>97<br>68<br>131<br>45                                   | 3<br>4<br>2<br>4<br>1                      | D<br>D<br>D<br>D                        | 16<br>»<br>»<br>»<br>»                                                           | 50<br>56<br>101<br>68<br>135<br>50<br>460                        |

.

#### APPENDICE.

#### RÉCAPITULATION DÉPARTEMENTALE.

| Pour | 1833-1834 | 2,172 | 99  | - 8 | 156 | 2,433 |
|------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|
|      | 1834-1835 | 2,238 | 94  | 5   | 147 | 2,474 |
| -    | 1835-1836 | 2,211 | 88  |     | 153 | 2,456 |
|      | 1836-1837 | 2,231 | 84  | - 1 | 136 | 2,453 |
|      | 1837-1838 | 2,340 | 94  |     | 141 | 2,580 |
|      | 1138-1839 | 2,353 | 92  | 8   | 133 | 2,586 |
|      | 1839-1840 | 2,515 | 113 | 11  | 97  | 9,736 |
|      | 1840-1841 | 2,551 | 102 | 9   |     | 9,750 |
|      | 1851-1849 | 2.866 | 94  | 15  | 55  | 2.830 |

# Exegi monumentum.

Après un travail opiniâtre, de plus de quinze années, j'arrive enfin au terme d'une tâche, pour l'exécution de laquelle il m'a fallu lutter avec courage, contre les obstacles réunis de l'indifférence, de la sottise et de l'envie, et supporter pendant quinze ans, les outrages de la calomnie et de l'injure.

A peine l'impression de cet ouvrage était-elle commencée, qu'un écrivain, à qui on en avait proposé l'exécution avant moi, lui a opposé un travail analogue, que ses amis ont essayé de placer au-dessus du mien; concurrence d'autant plus redoutable, que des considérations d'éco-

nomie parlaient en sa faveur.

On m'a reproché l'étendue de mon ouvrage, la promesse indiscrète et prématurée, plutôt faite en mon nom que par moi-même, de le circonscrire en 2 volumes de 12 livraisons; comme si j'avais été libre de circonscrire également, le nombre et l'importance de mes matériaux, si abondants et si curieux, qu'il m'eût été plus facile d'arriver à trente

volumes, que de me réduire à deux!

Des gens qui croyent, probablement, qu'un tel ouvrage se jette en moule, comme un roman, m'ont aussi reproché la lenteur de son exécution, comme si, à chaque pas, je n'avais été arrêté par des recherches, des analyses, des calculs tels, qu'il est plus d'une page de mon livre, qui m'a demandé au-delà d'un mois de travail; comme si, d'ailleurs, je n'avais pas été arrêté, pendant trois à quatre années, par des embarras d'argent, occasionnés par des retards de paiement de la part d'un grand nombre de souscripteurs; par des refus de solder, de la part de quelques autres, qui ont eul'indignité de me faire perdre ce qu'ils me devaient;

obstacles auxquels le léger secours accordé par le cancile général, le patriotique courage de mon dernier éditeu. M. Belon, et la bienveillance de ceux de mes souscripteur qui ne m'ont pas abandonné, ont enfin pu mettre un terms.

D'autres, enfin, m'ont reproché quelques inexactitudes, quelques erreurs, inévitables dans un travail d'une telle étas due, et qui sont dues, le plus souvent, à des personnes mén des localités, comme on peut le voir à plusieurs des articles rétificatifs qui terminent ce volume. En ! quel ouvrage de ce genre, peut être parfait et exempt de semblables taches? N'ai-je donc pas fait tout ce qui dépendait de moi pour les éviter, en parcourant moi-même tout le département, 👊 demandant des renseignements dans toutes les communes, en soumettant la rédaction de mes articles aux personses capables d'en bien juger et de m'indiquer les rectifications dont ils étaient susceptibles! l'ai la conscience d'avoir fa des efforts inquis, pour arriver à la plus grande exactitud possible, et j'ai été fréquemment assez heureux, tout d marchant dans une voie souvent fort obscure, pour y aveil jeté qualques lumières. Ainsi , dans des articles fort impo tants, comme celui de la Ferté, où la tradition locale malgré le travail d'un archiviste ou féodiste de sa barousie. ne citait que deux ou trois noms de ses seigneurs, penduit une période de trois siècles, deux ou trois noms de famille feodales, pendant une seconde période à peu près sem-blable, d'avoir pu établir, aussi exactement que possible, une chronologie de 33 personnages, appartenant à 9 familles, de la fin du 10º siècle à l'an 1628, que la maison de Villars acquit cette terre ; à l'article Montfort, où j'ai pu combler une lacque d'un siècle entier, dans la nomenciature des seigneurs de ce lieu ; dans une foule d'autres articles, comme ceux de la Flèche, de Sablé, de la Suze, etc., etc., ot j'ai débrouillé et mis en ordre ces sertes de nomenclatures. nommé un grand nombre de flets , qui n'étaient plus conne sous ce titre, et révélé les nome de leurs anciens possesseurs féodaux.

Combien de fois, aussi, les personnes les plus instruites dans chaque localité, ne m'ont-elles pas remercié de leur avoir appris l'histoire de leur pays, souvent celle de leur

propriété!

La malveillance d'un petit nombre de détracteurs, me force de dire ici de mon ouvrage, ce qui, sans cet impérieux motif, ne conviendrait point sous ma plume : c'est qu'il n'en existe aucun d'aussi complet, d'aussi curieux, et, à raison de sa forme, d'aussi utile, sur aucune autre localité

de la France, bien que le plan en ait été adopté, mais avec moins de développements, pour plusieurs autres départe-tements. C'est du moins ce que me disait, il y a quatre ans, l'un des officiers d'état-major, employés comme ingénieurs-géographes à la nouvelle carte de France, publiée par le gouvernement et destinée à remplacer celle de Cassini. 

Vous avez entrepris, Monsieur, un ouvrage bien utile pour votre département, ou plutôt, pour toute la France, car c'est le plus beau modèle de statistique qui existe.

A ce suffrage si flatteur, à ceux de l'Académie des Inscriptions, qui a mentionné honorablement mon travail, pour la seule partie des antiquités; de la Société de Statistique universelle, qui m'a décerné une médaille, avant même que je le lui eusse soumis; des nombreuses sociétés savantes qui m'ont accueilli, dont quelques-unes m'ont appelé dans leur sein; qu'il me soit permis d'en ajouter quelques autres, non moins considérables, et qui ne sont qu'une bien minime portion de ceux dont je pourrais justifier, par ma correspondance.

Voici ce qu'on lit dans un rapport fait, le 6 juin 1833, par M. le D. A. Guépin, à la Société académique de Nantes, l'une de celles du royaume, sans contredit, qui s'occupe avec le plus de zèle et de succès, de graves et utiles travaux:

« Ce qu'ont été à Nantes Huet et Athanase, M. Pesche » l'est pour la ville du Mans: sa statistique du département » de la Sarthe, est une œuvre immense. Infatigable au travail » et d'une scrupuleuse exactitude, M. Pesche semble né » tout exprès, pour nous montrer que les Bénédictins, si consciencieux, dont les écrits nous étonnent, ont encore des » successeurs. Il allie, en effet, aux connaissances exactes » de notre époque, l'érudition de ces savants pères et leur » persévérance. Chez lui, l'on trouve à la fois la minutieuse » exactitude de nos chroniques et les aperçus philosophiques de l'homme qui sait résumer. « Annales de la Société, t. IV, p. 150, 151).

Et dans un autre rapport fait à la même Société, le 3 juillet 1834, par M. Guillet; l'un et l'autre de ces rapports,

au nom de commissions spéciales :

Les auteurs de statistique ont adopté, les uns, la forme méthodique, avec de grandes divisions et des tableaux de détail à l'appui; les autres, la forme alphabétique des dictionnaires. Les deux statistiques les plus volumineuses de la 1<sup>re</sup> classe, sont celles de la ville de Paris et du département de la Seine, par M. de Chabral, 5 vol. in-4°; celle des Bouches-du-Rhône, par M. de Villeneuve, 4 vol.

» in-4°, avec atlas in-f°. Celle de M. Pesche, sera la placea » sidérable de la 2° classe.

» M. Pesche fait précéder son ouvrage, d'un Précis his-» torique de 430 pages, divisé en cinq époques, des a lequel il suit, avec une admirable clarté, le ill des tri-» noments, depuis les temps autérieurs à l'occupation a romaine, jusqu'à nos jours. Si après cet excellent morcus » d'histoire nationale, vous parcourez ce qui a para de Dioa tionnaire (les deux premiers volumes seulement alors), ven » reconnaisses qu'il faut que l'auteur ait été poussé dans cette » carrière, par une vocation irrésistible; vous êtes effrayé de » recherches sans nombre qu'il lui a falle faire, des détaits in-» finis dans lesquels il a été obligé de descendre. L'ouvres » consciencieux de M. Pesche, est de cetrx que le ministrede » l'intérieur devrait publier aux frais de l'état, purce que » c'est une œuvre de dévouement patriotique, et dont le » produit pécuniaire ne peut jamais indomnises des sacrif-> ces qu'il.a coûtés.

» Les habitants de la Sarthe ont, dans le Dictionnaire de M. Pesche, jusqu'aux détails les plus minutieux de ce qui » les touche. Avec ce guide, ce Cicérone si riche de comme sances locales, ils no peuvent faire un pas sur leur terripoire, qui ne leur rappelle un souvenir, qui ne fatte leur orgueil, qui n'émeuve leur sensibilité, qui n'éveille leur industrie, qui, dans la marche du passé, ne leur présente

» le tableau magique de l'avenir.

» Le Dictionnaire de M. Pesche a. sur celui si précieux de notre Bretagne, par M. Ogée, l'immense avantage d'avoir coordonné le passé avec le présent, c'est-à-dire, d'avoir joint aux détails de localité, qu'on pouvait recueille lir avant 1789, tous ceux que la révolution a introduit pour la topographie, pour l'agriculture, pour le commerce pour les voies publiques, pour les progrès industriels, pour le système administratif et judiciaire, et pour l'instruction.

populaire. » (Annales, t. V, p. 385-399).

A cette opinion de personnes étrangères, dont je ne suis nullement connu et que je n'ai pas davantage l'honneur de connaître, je joindrai ici celle de quelques compatriotes, dans le double but de prouver, que tous mes articles communaux ont été communiqués après leur rédaction, à des personnes de la localité, capables de juger de leur exactitude, ce que peut attester d'ailleurs M. le Préfet de la Sarthe, par le bienveillant intermédiaire duquel ces communications ont été faites.

A M. le Maire de Savigné-l'Evêque. « Je vous retourne,

» Monsieur, l'article de M. Pesche; je le trouve très-soigné: » la commune n'aura qu'à se glorifier de la description qui » la concerne, dans l'intéressant ouvrage de l'auteur. D'HAUTEVILLE. — Le Menil, 24 mai 1841.

A M. Pesche. a J'ai lu avec attention, le manuscrit de » Sillé-le-Philippe, et j'y ai fait les observations propres à » rectifier quelques erreurs et à augmenter votre article de » quelques documents sur cette commune. Je suis charmé, » Monsieur, d'avoir pu vous seconder dans la rédaction de » l'ouvrage utile et très-intéressant, dont vous vous êtes » chargé, et que vous exécutez avec tant de succès. » Cte OGIER.» — Passay, 23 juin 1841. — L'article S.-Pavace a été également communiqué à M. Aimé Ogier, et annoté

d'observations de M. de Clinchamp, son beau-père.

Le Maire de Villaines-sous-Malicorne, d' M. Pesche. « Ayant parcouru la notice que vous m'avez adressée, sur » la commune que j'administre, et que j'ai communiquée à » mon adjoint et à notre curé, j'ai reconnu la justesse des » renseignements qui vous ont été fournis, ou que vous avez » pris sur les lieux. — En vous félicitant sur l'utile et belle » entreprise qui vous occupe, je vous prie de croire, » Monsieur, que je m'estime heureux, d'avoir eu à vous » seconder, pour une part très-minime.» Le B.ºº BERTRAND-GESLIN. — 15 sept. 1841.

Voici deux lettres de personnes expertes en la matière, M. Jégou, ingénieur des ponts et chaussées au Mans, chargé des travaux de canalisation, et M. Beauvais de St-Paul,

auteur d'une Histoire de Mondoubleau.

« J'ai lu, Monsieur, avec le plus grand intérêt, votre » excellent article sur la rivière de Sarthe. Il renferme un » grand nombre de documents précieux, qui m'étaient » inconnus et qui pourront m'être très-utiles, dans la conp tinuation de mes projets, pour la navigation de cette

» rivière; etc. » J. M. Jégou. — 17 juin 1841. « Monsieur, l'histoire féodale de Villaines-la-Gonais, dont » vous m'avez communiqué l'article, vous semble, dites-» vous, obscure, incomplète. Il est bien difficile, dans une » entreprise aussi longue, aussi variée que la vôtre, d'y » jeter toute la lumière qu'on désire, et de tout coordonner » d'une manière exacte et définitive. Il fallait le talent et la » patience dont vous êtes doué, pour arriver aux résultats » positifs que vous avez obtenus. Que de recherches et de » fatigues, cette œuvre épineuse ne vous a-t-elle pas occa-» sionnées? Enfin, Monsieur, vous arrivez au terme de vos » travaux : permettez moi de vous en féliciter. Vous allez » goûter quelque repos et jouir en même temps de test » l'honneur qui est attaché à votre belle et louable entre-» prise. » Dz St.-Paul. — 17 sept. 1841.

Après ces explications, ces témoignages si honorables, si bien faits pour me consoler des injustices, des amertames dont on n'a cessé de m'abreuver, que je soumets à mes souscripteurs bienveillants, bien plus qu'aux personnes qui, de parti pris, n'ont cessé et ne cessent encore de dénigrer mon travail, je dois exprimer ici le regret que j'éprouve de ne pouvoir, comme je l'avais promis, citer les nombreuses sources où j'ai puisé (indiquées d'ailleurs, en majeure partie, dans les deux catalogues des richesses historiques et littéraires de la province, dresses par fea l'abbé A. P. Ledru, et insérés dans les Annuaires du département, pour l'an XI et l'an XII), et nommer toutes les personnes à l'obligeance desquelles j'ai dû des renseignements utiles et que je prie ici, d'en recevoir mes remerciments bien sincères. Toutefois, en ayant nommé un grand nombre dans le cours de mon ouvrage, je dois réparer l'omission que j'ai faite, de la commission administrative de l'hospice du Mans, et de M. Demaude ainé, receveur-secrétaire de cet établissement, à qui j'ai dû la communication de documents fort curieux, relatifs à la léproserie de Saint-Lazare et à la terre de Randonnay en Voivres; et citer aussi M. l'abbé Tournesac, le plus habile de nos archéologues, qui, avec la plus extrême obligeance, a revu depuis deux ans, toutes mes descriptions de monuments religieux.

Je ne puis taire non plus l'expression de ma reconnaissance envers ceux de mes souscripteurs, qui ont soutent jusqu'à la fin ma pénible et coûteuse entreprise; envers trois des préfets de ce département, qui l'ont aidée, encouragée, autant qu'il a dépendu d'eux : d'abord M. Victor Tourangin, de qui j'ai reçu, sous tous les rapports, tant de marques de bienveillance; M. Faye, qui, le premier, a bien voulu solliciter du Conseil-général, le secours qui m'était indispensable pour reprendre et terminer mon travail, et envers Messieurs les membres du Conseil, qui ont bien voulu entendre cet appel et y répondre ; enfin, M. Eug. Mancel, préfet actuel, qui a continué cette bonne œuvre et m'a permis, avec une bienveillance extrême, de consulter les nombreux documents contenus dans ses bureaux, que M. Lecomte, chef de la division du secrétariat général, a mis à ma disposition, avec toute l'obligeance d'un ancies collègue: enfin, cet excellent M. Belon, sans le courage

patriotique duque!, tous ces secours fussent restés stériles et

improductifs.

Je commettrais un acte d'ingratitude impardonnable, si j'oubliais, en terminant, de citer ici mon ami d'enfance et mon parent. M. Etoc-Demazy père, à qui j'ai dû l'idée d'une entreprise dans laquelle il n'a cessé de me soutenir de tous ses efforts, et qui, si elle a été pour moi une source permanente de peines, de fatigues, de tribulations de tout genre, m'a procuré, néanmoins, quelques douces et honorables jouissances, et me vaudra, j'en ai la confiance, plus de justice dans l'avenir que dans le présent!

L'auteur, J..-R. PESCHE.

1er juillet 1842.

#### NOTA.

Plusieurs tables alphabétiques de noms de lieux et de noms d'hommes, eussent été utiles à la fin de cet ouvrage, malgré sa forme de Dictionnaire. Je suis forcé de les omettre, pour mettre fin aux reproches de longueur.

2º J'ai toujours l'intention de continuer la Biographie, dont j'ai déjà publié 17 seuilles et qui contiendra, non pas seulement l'Histoire littéraire du pays, mais la vie et l'indication des œuvres des écrivains, des savants, des hommes de guerre, des prélats, des magistrats, des artistes, et ne s'arrêtera pas à la révolution, mais comprendra jusqu'à nos jours. Je ne cesse de recueillir des matériaux, pour sa confection, mais je ne reprendrai cette publication, que si mes anciens souscripteurs et de nouveaux manifestent être dans l'intention de la soutenir. J'assirme que cette publication n'excédera pas le prix de 25 à 30 f.

Dans le cas où je me trouverais dans l'impossibilité d'exécuter ce projet, j'engage les personnes qui possèdent les dix-sept premières seuilles, à en détacher les deux Chronologies des Evêques et des Comtes, qui en occupent les 9 premières, et à les placer en tête ou à la sin de l'article départemental qui va suivre. Cette livraison va contenir deux cartons destinés à mettre à jour ces deux chronologies, et un troisième, ayant le même objet, pour le pascis historique.

3º J'ai le projet de publier, incessamment, un travail complémentaire de mon Dictionnaire, sous le titre d'Antiquités morales du Maine et de la Sarthe, contenant l'histoire des mœurs, des usages, du langage, des traditions, préjugés, etc., avec un vocabulaire des mots locaux. Cet intéressant travail, dont depuis trente ans je réunis les nombreux matériaux, doit être publié dans les Mémoires d'une Société savante de l'aris. Un certain nombre d'exemplaires de cet opuscule tirés à part, sera mis à la disposition de ceux des possesseurs de mon ouvrage, qui voudront en faire l'acquisition, et le joindre à l'article départemental.

4 L'article Sacres, qui va suivre; doit offirir un travail d'ensemble. sontant une serte de résumé de la Statistique générale du département. Il a été reporté à la suite de l'ouvrage, afin qu'il puisse former une bre-

chure séparée et facilement portative.

Il pout être considéré, d'après le plan adopté pour sa rédaction, comme faisant partie des Statistiques départementales publiées, ces demières années, à Paris, sous le sitre de LA FRANCE, entreprise à laquelle j'avais guessie de despousir, pour l'ésticle de ce dégartement.

and the first and the state of ្តាំ និងជានៅលោកដោះ ការសង្គិត ម៉ាន់ក្រៀបបាន ស្រីក្រៀបប្រវិទ្ធិ or thought many courters as sufficient en du sixieme volume.

### OUVRAGES DE M. J.-R. PESCHE.

Dictionnaire historique et statistique du département de la sarthe, 6 vol. in-8°, de plus de 800 p. chacun (offrant la matière de plus de 25 volumes ordinaires), 1829-1842.

Toutes les Cartes de cet ouvrage, moins le plan de la ville du Mans,

au nombre de sept, ont été dressées par l'auteur.

STATISTIQUE GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE, OU article SARTHE, département, du Dictionnaire statistique qui précède, formant le complément indispensable de cet ouvrage (en cours d'impression), in-8° de 300 pages environ, 1842.

Antiquités morales ou Maine et ou département de la Sarthe, ou moeurs, usages, locutions, traditions des habitants de cette contrée, avec un vocabulaire du langage populaire; i v. in-8° de 300 pages (à paraître).

BIOGRAPHIE DU MAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, faisant suite également au Dictionnaire statistique de la Sarthe, 2 vol. in-8° 1833-184». (Partie publiée: la Chronologie des Evêques et celle des comtes du Maine, cxxxiv pages, et la partie alphabétique ABI-BRO, 130 pages, 1 demi-volume) 2 vol. in-8°.

Iconographie cénomans, ou Collection de portraits lithographiés d'illustres Manceaux et Sarthois (comme éditeur); 14 livraisons de chacune 4 portraits, papier blanc et papier de chine.

BATAILLE DE PONTVALLAIN ET SIEGE DE VAAS (1370). (Extrait du 4° volume de la Revue Anglo-Française, publiée à Poitiers), 1836; in-8° de 30 pages avec une Carte.

MÉLANGES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES, comprenant : 1° Des avantages qu'offre l'étude simultanée de l'histoire et des antiquités nationales, ou Introduction au Cour d'Archéologie, ouvert au Mans, par l'auteur, le 30 nov. 1835; 2° de l'antiquité comparée de l'établissement romain d'Allonnes et de la cité du Mans, chez les Aulerces cénomans; 3° antiquités découvertes ou observées dans le département de la Sarthe, en 1836; in-8° de 80 pages, avec une lithographie.

CHANSONS, Possies diverses, etc., avec une comédie en 2 actes, représentée sur le théâtre du Mans, en 1841, et la traduction en vers du livre des Spectacles de Martial (l'auteur a plusieurs autres livres de Martial, traduits également en vers, prêts à être mis sous presse); i v. in-8°.

Opuscules agricoles, industriels et économiques; broch, in-8°, de 22pages, 1833. RAPPORT VAIT À LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DU MAIS, SE l'Essai de Satistique minéralogique du département de la Mayenne, par M. Ed. Blavier, ingénieur des Mines; 1837, in-8° de 20 pages.

Fitz paraiotique nouvie, le 28 novembre 1830, par la garde nationale du Mans et par le 16° régiment de chasseurs en garnison en cette ville; 1 feuille in-8°.

Fite patriofique dourée par la garde mationale du canton de conlie, le 5 mars 1831 ; in-8° de 172 feuille.

Juays de révision de la Garde Battonale, canton de Conlie. Discours prononcé comme juge de paix de ce canton, lors du premier tirage de jurés de révision, 2 octobre 1831; 4 p. in-8°.

L'Angus ne l'Ourse, ou Examen impartial des événements, des opinions et des écrits qui intéressent le patriotisme français. Prospectus et numero unique, faisant connaître les obstacles apportés à la publication de œ journal constitutionnel; 1818-1819.

L'Albun chioman, ou Bulletin statistique de la littérarure, des sciences, des arts, de l'industrie, etc., des départements de la Sarthe et de la Mayenne; 172 f. grand in-4°, 27 n°, du 3: mai au 29 nov. 1829-(L'Annaire de la Sarthe, pour 1634, p. 338, donne la qualification de journal politique à cette feuille. C'est une exreur.

Le Cenoman, journal constitutionnel de la Sarthe et de la Mayenne; petit in-f°, 14 n°, 3 oct.-18 nov. 1830.

Resal sur les bureaux de charité, etc., broch., in-8° de 3 femilles; 2817.

Dans la Biognaphie sus Contentorains, publice à Paris, de 2820 à 1825, les articles: Bournous (Laurent-Martial-Stanislas), conventionnel; Bournous (Jules-Alexandre-Léger), colonel (t. 111, p. 411); Plascass, dit Valcous (Louis-Pierre), homme de lettres, journaliste; Plascass (N.), frère du précédent, avocat et poète (t. xviii, p. 450 et 452); Verdits (Jean), médecin et instituteur; Verdier-Heurtin (Jean-François), médecin, fils du précédent; Verdier-dlous (Thomas Denis), médecin, frère et oncle des deux précédents; Verdier (Pierre-Louis), chirurgien-herniaire, neveu et cousin des précédents (t. XX, p. 169 à 174); Verits (Charles), de l'assemblée législative (t. XX, p. 184); Bazin (Rigomer), homme de lettres (t. XX, p. 353), article destiné à réfuter l'article malveillant qui le concerne, au tome 11, p. 228.

Plusieurs auticles de Pharmacie, dans le Journal général de Médecine de Sédillot, dans le Bulletin et dans le Journal de Pharmacie, publiés à Paris.

Nombreux articles de politique, de littérature, d'histoire, d'archéologie, etc., de 1797 à 1842; dans l'Indépendant, journal publié à l'aris; dans le journal de la Sarthe, dans l'Ami des Lois, et l'Union, ses successeurs; dans les Affiches du Mans; et compte rendu des représentations théatrales du Mans, dans ces deux derniers journaux.

Tous les ouvrages ci-dessus, non épuisés, se trouvent chez MM. Monnover, J. Bondu, successeur de Belon, Pesche alné, libraires au Mans; Derache, 7, rue du Bouloy; Arth. Bertrand, 23, rue Hauteseuille; libraires à Paris.

## ERRATA DU TOME SIXIÈME.

Page 49, ligne dernière, au lieu de : Maguanville, lisez : Magnanville. censidérable, lisez : considé-57, rable. 98, — 8,199 h. 38 ar. 30 cent., lisez: 2,197 h. 22 ar. 10 cent. - 114 - 465, - 2 et 3 1836, lisez : 1826. une astérisque, lisez : un asté-38, ibid. — 770, ibid. Ces corrections, et toutes celles des cinq volumes précédents, ont été l'objet de rectifications, aux articles additionnels contenus pages 643 à

**736.** 

Ce volume est le seul qui soit dépourvu de Cartes. J'aurais voulu pouvoir en joindre une, exécutée spécialement pour cet ouvrage, qui eût fait connaître, non seulement la circonscription départementale, mais aussi l'ancienne circonscription provinciale, qui est celle de l'ancien diocése du Mans, et eut indique la topographie géognosique, celle des antiquités, des usines et manufactures principales. Je ne puis malheureusement, à raison de leur détectuosité, indiquer, pour en tenir lieu. aucunes de celles publiées jusqu'ici à l'aris, et je n'en vois d'autre qui puisse y suppléer provisoirement, à raison de son exactitude et de l'indication des circonscriptions, que la Carte du diocèse du Mans, ancien et moderne, gravée par Duperray, et publiée, en 1831, par Pesche ainé. mon frère, libraire au Mans, en exprimant le regret, toutefois, que les ondulations de terrain, ou ce qu'on appelle la montagne, n'y soient pas figurées, qu'on n'y trouve pas la délimitation des communes, et que son échelle, trop restreinte, ne lui permette pas d'indiquer les principales habitations. Quant aux antiquités et à la géognosie, on s'occupe de les y ajouter à ma demande.

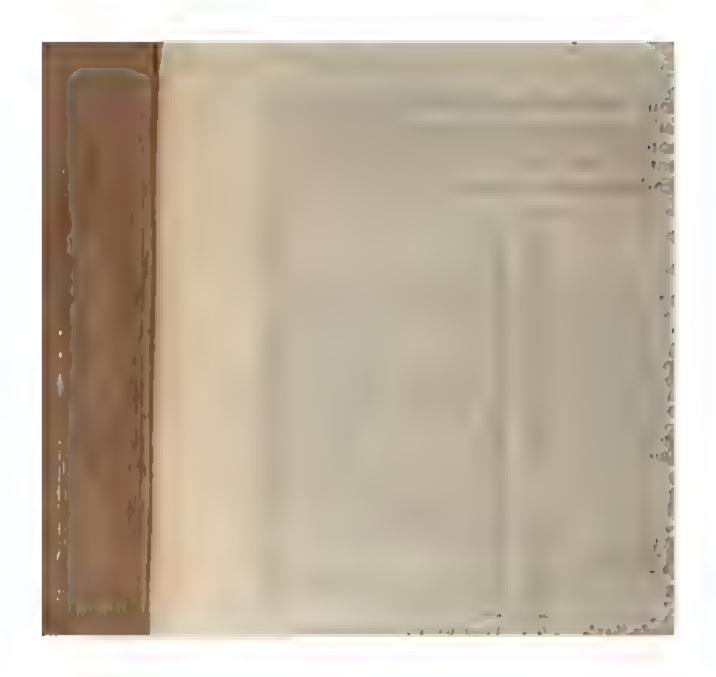

# **TABLE**

#### DES ARTICLES ADDITIONNELS ET RECTIFICATIFS.

Nous donnons cette table, afin d'éviter au lecteur la nécessité de feuilleter toute la partie supplémentaire qui précède, pour connaître les articles qui ont été l'objet d'additions et de rectifications, dues, la plupart, à la nécessité de présenter le cadastrement de toutes les communes.

| Pages.                            | Berus.                   | Pages.      |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Aigné 643                         | Berus                    | 658         |
| Aillères                          | Belon.                   | . 630       |
| Alonnes                           | Bessé                    | <b>65</b> 9 |
| Alonnes                           | Bessé                    | 659         |
| Ancinnes 644                      | Boëssé-le-Sec            | 650         |
| Ardenay 645                       | BONNETABLE (canton de)   | 650         |
| Arthézé 645                       | Bonnétable, commune      | 660         |
| Asnières 645                      | Bosse (la)               | 661         |
| Assé-le-Boisne646                 | Bouer                    | 661         |
| Assé-le-Riboul647                 | Bouloire (canton de)     |             |
| Aubigné                           | Bouloire, commune        | 662         |
| Aulaines                          | Bourg-le-Roi             | 663         |
| Aulneaux (les)                    | Bousse                   |             |
| Auvers-le-Hamon 648               | Brains                   |             |
| Auvers-sous-Montfaucon 649        | Breil (le)               | 663         |
| Avesne                            | Brettes                  | 664         |
| Avessé650                         | Briosne                  | FEZ         |
| Avoise 650                        | Brulon (canton de)       | SEA         |
| A voise                           | Brûlon, commune          | SSS         |
| Bailleul (le) 651                 | Diaton, Commune          |             |
| Ballon (canton de)651             | Carlière                 | ee!         |
| Ballon, commune 652               | Cerans                   | CC5         |
| Rezona (la)                       | Challes                  | 466         |
| Bazoge (la)                       | Champagná                | CCC         |
| Bazouges 653                      | Champagné                | 600         |
| Beaufay 654                       | Champaissant             | 666         |
| Beaumont-Pied-de-Bouf 654         | Champfleur               | 66-         |
| Braumont-sur-Sartue(cant.de). 654 | Champrond                | 007         |
| Beaumont-sur-Sarthe, comm. 655    | Changé                   | 007         |
| Beauvoir                          | Chapelle-du-Bois (la)    | 000         |
| Beillé 657                        | Chapelle-Gaugain (la)    | 000         |
| Berfay 658                        | Chapelle-Iluon (la).     | 009         |
| Bernay                            | Chapelle-Saint-Fray (la) | obg         |

| ballur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tages.                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Chapelle-Saint-Remi (la) 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ecorpain                                        |
| Chartre (la) 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Epineu-le-Chevrenil 689                         |
| Chassé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keival-les-lo-Mane 689                          |
| Charsillé 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evailié                                         |
| Chateau-du-Loir 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | By and a second second                          |
| Chautour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fatines 690                                     |
| Chemiré-en-Charpie 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fay. 112 5 50                                   |
| Chemire-le-Gaudin 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parati                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Percé                                           |
| Chenay, 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ferrière (la) 691                               |
| Cherance 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ferté-Bernard (la) 691                          |
| Chorisay 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pertous 693                                     |
| Cherre 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fillé-Guécélard 692                             |
| Chovaigne 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flace                                           |
| Chevain (le)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flée 694                                        |
| Cheville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fontenay.                                       |
| Coeffbrt 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Four's-Robert-le-Diable 69                      |
| Cogners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Freinay. 5 33 3 3 3 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 |
| Commerveil 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FRESNATE (canton de la) 691                     |
| Conflans 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frennaye (la), comune 695                       |
| Congé-sur-Ozne 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196. 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    |
| Concis (canton de) 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .,                                              |
| Conlie, commune 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geme-le-Gandelin 695                            |
| Connerro 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grandchamp 635                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gréez                                           |
| Contilly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CALL CLA                                        |
| Comments a strange to the state of the Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grez (le)                                       |
| Cormes 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Guterche (la)                                   |
| Condrectour 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11                                             |
| Coutans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hédonne 695                                     |
| Contombiers 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| Coulombiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Janzé., 697                                     |
| Coulombiers 679 Courcebeufs 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Janzé                                           |
| Contombiers 679 Courcebouls 679 Courcebles 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Janzé                                           |
| Contombiers 679 Courcebeufs 679 Courcebeufs 679 Courcelles 679 Courcemont 679                                                                                                                                                                                                                                                                              | Janzé                                           |
| Contombiers 678 Contombiers 679 Courcebends 679 Courcelles 679 Courcemont 679 Courcillon 680                                                                                                                                                                                                                                                               | Janzé                                           |
| Contombiers 678 Contombiers 679 Courcebends 679 Courcelles 679 Courcemont 679 Courcillon 680 Courcival 680                                                                                                                                                                                                                                                 | Janzé                                           |
| Contombiers 678 Contombiers 679 Courcebends 679 Courcelles 679 Courcemont 679 Courcillon 680 Courcival 680                                                                                                                                                                                                                                                 | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Contombiers. 679 Courceboufs. 679 Courceboufs. 679 Courcelles. 679 Courcemont. 679 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680                                                                                                                                                                                                       | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Contombiers. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcellos. 680 Courcillos. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgains. 681                                                                                                                                                                                        | Jaczė                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcellon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgains. 681 Courgenard. 681                                                                                                                                                                                           | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Contombiers. 679 Courcebends. 679 Courcebends. 679 Courcelles. 679 Courcemont. 679 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Courgenard. 681 Crannes. 682                                                                                                                                                          | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Contombiers. 679 Courcebends. 679 Courcebends. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crisse. 682                                                                                                                                                              | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Contombiers. 679 Courcebends. 679 Courcebends. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crisse. 682                                                                                                                                                              | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Contombiers. 679 Courcebends. 679 Courcebends. 679 Courcelles. 679 Courcellon. 680 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 681 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crime. 682                                                                                                                                                               | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Contombiers. 679 Courcebends. 679 Courcebends. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crisse. 682                                                                                                                                                              | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courcival. 680 Courgains. 681 Courgenard. 681 Crames. 682 Crames. 683 Cures. 683                                                                                                                                           | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcillon. 680 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crannes. 683 Cures. 683 Cures. 683                                                                                                                          | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crime. 683 Cures. 683 Cures. 683 Cures. 683 Cures. 683                                                                                                                      | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcemont. 679 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crisse. 682 Cranières. 683 Cures. 683 Dangeut. 683 Degré. 684 Debaut. 684                                                                                                   | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 680 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgains. 681 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crannes. 683 Crisse. 683 Cures. 683 Dangeut. 683 Depart. 683 Dissay-sous-Courcillon. 684                                                    | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcellon. 680 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crisse. 682 Cranières. 683 Cures. 683 Cures. 683 Dangeul. 683 Dissay-sous-Courcillon. 684 Disse-sous-Ballon. 686                            | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcillon. 680 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crames. 682 Crames. 683 Cures. 683 Cures. 683 Dangeul. 683 Dangeul. 683 Dobaut. 684 Dissay-sous-Courcillon. 684 Disse-sous-Ballon. 686 Dollon. 687                       | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 680 Courcillon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crannes. 682 Cramières. 683 Cures. 683 Dangeul. 683 Dangeul. 683 Disse-sous-Ballon. 684 Disse-sous-Ballon. 689 Doulon. 689                                  | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 680 Courcival. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crannes. 682 Cramières. 683 Cures. 683 Cures. 683 Dangeul. 683 Dangeul. 683 Dissay-sous-Courcillon. 684 Disse-sous-Ballon. 686 Doucelles. 687 Doucelles. 687 | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Contombiers. 679 Courcebends. 679 Courcebends. 679 Courcebends. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcellon. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crannes. 682 Cranières. 683 Cures. 683 Degré. 684 Debaut. 683 Disse-sous-Ballon. 686 Doulles. 687 Doucelles. 687 Doucelles. 687 Doucelles. 687          | Janzé                                           |
| Contombiers. 678 Coulongé. 679 Courcebeufs. 679 Courcebeufs. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 679 Courcelles. 680 Courcival. 680 Courcival. 680 Courdemanche. 680 Courgenard. 681 Crannes. 682 Crannes. 682 Cramières. 683 Cures. 683 Cures. 683 Dangeul. 683 Dangeul. 683 Dissay-sous-Courcillon. 684 Disse-sous-Ballon. 686 Doucelles. 687 Doucelles. 687 | Janzé                                           |

| ADDITIONNELS ET                   | RECTIFICATIFS.                                         | 761    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| B                                 |                                                        | Pagas. |
| Pages.                            | Poncé                                                  | . 721  |
| Lucé-sous-Ballon 704              | Pont-de-Gesnes                                         | . 724  |
| Luché 705                         | Pont-de-Gesnes                                         | 725    |
| MAINE 705                         | PORTVALLAIM (canton de)                                | . 725  |
| Maisoncelles 705                  | Pontvallain commune                                    | . 925  |
| MALICORNE (canton de) 706         | Precigné                                               | 725    |
| Malicorne, commune, 706           | Préval.                                                | 725    |
| Manzas (arrondissement de) 706    |                                                        | _      |
| MANS (DIOCESE BU)                 | Quinte (la)                                            | . 725  |
| MANS (ARRONDISSEMENT DU) 707      | René                                                   | . 726  |
| Mans (le), commune 709            | Riolt                                                  | . 727  |
| Mansigné                          | Rouessé-Fontaine                                       | . 727  |
| Maresché                          | Rouessé-Vassé,                                         | . 727  |
| MAROLLES-LES-BRAULTH(capt.de) 713 | Ruille-sur-Loir                                        | . 727  |
| Marolles-les-Braults, comm 713    |                                                        |        |
| Melleray 713                      | Sablé                                                  | . 727  |
| Meurce 713                        | Saint-Aignan                                           | . 727  |
| Mézières et Saint-Chéron 714      | Saint-Aubin-des-Coudrais.<br>SAINT-CALAIS (ARRONA. de) | - 727  |
| Maieres-sous-Ballon 714           | SAINT-CALAIS (ALROND. de,                              | . 728  |
| Moncé-en-Saosnois715              | SAINT-CALAIS (canton de)                               | - 728  |
| Monhoudou 715                     | Saint-Calais, commune                                  | . 728  |
| Montaillé 715                     | Saint-Denis-des-Coudrain.                              | . 720  |
| Montbizot 716                     | Saint-Denis-du-Tertre                                  | . 720  |
| MONTFORT-LE-ROTROU(cant.de). 716  | Saint-Georges-du-Bois                                  | - 728  |
| Monfort-le-Rotron, comm 716       | Saint-Germain du Mans<br>Saint Germain-dn-Val          | - 728  |
| Montmirail 717                    | Saint Germain-dn-val                                   | . 728  |
| Montreuil-le-Henri 717            | Saint-Gervais-en-Belin                                 | • 729  |
| Moulins-le-Carbonnel 717          | Saint-Hilaire-le-Lierru                                | • /29  |
|                                   | Saint-Jean-d'Assé                                      | - 729  |
| Neufchatel                        | Saint-féonard-des-Bois.                                | • 739  |
| Neuvillette                       | Saint-Patern (canton de )                              | - 731  |
| Neuvy-en-Champagne 717            | Saint-Patern, commune                                  |        |
| Nogent-le-Bernard718              | Saint-Pavace                                           | . 731  |
| Nouans 718                        | Saint-Pierre et Saint-Paul-d                           |        |
| Noyen                             | la-Couture.                                            | . 731  |
| Nuillé-le-Jalais                  | Saint-Remi-de-Sillé                                    | . 731  |
| Oisseau -le-Petit                 | Saint-Remi-du-Plain                                    | . 731  |
| Orne du Nord-Bst 722              | Saint-Uphace                                           | . 732  |
| Office the front-mate             | Saint-Vincent du Mans                                  | . 752  |
| Parcé 722                         | Sainte-Scholastique, Saosnois                          | 732    |
| Parenne                           | Sand                                                   | . 703  |
| Parigné-l'Evêque 722              | Sargé.                                                 | 734    |
| Parigne-le-Polin                  | SARTHE DEPARTMENT DE L                                 |        |
| Pensais                           | Sarthe, rivière                                        | . 235  |
| Perai 723                         | Segrie                                                 | . 735  |
| Perseigne (obbaye de) 723         | Semur.                                                 | . 730  |
| Perseigne (foret de) 723          | Strit-le-Guillaums(cant. de                            | ). 730 |
| Peze-le-Robert723                 | Turcé                                                  | . n36  |
| Piacé                             |                                                        | ·      |
| Pincé                             | Yau-du-Loir.                                           | . 736  |
| Pirmil 724                        | Verdonois (Bas)                                        | - 736  |
|                                   | -                                                      |        |
| Appanoica                         |                                                        | . 239  |
| Exegi monumentum                  |                                                        | . 74   |
| Ouvrages de l'autour              |                                                        | . 75   |
| Errata du tomo alxième            |                                                        | . 750  |



| • | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   | · |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   | • |   |   |
|   |   |   | • |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

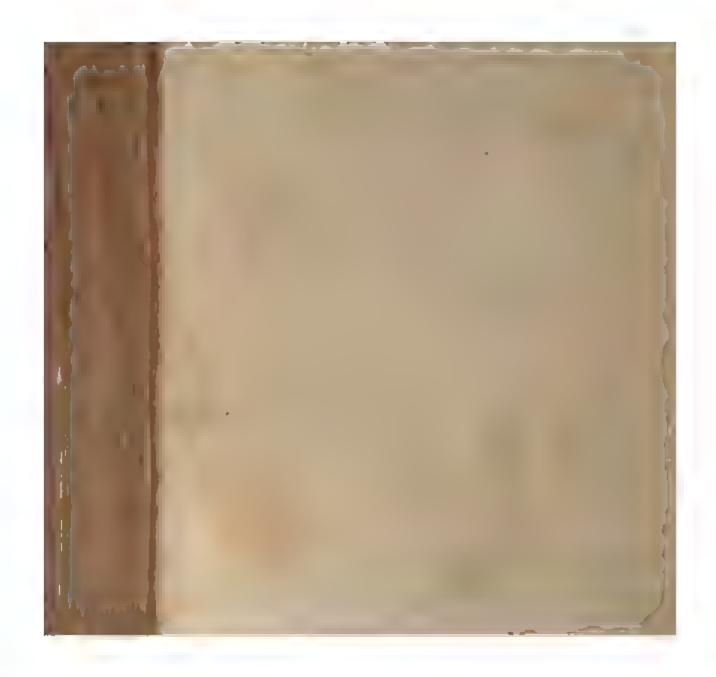

|  | • |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | • |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |



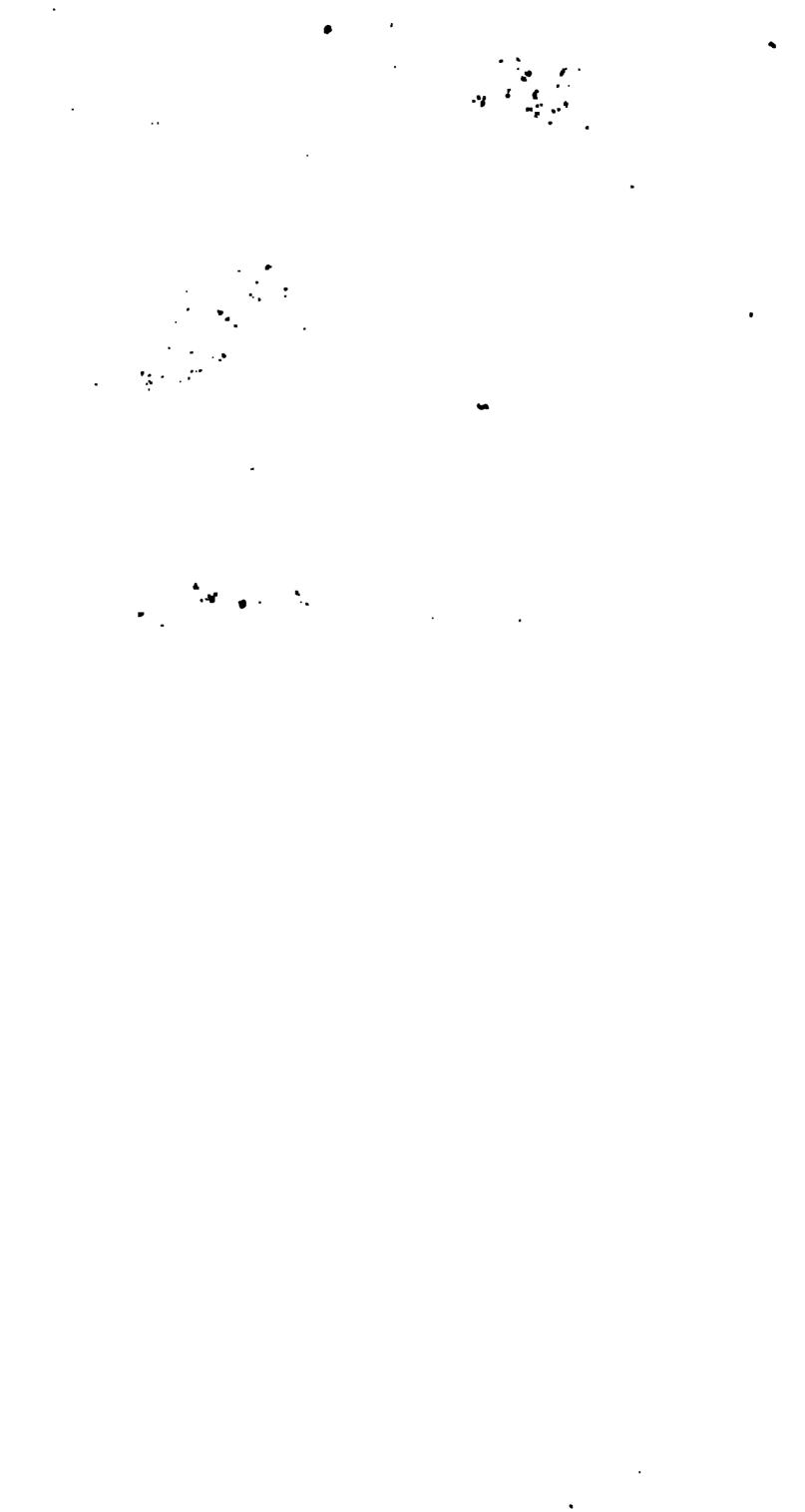





| Chapelle-Sunt-Rams (la)                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charter (by)                                                                                                                              |
| Chand                                                                                                                                     |
| Charles and an analysis of                                                                                                                |
| Chassille.                                                                                                                                |
| CANADISAGE - COM - LONE                                                                                                                   |
| Characour.<br>Characouries-en-Characouries                                                                                                |
| Chemiré-en-Charaie.                                                                                                                       |
| Chemire-le-Gandin                                                                                                                         |
| Chenay                                                                                                                                    |
| Chermet                                                                                                                                   |
| Charleson                                                                                                                                 |
| Cheristy.                                                                                                                                 |
| Cherre.                                                                                                                                   |
| Obevergues                                                                                                                                |
| Chevain (le)                                                                                                                              |
| Cheville.                                                                                                                                 |
| Coeffee                                                                                                                                   |
| Cogners                                                                                                                                   |
| Commerceil.                                                                                                                               |
| Confirme                                                                                                                                  |
| Conga aur Dena                                                                                                                            |
| Construction 4.                                                                                                                           |
| Chevain (le) Cheville. Coeffer Cogner Commerveil. Conflans. Conge-sur-Orne Const (canton de). Connervé Connervé Contilly Contres Cormes G |
| Confie, commune                                                                                                                           |
| Connerte b                                                                                                                                |
| Contilly 6                                                                                                                                |
| Contres                                                                                                                                   |
| Cormes 6                                                                                                                                  |
| Condrecieux 6                                                                                                                             |
| Conlans                                                                                                                                   |
| Contambiers                                                                                                                               |
| Contonnal                                                                                                                                 |
| Courseland                                                                                                                                |
| CourceDuth                                                                                                                                |
| Conrection.                                                                                                                               |
| Courcemont                                                                                                                                |
| Courcillon.                                                                                                                               |
| The last section 1 at 1 a                                                                                   |
| Courcival                                                                                                                                 |
| Contres                                                                                                                                   |
| Courcival                                                                                                                                 |
| Courdemanche                                                                                                                              |